

# L'UNIVERS.

HISTOIRE ET DESCRIPTION DE TOUS LES PEUPLES.

BELGIQUE ET HOLLANDE.

TYPOGRAPHIE DE FIRMIN DIDOT FRERES, me Jeeb 🚜

# BELGIQUE

EΤ

# HOLLANDE,

PAR

## M. VAN HASSELT,

MEMBRE DE L'ACADÉMIE ROVALE DE BRUXELLES, ETC. LTC.





### PARIS,

# FIRMIN DIDOT FRÈRES, ÉDITEURS,

RPRIMEURS-LIBRAIRES DE L'INSTITUT DE FRANCE, RUR JACOB, 3º 56.

M DCCC XLIV.

### PRÉFACE.

Peu de pays en Europe ont nne histoire aussi étrangement enchevêtrée, et aussi difficile à coordonner dans un ensemble clair et facile à saisir que celie des Pays-Bas, nonseulement à cause du morcellement infini du territoire de ces provinces en seigneuries séparées et indépendantes les unes des autres, mais encore à cause des directions diverses que prit, dès les premiers siècies, leur développement intérieur, selon les influences de race, d'origine et d'intérêt, et selon les influences politiques extérieures sous lesquelles eiles se trouvèrent piacées. En effet, si nous remontons aux premières pages des annaies de ce pays, nous le voyons, même avant l'invasion romaine, occupé par des populations hostiles entre elles, bien qu'elles soient des rameaux sortis du grand tronc germanique. Pius tard, elies ne s'unissent un instant que pour briser le joug imposé par les Romains. A l'époque de l'invasion des penples barbares, la Beigique fait partie des Gaules, et la Hollande, de la Germanie. Sous la domination des Franks. une sous-division des Pays-Bas a lieu: et la Belgique voit passer la limite del'Austrasie et de la Neustrie à travers ses provinces. Charlemagne, il est vrai, efface un moment cette délimitation avec son épée, et réunit dans un formidable empire les denx grandes fractions des Pays-Bas. Mais dès que cet empereur fut tombé, aussitôt de nouvelles divisions survincent. Nos frontières ont une mobilité inonie : eiles se dépiacent à chaque instaut, avec une rapidité que l'œil a peine à suivre. Deux forces attirent tour à tour nos provinces, la France et l'Aliemagne, seion les hasards des luttes auxquelles donnent lieu les guerelles incessantes que chaque jour renouvelle entre les successeurs de Charlemagne. Pius tard, arrive le moment où les comtes, de bénéficiaires qu'ils étaient, deviennent héréditaires, et se fout seigneurs et princes presque indépendants, au licu de rester simples officiers dn souverain. C'est le comte de Fiandre, qui, à la fois vassai de la France et de l'Aijemagne, reconnaît deux suzerains sonvent ennemis, toujours rivaux; ce sont les comtes de Hainaut, de Namur, de Luxembourg, de Louvain et de Limbourg, qui appartiennent an duché de Lotharingie, mais dont l'obéissance est réduite à un stérile hommage, par la faiblesse des empereurs d'Ailemagne. Pendant ce temps, dans le nord des Pays-Bas, la Hollande et la Gueldre ont lenrs comtes dépendants de l'Empire; Utrecht a ses évêques sonverains, comme Liège a les siens; et enfin les Frisons, fidèles à leurs anciennes coutnmes germaniques, commencent cette lutte, qu'iis ont continuée pendant tout le moyen âge avec une si incrovable énergie, contre toutes les formes et tontes les institutions de la féodalité. Bientôt la Lotharingie est divisée en haute et basse Lotharingie : la première englobe le comté de Luxembonrg; la seconde embrasse tout le reste des provinces belges, à l'exception de la Flandre française: et la maison de Louvain

en est investie dans la personne de Godefroid, surnommé le Barbu, qui fixe dans sa famille le titre de duc de Brabant et de Lothier.

Telles sont les principales divisions qui partagèrent les provinces des Pays-Bas pendant une grande partie du moyen âge. Au-dessous de celles - là se groupaient des sous divisions sans nombre : ici, des seignenries que ne rattachait pas même le lien féodal aux comtés ou aux duchés au milien desquels elles formaient des enclaves; là, des abbayes puissantes dont la crosse valait l'épée de cos seigneuries. Jusque vers la fin du XiVe siècle, toutes ces provinces, celles de Belgique aussi bien que celles de Hollande, n'avaient en pour souverains immédiats que des princes issus de lenr sol. Mais à cette époque commence le règne de l'étranger. La mort de Louis de Male introduit la Flandre dans la maison de Bourgogne; et le duc Philippe le Hardi ceint la couronne de ce riche comté, le premier de ces vastes domaines dont son petit-fils Philippe le Bon fera, par la réunion de presque toutes les seigneuries des Pays-Bas, un État assez puissant ponr que Charles le Téméraire songe sérieusement à l'ériger en royanme, Sous Marie de Bourgogne, ces pays entrèrent dans la domination espagnole, ponr se morceler de nonveau, sous Philippe II, en provinces beiges eten provinces holiandaises, Celles-ci formèrent an XVIe siècle une république que Napoléon brisa, tandis que celles-là passèrent sous le sceptre de l'Autriche, pour être absorbées par la grande république francaise.

Pendant tout cetemps que voyonsnous? des provinces belges, et pas une Belgique; des provinces hollandaises, et une Hollande qui appa-

raft seulement au XVI° siècle. Pendant la période antérienre à la domination bourgulgonne, ce sont vingt petits États toujours opposés d'intérêts, toujours en gucrelles, toujours en lutte, toujonrs en gnerre; et mêmedans chaeun de ces petits Etats ce sont de riches communes, de florissantes cités tonjours en dispute entre elles, ou avec leur propre souverain. L'unité nationale ne fait ancun progres sous la domination bonrguignonne, car l'action gonvernementale n'avait pu s'étendre partout d'une manière uniforme. Sous l'Espagne et sous l'Antriche, nonseulement les deux grandes fractions des Pays-Bas, mais les provinces elles-mêmes, ne cessent de se heurter et de se froisser entre elles , tant leurs intérêts les divisent, tant elles sont séparées l'une de l'autre par les regimes différents sous lesquels elles vivent. On comprend aisément qu'an

milieu de toutes ces influences diverses et opposées, il est difficile, Impossible même, de donner de l'unité au récit de l'histoire des Pays-Bas, et surtout à celle des provinces belges prises isolément, si l'on veut se borner à celle-là. Anssi, dans tous les ouvrages sur cette matière que nous avons vus éclore depuis truelques années en si grande abondance, se manifeste-t-il un embarras et une confusion étranges. Les nns ont groupé les histoires des diverses provinces, en ne leur prétant qu'une importance secondaire, autour du duché de Brabant; les autres ont pris pour centre la Flandre, en négligeant plus on moins les autres seigneuries. Il y en a qui se sont bornés à déronier aux yenx de leurs lecteurs une suite de tableaux qui ne sont liés entre eux que par l'nne ou l'autre de ces formes extérieures

et banales qu'on appelle transitions. Enlin , il s'en trouve qui ont eu recours au système des périodes historiques , sans s'être inquiétés de la justesse de ces périodes, et sanss'être demaudé si elles existent pour toutes les seigneurles à la fois. Aucune de ces méthodes na réussi à exposer l'histoire des Pays-Bas dans un ensemble elair et intelligible.

La forme que nous avons adoptée dans cette histoire est eelle de l'ouvrage du professeur Leo , Zwoel/ Buecher neideriaendischer Geschichten. Ele nous a paru la plus naturelle, et en même temps la plus noprope à guider d'un passir le lecteur dans ce grand dédale de notre histoire.

Nous avons tâché de mettre notre ouvrage à la hauteur des recherches historiques qui, depuis quelques années, ont été poursuiveis vectant d'ardeur en Belgique et en Hollande par MM. Raepsaet, Dewez, Ernst, Nothomb, les barons de Gerlache, de Reliffenberg et de Salni-Genois, les chanoines de Smet et de Ram, Wiltems, Gochard, Moke, Mar-Wiltems, Gochard, Moke, Mar-

chal, Polain, Schaves, Borgnet, Goethals, Groen van Prinsterer, van Kampen, et tant d'autres. Nous avons profité des travaux de tons ces écrivains, nous leur avons même fait souvent de larges emprunts, à enx et à cinquante autres; et si nous n'avons pas indiqué constamment les sources où nons avons puisé, ç'a été pour ne pas embarrasser par des notes au bas des pages; car un livre de la nature de celui-ci ne comporte pas un pareil étalage d'érudition, et doit se borner à l'exactitude des descriptions et à la vérité des faits.

La partie consacrée à l'histoire des aris et des lettres dans les Pays-Bas aurait mérité de plus grands développements. Elle fournirait àctie seule la matiere d'un livre plein d'intérêt. Malheur cusement il nons a failu nous borner à n'en donner qu'un résumé fort rapide.

Quant aux détails statistiques, ils sont exclusivement puisés dans des documents officiels.

Bruxelles, janvier 1841.

A. v. 11.

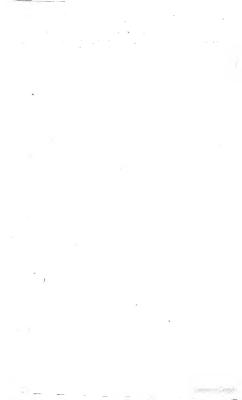

# L'UNIVERS,

# HISTOIRE ET DESCRIPTION

DE TOUS LES PEUPLES,

DE LEURS RELIGIONS, MOEURS, COUTUMES, RTC.

### LA BELGIQUE.

#### INTRODUCTION.

Il y a peu de pays en Europe qui, sur une étendue territoriale aussi étroite, présentent un aspect aussi va-rié que la Belgique. A l'ouest, ce sont les deux Flandres, avec leurs villes si pittoresques et si industrieuses : Os-tende, qui est assise sur la mer du Nord; Bruges, qui ne garde plus de son glorieux passe que le souvenir des comtes de Flandre, les tombes de Charles le Téméraire et de Marie de Bourgogne, les tableaux de Van Evek et e Memling; Gand, qui conserve encore dans ses monuments, dans ses archives, et dans le sang énergique de ses bourgeois, les traditions de sa fière et opulente commune. Au midi . c'est la province de Hainaut, avec ses cités presque françaises : Mons, que l'on croit bâti sur l'emplacement de cet ancien camp romain que Quintus Cicé-ron, frère de l'orateur, défendit avec tant de vigueur contre les attaques d'Ambiorix, chef des Éburons; Tournai, qui se glorifie d'avoir été, au milieu du v° siècle, le siège du royaume des Franks, et qui montre avec orgueil sa cathédrale romane, dont les bases furent jetées sous la race mérovingienne ; puis, les provinces de Namur et de Luxembourg. dont la première nous amène la Meuse. et étale, sur les bords de son fleuve, les ruines historiques de ses vieux ehâteaux, et dont la seconde fournit cing empereurs à l'Allemagne, et garde dans une de ses villes un nom que Godefroid de Bouillon rendit si célèbre dans la Palestine. A l'orient, voici la province de Liége, où restent encore tant de vestiges des luttes héroïques qu'elle soutint, et do la splendeur dont elle jouit sous la souveraineté de ses princes-évêques; et une partie de ce Limbourg, où le premier roi des Franks fut élevé sur le pavois. Enfin, au nord, voità les vastes bruyères par lesquelles le Limbourg occidental se relie à la province d'Anvers. Cette province, sinsi que les deux

Cette province, ainsi que les deux paysages un canceire de tristesse et de 
un variet inervojale de i ristesse du sol et 
u variet inervojale de la culture us 
un variet inervojale de la culture us 
unent. Ce sonde vastes plaines à perte 
de vue, des horizons qui n'ont d'autre 
bornes que les nuages, des ionitains 
qui ne finissent pas, des lignes qui us 
répétent à chaque pan de la perspectire avec une uniformité que le peiater tervouverait désespérante, si Faubh-

rance presque fabbleuse de la nature n'y étalait toutes les mille couleurs de ses produits. Au contraire, tournezvous du côté du Hainaut, d'une partie du Brabant, des provinces de Luxembourg, de Liège, de Namur et du Limbourg oriental, vous y trouverez les sites les plus variés et les plus T charmants : c'est un terrain accidente. tourmenté par endroits, brisant ses lignes de la manière la plus pittoresque; // offrantici de grandes masses de forets. là des rochers abruptes, et affectant mille formes bizarres qui défient le langage de la géométrie. Autant l'Escant flamand se promène avec lenteur et? puys du moyen age donnèrent naisgravité à travers ses vertes prafries et ses opulents pâturages, autant la Meuse wallonne se précipite avec énergie et turbulence dans son lit, bordé des deux côtés de longs rideaux de rochers tantôt fipres et nus, tantôt revêtus de la plus helle verdure, jardins ou vignobles, bois ou champs, Ces deux sleuves sont une image frappante des deux populations dont la Belgique se compose, de sa population llamande et de sa population wallonne. La première, d'origine saxonne, a pour trait principal une sage lenteur toute germanique, un singulier mélange de réserve et de cordialité, une franchise qui touehe presque à la brusquerie, un amour inné et profond de ce qui a été, un inébranlable attachement à ses vicilles institutions, a ses vieilles franchises, à ses vieilles libertés. La seconde, d'origine franke, a toute la vivacité romane, toute la mobilité romane. Aussi cordiale, aussi franche que l'autre, elle n'en a point la retenue, un peu froide, en apparence, au premier abord. Elle est plus vive, plus enjouée, plus spirituelle, tandis que l'autre est plus méditative et a l'esprit plus penseur. La population belge se présente ainsi sous une double face. Ellea deux têtes, comme Janus : une tête flamande, rebondie, exubérante, peau blanche, yeux bleus, cheveux blonds; et une tête wallonne, expressive, énergique, carnation brune, yeux noirs, cheveux noirs. Yous reconnaîtrez sans peine

chacune de ces races, non-seulement à leur physionomie et à leur langage, mais encore à toute leur manière d'étre et de vivre. Mais c'est surtout dans leurs institutions locales et dans leura fêtes, que ce double caractère se révèle de la façon la plus tranchée. Le Flamand a conserve dans ses villes et usque dans ses villages les sociétés d'arbalétriers et d'archers, filles des anciennes compagnies imilitaires de ses redoutables et puissantes communes, et les sociétés de rhétorique, issues de ses vieilles corporations littéraires, auxquelles les cours d'amour et les sance. Le Wallon n'a que des sociétés de musique. Tout chante dans les provinces wallonnes : la musique sort des mines d'où l'on extrait la houille, des atellers où l'on forge et martèle le fer, des usines où gronde le bruit des machines et des hauts fourneaux, des forêts où l'on traque les loups et les sangliers, des carrières d'où s'extrait le marbre ou l'ardoise. Elle vous accoste le matin dans les rues; elle yous poursuit tout le long du jour, en sortant par bouffées de chaque maison; elle vous enlace, les soirs d'été, aveo les joveuses farandoles qui serpentent et se déroulent autour de vous au clair de la lune;

La diversité d'esprit qui anlme et de caractère qui distingue ces deux populations ressort d'une manière bien plus frappante encore de leur histoire même dans le récit de laquelle nous allons maintenant introduire le lecteur.

LA BELGIQUE SOUS LA PÉRIODE RO-MAINE ET SOUS LES ROIS DE LA PREMIÈRE BACE.

On est généralement d'accord sur l'origine germanique de la plupart des peuplades dont se composait la Belgique avant l'arrivée des Romains dans nos provinces. Quelques-unes, selon un historien qui a jeté de grandes lumières sur nos premières annales, M. Raepsaet, étaient originaires du Pont-Euxin, et quitterent leur pays natal par transmigrations partielles et successives, pour venir s'établir dans le nôtre, dès le troisième siècle avant l'ère chretlenne. Quoi qu'il en soit, le territoire belge était occupé par cinq nations principales, qui etaient : les Nervieus, les Tréviriens, les Ménapiens, les Morins et les Éburons. Les Nervieus occupaient le Cambrésis, le Hainant, et une partie du Brabant et de la Flandre. Les Tréviriens tenaient la plus grande partie du duehé actuel de Luxembourg et du pays de Trèves. Les Ménapiens s'étendaient dans la Flandre orientale, dans la Zélande et dans la Campine, Les Morins dominaient dans la Flandre occidentale, et occupaient tout le territoire qu'embrassa, dans la suite, le diocèse de Terouanne, qui conserva longtemps la dénomination d'Ecclesia morinensis. Enlin, les Eburons habitaient en grande partie entre le Rhin et la Meuse, depuis Dinant jusqu'à Rure-monde; lls englobaient ainsi le Condroz, les duches de Limbourg et de Juliers, et, sur la rive gauche de la Meuse, presque toute la partie actuelle des provinces de Namur, de Liége et de Limbourg. Au-dessous de chacun de ces cinq peuples principaux se groupaient un grand nombre de peuplades qui étaient en quelque sorte leurs elients ou leurs tributaires.

Telle était la composition de la Belgique, lorsque Jules César, pour s'appreter à commencer avec avantage sa lutte contre Pompée, et se rendre maltre de son armée avant d'essaver de se rendre maître de l'empire, entra dans nos provinces. Il avait conquis la plus grande partie des Gaules, et s'avancuit maintenant vers le nord pour soumettre les Belges à ses armes. Ce fut l'an 57 avant J. C. Ils formerent aussitôt une ligue, à la tête de laquelle se placèrent les Nervieus, sous les ordres de leur chef Boduognat, et au bord de la Sambre fut livrée la fameuse bataille de Préle, où, après une lutte scharnée et terrible, presque tous les Nerviens furent exterminés. Les Ménapiens et les Morins tombèrent l'année suivante. Blentôt après, une ligue nouvelle s'organisa, dans laquelle entrerent les populations comprises les Allemands et les Saxons tombent

entre l'Escaut, la Samore et le Rhin; Elle se mit sous le commandement d'Induciomare, chef des Tréviriens, et d'Ambiorix, chef des Éburons; mais elle succomba à son tour sous les armes romaines. L'an 51 avant J. C., les aigles de César dominaient sur toute la Belgique.

Dès lors, s'attachant à la fortune du vainqueur, et comme pour se venger de la république, dont la puissance les avait soumis, les Belges aiderent Cesar à la detruire. On sait qu'ils figurèrent à la journée de Pharsale. Auguste réduisit leur pays en provinees de l'empire, et s'appliqua a éteindre leur nationalité, et à leur faire adopter les mœurs et les coutumes romaines. Cette domination fut lourde, comme on peut facilement peuser, à ces populations, pour lesquelles la ltberte avait tant de prix. Mais elle leur fournit les moyens de se préparer à secouer le joug étranger. Introduites dans ces armées qui faisaient et défaisaient les empereurs romains, elles contribuerent à ruiner la puissance impériale, comme elles avaient secondé César dans la destruction de la république. Ce n'est pes cependant qu'elles s'appliquassent uniquement à se venger de leurs maîtres ; elles cherchaient aussi à implanter dans nos provinces quelques eléments de civilisation. Ainsi, des les promiers siècles de l'empire. l'industrie et le commerce belges svaient sequis une certaine importance. Les Atrebates fournissaient déjà leurs tissus au luxe italien, tandis que les Ménapiens faisaient un grand trafic de viandes salées, et que l'agriculture recherchait de tontes parts la marne de notre sol.

An troisieme siècle de l'ère chrétienne, commencent ces terribles mouvements des peuples septentrionaux dans l'empire romain. Les Franks, défaits par Probus, sont transplantés sur la rive gauche du Rhin, et servent à rendre aux Belges ce caractère âpre et sauvage que le contact de leur paya avec le reste de l'empire avait i grandement adonci. Les Franks,

dans is Gaule, et fournissent à nos provinces de puissants et nombreux allies contre les Romains. Au Ive siècle, les Franks ont leur capitale en Belgique; c'est la ville de Diest en l'an 428, c'est celle de Tournai en 480, e'est celle de Cambrai en 500. Chlovis a ainsi achevé d'abattre la domination romaine dans tout le territoire qui s'étend au nord de la Seina. Ses quatre fils lui succèdent, et se partagent ses vastes domaines. Chlotaire s'établit à Soissons, Childebert à Paris, Chlodomir à Orléans, Thierry à Metz. Le premier obtient dans sa part toute la partie de la Belgique située entre l'Escaut et l'Océan: le darnier, celle comprise entre l'Escaut et le Rhin. De la ces deux dénominations d'Auatrasie et de Neustrie, par lesquelles l'histoire désigne les Franks orientaux et les Franks occidentaux. L'Austrasie se composait : du Cambrésis, du Hainant, du Brabant, de Namur et de Liége; la Neustrie, de l'Artois, de la Flandre, du Tournaisis et de Lille.

Les fils de Chlodomir ayant été égorgés par leurs oncles, qui se partagè-rent le royaume d'Orléans; Théodebald, petit-fils de Thierry, chef de l'Austrasie, étant mort sans postérité, et Childebert n'ayant laissé que des files, Chlotaire se trouve, en 558, scul héritier de sa famille et maître de tous les États de Chlovis, agrandis de la Bourgogne et de quelques autres provinces. A sa mort survenue en 561, le royauma est de nouveau divisé par ses quatre fils en quatre parties, dont Chilpéric obtient la Neustrie, et dont l'Austrasie échoit à Sigebert. Ce partage donne lieu à une longue guerre civile, qui embrase la Belgique et qui se termine per le triomphe de Chio-taire H, fils de Chilpéric, lequel réunit toute la monarchie sous sa puissance. ll a pour successeur Dagobert I, sous te régne duquel l'Austrasie est envahie par une tribu de Slaves Vénèdes, et qui rend de grands services à la législation de ses peuples, et est même regardé par plusieurs savants comme l'auteur de la loi Ripuaire telle qu'elle nous est parvenue.

A partir du règne de Dagobert, c'est-a-dire de l'an 638, fo gouvernement repose tout entier entre les mains des maires du paliss, qui, d'abord simples majordomes de la maison orgale, usurpent ensuite tous les pouvoirs de l'Etal. A cetté époque aussi commende la période historique de ces de l'Historire n'est plus qu'un tissu d'intrigues et de meutres.

Dagobert legue ses royaumes à ses deux fils. Chlovis II obtient la Neustrie et la Bourgogne, et Sigebert Il l'Austrasie. Ce dernier meurt, et son héritier est écarté par le maire Grimoald. qui essaye de faire proclamer son propre fils, mais dont l'usurpation éclique contre l'indignation des Franks. Chlovis II, apres avoir cumulé la triple royaute, meurt en 656, et ses trois fils Chlotaire III. Childéric II et Thierry III règnent pendant quelque temps dans les États indivis de leur père, administrés par le maire Erchinoald. Mais à celui-ci succède en 666 l'ambitieux Ébroin; et la Neustrie, après s'être violemment détachée du reste de l'empire frank, prend pour roi Childéric II, qui se déclare ouvertement l'ennemi d'Ébroin. Saint Léger prépare une révolution ministérielle. à la suite de laquelle Thierry III et le maire abhorre sont condaninés au cloître, et Childéric III placé à la tête des trois royaumes après la mort de son frère Chlotaire III, en 670, Childeric ne garde pas longtemps sa puissance; il est tue avec sea enfants. Lui mort avec sa race. Thierry III est tire de son monastère et placé sur le trône. Ébroin reprend son office de maire, et y joint celui de bourreau, pour se venger de la disgrâce à laquelle on l'avait soumis. Il se rend de plus en plus odieux, et les leudes austrasiens, fatigués de son intolérable tyrannie. rappellent Dagobert II, fils de Sigebert II . qui se trouvait en exil en Irlande. Mais il ne monte sur le trône que pour en tomber assassiné. Alors les Franks austrasiens abolissent la royauté, et se donnent pour ducs Pepin d'Herstal et Martin, petit-fils de saint

Arnulphe. Pepin d'Herstal, ainsi appelé du nom que porte encore aujourd'hui un village situé près de Liège, était petit-fils du maire d'Austrasie sous Sigebert II, c'est-à-dire Pepin de Landen qui tira son nom du village de Landen, situé dans la Hesbaie, laquelle fut comprise plus tard dans la principauté de Liége. Après s'être fait ainsi le protecteur de l'aristocratie austrasienne, il prêta aussi son appui aux leudes neustriens, qui vinrent chercher auprès de lui un asile contre les persécutions des maires qui succédérent à Ébroin. Il somma Thierry III et son maire Bertait de restituer aux églises et aux seigneurs les biens dont ceux-ci avaient été dépouillés. Mais, sur le refus du roi neustrien et de son maire, il prit les armes contre eux, et remporta la fameuse victoire de Testry, qui lui assura la conquête de la terre des Franks occidentaux. Ainsi devenu, en quelque sorte, maître absolu dans les deux royaumes, Pepin d'Herstal disposa trois fois de la couronne de la Neustrie en faveur de Clovis III, de Childebert III et de Dagobert III. H mourut en l'an 711, et laissa la mairie à son petit-fils Théodobald et à Plectrude sa veuve, sans avoir égard à son fils Charles, qu'il avait eu de sa seconde femme Alpaide, après avoir répudié Plectrude. Ce fils fut enfermé dans une étroite prison par la tutrice du jeune maire, qui fut bientôt lui-même dépossède par les Neustriens. Le prisonnier, sorti des fers, se mit a la tête des Austrasiens et commença par la défaite des Frisons cette série de faits d'armes qui immortalisèrent le nom de Charles Martel. Les victoires de Vinechy et de Soissons obtenues sur les Neustriens en 717 et en 719, et surtout celle de Tours, remportée sur les Sarrasins en 732, assurerent de plus en plus sa puissance, et lui permirent de disposer des deux royaumes en faveur de ses enfants. En effet, à sa mort, survenue en l'an 741, il laissa la mairie d'Austrasie à son fils Carloman, et celle de Neastrie à son fils Pepin qui fut surnommé le

Bref. La retraite du premier au Moutcassia, en 747, l'irra bientôt l'Austrasie à son frère, qui, dès lors matredes deux royantes, aspira à la dignifé royale, et, après s'être assure des la companier de champ de mars, à Soissons, le dernier d'Austrasie Childérie III. Dans ce prince, qu'i finit ses jours dans un colottre, s'étegini la race des fainéants olitre, s'our la race nou est du pour faire place à une race nou en mode.

#### LA BELGIQUE SOUS CHARLEMAGNE ET SOUS SES SUCCESSEURS.

« Dès le quatrième siècle, dit le savant professeur Warnkoenig, auteur de l'Histoire de Flandre, le christianisme avait étendu ses progrès en. Belgique et aussi en Flandre : les diocèses formés d'après la division des diverses peuplades et la circonscription des provinces romaines sont nommés, dès l'an 358, dans l'ouvrage de saint Hilarion, De Synodis. Mais les. peuplades germaines qui firent irruption dans le pays avaient conservé la religion paienne; c'est pourquoi l'on retrouve, au vue siècle, des missionnaires dans le Brabant, la Flandre et la Zélande. » Le clergé fut un des principaux appuis sur lesquels se fonda la deuxième race celles des Carolings. Pepin le Bref fit légitlmer aux veux des peuples son usurpation par le pape lui-même. Après avoir recu le titre derol dans l'assemblée tenue à Soissons en 752, après avoir été sacré par Boniface, archevêque de Mayence, il se fit sacrer aussi par le pontife romain Étienne II lequel s'était réfugié dans nos provinces pour échapper à Astolphe, roi des Lombards, qui menaçait le duché de Rome; et, non content d'avoir ainsi fait confirmer ses droits par l'Eglise, il donna à son titre un vernis de légitimité en s'appelant souverain par la grâce de Dieu. Il maintint et affermit par la force de son épée ce qu'il avait conquis par son énergie. U

٠

consolida sa puissance par les victoires qu'il remporta sur les Saxons, sur 'es Bavarois et sur les Lombards, et agrandit son influence en rétablissant le pape sur le siège de Rome, Après un regne court, mais glorieux et bien rempli, il mourut en 768, ayant partage ses États entre ses deux fils Carloman et Charlemagne, dont le premier obtint l'Austrasie et la Bourgogne, et le second la Neustrie et 'Aquitaine. On a beaucoup disserté sur le lieu de naissance de Charlemagne. La Belgique a surtout tenu à revendiquer comme sien le nom de ce glorieux prinee, comme si des noms tels que celui-là n'appartenaient pas au monde entier: Selon une des nombreuses opinions que les historiens ont émises sur le bereeau de Charlemagne, e'est à Jupille; village situé; près de Liége, que naquit, le 10 avril 742, ce fils de Pepin le Bref. Son berceau anrait ainsi été placé non loin de celui de Pepin d'Herstal, Maia qu'importe? Le théâtre de sa gloire fut Europe, et les institutions qu'il laissa après lul appartiennent à la société du moven age tout entière.

· Après la mort de leur père, les deux nouveaux rois furent couronnés le même jour, le 7 octobre 768 : Charlemagne à Novon, et Carloman à Soissons. A l'avenement du premier, la conquête de l'Aquitaine, que Pepin le Bret avait faite sur Waifre, descendant de Caribert II, premier duc aquitanien, était fort mal assurée encore. Caribert, et aprèa lui ses successeurs. n'avaient cesse de reconnaître, sous certains rapports, la suprématie des rois franks. Waifre essava de s'affranchir de ce vasselage. Pepin résolut de le dompter, et de soumettre entièrement l'Aquitaine, sur laquelle il lanca huit expéditions, et dont il fit le théatre d'une guerre d'extermination, où le malheureux Waifre opposa à l'ambitienx vainqueur une constance et une activité infatigables. Mais, trahi par les siens. Il tomba sous le fer d'un assassin en 768, l'anuée même eù Pepin monrut, Charlemagne eut siusi, dès son arrivée an trône, à

achever la soumission de l'Aquitaine, qui lui était échue en partage. Hunald père de Waifre, qui avait abdiqué la couronne ducale en faveur de son fils, et s'était retiré dans un couvent, était tout à coup rentre dans le monde pour défendre à la pointe de l'épée son héritage contre les Franks. Force fut done à Charlemagne de prendre les armes contre Hunald. Il se mit eu eampagne avee son frère; mais, au moment où leur armée se disposail à franchir la Loire, Carlouian rebroussa tout à coup chemin sans rien dire, et Charlemagne continua seul sa route, desit Hunald, et s'empara de l'Aquitaine tout entière. Cette expédition fut la première des cinquantetrois qui signalerent le règne de ce puissant souverain, et qui furent entreprises pour trois motifs priucipaux :, c'est-à-dire pour abattre la puissance des Lombards en Italie, pour rétablir en Espagne quelques émirs celtibériens que le calife arabe. Abdéraine 1 avait dépouillés de leurs couvernements; enfin, pour dompter les Saxons, mal soumis par Pepin le Bref. Elles. eurent pour résultat la conquête de l'Halie, l'établissement des émirs, qui furent remplacés, plus tard, par des cointes dans les marches espagnoles, et la soumission complète des Saxons. Charlemogne agrandit ainsi l'héritage de Pepin de l'Aquitaine, de la Gascogoe, de la chaine des Pyrénées et de toutes les provinces bornées par l'Ebre, de l'Italie jusqu'à la Calabre inférieure, de la Saxe, de presque toute la Germanie, de l'Istrie, de la Croatie, de la Dalmatie; enfin de toute la partie de l'Europe compriseentre le Danube, la Vistule et l'Ocean. Telles étaient les limites de eet empire gigantesque qu'il se tailla avec sa grande epée dans la earte de l'Europe, et qui ne reconnaissait que lui seul pour maître; car son frère Carloman était mort depuis l'an 271, et ses deux neveux, Pepin et Siaghre, avaient disparu de l'his-

toire.

Des guerres de Charlemagne, celle qu'il fit aux Saxons eut seule un certain résultat pour la Belgique car

elle introduisit dans nos provinces une grande partie de cette population qui, vaincue et arrachée de son pays, fut dispersée dans la Flandre et dans le Brabant, et se méla aux anciennes races germaniques que les migrations et les invasions antérieures avaient intégrations entre colorates.

jetées sur notre sol. Ce prince, ayant basé sa voste puissance sur toutes ces conquêtes, et tenant à la main une épée capable de les maintenir, trouva trop petit pour lui le titrede roi, qu'il avait porté usqu'alors. Il se fit couronner empereur romain dans l'ancienne capitale du monde, le 25 décembre 799, par le pape Léon III. Il mourut à Aix-la-Chapelle le 28 janvier 815. « Charlemagne, dit M. Sismonde de Sismondi, présente un des plus grands caractères du moyen âge. Ce monarque, relativement à ses contemporains, avait tous les avantages d'un homme etranger à son siècle. De même qu'on avaitvu avant lui des hommes extraordinaires maltriser un peuple eivilisé, par l'énergie d'un caractère demi-sauvage, on vit alors un homme qui avait devancé la civilisation dominer sur des barbares par la force de l'esprit et celle des fumières. Charlemagne réunit les talents du législateur à ceux du guerrier, et le génie qui eréa à la prudente vigilance qui conserve et qui maintient les empires. Il entralna les nations germaniques après lui dans la route de la civilisation; et, tant qu'il vécut, il leur fit faire des pas prodigieux. Il joignit ensemble les parbares et les Romains, les vainqueurs et les vaincus, par un seul lien, et il les réunit en un nouvel empire. Il jeta enfin les fondements d'un ordre nouveau pour l'Europe, d'un ordre qui reposait essentiellemeut sur les vertus d'un héros, sur le respect et l'admiration qu'il inspirait. » Les lignes suivantes de Montesquieu servent à caractériser mieux encore ce grand prince, que l'histoire nous présente comme un des phénomènes les plus extraordinaires : « Charlemagne songen à tenir le pouvoir de la noblesse dans ses limites, et à empêcher

l'oppression du clergé et des hommes libres. Il mit un tel tempérament dans les ordres de l'État, qu'ils furent contre-balaneés, et qu'il resta le maître. Tout fut uni par la force de son génie. Il mena continuellement la noblesse d'expédition en expédition; il ne lui laissa pas le temps de former des desseius, et l'occupa tout en-tière à suivre les siens. L'empire se maintint par la grandeur du chef : le prince était grand, l'homme l'était davantage. Les rois ses enfants furent ses premiers sujets, les instruments de son pouvoir et les modèles de l'obéissance. Il fit d'admirables règle-ments; il fit plus, il les fit exécuter. Son génie se répandit sur toutes les parties de l'empire. On voit dans les lois de ce prince un esprit de pré-voyance qui comprend tout, et une certaine force qui entraîne tout. Les prétextes pour éluder les devoirs sont ôtés; les négligences corrigées, les abus réformes ou prévenus. Il savait punir; il savait encore mieux pardonner. Vastedans ses desseins, simple dans l'execution , personne n'eut à un plus haut degré l'art de faire les plus grandes choses avec facilité, et les difficiles avec promptitude. Il parcourait sans cesse son vaste empire, portant la main partout où il allait tomber. Les affaires renaissaient de toutes parts; il les finissait de toutes parts. Jamais prince nesut mieux braver les dangers; amais prince ne les sut mieux éviter. il se joua de tous les périls, et particulièrement de eeux qu'éprouvent presque toujours les grands conquérants, je veux dire les conspirations. Ce prince prodigieux était extrêmoment moderé; son caractère était doux, ses manières simples ; Il aimait à vivre avec les gens de sa cour. Il fut peutêtre trop sensible aux plaisirs des femmes : mais un prince qui gou-verna toujours par lui-même, et qui passa sa vie dans les travaux, peut mériter plus d'exeuses. Il mit une règle admirable dans sa dépense; il fit valoir ses domaines avec sagesse, avec attention, avec économie : un père de famille pourrait apprendre dans ses

lois à gouverner sa maison. On voit dans ser espitulaires la sourre pure et acrée d'où il tira ses richesses. Le ne dirai plus qu'an mot : il ordonnait qu'on vendit les crafs des basses-cours de ses domaines et les herbes inutiles de ses jardins, et il avait distribué à es peuples toutes les richesses des Lombards, et les immenses trésors de ces Huns qui avaient dépoufilé e ces Huns qui avaient dépoufilé

Funivers. So nous avons cru devoir glisser rapidement sur la vie de cer puissant sur la vie de cer puissant sur la vie de cer puissant de la se compose appartiement avant tout à l'histoire de l'anne; et que la Belgique, telle qu'elle se présente sujourd'aui, a occupait qu'un point entre le lecteur nous permettra d'entre dans empire de Charlemacrae. Cependant le lecteur nous permettra d'entre dans quelques détaits sur les institutions qu'un pour le constitution de la comme de la com

celle qu'il s'acquit par ses armes. Tous les cercles de l'empire étaient soumis à une organisation administrative simple et uniforme, rui avait en grande partie son origine dans des formes déjà usitées chez les Franks sur leur sol primitif et natal ou qui s'étaient développées parmi eux sur le territoire conquis. On doit regarder comme la base de tout le système le pouvoir des comtes, qui s'était partout établi dans l'empire d'une manière toute naturelle, l'empire s'étant formé successivement par les conquêtes des chefs des armées royales, et par la soumission des populations vaincues à ces chefs. Ce pouvoir était le pivot sur lequel tout tournait. En considérant de plus près les détails des rouages qui s'y engrenaient, on trouve que l'empire était divisé en provinces, dans chacune desquelles le pouvoir était exercé, au nom de l'empereur, par deux classes d'agents, dont les uns étaient locaux et permanents, et dont les autres étaient envoyés de loin et passagers. . Dans la première classe, dit M. Guiret, étaient compris : 1° les ducs, com-

tes, vicaires des comtes, centeniers, scabini, tous magistrats résidents, nommes par l'empereur lui-même ou par ses délégués, et charges d'agir en son nom pour lever des forces, rendre la justice, maintenir l'ordre, percevoir les tributs ; 2º les bénéficiers ou vassaux de l'empereur, qui tenaient de lui des terres, des domaines, dans l'étendue desquels ils exerçaient, un peu en leur propre nom, un peu au nom de l'empereur, une certaine juridiction, et presque tous les droits de la souveraineté. Au-dessus des agents locaux et résidents, magistrats ou bénéficiers, étaient les missi domínici, envoyés temporaires, charges d'inspecter, au nom de l'empereur. l'état des provinces, autorisés à pénétrer dans l'intérieur des domaines coneédés comme dans les terres libres, investis du droit de réformer certains abus, et appelés à rendre compte de tout à leur maltre. Les missi dominici furent pour Charlemagne, du moins dans les provinces, le principal moyen d'ordre et d'administration. »

Chacune des divisions territoriales appelées provinces avait pour chef un comte, chargé de l'administration, du commandement des troupes, et de l'exercice de la justice. L'institution de ces dignitaires paraît se rattacher à cette des asenga chez les Frisons, des sagibarons chez les Franks, et des juges qu'avaient les Bavarois et les Allemands, mais dont le vrai nom germanique ne nous est point connu. Le pouvoir dont les comtes étaient investis était considéré comme un bénéfice. Cependant, outre ce pouvoir, ils obtensient souvent d'autres bénéfices réels, consistant en biens fonds ou en revenus, que l'empereur leur accordait à vie, en retour de certains services déterminés, mais dont ils étaient déchus des le moment où ils ne pouvaient ou ne voulaient plus rendre le service exigé. Après la mort du tenancier, le benefice retournait au donateur. Comme il devait nécessairement arriver que l'institution des bénéfices dégénérat, dans l'absence

d'un contrôle sévère, Charlemagne chercha à remedier à ce vice. Il est vrai que, dans chaque district, le premier dignitaire de l'eglise, l'évêque, pouvait surveiller le premier fonctionnaire civil, le comte; de même que celui-ci pouvait tenir l'œil ouvert sur les actes de celui-là. Mais ce contrôle, l'empereur le regarda comme insuffisant dans les provinces ; car il pouvait naturellement arriver que tous deux s'unissent pour sortir des limites de leurs pouvoirs, et s'entendissent pour faire tourner à leur profit particulier des abus qui leur étaient si faciles, surtout dans les cercles répandus sur les limites extrêmes de ce vaste empire. Voici donc comment Charlemagne procéda pour empêcher ces abus. Il institua des envoyes, appelés missi dominici, qui servirent à introduire l'ordre et l'unité dans l'administration générale, en s'enquérant des plaintes qui pouvaient s'é-lever çà et là contre les administrations locales. Dans chaque district, composé de plusieurs comtés, il y avait deux de ces missi dominici, dont l'un était prêtre, l'autre laïque. Ils avaient mission de parcourir leur district quatre fois l'année, et d'instruire l'empereur de l'état des provinces, des domaines, des fonctionnaires, etc. Un autre genre d'envoyés, désignés par le nom de missi fiscalini, étaient chargés de la perception des amendes judiciaires qui devaient être pavées à la chambre impériale, comme aussi du contrôle des bénéfices accordes et de la gestion des domaines. Les rachimbourgs et les scabini concouraient à l'administration de la justice. Ils étaient secondes par les centenlers ; mais ceux-ci ne pouvaient pas connaître des affaires où il y avait à trancher des questions de vie, de liberté, ou de propriété immobilière. Les affaires relatives au service militaire étaient entièrement du ressort des comtes. Sous Charlemagne, ce service était si strictement obligé, que celui qui refusalt de s'y rendre et de s'équiper était condamné à payer une amende de soixante sols, ou à devenir le vassal del'empereur jusqu'à ce que sa famille eft produit la somme. Dans la classe des hommes qui n'avaient pas les movens de se procurer chacun un équipement de guerre, plusieurs se reunissaient pour équiper en commun l'un d'entre eux. Le service militaire était ainsi considéré comme un impôt. Ontre la division de l'empire en comtés, il y avait une autre division du territoire en districts plus étendus, dont chacun était placé sous un comte palatin, ou justicier supérieur. Le comte palatin était, dans l'origine, appelé à rendre la justice dans le palatinat royal, où le roi luimême présidait les plaids quand il n'était ni empêché ni absent. Mais, plus tard, l'empire ayant acquis un plus vaste développement, chaque grand district obtint son comte palatin particulier, qui avait le droit de connaître de toutes les affaires judiciaires dont la décision ett directement appartenu à l'empereur, s'il avait été présent dans le district. Cependant le pouvoir de ces justiciers supérieurs s'arretait devant la juridiction exclusivement réservée à l'empereur, et comprise sous le nom de placita regia, c'est-à-dire, celle qui avait à décider les affaires relatives aux prélats, aux comtes, et en général à tous les agents immédiatement soumis à l'empereur. Du reste, les comtes palatins ugeaient en dernier ressort les appels des jugements des comtes.

Telle était l'organisation que Charlemagne donna à l'administration locale dans son empire.

Quant au gouvernement central, il residuit presque exclusivement dans l'action de Charlemagne lui-même et de ses conseillers personnels. Nous venous de dires presque et l'experiment de l'experiment de l'experiment sur les assembles antionales pour recueillir les lumières et les conseils dont la s'adait pour la rédaction des lois et des règlements. Ces assembles, qui traient leur origine des anciennes avoir d'abord été connues soule nom avoir d'abord été connues soule nom de Champse-de-Mans, porce qu'on les

tenait dans le cours de ce mois, furent ensuite appelées Champs-de-Mai lorsque Pepin le Bref les eut fixées au deuxième mois plus tard, \_devaient . selon la règle, se tenir deux fois l'an. Mais elles ne furent jamais régulièrement tenues ainsi; car, sous le règne de Charlemagne, c'est-à-dire dans l'intervalle de quarante six ans. l'histoire ne cite que trente-cinq de ces assemblés générales, dont la première eut lieu en l'an 770 à Worms, et la deruière à Aix-la-Chapelle en l'an 813. A ces réunions assistaient tous les grands du royaume, prêtres et laïques. « Là , dit Hincmar, archevêque de Reims, qui vécut vers la fin du 1xº siècle, on soumettait à l'examen et à la délibération des grands, et en vertu des ordres du roi, les articles de loi nommés capitula, que le roi lui-même avait rédigés par l'inspiration de Dieu, ou dont la nécessité lui avait été manifestée dans l'intervalle des réunions, Après avoir recu ces communications, ils en délibéraient un , deux ou trois jours, ou plus, selon l'importance des affaires. Des messagers du palais, allant et venant, recevaient leurs questions et leur rapportaient les réponses; et aucun étranger n'approchait du lieu de leur réuoion, jusqu'a ce que le résultat de leurs délibérations pût être mis sous les yeux du grand prince, qui alors, avec la sagesse, qu'il avait reçue de Dien, adoptait une résolution à laquelle tous obéissaient. Les choses se passaieut ainsi pour un, deux capitulaires, ou uu plus grand nombre, jusqu'à ce que, avec l'aide de Dieu, toutes les nécessités du temps eussent été réglées. » Il résulte de ces paroles de Hincmar, que ces assemblées étaient tout simplement consultatives, et que Charlemagne seul prenait toujours les résolutions definitives sur les questions ainsi múries dans ces grandes délibérations. On pourrait, en outre, déduire de ce que l'archevêque de Reims. rapporte au sujet de ces réunions, que le roi seul y avait le droit d'initiative. Cependant on croit généralement que les membres de l'assemblée pouvaient faire de leur côtie le propositions qui leur paraissieut convenbles. Les édits ou règlements adoptés dans ces assemblées recevaient le nom de capitulairia, capitulaires. Nous en consissons soixante, se composant ensemble de onze cent vingt-six articles, dont six cent vingt et un appartiennent à la législation civile, et quatre cent guatorez à la législation relicant particulaire.

gieuse. Mais ces assemblées n'avaient pas seulement pour objet de fournir à l'empereur les lumières et les conseils nécessaires dans les affaires législatives : il en faisait aussi un grand moven d'enquête générale sur les affaires intérieures des provinces, et sur les dangers qui menaçaient les frontières. « La seconde occupation du roi, dit Hincmar, était de demander à chacun ce qu'il avait à lui rapporter ou à lui apprendre sur la partie du royaume l'où il venait. Non-seulement cela leur était pennis à tous, mais il leur était étroitement recommandé de s'enquérir, dans l'intervalle des assemblées, de ce qui se passait au dedans ou au dehors du rovaume; et ils devaient chercherà le savoir des etrangers et des nationaux, des ennemis comme des amis, quelquefois en einployant des envoyés, et sans s'inquléter beaucoup de la manière dont étaient acquis les renseignements. Le roi voulait savoir si, dans quelque partie, quelque coin du royaume, le peuple murmurait ou était agité, et quelle était la cause de son agitation, et s'il était survenu quelque désordre dont il fût nécessaire d'occuper le conseil général, et autres détails semblables. Il cherchait aussi à connaître si quelqu'une des nations soumises voulait se révolter, si quelqu'une de celles qui s'étaient révoltées semblait disposée à se soumettre, si celles qui étaient encore Indépendantes menacaient le royaume de quelque attaque, etc. Sur toutes ces matières, partout où se manifestait un désordre ou un péril, il demandait principalement quels en étaient les motifs ou l'occasion, »

Ainsi Charlemagne avait l'œil sur

toutes choses; aiusi il était partout . dirigeant, avec la force du génie et d'une volonté énergique, ce vaste empire composé d'éléments si divers. A la fois législateur, homme de guerre et d'administration, il imprima, à tous les actes et à toutes les institutions qu'il fonda , le cachet d'un homme qui avait devancé son siècle. Les crimes qu'on peut lui imputer, tels que la boucherie des quatre mille Saxons qu'il fit décapiter en un jour, appartiennent à l'époque barbare où il vécut; mais ses vertus et ses grandes vues d'utilité nationale lui restent. Car, si l'on veut ne lui tenir compte ni de ses vastes conquêtes, ni de la vigueur avec laquelle il sut les maintenir, on ne peut lui refuser la gloire d'avoir tout renouvelé. Ainsi, dit Hallam, « on le voit réformer les monnaies et en donner un tarif régulier; rassembler autour de lui les savants de tous les pays ; fonder des écoles et former des bibliothèques ; prendre part aux disputes religieuses, mais en roi; faire des efforts, à la vérité prématurés, pour créer une force maritime; concevoir, dans l'intérêt du commerce, la superbe entreprise de la jonction du Rhinavec le Danube. et se préparer à fondre, dans un système uniforme, les codes discordants des lois romaines et barbares. » Ce n'était donc pas seulement à affermir ses conquêtes, et à introduire l'unité et l'ordre dans l'administration de son empire, que Charlemagne s'appliquait : il prenait soin aussi d'éclairer ses peuples, de polir leurs mœurs, et de faire refleurir parmi eux les sciences et les arts, dont il ne restait presque plus aucun vestige lorsqu'il monta sur letrône de Pepin le Bref. En 782, il attacha à sa personne le célèbre moine anglo-saxon Alcum, qui lui enseigna la rhétorique, la dialectique, et surtout l'astronomie, qu'il préférait aux autres sciences après la théologie. Outre ce savant, il y avait Eginbard, qui fut secrétaire de l'empereur, et devint, dans la suite, abbé de Saint-Bavon , à Gand , Angilbert de Neustrie, Leidrade de

Norique, Smaragde, saint Benoît d'Aniane, Théoduiphe, Adalhard, Anségise, Wala, Amalaire, Agobard, Thegan Raban Maur, Walfried Strabo, Nithard, Florus, saint Prudence, Servat-Loup, Radbert, Ratramne, Jean Scott et Gottschalk, tous hommes dont les écrits sont connus, et dont quelques-uns fournissent, sur l'époque où ils vécurent, les lumières les plus précieuses. C'est ainsi que l'empereur se plaisait à s'entourer non-seulement des savants lettrés de son empire, mais encore des étrangers distingués par leur savoir, quand il pouvait les attirer auprès de lui. Charlemagne était lui-même remarquable par son instruction. Selon Eginhard, il avait une élocation facile; il possedait à fond la langue latine; il savait lire le grec; il avait des connaissances en logique, en grammaire, en rhétorique et en astrono-mie; il entreprit même d'assujettir aux règles grammaticales la langue des Franks, il fonda de nombreuses écoles, parmi lesquelles se distinguérent surtout, en Belgique, celles de Liége, de Saint-Bertin, de Lobbes et de Saint-Amand, qui obtinrent une grande célébrité littéraire, et où l'on enseignait les sept arts libéraux, savoir : la grammaire , la rhétorique . la dialectique, l'arithmétique, la géométrie. l'astronomie et la musique. Il alla jusqu'à s'occuper des details de l'orthographe et de la calligraphie, et fit substituer les caractères romains à l'alphabet teutonique mérovingien, qui avait prévalu jusqu'alors.

qui avait prévaiu jusqu'aiors.
Malheuressement, pour continuer
Charlemagne, il eut fallu un autre
Charlemagne. Aussi, ce vaste empire
dut s'écrouler sur lui-méine, tout ce
formidable entassement de puissance
dut tomber, quand le bras eut disparu
qui avait créé cet empire et fonde

cette puissance.
L'empereur fut enterré à Aix-la-Chapelle, où sa tombe se voit encore aujourd'hui. La cérémonie des funérailles se fit avec une pompe extraordinaire. Le mort, revêtu de ses habits impériaux, la couronne sur la tête, son épée d'une main et son sceptre de l'autre, fut placé dans un caveau aur un trôned or. Son bouclier fut mis à ses pieds, sa bourse de pelerin attachée às aceinture, et le livredes Evangiles posé sur ses genoux. On ajoute que le sépulcer fut pave de pieces d'or et embaume de parfums, et qu'il fut scellé ensuite.

Charlemagne portait une affection particulière au pays de Liége, au berceau de sa famille. Il venait fréquemment se reposer de ses fatigues, ou passer les fêtes de Pâques ou de Noël, à Herstal, à Jupille et à Liége, où tout rappelle encore aujourd'hui son souvenir. lei e'est quelque église fondée par lui ou par Ogier le Danois; là c'est une tradition populaire dont quelqu'un de ses paladins est le héros. Dans les campagnes, plus d'un arbre vénérable porte le nom d'arbre de Charlemagne, et plus d'un vieillard vous raconte, d'une voix grave et pieuse, la légende des Quatre Fils Aymon, dont le cheval Bayart imprima, selon le dire du peuple, l'un de ses fers dans l'énorme roeher à pie qui se dresse près de la ville de Dinant. Au village d'Oupeye on vous montre une vieille tour qu'habitait, dit-ou, la celebre Alpaide, mere de Charles Martel. Quand your visitez avec quelque savant les ruines de Franchimont, ne manque pas de vous dire que les historiens font remonter l'origine de ce manoir à Pharamond, et que d'autres en reportent la construction à Chilpéric. Non loin de là on vous conduit sur le théâtre de cette fameuse bataille de l'Amblève, où Charles Martel défit l'armée des Neutriens et des Frisons, et préluda aux victoires de Vincelly et de Soissons. C'est à Liége que fut exilé avec sa femme et ses enfants le dernier roi des Lombards, Didier que l'empereur, apres l'avoir vaincu, en 774, y plaça sous la garde de l'évêque Agilfride. Plusieurs de nos anciens et paifs chroniqueurs rappellent. les merveilles et les pompes des cours plénières que Charlemagne tenait en cette ville, et citent avec orgueil les glorieux faits d'armes que les hommes

de la cité éburonne accomplirent sous l'étendard dont il la gratifa, et qui, pendant plusieurs sièlets, fut siclébre dans l'histoire de l'évêché sous le nom d'Étendard de saint Lambert, ainsi appelé parce qu'il était confié à la garde du elapitre de la cathédrale liégeoise.

Charlemagne mort, son fils Louis le Débonnaire, qu'il avait associé à l'empire dans la ville d'Aix-la-Chapelle en 813, lui succèda au trône imperial. Mais ce trône avait perdu son éclat depuis que l'épée du grand homme avait été déposée dans son sépulcre avec son corps. La tête de Louis n'était pas faite pour porter le lourd diadème que Charlemagne s'était forgé avec tant de labeur; son bras n'était pas fait pour maintenir le grand ensemble de l'empire carlovingien, composé de tant d'éléments divers qui tendaient déjà à se séparer, du vivant même de eelui qui le fonda. Ces principes de dissolution que l'absence d'homogénélté devait nécessairement faire naître, se développèrent de plus en plus sous le faible successeur de Charlemagne. Aussi, dès l'an 817, Louis ne se sentit pas de force à porter seul le poids dont il s'était chargé en revétant le manteau du pouvoir. Dans une diète tenue à Aix-la-Chapelle, il associa son fils Lothaire à l'administration de l'empire, erea son autre fils Pepin due d'Aquitaine, et son autre fils Louis roi de France; de sorte que son quatrième fils Charles II, dit le Chauve, qu'il avait eu de Judith, sa seeonde femme, n'eut d'abord aucun partage. Mais il obtint bientôt un trône aussi, celui d'Italie, après que le roi de ce pays, Bernard, neveu de Louis le Débonnaire eut été défait, pris et mis à mort par son oncle, en l'an 820. Le mécontentement que cette eession fit naître dans les fils de l'empereur, et l'inimitié que des jalousies réciproques susciterent entre eux, engendrerent une suite de révoltes et de dissensions, qui eurent pour résultat deux dépositions et deux restaurations de Louis le Débonnaire, qui expira en 840,

d'inanition et de chagrin. Sa mort fut

lesignal de la guerre entre ses fils, qui se mirent à s'arracher et à se disputer, les armes è la main, les lambeaux de l'empire de Charlemagne, tandis que de toutes parts ce vaste édifice coinmenca à craquer et à tomber en dissolution. A la guerre iutérieure se joignirent de tous côtés des soulèvements terribles, tandis que les Barbares s'agitaient de plus en plus autour des frontières, enhardis qu'ils étaient depuis que l'épée avait disparu qui les avait tenus en respect jusqu'alors. A l'orient ce furent les Slaves, au midi les Sarrasins, et eu nord les Normands. Déjà, du vivant de Charlemagne, les premières voiles des Normands a etaient montrées sur ses cotes. « Un jour, dit le moine de Saint-Gell dans sa précieuse chronique, l'empereur se leva de table, ae mità une fenêtre qui regardait l'orient; et y demeura longtemos immobile: des larmes coulaient le long de ses joues; personne n'ossit l'interroger. « Mes fidèles, dit-il aux grands qui l'environnaient, savez-vous pourquoi je pleure? Je ne crains pas pour moi ces pirates : mais je m'efllige que, moi vivant, ils aient osé insulter ce rivage. Je prévois les maux qu'ils feront souffrir à mes descendants et à leurs peuples. »

Lothaire à peine parvenu à l'empire après la mort de son père Louis le Débonnaire, ses deux frères Louis et Charles se liguèrent contre lui, pour s'affranchir de la suzerainete qu'il affectait sur leurs couronnea royales. Le résultat de cette ligue fut la sanglante bataille de Fontenay, livrée le 25 juin 841, qui, après evoir détruit les idées de monarchie universelle révées par Lothaire, amena le célèbre traité de Verdun en l'an 843. En vertu de cet acte, l'empire fut divisé en troia grands royaumes, d'Italie, de France et de Germanie. Charles le Chauve, qui, dans un précédent partage, avait obtenu la France, conserval' Aquitaine et la Neustrie. Louis obtint le Germenie, et fut pour cette reison eppelé le Germanique. Enfin, Lothaire, outre l'empire, l'Italie, la Provence,

le Lyonnais et la Franche-Comté, eut dans son partage toutes les contrées comprises entre le Rhône, la Saône, le Rhin , la Meuse et l'Escaut. Ce vaste royaume fut eppelé royaume de Lothaire, d'où, par contraction, on lui donna le nom de Lotharingie, et par corruption celui de Lorraine. Cet arrangement plaça sous le sceptre de Lothaire toute la Belgique actuelle, à l'exception de la Flandre et de l'Artois, qui, oppartenant à la Neustrie, étaient échus en partage à Charles le Chauve. Le traité qui consacra cette division territoriale avait été précédé d'un serment d'allience qui fut juré, à Strasbourg, par Charles le Chauve en langue germanique, et par Louis le Germanique en langue française. Cette derniere pièce est considerée comme le monument littéraire le plus ancien qui nous soit parvenu en français.

Non rassurés énoore par le traité qu'ils renaient de conclure à Verdun, les trois frères, pour prévenir les dissonsions nouvelles qui pourraient s'élèver entre eus, et bien définir les disintérêts de leurs États respectifs, se réunirent en assemblée su viltage de Meersen, près de Maestricht, et arrètèreat un accord en vertu duquel les princes leurs fils héritersient chacun des États de leur père, conformément au partage de Verdun.

C'est d'après le principe posé dans cet arrangement que Lothaire, avant de mourir, partagea en 855 ses États entre ses trois fils. Louis II devint empereur et roi d'Italie; Charles, roi de Bourgogne et de Provence; enfin, Lothaire, le plus jeune, roi de la Lotharingie. De cette manière la Belgique passa sous la puissance de Lothaire II, dont la succession fut dévolue en 869 à son frère Louis, délà empereur depuis l'an 855, et roi de Provence depuis la mort de son autre frère Charles, survenue en 863, Mais la Provence et la Lotharingie furent, bientôt après, usurpées par Charles le Chauve, qui, apres la mort de son neveu Louis II, trouva, en 875, le trône de l'empire vacant, et se fit couronner

empereur à Rome par le pape Jean

Pendant les dissensions qui agitèreut l'empire carlovingien depuis que Charlemagne était descendu dans le tombeau, les Barbares avaient eu beau jeu, et s'étaient rues à plus d'une reprise sur ce vaste domaine. Les Normands avaient exercé les plus grands ravages dans les provinces belges. Ces guerriers farouches et sauvages avaient eu le temps d'aiguiser leurs épées et leurs haches d'armes, en attendant le moment de tomber sur leur proie. Louis le Débonnaire avait reussi un instant à les arrêter, en donnant pour roi aux Danois son vassal Harald et en le faisant appuyer d'une armée de Saxons. Mais le moment arriva bientôt où aucune digue ne fut plus capable de les contenir. Ils eurent pour ailiées les querelles intestines des princes, et la baine que professaient contre leurs souverains tant de populations hétérogènes, mai unles et qui ne cherchaight qu'à rompre la soudure qui les liait les unes aux autres. Aussi, les larmes versées par Charlemagne, à la vue des premières voiles normandes, s'expliquerent bientôt. L'orage, vainement conjuré, éclata dans toute sa force. Les Annales de Fulde et la Chroni que de Sigebert nous appreunent que, en l'an 836, les Normands remontérent l'Escaut et détruisirent la ville d'Anvers. Ce désastre ne fot pas le seul. La Belgique presque tout entière fut traversée par ces pirates furieux, comme par une trombe. Les villes croulaient a leur passage, et la flamme dévorait ce que l'épèe n'avait pu abattre. Courtrai, Gand, Tournai, tomberent sous cette tempête. Louvain fut ravagé, Terouanne livrée à l'incendie, Malines réduite en cendres. Ce fut une dévastation complète. Les Barbares, selon l'énergique expression de nos anciennes chroniques, ne laissaient derrière eux que la terre inculte, nihil præter humum. Le premier marquis de Flandre, Bandouin, leur opposa pendant quelque temps la plus energique resistance, et mérita, dit-on, le

surnom de Bras-de-Fer, par le courage avec lequel il les combattit. Mais ils inondaient nos provinces à flots toujours plus pressés. Charles le Chauve acheta d'eux la paix à plusieurs reprises, sans parvenir a les réduire au repos. Cet état de choses dura jusqu'en 892. Le premier septembre de cette année, ils essuyèrent la defaite la plus complete à Louvain, où ils s'étaient établis dans un vaste camp retranché, sur les bords de la Dyle. Ce fut l'empereur Arnoul qui, uni au roi de France et aux Belges, écrasa ces hordes dévastatrices, dont la destruction fut célébrée à Louvain jusqu'à une époque fort rapprochée de nous. Ainsi se terminerent en Belgique ces ravages qui inspirerent à nos populations une telie épouvante, que, longtemps après ju'ils eurent cessé, on chantait encore dans les litanies des églises cette prière: A furore Normannorum libera nos, Domine : Seigneur, délivrez-nous de la fureur des Normands.

Tous ces désordres avaient nécessairement dû concourir a affaiblir de plus en plus le pouvoir souverain, et à amener le démembrement des provinces, d'où sortit l'établissement de l'ordre feodal. Les ducs et les comtes . dans le principe, n'étaient que des gouverneurs particuliers, à qui les souverains confinient l'administration des provinces, non à perpétuité, mais à vie, même quelquefois seulement our un an. Ces officiers, profitant de la faiblesse des rois, prirent insensiblement un tel ascendant, qu'ils parvinrent à changer leurs titres et leurs clisrges, amovibles de leur nature, en dignités héréditaires, s'erigeaut en seigneurs propriétaires des lieux dont ils n'étaient qu'administrateurs temporaires, révocables au gré du prince. Louis le Débonnaire, dit un historien belge, cèda, en 846, des terres à perpétuite à ses leudes ou fideles. Plus tard. Charles le Chauve avant ordonné que les évêques fussent commis pour exercer lafonction d'envoyes royaux, missi dominici, dans leurs dioceses. les comtes s'opposèrent à ce règle-

ment, et dès lors chaque seigneur entreprit de rendre sa justice indé- l'flefs leur donnaient des sujets appendante, sans reconnaître d'appel supérieur, Bientôt après, un autre coup fut porté à l'autorité royale. Il fut permis à tout homme libre de choisir, du roi ou de ses vassaux, qui bon lui semblerait pour son seigneur. En 877, le capitulaire de Kiersy autorisa, sous certaines conditions, la transmission héréditaire des comtés,' consacrant ainsi legalement une alienation du pouvoir royal, qui avait déjà précédemment été consentie en faveur de plusieurs gouverneurs de provinces. L'essence de la constitution primitive du pouvoir fut dès lors entièrement changée, et le système féo-dal fut fondé. Les officiers, soit civils, soit militaires, qui ne venaient jamais en presence de leur prince sans fui baiser les pieds ou les genoux, rendirent héréditaire dans leurs maisons ce qu'ils n'avaient possede qu'à ferme jusqu'alors. Leurs titres et

leurs terres devinrent des flefs, et ces pelés vassaux, qui s'en attribuèrent à leur tour par des sous-inféodations. Ainsi la souveraineté recula de plusieurs degrés, et ne s'exerça plus que médiatement sur les peuples qui, chose étonnante! devaient, dans certains cas, suivre leur suzerain contre le roi : car telle était la jurisprudence feodale, qu'elle défendant aux arrièrevassaux de faire ni semnent ni hommage, à raison de leurs tiefs, à leur seigneur dominant, n'étant tenus à reconnaître que leur seigneur médiat, dont ils étaient spécialement les sujets.

C'est ici, dit l'écrivain que nous citions tout à l'heure, que commence cette inextricable complication de souverains qui gouvernerent les diverses parties de la Belgique; et c'est du règne de Charles le Chauve que la Flandre se trouve érigee en souve raineté.

#### LIVRE I.

#### HISTOIRE DE FLANDRE ET DE HAINAUT JUSQU'AUX DUCS DE BOURGOGNE.

## LA FLANDRE DEPUIS BAUDOUIN I, BRAS DE FER, JUSQU'A BAUDOUIN VII, DIT A LA HACHE. (870 - 1120)

Nous avons vu que, dans le partage fait en vertu du traité de Verdan. Charles le Chauve obtint la Flandre oceidentale et la partie de la Flandre orientale qui est située sur la rive gauche de l'Escaut. Ce territoire, qui s'éteud le long des côtes de la mer du Nord, avait été en proie, depuis la mort de Charlemagne, aux conti-nuelles ineursions que les Normands firent sur nos rivages. Dejà ee prince avait établi à Gand une station pour protéger cette partie des frontières de son empire. Sous ses faibles successeurs, ce besoin de défense était devenu plus urgent à mesure que l'audace des Normands était devenue plus grande et qu'ils se jetaient avec plus de fureur sur nos provinces. Aussi, on ne tarda pas à reconnaître la nécessité d'investir l'un des comtes établis en Flandre d'un pouvoir beaucoup plus étendu que celui des autres agents royaux et de l'instituer marquis, c'est-à-dire gardien de la frontière.

Le premier marquis de Flandre fut Bandouin I, qui obtint le surnom de Bras de Ferà cause de la bravoure dont il fit preuve en combattant les Normands qui tombèrent sur nos côtes depuis | 2n 863 jusqu'en 878.

SI l'on en croyait les chroniqueurs lamands, on trouverait, avant le Bras de Fer, une série tout entière de ces fabuleux comtes forestiers, dont la tradition fait la soube des marquis ou comtes de Flandre, mais qui a évanouissent d'eux-mêmes devant un examen un peu sérieux.

Dès 842, (c'est-à-dire l'année même

où Éginhart, secrétaire de Charlemagne, mourut abbé du monastère de Saint-Bavon à Gand), Baudouin Bras de Fer est signalé dans l'histoire comme défenseur des eôtes de Flandre, Quelques années plus tard, nous le voyons gendre du roi de France. S'étant trouvé à la cour de Charles le Chauve à Senlis, il s'éprit de la fille de ce prince. la belle Judith, veuve depuis 858 du roi d'Angleterre Ethelwolf. Après l'avoir enlevée, il l'épousa secrètement. Mais le père irrité rassembla à Soissons un coneile d'évêques, par lequel il fit excommunier Baudouin, en vertu du canon: Si quis viduam in uxorem furatus fuerit. Cependant les coupables s'étaient réfugiés en Lorraine et s'adressèrent directement au pape Nicolas I, qui non-seulemet contesta la justesse de l'application du eanon à Baudouin, parce que Judith avait pleinement consenti à se laisser enlever, mais encore il interceda aupres du roi en faveur de son gendre. de peur que celui-ci ne se trouvât reduit à faire alliance avec les Normands. Charles le Chauve céda; et, après avoir fait célébrer solennellement à Auxerre les noces des deux époux, il donna pour apanage à Baudouin, désormais membre de la famille royale, le marquisat de Flandre, qui comprenait tout le pays situé entre la Canelie, l'Escaut et la mer. Ce fut, selon les uns en 863, selon les autres en 864. Il possédait au midi Arras, au nord Bruges, où il érigea comme à Gand de redoutables forteresses pour protéger son pays contre les pirates du Nord.

Son fils Baudouin le Chauve lui succéda dans le marquisat en 878, tandis que son autre fils Rodolphe obtint le comté de Cambrai. Plusieurs historiens belges ont révoqué en doute la transmission de la Flandre comme fief héréditaire à Baudouin le Chauve après la mort de son père, comme si l'hérédité de ce fief n'avait pas été établie en vertu même du capitulaire de Kiersy en 877. Des la mort du Bras de Fer, les irruptions des Normands recommencent dans la Flandre, et les pirates, un moment coutenus, livrent de nouveau le marquisat à la dévastation. Toutes les chroniques des monastères flamands sont pleines de plaintes au sujet des ravages exercés par ces hordes barbares. Ces invasions se continuent jusqu'en 944, bien qu'elles devienneut moins fréquentes après l'élévation de Rollon au duché de Normandie en 912. Pour les repousser, on s'empressa de couvrir tout le pays de châteaux forts, dont les cointes et gardiens devinrent bientôt ces puissants vassaux de la Flandre connus sous le nom de châtelains, et donnèrent lieu plus tard à la division territoriale en châtellenies.

Baudouin le Chauve épousa Estrude, fille d'Alfred le Grand , roi des Anglo-Saxons, dont il eut deux fils: Arnould et Adolphe. Il mourut, en l'an 9t9, à Arras, alors capitale de la Flandre, et ne figure dans notre histoire que pour l'inutile résistance qu'il opposa aux Incursions des Normands, pour la part qu'il prit en faveur de Charles le Simple à la lutte que ce prince engagea avec Eudes, comte de Paris, qui s'était arrogé' le titre de roi de France; et enfin, pour la sévérité avec laquelle il traita le elergé et dépouilla les monastères

Des deux fils de Baudouin le Chauve, l'ainé Arnould obtint le marquisat, et le plus jeune, Adolphe, eut en partage tout le territoire des Morins, coinprenant Térouanne et Boulogne, Celuici étant mort sans postérité en 943, son héritage retourna aux domaines de la Flandre, que gouverna jusqu'en 964 Arnould, auquel on donna le sur-

nom de Vieux, parce que, apres avoir associé au cointé, en 958, son fils Bandouin III, dit le Jeune, il reprit, en 961, après la mort de celui-ci, le pouvoir qu'il lui avait résigné. Apres avoir adopté à l'égard du clergé la conduite de Baudouin le Chauve, Arnould fut pris tout à coup d'un si pro-fond repentir, que sa dureté se changea subitement en une libéralité telle qu'on lui donna le surnom de Grand. il eut de rudes et longues luttes à soutenir contre les Normands qui s'étaient établis en France, et dont leterritoire n'était séparé du sien que par la Canche. Un des épisodes les plus importants de sa vie fut l'assassinat de Guillaume, fils de Rollon, duc de Normandie, qu'il fit commettre pour. venger la mort de son onele Raoul . cointe de Cambrai, à laquelle Guillaume de Normandie avait coopéré en 943. Ce fut sous le règne d'Arnould que l'empereur Othon I, qui avait succèdé à la souveraineté de la Lorraine, s'empara d'une lisière de territoire sur la rive gauche de l'Escaut, qui comprenait une partie du pays de Gand et celui de Waes, avec les Quatre Métiers qui en dépendaient. Pour défendre sa couquête, l'empereur bâtit un château fort près de l'abbaye de Saint-Bayon à Gand, et creusa, à partir de ce point jusqu'an bras occidental de l'Escaut, le canal que nos historiens désignent par le nom de Fosse Othonienne. Si Arnonki ne sut défendre ses Etats contre l'étranger, da moins c'est au règne si court de son fils que l'on rapporte le commencement de l'industrie des tisserands, l'introduction des marchés et des folres en Flandre.

Arnould, avant de mourir, eut soin d'assurer les droits de son petit-fils Arnould le Jeune, en le faisant reconnaltre des grands spiritnels et

temporels du pays.

C'est sous le règne de cet enfant, qu'on vit le premier exemple de ces empiétements successifs que la politique française a mis en pratique, pendant tant de siècles, pour élargir les frontières de la France au détriment de de France.

nos provinces. Car le roi Lothaire enleva à la Flandre, pendant la minorité d'Arnould II, une partie de la Morinie et de l'Artois, qu'il donna au comte de Ponthies.

En 969 Amouli prit, à non tour, les armes contre les Normanda, et en 987 il refusa, en as qualité de descendant de Charlemagne, de reconsaire pour l'origine d'une nouvelle guerre, dont l'issue le força de a refugier auprès de Richard, duc de Normandie, qui entre de la partia. Il en réconcilier avec le nouvelle putile distu mentrier de son ainsul, et parvint à le réconcilier avec le nouvelle putile de l'autre d'une mourat en 969, et l'autre d'une mourat en 969, et l'in voi d'Itale, épouse Robert I, yoi d'Itale, épouse Robert I, yoi d'Itale, épouse Robert I, you

Du mariage de cette princesse avec Arnould était no Baudouin IV, sous le rèçne duquel commença le lien féodal entre la Flandre et l'Alemagne, l'empereur Henri II lui ayant accordé, en 1007, l'investiture de Valenciennes et des lles de la Zélande. Quelques historiens lui attribuent l'établissement des baillis dans les divers districts de la Flandre, et celui de l'administration échevinale dans la ville de Bruges.

Missipular Petro de ce conte, surmissipular de la Petro de la Flandre navait dei divisce qu'en Flandre ganlicante et en Flandre flandingenie, selon la fingue qui domini dans chiselon la fingue qui domini dans chiselon la fingue qui domini dans chiture dont pous venons de parler, elle fut distingues, sous le regne de Baudoniu V, en Flandre neutrienne et en doniu V, en Flandre neutrienne et en conve en Flandre sous le couronne, et e

mément le pays d'Alost.
Baudouin V obtint le surnom de
Lille, selon les uns, parce qu'il naquit
en cetto ville; selon les autres, parce
qu'il professait pour elle une prédiection particulière. Plus ieura écrivains
ont avancé, au sujet de ce comte, un fait

qui n'est appayé que par la tradition populaire et que l'històrie n'al poin céabil d'une manière certaine. Ils racient de l'est apparent d

Pas un seul événement important no se présente dans l'histoire de Ftandre jusqu'au règne de Charles le Bon-Aussi nous glisserons rapidement sur cette période.

Baudouin V, que Henri I, roi de France, charges, avant de mourir, de la tutelle de son file Philippe I et de reafants, dont trois es distinguérent par leurs alliances. Sa fille Mathilde devint l'épouse du duc de Normandic, Geillaume le Conquérant; son fils devint l'épouse du de de Normandic, Geillaume le Conquérant; son fils Hainaut, et rémuit les deux comtés de Hainaut et de Flandre; enfis son fils Robert épousa Gertrude, veure de Florent, comte de Bollandee et de Prise, Florent, comte de Bollandee et de Prise, Le Frison.

Vers la fin de sa vie, Baudouin V partagea ses États entre ses deux fils Baudouin VI et Robert. Le premier obtint la Flandre proprement dite, qui dependait de la France; la Flandre impériale et les fles de la Zélande échurent au second.

Les secours en bommes et en argent per Baudoint Dyrfta à Guillaume le Conquérant pour son expédition et Angleterrelui valurent, pour poin et pédition et rois eents mares. C'est ainsi que les comtes de l'Isndre, déjà vassuux de la Prance pour une partie de leurs domaines, devinrent aussi vassaux de l'Angleterre.

Baudouin VI, dit de Mons, parce qu'il porta à la fois la couronne de la Flandre et du Hainaut, régna de l'an (1673 à 1670. Son gouverheuent malutint une police si ferme, que le vol fut presque entierment inconun dans ses États. Aussi, disent les chroniqueurs, les massons demeuraieutouvertes pendant la nuit, et les instruments aratoires restaient dans les champs, sans que personne ett à craindre nour ses promitéts.

champs, sans que personne eût à craindre pour ses propriétés. La mort de Baudouin de Mons plongea le pays dans la guerre civile. Il avait laissé la Flandre sous la couronne à son fils aîné Arnould, dont il confia la tutelle à Robert le Frison, et le Hainaus à son fils eadet Baudouin, sous la tutelle de sa mère Richilde. Mais cette femme ambitieuse ne se conforma point à cette espèce de pacte de famille que Baudouin VI avait fait jurer aux vassaux des deux comtés, Forte de l'appui du roi de Prance Philippe I, dont elle s'était assurée à force d'argent, elle s'empara de la Flandre Impériale, et fit mettre à mort plusieurs seigneurs qui tenaient pour Robert le Frison. Celui-ci, secondé par les épées de la Hollande et de la Frise, et soutenu par presque toute la Flandre flamingante, essava de terminer sa querelle et de maintenir ses droits par la force des armes. Philippe I était accouru au secours de Richilde, et la fameuse bataille du Mont-Cassel se livra au mois de février 1071. Elle dura deux jours. Le premier, Robert et Richilde fureut pris; le second, le jeune Arnould fut tué. Les deux prisonniers avant été échangés et 'héritier de Baudouin VI étant mort, le rol de France se retira, consentit à laisser Robert s'emparer de la couronne du jeune comte, et recut de lui le serment d'hommage comme vassal du royaume. Dès lors Richilde n'aspira qu'à se venger. Elle vendit à l'évêque de Liége, Théoduin, la suzeraineté du Hainaut; et cette vente fut ratifiée par l'empereur Henri IV en 1071. L'année suivante, la guerre éclata de nouveau. La comtesse de Hainaut marcha contre Robert avec presque toute la chevalerie de la basse Lorraine, et lui livra bataille près de Broqueroy, Mais elle essuya une défaite si complète, que l'endroit où la rencontre eut lieu porte encore aujourd'hui, en souvenir de cet événement, le nom de Mortes-Haies. Robert le Frison put, des lors, s'asseoir en paix sur le trône des comtes de Flandre, auquel enfin sou neveu Baudouin renonca en l'an 1085. Il ne fut pas plus l'ami du clergé que plusieurs de ses prédécesseurs ne l'avaient été. Il s'arrogea même, en dépit des défenses papales, un droit de dépouille sur le mobilier des ceclésiastiques qui venaient à mourir. En 1085, il associa son fils Robert II à l'administration du comté, et partit pour la terre sainte, où il presa six ans, et d'où il ne revint que pour mourir en l'an 1093 au château de Winendale, près de Thourout, qui fut longtemps la résidence des comtes de Flandre.

Le mouvement des croisades commença à précipiter sur l'Asie la chevalerle chrétienne, presque au moment où Robert II prit en main les rênes du comté. Le concile de Clermont décida la première croisade. Parmi les chevaliers belges qui y prirent part, Robert II ne fut pas un des moins distingués à côté de ces autres Belges Baudouin II comte de Hainaut, et Godefroid de Bouillon, duc de la basse Lorraine, qu'accompagnaient ses deux freres Baudouin et Eustache. Un grand nombre de nobles flamands et wallons les suivirent. Leurs exploits, la prise de Nicée et de Jérusalem, appartiennent à l'histoire universelle. Qu'il nous suffise done d'indiquer ici que Robert fut, dans cette expédition, nomme l'épée et la lance des chevaliers, et que ses compagnons voulurent lui donner la couronne du royaume de Jérusalem, qui fut placée sur la tête de Godefroi de Boullon. Son épée , heureuse dans les guerres saintes, ne le fut pas moins dans celles qu'il eut à soutenir contre les empereurs Henri IV et Henri V. au sujet de la Plandre Impériale et des îles de Zélande. Il périt, en 1112, sur le champ de bataille, dans une expédition à laquelle il prit part avec le roi

de France contre le roi d'Angleterre Henri, qui avait refusé de continuer au comte de Flandre la somme annuelle de trois cents marcs, que Guillaume le Conquérant s'était engagé à payer à Baudouin V et à ses successeurs. Il conservadans notre histoire le surnom de Robert de Jérusalem, Baudouin IV avait commencé à chercher des alliances dans les maisons les plus puissantes del'Allemagne; et son mariage avec Ogive de Luxembourg lui avait ménagé de œ côté de solides appuis. Robert II continua ce système en épousant Clémence, comtesse de Bourgogne, sœur du pape Calixte II. De ses deux sœurs Adele et Gertrude, la première devint la femme de Kanut, roi de Danemark; la seconde celle d'Henri III, comte de Louvain, et plus tard de Thierry,

comte d'Alsace. Pendant le temps que Robert de Jérusalem avait passé dans la terre sainte, la noblesse flamande, forte de l'absence du comte, s'était livrée à des violences et à des oppressions de toute nature. Les routes étaient devenues peu sûres, le commerce était presque anéanti, et la justice restait muette devant tous ees désordres. Baudouin VII trouva donc, à son avénement au pouvoir, une rude tâche à remplir; et il la remplit si bien, que plusieurs historiens expliquent par la fermeté dont ilfit preuve pendant son règne, le surnom de Baudouin à la Hache qui lui fût donné. On lui attribue l'honneur d'avoir le premier opposé avec énergie le frein des lois à la tyrannie des nobles, et on lui doit le renouvellement de la loi connue sous le nom de Paix du pays, et jurée à Audenarde par Baudouin V, en l'an 1030. « Cette loi, dit l'annaliste Meyer, contenait, outre d'autres dispositions, la eonsécration du talion pour comprimer les excès de la populace, les meurtres et les brigandages. » Ainsi il rétablit bientôt l'ordre et la justice. Selon le ehroniqueur Hériman de Tournai, il parcourait régulièrement ses États pour y rendre jus-tice en tous lieux. On raconte même (et la tradition populaire a consacré ce fait) qu'à Bruges il fit jeter dans

une chaudière d'eau bouillante un chevalier, armé de toutes pieces, qui avait dépouillé une paurre femme; et qu'il fit pendre dans son chiteau de Winendie plusieurs nobles qui avaient blique. Il mourt en 1119, des suites d'une blessure qu'il avait reque à la tête, dans une guerre où lisuvit, en aqualit de vassai de France, le roi Louis le Gros, contre le roi d'Angletere et gruit la race flamande de la descendane guille are flamande de la descendane

LA FLANDRE JUSQU'AU RÈGNE DE BAUDOUIN DE FLANDRE ET DE HAINAUT (1120-1191).

Maintenant nous allons voir la Flandre placée sous des princes étrangers, dont la plupart, n'ayant su se concilier l'affection du peuple, nous donnent ainsi la clef des troubles intérieurs et des soulevements qui remplissent, sous leurs règnes, les pages de notre histaire.

Ce fut d'abord Charles, issu d'Adèle, fille de Robert le Frison, et de Kanut, roi de Danemark. Ce prince avait été désigné par Baudouin VII lui-même comme son suecesseur au comté; mais ee riche héritage lui fut vivement disputé par Guillaume, vicomte d'Ypres, tils illegitime de Philippe, second fils de Robert le Frison. Le prétendant forma une ligue daus laquelle entrèrent Clémence, veuve de Robert II, remariée à Godefroi le Barbu, due de la Basse Lorraine, le comte de Hainaut, et plusieurs des grands vassaux flamands. Mais il fut complétement défait par Charles de Danemark, qui déclara déclius de leurs fiefs les vassaux dont les épées s'étaient montrées dans les rangs de ses ennemis, et enleva à la duchesse Clémence quatre des douze seigneuries qui lui avaient été assignées pour douaire en Flandre. Cette victoire obtenue sur son adversaire, le comte trouva d'autres adversaires à combattre, e'est-à-dire les nobles à refréner, que Baudouin, son prédécesseur, avait réussi à soumettre, mais non pas à dompter. Élevé depuis son

enfance à la cour de Baudouin à la Hache, il continua l'œuvre de eet homme énergique; il fit jurer l'observation de la Paix du Paus, et exerca une justice sévère, particulièrement sur les grands du comté, dont il reprima par tous les moyens les brigandages et les guerres privées. Son amour de la justice et sa piété lui méritèrent les surnoms de Bon et de Juste que lui donnent les chroniques, et causerent aussi la mort déplorable qui couronna sa vie. Voici quel est le motif qui donna lieu au sacrilège assassinat dont il périt victime. Pendant l'hiver extraordinairement rigoureux qui régna de l'année 1125 à 1126, une grande famine, produite par la disette, désola la Flandre. Le comte, après avoir épuisé ses propres trésors, força tous les accapareurs de grains à vendre le blé au peuple à un prix fixé par lui, et il enleva même à plusieurs riches bourgeois les céréales qu'ils tenaient dans leurs greniers. Ce fut la cause ou le prétexte d'une conspiration à la tête de laquelle se placerent les membres de la famille Van der Straeten, et surtout l'un d'eux, Bertulphe, prévôt de Saint-Donat, à Bruges, et chancelier de Flandre, Le 2 mars 1126, ils exécuterent leur projet. Malgré les avis qu'on lui avait donnés de toutes parts, Charles s'était rendu de bonne heure à l'église de Saint-Donat, et disait ses prières vis-à-vis de l'autel, dans une galcrie élevée qui communiquait avec le château. Pendant qu'il était ainsi en oraison, Bouehard, neveu de Bertulphe, s'approcha de lui, et lui fendit la tête d'un eoup d'épée. A peine le malheureux comte fut-il tombé, que les conjurés accoururent, mutilerent le cadavre, le précipitèrent dans la nef, et mireut à mort les domestiques qui avaient aceompagné leur maître à l'église. Puis ils se repandirent dans la ville, semant partout la consternation et la terreur, et attaquant avec leurs partisans les demeures de leurs adversaires. La relation de ce crime, nous la trouvons dans un récit que nous en a laissé un témoin oculaire, Gualbert de Bruges.

Après ee forfait , qui plaça Charles le Bon au rang des martyrs et des saints qu'honore l'Église, les conjures se retirerent dans la citadelle de Bruges, le Bourg, où ils se trouvèrent bientôt assiégés par une armée accourue de tous les points de la Flandre. à la voix de Gervais Van Praet, chambellan du comte. La comtesse de Hollande, et le roi de France Louis le Gros, se joignirent aux assiégeants pour punir les eoupables. Le Bourg pris d'assaut, les assiégés se retirèrent dans l'église d'abord, d'où ils furent refoulés dans la tour, du haut de laquelle la plupart furent jetes, après qu'on fut parvenu à leur enlever cette dernière position. Le prévôt fut attaché au gibet, et les maisons de ses complices furent rasées, et destinées à servir de places publiques à perpétuité. En mémoire de ce meurtre, on répéta tous les ans publiquement, dans l'église de Bruges, jusqu'à la fin du siecle passé, l'auathème fulminé contre les meurtriers. Cette fois, les prétendants se pré-

sentèrent en plus grand nombre pour recueillir l'héritage du beau comté de Flandre. L'histoire eite : le comte de Hainaut et Guillaume de Loo; tous deux descendants directs, l'un de Baudouin de Mons. l'autre de Robert le Frison; Guillaume de Normandie, fils de Robert, surnommé Courte-Cuisse: Arnould le Danois, neveu de Charles le Bon; Guillaume; vicomte d'Ypres ; la conitesse de Hollande, pour son fils Thierry VI; enfin, Étienne, comte de Blois, comme heritier de Mathilde, femme de Guillaume le Conquérant et fille de Baudouin V de Flandre. Thierry d'Alsace fut regardé par les Flamands comme l'héritier légitime du comte, en vertu du droit feodal, Mais Louis le Gros assembla les barons de Flandre à Arras, et parvint à leur faire accepter pour souverain Guillaume de Normandie, qui ne tarda pas à se faire reconnaître à Arras et à Lille. Les villes de Bruges et de Gand s'opposèrent d'abord à ce choix. Elles finirent par se soumettre, avec une grande répu-



gnance, il est vrai, à cet étranger, que le roi leur imposa par la force des armes. Le pays souffrit considérablement dans la lutte de ces divers prétendants, dont quelques-uns essaverent de s'y établir l'épée à la main. Guillaume commença par courtiser la faveur des villes en leur accordant quelques priviléges, dont le plus remarquable est la cliarte de commune qu'il donna à la ville de Saint-Omer. Mais il ne tarda pas à enfreindre le sement qu'il leur avait fait de maintenir les franchises et les libertés du pays. Aussi, des troubles nouveaux éclaterent bient ôt. D'un côté. Arnould le Danois, Guillaume d'Y-pres et Étienne de Blois continuaient d'agiter le pays avec des armées étrangères. De l'autre côté, Guillaume le Normand voulut tenter de se reniettre en possession de la Normandie, dont sou père Robert avait été dépouillé par Henri I, roi d'Angleterre. Tout cela nécessitait de grandes dépenses. Le comte ne put y subvenir qu'au moyen de taxes énormes dout il frappa le peuple. Il trouva un autre moyen dans la vénalité des charges. Entin, pour se concilier les nobles, il ferma les veux sur les exactions qu'ils exerçaient sur le pays avec une incroyable rapacité. Cet état de choses devint bientôt intolérable, et les villes s'insurgerent l'une après l'autre, tandis que le prétendant Thierry d'Alsace accourut au secours des inécontents avec une armée de cinq mille Allemands, et fut proclaine à Bruges comte de Flandre. Louis le Gros essaya en vain de s'interposer, et l'évêque de Tournai d'effrayer les esprits en frappant le pays d'interdit. Les villes persistèrent a maintenir la déchéance de Guillaume le Normand, qui résolut de les soumettre par la force. Il fut tué sous les murs d'Alost, par un coup de flèche lancée par un arbalétrier de cette ville; et Thierry d'Alsace fut enfin unanimement reconnu par la Flandre tout entière et par le roi de France. auquel il prêta le serment de vasselage en 1132.

Ce prince trouva à remédier a beaucoup de difficultés, dont il parvint à

triompher par sa fermeté et par son énergie. Il élargit les immunités et les priviléges des villes , s'appliqua à s'attacher les grands, et fortifia cette constitution du pays, qui se maintint pendant six siècles à travers tous les orages politiques. Il se distingua par son zele pour le clergé. Aussi le nombre des monastères et des abbayes s'accrut considérablement sous son règne. Il entreprit quatre voyages en Palestine, en 1138, en 1148, en 1157 et en 1163. Il épousa en premières noces Marguerite de Clermont, veuve de Charles le Bon; et ce mariage le fit excommunier par le pape Honorius, car Charles le Bon avait été son cousin germain. Marguerite étant morte en 1130, il s'unit en Syrie à Sibylle d'Anjou, à laquelle les écrivains qui se sont occupes de l'histoire littéraire de Belgique attribuent l'introduction des cours d'amour et de l'art du gai savoir en Flandre. Outre les guerres saintes auxquelles Thierry d'Alsace prit part, il en eut plusieurs autres à soutenir, dont il sortit avec avantage. Ainsi, de retour d'une de ses croisades, il trouva la Flandre agitée par Baudouin de Hainaut, qui n'avait pas renoncé à ses prétentions au comté, et auquel s'étaient réunis le comte de Namur et l'évêque de Liége. Il battit complétement les alliés, et termina cette lutte en donnant sa fille Marguerite en mariage à Baudouin. Il ne fut pas moins heureux dans la querelle qu'il eut avec Florent, comte de Hollande, au sujet des exactions commises par ce dernier euvers les marchands flamands. Florent fut battu sur mer, pris en 1165, ct conduit prisonnier à Bruges, où il signa, trois années plus tard, un traité de paix et de commerce extrêmement favorable à la Flandre. Ajoutons encore que Thierry tira, en 1137 et en 1140, son épée dans la guerre que les seigneurs de Grimberglie firent au duc de Brabant, encore mineur; qu'il eut une rude lutte à soutenir, en 1140, contre Étienne de Blois, roi d'Angleterre, et contre Hugues, comte de Saint-Pol; et qu'il fournit, en 1148, un grand nombre de navires à la flotte de deux centa voiles que la Flandre, lo Brabant et l'Angleterre envoyèrent au secours d'Alphonse, roi de Portugal, contre les Maurea. C'est ainsi que Thierry, après avoir consolidé par sa sagesse les institutions du comté, le fit respecter aussi par la force de son bras.

Son fils aîné Baudouin étant mort, Thierry laissa, en 1168, le comté à son fils Philippe, qu'il avait associé au pouvoir dès l'an 1157.

Le règne de Philippe d'Alsace (1169-1191) est d'une haute importance dans l'histoire constitutionuelle de Flandre. Il raffermit la paix publique: il continua l'organisation des villes et des châtellenies du pays, commencées par son père ; il maintint les keures ou chartes des villes et en donna un grand nombre de nou-velles; enfin, il jeta les fondements de la plupart des droits des villes et des districts du comté. Mais, s'il mérita alusi le titre de premier législateur de la Flandre, il ne s'appliqua pas avec moins d'ardeur à étendre au dehors le commerce flamand, surtout du côté de l'Allemagne.

Son zèle pour les guerres saintes l'entraîna, en Palestine, sur les champs de bataille où son père avait acquia tant de gloire. En 1177, il partit avec la sleur de la chevalerie slamande pour l'Italie, où il fit hommage à l'empereur Frédéric I pour le cointé d'Alost, qui avait passé sous la souveraineté immédiate de la Flandre par la mort de Thierry d'Alost, neveu de Philippe. Arrivé en Palestine, il eut avec les Templiers de violents demêlés, à la suite desquels il quitta Jérusalem, pour assister le prince d'Antioche dana l'attaque d'une forteresse sarrasine. Plus tard il retourna dans la ville sainte et fit son pèlerinage au mont Sinaï. A son retour, il fut assailli par un grand nombre d'infidèles, qu'il parvint à repousser avec énergie. Luimême, disent les ehroniqueurs, tua de sa main un Sarrasin d'une stature gigantesque, et lui prit ses armes, qui, assure-t-on, furent depuis celles de Flandre, savoir, un champ d'or au lion

de sable. Quand il fut revenu en Flandre, il se trouva mélé aux grands debats que fit naître en France la question de la tutelle de Philippe-Auguste, dont le père, Louis VII, mourut en 1179. Philippe d'Alsace, qui avait été parrain d'épée de son jeune suzerain, fut chargé de sa tutelle et de la régence du royaume par Louis, au grand mécontentement de la reine mère, de son frère l'archevêque de Reims, et de leurs parents, le comte de Champagne et autres. Ce mécontentement a'accrut encore lorsqu'on apprit que le roi allait épouser Isabelle, fille du comte de Hainaut et nièce du comte de Flandre. Dana le contrat de ce mariage, négocié avec Louis VII, le comte Philippe assigna à sa nièce toutes les parties méridionales de son comté, qui formérent plus tard l'Artoia, et il obtint de son côté, pour le cas où sa femme viendrait à mourir sans postérité, la concession du comté de Vermandois . qu'il ne possédait qu'au nom de la comtesse. Ce mariage, et l'empire que Philippe d'Alsace exerçait sur l'esprit du roi, donnèrent lieu aux plus terribles querelles. Les grands du royaume étaient divisés en trois partis : celui de la reine mère, celui du régent, et celui du duc de Normandie, qui était aussi roi d'Angleterre. La première explosion eut lieu à propos des villes et des châteaux compris dana le douaire de la reine mère, qui, selon les coutumes de France, devaient lui être remis après la mort de Louis VII. Le comte de Flaudre ayant refusé de les lui rendre, le prétexte d'une rupture se trouva posé tout d'abord. La reine mère et ses frères, les comtes de Champagne. quittèrent tout à coup la cour et ac réfugièrent en Normandie, où ils demanderent du secours au roi Henri II d'Angleterre, contre l'oppression du comte de Flandre. Ce prince les accucillit avec grande joie, dans l'espoir de trouver une occasion de conquerir à son profit la faveur et l'autorité dont Philippe d'Alsace jouissait à la cour de France. En effet, les fugitifs se rapprochèrent bientôt de PhilippeAuguste, qui rompit avec son tuteur. Alors le comte, à son tour, s'éloigna du roi, emmenant avec lui la reine Isabelle. Une alliance se conclut entre la France et l'Angleterre, Aussitôt que le comte en eut connaissance, il suscita contre son suzerain tout ce qu'il put de Français et de Flamands. et sollicita même l'empereur Frédéric de prendre les armes. Un grand nombre de princes et de seigneurs se rangerent de son côté, le duc de Brabant, le duc de Bourgogne, le comte de Hainaut, le comte de Sancerre, le comte de Namur, et tous les vassaux dont les terres relevaient de ces grands fiefs. Du côté de Philippe-Auguste se trouvaient le comte de Champagne et le roi d'Angleterre. En 1181, celui-ci offrit sa médiation pour arranger le différend. Mais, l'année suivante, la mort de la comtesse de Flandre vint changer entièrement le cours des événements. Sa sœur Éléonore prétendit lui succéder dans le comté de Vermandois, dont elle avait secrètement cédé une grande partie au roi. Ce fut la cause d'une complication nouvelle; car Philippe d'Alsace avait obtenu de Louis VII le Vermandois comme indemnité de la dot de sa nièce Isabelle de Hainaut; et Philippe-Auguste, qui avait lui-même, pendant sa minorité, confirmé cette convention, refusait de lui restituer les terres qui composaient cette dot. La guerre s'alluma donc. Le comte de Flandre obtint les premiers avantages; mals, abandonné peu à peu par ses alliés, il accepta enlin la médiation du roi d'Angleterre, et la paix fut conclue en 1186. Par ce traité, il consentit à ne conserver le Vermandois que sa vie durant.

L'annéesuivante, Philipped Alsace, ponssé, comme quelques historiens le conjecturent, par son ressentiment contre Baudouin, comte de Hainaut, qui l'avait abandonné dans sa querelle avec le roi, songea à se ramaier. Il choisit Mathilde de Portugal. On raconte que le navire qui portait cette princesse en Plandre fut abordé par des pirates français, et qu'ils lui en-des pirates français, et qu'ils lui en-

leverent ses joyaux et ses bijoux. Philippe arma plusieurs bâtiments, et fit donner la chasse aux brigands, qui furent pris et pendus sur le rivage de la mer, au nombre de quatre-vingts. Cependant la chute du royaume de Jérusalem frappé par la puissante épès de Saladdin avait déterminé, en 1191, la troisième grande croisade Le comte de Flandre partit pour la terre sainte avec l'empereur Frédéric, avec les rois de Franceet d'Angleterre, et une foule de princes et de barons. Il mourut de la peste pendant le siége de Saint-Jean d'Acre, sans laisser d'héritier, mais en laissant des Institutions qui, fécondées par le temps, rendirent les communes flamandes si fortes et si puissantes. Rien ainsi ne manqua à sa vie laborieuse. Il joignit au titre de législateur celui de guerrier acconi-

pli. Il prit même une place distinguée

dans les récits des romanciers, qui ce-

lébrèrent dans leurs chants l'emporte-

ment chevaleresque avec lequel il ordonna de pendre par les pieds dans un

cloaque infect, et de livrer au bec des

oiseaux de prole, sur la tour la plus

élevée du château de Saint-Omer, le jeune et beau Gautier des Fontaines,

qu'il avait un jour surpris à genoux aux pieds de la comtesse. Quand la nouvelle de la mort de Philippe d'Alsace se répandit en Flandre, tout le pays fut en deuil. Ce prince, en effet, méritait les regrets de ses populations, parmi lesquelles Il avait établi ces institutions démocratiques qui luttèrent pendant si longtemps contre l'aristocratie française, et qui, sans la perte d'une bataille auraient, dès le quatorzième siècle changela face d'une partiede l'Europe. Le deuil s'accrut encore lorsque Philippe, à son retour en France, se mit en possession de l'Artois, qui était la dot de sa femme.

LA FLANDRE JUSQU'A LA MORT DE BAUDOUIN DE CONSTANTINOPLE.

Les rênes du comté avalent passé aux mains de Marguerite d'Atsace, femme de Baudouin V de Hainaut et de Namur. Mais ils eurent de grands démélés avec Philippe-Auguste, qui voulut s'emparer de tout le pays sous divers prétextes, dont le premier était le defaut d'heritier male. D'un autre côté, Mathilde de Portugal, qui prétendait comme fille de roi au titre de reine, réclama un douaire plus considérable que celui que son contrat de mariage lui avait assigné. Ces questions furent soumises à l'arbitrage des évêques de Relms et d'Arras, et aux abbes d'Anchin et de Cambrai, qui adjugèrent à Philippe-Auguste tout le territoire qui forma plus tard l'Artois, avec plusieurs flefs qui en dépendajent, Marguerite et Baudouin obtinrent le reste de la Flandre, à l'exception des pays laissés en usufruit à Mathilde, c'est-à dire toute la partie wallonne et la plus grande portion de la Flandre occidentale.

Ainsi furent mis en pratique ces usurpations et ces empiétements que la France exercera successivement sur le comté, et qui donneront lieu a tant de guerrès furicuses.

Mais ces empiétements ne venaient pas de Philippe-Auguste seul. Le duc de Brabant et le comte de Hollande essayerent, inutilement, il est vrai, de faire donner au premier, par l'empereur Henri VI, une partie de la Flandre. Enfin, le cliatelain de Dixmude, descendant des comtes d'Alost, tenta, avec l'appui du duc de Brabant ou de Louvain, de se mettre en possession de ce comté: Baudouin sortit avec bonheur de cette dernière difficulté, et régna assez paisiblement jusqu'en 1195, après avoir renoncé, l'année précédente, à la couronne de Flandre, qu'il plaça sur la tête de son fils Baudouin, successeur de Margue-

rite.
On doit à ce prince la confirmation
de la fameuse charte donnée aux
Gantols par la reine Mathilde en 1191.
Ce fut un des actes les plus mémorables de son règue.

lei commence une nouvelle ère pour la Flandre. Baudouin IX prend en main le pouvoir, et va mériter le titre de premier empereur latin à Constantinople, tandis qu'il est, dans l'histoire de Flandre, la dernière de ces figures héroïques et chevaleresques qui le remplissent depuis Baudouin Bras de Fer. Mais, avant d'aller jeter sa grande épée dans la balance des événements qui vont s'accomplir en Orient, il s'applique et parvient à engager Philippe-Auguste à modifier la dnreté des conditions qui avaient été faites à Baudouin de Hainaut. Plus tard, il trouva une occasion de reconquérir une autre partie des domaines que la cupidité de la France avait coleves à la Flandre, en prenant parti contre le roi pour Richard Cœur de Lion, revenu de la captivité où il avait été retenu en Autriche. En effet, la partie septentrionale de l'Artois lui fut rendue par le traité de Péronne en 1199. La Flandre uinsi remise en possession de presque tout son ancien territoire, Baudouin, qui avait donné, en 1195, le comté de Namur en fief à son frère Philippe, assura la législation du Hainaut en faisant jurer, par tous les barons de ce comté, deux grandes chartes dont l'une formait leur code féodal, et dont l'autre était une espèce de code criminel et de procedure. Il fit, selon le chroniqueur Jacques de Guise, « par les conseils des grands clercs de ses États, recueillir et composer des histoires réduites en forme abrégée, depuis la création du monde jusqu'à son temps; il fit rédiger en langue française ces compila tions appelées, d'après lui, Histoires de Baudouin. Enfin, il chargea les mêmes clercs de rédiger toutes les coutumes du Hainaut et de la Flandrc, dans ces deux États. » Il dressa, cn outre, plusieurs autres sages ordonnances relatives au prêt à intérêt, aux tonlieux et autres objets. Tout cela fait, il se dirigea vers la terre sainte, après avoir solennellement pris la croix dans l'église de Saint-Douat, à Bruges. Dans cette croisade il emmena un grand nombrede barons et de chevaliers flamands, parmi lesquels brillaient surtout ses deux frères Henri et Eustache, et le poête Conon de Béthune, qui devint en quelque sorte

le Tyrtée de cette expédition. On sait par quelles singulières circonstances cette croisade, entreprise en 1203, fut détouruée de son but. Arrivée au bord de l'Adriatique, où elle comptait trouver les galères vénitiennes prêtes à la transporter en Palestine, elle se vit tout à coup arrêtée, parce qu'elle n'avait plus de quoi acquitter le passage. Les Vénitieus offrirent de lui accorder terme, si elle voulait consentir à les aider à reprendre la ville de Zara en Dalmatie, que le roi de Hongrie leur avait enlevée, Les croisés accepterent cette proposition, et s'emparerent de Zara. Cette ville conquise, ils allaient se diriger vers la terre sainte, quand le jeune Alexis, fils d'Isaac l'Ange, empereur de Constantinople, que son frère avait précipité du trône, vint les supplier d'aller au secours de son père, leur promettant deux cent mille marcs d'argent, des vivres pour l'hiver, et une troupe de dix mille hommes d'armes, s'ils parvenaient à faire rendre la couronne à l'empereur déposé. Toute l'armée se tourna vers le Bosphore. prit Constantinople, et replaça Isaac l'Ange sur le trône. Mais l'empereur, restitué dans sa puissance, tardait à executer les promesses qu'il avait fait faire par son fils. Les croisés, campés sous les murs de la ville, commencaient à s'impatienter, et chargèrent le chroniqueur Ville-Hardouin et le poëte Conon de Béthune d'aller en réclamer l'exécution. Ce fut le poëte qui porta la parole. Son langage fut si hardi, qu'il excita la colère des Latins, et que les deux messagers durent se sauver au plus vite, pour échapper à la mort dont on les menaçait. A la nouvelle de ce qui venait de se passer, tous les barons frémirent d'indignation, et ce ne fut qu'un cri dans toutes les bouches : A l'assaut! à l'assaut!

Constantinople fut attaquée aussitot et enlevée, après des prodiges de valeur. La villeainsi tombée en leur pouvoir, les croisés sougèrent à élire un empereur. Il y avant trois concurrents : Baudouin de Flandre, le doge vénitien Henri Dandolo, et le marquis de Mont-

ferrat. Baudouin fut solennellement proclamé, au nom des barons, par l'évêque de Soissons, le 16 mai 1204. Plusieurs autres chess de la croisade obtinrent dans l'empire grec des fiefs, dont l'histoire fabuleuse occupa si longtemps les veillées des manoirs de l'Occideut, et fournit tant d'épisodes menteurs même aux romanciers français du xvire siècle. Mais le nouvel empereur ne resta que peu de mois sur le trône de Byzance. Il fut bientôt enveloppédans une guerre contre les Bulgares, commandes par leur roi Joannice. Après une bataille sanglante, il fut pris le 14 avril 1205, et mourut en capt ivité. Les barons ne reçurent que dans le cours de l'année suivante la nouvelle certaine de sa mort, que les récits des romans accompagnent des circonstances les plus cruelles. Un grand nombre de chevaliers refusèrent cenendant de croire à la réalité de sa fiu, comme nous le verrons dans l'épisode du faux Baudouin, dont nous aurons à parler tout à l'heure.

peter dout a treeter. Ce divide de des derives année du regne de Baudouin de Constantipole qu'éciles dans les dernites années de la comple qu'éciles de la comple qu'éciles de la complet de la complet de la complet de la complet dans ledouaire de la rème Mathide, la faneaux guerre civile entre les fragrekins et les Hieuwordins, qui eu propose et les Hieuwordins, qui eu propose et les Hieuwordins, du de la complet de la completa del la completa de la completa de la completa de la completa de la completa del la completa del la completa de la completa de la completa de la completa del la completa del la completa de la completa del la

L'empereur mort, et sa femme Marie de Champagne l'ayant précédé au utombeau, il restait en Flandre leurs deux filles mineures, Jeanne et Marguerte, dont leur oncle Philippe, comte de Namur, prit la tutelle. La première, étant l'alnée, obtint les deux comtés, la seconde eut quelques fless particuliers.

LA FLANDRE JUSQU'AU RÈGNE DE GUI DE DAMPIERRE (1205-1280).

Le roi de France, pour empêcher les deux filles de Baudouin de contracter des alliances qui pussent être préjudiciables à la France, prétendit, en sa qualité de seigneur suzeroin, à la garde noble de leurs personnes et au droit de mariage. Aussi, Philippe de Namur consentit à lui envoyer les deux jeunes princesses, afin d'obtenir lui-même, par suite de sa soumission à la volonté royale, la main d'une fille que Philippe-Auguste avait eue d'Agnes de Méranie. Mais le mécontentement populaire se manifesta si vivement en Flandre et dans le Hainaut, que le comte Philippe fut forcé d'abandonner la régence des deux comtés, dont l'administration fut remise à Bouchard d'Avesnes, qui la géra jusqu'au moment où Jeanne elle-même vint en prendre possession.

La guerre civile allumée par la reine Mathilde continua à désoler la Flandre. Mais bientôt elle fut à son terme, cette princesse, d'origine portugaise, avant, de concert avec le roi de France. ménagé un mariage entre la comtesse Jeanne, dite de Constantinople, et Ferrand, fils du rol Sanche de Portugal, Cette union fut célébrée en grande pompe à Paris, aux frals de la Flandre et du Hainaut, et la jeune comtesse vint aussitôt prendre possession des États héréditaires de son père. Ce fut en l'an 1211; Jeanne n'était âgée alors que de vingt-trois ans. Mais au retour des deux jeunes époux en Flandre, Louis, fils du rol, les ayant devancés, les arrêta à Péronne, et les retint prisonniers jusqu'à ce qu'il se fût rendu maître des villes d'Aire et de Saint-Omer, où il plaça de fortes garnisons. Cet acte de violence eut des résultats terribles. Ferrand ayant été forcé de laisser à Douai Jeanne, attaquée de la fièvre, entra d'abord seul en Flandre, où il ne réussit pas à se faire reconnaître par les villes en l'absence de la comtesse. Cependant Il se mit en mesure de reprendre Aire et Saint-Omer. Un choc avec la France allait avoir lleu; mais les grands vassaux de Flandre et Jeanne réussirent à déterminer Ferrand à entrer dans la voie des négociations : et les deux villes furent cédées à PhilippeAuguste par un traité conclu en 1211, entre Lens et Pont-à-Wendin. Ce prince ne s'y soumit qu'avec la plu s vive répugnance. Aussi, deux années

après, il refusa d'assister le roi, comme il le devalt en qualité de vassai de la France, dans l'expédition qui se préparait contre Jean-sans-Terre, roi d'Angleterre, exoommunié par le souverain pontife.

Cette guerre n'avant pas eu lieu. à cause de la réconciliation du roi Jean avec le pape, Philippe se porta avec toute son armée vers la Flandre, tandis que sa flotte, forte de 1200 voiles, entra ans le port de Damme, Ferrand appela à son secours les épées d'Angleterre, qui, réunies aux épées flamandes, atta quèrent et ruinèrent la flotte française. Mais il ne fut pas aussi heureux sur terre; car Philippe-Auguste s'empara de presque toute la Flandre, dont il ne sortit qu'après avoir dévasté plusieurs villes, et après avoir laissé des garnisons dans quelques autres. Ferrand, qui s'était réfugié en Zélande, reparut, après le départ du roi, avec une nombreuse armée de Frisons et de Hollandais, et fut reçu successivement à Damme, et par les communes, dejà si opulentes, de Bruges et de Gand.

L'hiver suspendit un moment les nostilités, qui s'etaient continuées jusqu'alors par des expéditions peu importantes, dont le succès fut tantôt pour les armes royales, tantôt pour les Flamands, les Anglais et les Violandas, que l'époux de Jeanne avais vous est se readre en Angleterre auprès du roi Jean, afin de se concerter avec lui sur la compagne suivante.

Cependant Renaud de Dammartin, comte de Boulogne, avait réussi à négocier cette ligue si célèbre, dans l'histoire du moyen âge, sous le nom de Ligue du Bien Publio. Cette confédération eut pour objet le partage de la France, et le renversement de Frédério Il prétendant à l'Empire, et elle eut pour principaux chefs l'empereur Othon IV, le roi Jean d'Angleterre, les ducs de Brabant et de Limbourg, les comtes de Flandre, de Luxembourg , de Hollande et de Namur. Presque tous les princes de la Gaule septentrionale et orientale y entrèrent. Les alliés réunirent une

armée nombreuse, et resolurent d'attaquer la France sur deux points, du côté de l'ouest et du côté de la Flandre. lis croyaient leur succès d'autant plus assure, qu'ils trouvaient la plus vive sympathie dans presque tout le baronage de France, que mécontentait, depuis longtemps, la marche ascen-dante du pouvoir absolu qui caractérisait l'administration de Philippe Auguste, le suzerain tendant de plus en plus à absorber en lui le pouvoir de ses grands vassaux. Mais le roi, voulant empêcher ses ennemis de penetrer dans le cœur de la France, et plein de conflance dans cette étoile qui le guida durant tout son regne, deboucha, le 23 juillet 1214, par Arras dans la Flandre, et, après avoir tout brûlé sur son passage, vint prendre, trois jours plus tard, position près de Tournai. Mais, Othon étant arrivé avec son armée au confluent de la Scarpe et de l'Escaut, Philippe Auguste se retira aussitôt vers Lille. Une grande partie de ses forces avait déjà passé le pont de Bouvines sur la Marque, quand son arrière-garde fut tout à coup attaquée par les troupes légères de l'empereur, et la bataille commenca. Ce fut une lutte épouvantable, où tous ceux qui y prirent part se signalerent par les plus beaux faits d'armes. Le roi favorisé par le soleil, et par cette toutepuissante énergie qu'inspire la nécessité de vaincre ou de périr, triompha, Il desit cette ligue formidable, après avoir couru lui-même les plus grands dangers, et resta maitre du chainp de bataille. Ainsi Philippe-Auguste fit remporter à la royauté française sa première victoire sur la féodalité, victoire dont profiteront Louis X1 et Louis XIII, et qui préparera la puissance absolue de Louis XIV. Il mérita le surnom de Grand, et emmena prisonniers Ferrand, Renaud de Dammartin, le comte de Salisbury, et un grand nombre d'autres seigneurs. Renaud fut enferme dans la tour de Péronne où il mourut dans les fers, quatre années après. Ferrand fut enchaîné, et transporté à Paris dans une litière trainée par quatre chevaux, comme nous l'apprennent ces vers da chrouiqueur beige Philippe Mouskes, qui fut contemporaln des événements que nous venons de raconter:

Enkaînés comme lupars Fu Ferrans, et hien reliérés De IIII pies; car deliérés Avoit esté trop longement; Et ceux-ci que le peuple de Paris

chantait à cette occasion : Quatre ferrans bien ferrés

Quatre ferrans blen ferrés Meneut Ferrans blen enferrés Il resta douze années prisonnier dans la tour neuve du Louvre. Cependant le roi n'abusa pas de sa victoire au point de confisquer à son profit la Flandre, dont Jeauue, à la vérité, était la souveraine réelle, et dont Ferrand n'était que bailli et mambour. Il se borna à exiger la démolition des forteresses de Cassel, de Valenciennes, d'Ypres et d'Audenarde, et l'engagement de la comtesse de ne pas augmenter les fortifications des autres villes de Flandre, et de n'en construire aucune nouvelle sans l'agrément du roi. Jeanne accepta ces conditions, et se soumit à la volonté de son suzerain pour la rançon de Ferrand et des autres prisonniers faits à la bataille de Bouvines. Mais elle sollicita vainement la liberté de son époux : Philippe-Auguste fut inexorable. Elle renouvela ses instances auprès de Louis VIII. qui lui succéda en 1223, et elle s'occupa de recueillir les sommes nécessaires pour la rançon. Les villes et les monastères de la Flandre l'y aidèrent généreusement, et le pape Honorius luimême joignit ses instances à celles de la comtesse, promettant de mettre le pays en interdit, si le comte, renduà la liberté, voulait jamais se révolter de nouveau. Le roi se rendit enfin et conclut avec Jeanne le traité de Melun (1226), dont les conditions étaient si dures, que les villes et les barons de Flandre le rejetèrent unanimement. Son successeur Louis IX se montra plus traitable et reduisit les charges du traité à un seul pavement. de vingt-cinq mille livres parisis. Cette condition fut acceptee, et

Ferrand recouvra sa liberté le 6 jau-

vier 1227. Depuis lors il ne cessa pas de donner au roi des preuves de fidélité. Aussi Louis IX ne tarda pas à lui permettre de rebâtir en pierres les portes de ses villes. Ferrand mourut à Noyon en 1233.

Jeanne épousa en secondes noces, en 1237, Thomas, cointe de Savoie, oncle des reines de France, d'Angleterre et de Sicile, et mourut en 1244.

Son règne fut signalé par deux événements, dont l'un est plein de si étranges et si mysterieuses circonstances. qu'elles font de cette page de notre histoire une des plus romanesques et des plus dramatiques : ce fut l'apparition du faux Baudouin. La nouvelle de la fin de l'empereur Baudouin de Constantinople avait trouvé en Flandre beaucoup d'esprits incrédules. Les regrets qu'y avait laissés sa vie avalent fait douter de sa mort. Tout à coup, en 1225, apparut un homme qui offrait la plus grande ressemblance avec l'empereur, tombé sous les coups des Bulgares. C'était un ermite qui sortait du bois de Glançon, entre Tournai et Lille, où il avait, pendant quelque temps, vécu dans la retraite. Le mystè re dont sa vie était enveloppée le rendait propre au rôle que plusieurs gentilshommes du Hainaut l'appelèrent à jouer, mécontents qu'ils étaient de la comtesse Jeanne. Ún jour, un bruit étrange se répandit : Le comte Baudouin est revenu.

Cette rumeur populaire ne tarda pas à trouver de l'écho dans toute la Flandre et dans tout le Hainaut, Plusieurs seigneurs même se déclarèrent pour l'imposteur, et crurent en effet reconnaître en lui le mort si regretté. La comtesse, instruite de ces choses, dépêcha vers l'ermite un de ses hommes, Arnould d'Audenarde, qui donna dans le piège comme les autres chevaliers qui étaient allés le visiter dans sa solitude. Le faux Baudouin, dont le vrai nom était Bertrand de Rais, et qui avait d'abord exercé le métier de ménestrel, finit par se donner lui-même pour Baudouin de Constantinople, et raconta de quelle manière miraeuleuse Il s'était échappé de la captivité où

les Bulgares l'avaient tenu. La comtesse finit par ajouter foi à un bruit qui trouvait croyance dans tous les esprits. Mais, voulant acquérir une assurance positive, elle tint une assemblée dans la ville de Quesnoy, où l'imposteur fut Interrogé. Plusieurs indices s'y révélèrent, qui tendaient à prouver la fausseté de ses allégations. Cependant la merveilleuse histoire allait se propageant de plus en plus. Des gens du roi étaient venus pour s'assurer de la vérité, mais ils ne reconnurent pas le comte dans l'habitant de la forêt de Glancon. Le petit peuple s'était entièrement prononcé en sa faveur. Aussi la comtesse consternée quitta le Ouesnoy en toute hâte. et bientôt la Flandre et le Hainant furent en feu. Les populations couraient au-devant de l'imposteur, qui fut bientôt maître de tout le pays, et s'empara des deux fils de Bouchard d'Avesnes, neveux de la comtesse. Jeanne, réduite à l'extrémité, se détermina à demander du secours à la France, et parvint à engager le faux Bandouin à aller à Péronne trouver le roi, son droit seigneur. Il s'y rendit, en effet accompagné de cent chevaliers; mais, n'ayant pu répondre à l'interrogatoire que le roi lui fit subir en sa présence. fut banni du royaume. Il revint done à Valenciennes, où il passa quinze jours dans une abbave, et parvint à échapper, à la faveur d'une nuit ténébreuse, aux hommes d'armes que la comtesse avait mis à sa poursuite. Il gagna Nivelles, et s'enfuit à Cologne avec un sauf-conduit dont cette ville l'avait muni. Peu de temps après, il tomba entre les mains d'Edouard de Castenai, à Rougemont en Bourgogne. Amené à Litle, il fut condamné au dernier supplice; et, après avoir été promené par la ville sur un mulet, il fut pendu à un gibet dressé dans la halle, entre deux ehiens, et ayant à côté de lui un masque à figure de diable. Telle fut la fin de ce singulier personnage, qui remua si profondément le pays, et ui avait tellement excité le fanatisme du peuple, que les moines de Saint-Jean à Valenciennes gardaient comme

des reliques les poils de sa barbe, et que les habitants de Binche avaient poussé leur dévotion pour lui jusqu'à boire l'eau dans laquelle il s'était bai-

L'autre événement est l'histoire de Boucaard d'Avesnes. Ce seigneur, vassal du comte de Hainaut, avait été chargé, après la conclusion du mariage de la comtesse Jeanne avec Ferrand de Portugal, de la garde de la jeune comtesse Marguerite, en vertu d'une décision prise en commun par Philippe-Auguste, par les parents des princesses, et par les bonnes villes. Elevé à la cour de Philippe d'Alsace et recu docteur en droit à l'Université d'Orléans, il avait été pourvu d'une prébende d'abord dans le chapitre de Notre Dame de Laon, ensuite dans celui de Notre-Dame de Tournai. Mais il se sentit peu fait pour les pratiques du sacerdoce, et embrassa bientôt la carrière des armes. Il fut créé chevalier par Richard Cœur de Lion ; et Baudouin de Constantinople, à son départ pour la croisade . l'adjoignit à Philippe de Namur pour gouverner ses États, et servir de protecteur à ses filles et à la reine Mathilde. Il s'était fait dans l'exercice de cette charge une si haute réputation de probité et de justice, qu'on lui confia, après le mariage de Jeanne, la garde de Marguerite. Il parvint bientôt à se faire aimer de cette princesse, et l'épouss en l'an 1212, en présence de Jeanne et de Ferrand. Deux enfants, dont l'un recut le nom de Jean, l'autre celui de Baudouin, étaient sortis de cette union, quand tout à coup le bruit se repandit en Flandre que Bouchard était sous-diacre; car le chapitre de Tournai l'avait force à entrer dans les ordres. L'émotion que cette nouvelle produisit à la cour de la comtesse fut extraordinaire. Aussi, apres la bataille de Bouvines. Bouchard se rendit à Rome pour supplier le pape Inno-cent III de lui accorder une dispense, et de lui imposer la pénitence que le Saint-Siege jugerait convenable. Le souverain pontife lui refusa la dispense demandée, et lui ordonna de

faire, pendant une sonée, un pèlermage à Jérusalem et au mont Sinai. Revenu de ce long voyage, il ne voulut pas consentir à quitter ses enfants et sa femme, malgré les instances et les sommations réitérées de la comtesse Jeanne et de l'évêque de Tournai. L'affaire en était à ce point , lorsqu'en 1215, le pape, pour vaincre cette obstination, frappa Bouchard d'excommunication, et ordonna que cette condamnation fut lue tous les dimanches et les jours de fêtedans toute la province de Reims, jusqu'à ce que le sous-diacre eût remis Marguerite à sa famille, et qu'il fût rentré dans les ordres sacrés. Bouchard tint ferme, et persista dans sa résolution de ne oas se séparer de sa famille. Mais il l'ut pris , jeté en prison à Gand, et décapité plus tard, par ordre de Jeanne, dans la forteresse de Rupelmonde.

Jeanne employa les dernières années de sa vie, agitée par tant de troubles, à des fondations pieuses, dont plusieurs historiens attribuent l'origine sux remords qui l'agitèrent depuis l'exécution du faux Baudouin, dans lequel, assurent-ils, elle avait réellement reconnu son père. Cette calomnie resta, en effet, longtemps attachée su nom de cette malheureuse femme. Dans le cours du XVI \* siècle. l'auteur des Annales de Flandre Pierre d'Oudegherst, l'entendit répéter par toutes les bouches dans la ville où l'imposteur fut mis à mort. « Et fut , « dit-il, ceste opinion et persuasion tel-« lement enracinée ès cœurs de la mul-« titude, comme encore moi-mesme l'av « enten lu estre pour le présent, et si « gnamment en la ville de Lisle, que par a nulles excusations on ne pouvait les « cn divertir. » La postérité, plus juste, a la conviction maintenant que ce ne fut point pour expier un parricide que Jeanne fonda près de Lille le couvent de Marquette, où elle ordonna que ses restes fossent déposés.

Jeanne de Constantinople n'ayant point laissé d'enfants, sa sœur Marguerite lui succéda. Cette princesse, qui s'était mariée en secondes noces, après la mort de Bouchard d'Aves-

nes, avec Guillaume de Dampierre, baron de Champagne ou de Bourgogne, était devenue veuve, pour la seconde fois, en 1241. Elle avait eu du premier deux fils, Jean et Baudouin d'Avesnes, et du second une fille et trois fils Guillaume, Gul et Jean. Toute sou affection s'étant portée sur ces derniers, elle voulut, enprétant, en 1245, à Louis IX le serment de vasselage et en jurant le maintien de la paix de Melun, faire admettre à l'hommage, comme son héritler présomptif, l'ainé des enfants qu'elle avait eus de Guillaume de Dampierre. Jean d'Avesnes se rendit aussitôt à Péronne, réclamant les droits que sa qualité de fils alné lui assurait. Le roi ne décida rien, la question de la légitimité des enfants du premier mariage étant fort controversée eneore; car la commission gne nomma le pape Innocent IV pour faire une enquête sur leur naissance ne rendit une sentence en leur faveur que le 25 novembre 1249. Cette pré-férence de la mère fut l'origine d'une querelle entre les tils des deux lits, qui prit bientôt un caractère violent. Un fait l'avait produite, un mot l'envenima. Guillaume de Dampierre avait donné à Jean d'Avesnes le nom de bâtard, en présence de Louis IX, à Péronne. Une guerre sanglante sortit de ce mot. Jean d'Avesnes, secondé par le comte Guillaume de Hollande, dont llavait épousé la sœur, commença cette lutte en 1246 coutre sa mère et contre les fils de son second mari. Mais, toute la chevalerie du Hainaut s'étant déclarée pour lui, la décision de la querelle fut soumise à Louis IX et au pape, qui résolurent qu'après la mort de Marguerite, Guillaume de Dampierre obtint la Flandre, et Jean d'Avesnes le Hainaut. Sur ees entrefaites, Guillaume de Dampierre, qui s'était étroitement attaché au rol, résolut de l'accompagner dans la croisade entreprise en 1248. Jean d'Avesnes profita de l'absence de ce prince pour recommencer la guerre. Il réussit à se mettre en possession non-seulement du Hainaut, mais encore du territoire d'Alost, du pays de Wars, de Termonde, de Grammont,

et des distriets des Quatre-Métiers de Flandre. Marguerite, en cette extrémité. se vit réduite à capituler avec son fils, et acheta la paix au prix de soixante mille livres. Jean d'Avesnes mourut en t257. La guerre dans faquelle il entraîna sa mere ne fut pas la seule à laquelle la Flandre se tronva exposée sous le règne de Marguerite. Elle se vit forcée de prendre part à la fameuse dispute qui divisa, en t 257, les princes de l'Empire, partagés sur le choix du successeur de Guillaume de Hollande, rol des Romains. Mais, cette fois, la comtesse se préserva de nouveaux désastres par la diplomatie. Elle s'assura de l'investiture de la Flandre impériale, en négociant à la fois avec les deux principaux concurrents à la couronne de l'Empire, Alphonse le Sage, roi de Castille, et Richard de Cornouailles, fils de Jean sans Terre. Ce dernier l'emporta, et la Flandre resta en repos.

Il était temps, en effet, que le comté obtint quelque trêve; car c'était bien assez de douze années de luttes pour une simple querelle de famille, qui valut à la comtesse le surmon de la dame Noire et de Marguerite l'Enragée, nom que porte, encore au-jourd'hui, le monstrueux canon de fer forgé qu'on voit couché sur le marché du Vendredi à Gand. Cette princesse ne s'appliqua plus dès lors qu'à l'administration intérieure du pays, en sulvant fidèlement la politique adoptée par Baudouin et par Jeanne de Constantinople. Elle favorisa le commerce et l'industrie, creusa plusieurs canaux, affranchit les serfs flamands, fit faire de nouveaux progrès aux libertés individuelles et publiques, agrandit les villes , organisa le système monétalre. et érigea un grand nombre d'établissements de bienfaisance. Mais ces avantages ne purent faire oublier le morcellement nouveau que subit la Flandre, dont les îles zélandaises furent détachées en faveur du jeune Florent, comte de Hollande, en 1256.

Marguerite de Constantinople avait, dès le commencement de son règne, associé son fils Guillaume de Dampierre aux affaires du comté. Mais ce prince, yant eule nalleur d'être fait prisonnier par les infidicles en Egypte, conreracta, pendant ette captivité, une maladie à laquelle il succomba, peu de temps apres son retour dans sa patrie, en 1251; de sorte que la contesse, avant sa mort, qui survint en 1290, légua solemellement toute la Flandre à son deuxième flis, Gui de

Danpierre. Tout le pays vit avec inquiétude l'avénement de ceprince, qui ne possédat aucune des qualités qui avaient distingué sa mère, ni l'energie, ni la prudence, ni l'activité. Mais, avant d'entrer dans le règne de ce prince, qui joug un rôle si triste et à doulou-reux dans notre histoire, tourrous un instant les veux vers le comté de l'ai-

LE HAINAUT DEPUISSON ORIGINE JUS-QU'A LA RÉUNION DE CE COMTÉ A CELUI DE FLANDRE, SOUS BAU-DOUIN LE COURAGEUX (860—1067).

Le comté de Hainaut se compose originairement de trois comtes franks. de celui de Hainaut, dont Mons était le siège; de celui d'Ostroban, dont le chef-lieu était Bouchain ou Douai, et de celui de Burban, dont la capitale était Ath. Vers la fin du neuvième siècle, à l'époque où la possession de la Lorraine flottait entre la France et l'Allemagne, le Hainaut était placé sous l'administration du comte béréditaire Baginer ou Renier, qui fut, en 898, dépouille de ses possessions par Suentibold, roi de Lorraine, et se retira avec sa famille dans un château nommé Durfos, qu'il possédait sur la Meuse, et où il se fortifia si bien en en mettant tous les abords sous l'eau, que son suzerain ne put parvenir à le réduire, même après un siège de deux aus. Il était petit-fils de l'empereur Lothaire, dont son père Giselbert avait enlevé et épousé une fille; et son comté avait été érigé pour servir de boulevard, comme celui de Flandre, eux incursions des Normands. La mort de Suentibold ayant fait échoir

la Lorraine à Louis, dit l'Enfant, roi de Germanie, le comte Renier fut rétabli dans ses domaines. Sa puissance s'accrut considérablement en 912; il fut créé duc de Lotharingie par Charles le Simple sur la tête duquel il avait puissamment contribué a placer la couronne de ce royaume. Son fils aîné Giselbert lui succèda en 914 dans cette dignité héréditaire, tandis que son deuxieine fils, nommé aussi Renier, le remplaca dans le comté de Hainaut. Mais Renier II, que les historieus appellent Renier au Long Col. se vit arracher son manteau de comte, en 958, par Brunon, duc de Lorraine et frerede l'empereur Othon le Grand, qui l'enferma dans une étroite prison, où il mourut en 970. Ses fils Renier et Lambert, après que le comté eut été donné à Ricaire ou Ricuin, seigneur puissant de ce pays, s'étaient retirés a la cour de France, où le roi Lothaire, qui désirait réunir la Lorraine à la couronne de son royaume, les avait accueillis et combles de faveurs. A la mort d'Othon le Grand, survenue en 973, ils entrèrent avec une nombreuse armée dans le Hainaut, et livrèrent dans la plaine de Binche une bataille sanglante aux fils de Ricuin, qu'Othon II avait investis du cointé, et qui périrent tous deux dans la mêlee. Mais Renier et Lambert furent tellement affaiblis dans cette terrible rencontre, qu'Arnould, comte de Flandre, et Godefroi, comte de Verdun ou d'Ardennes, auxquels Othon avait commis le gouvernement du Hainaut, n'eurent pas de peine à les forcer de rentrer en France, Cependant la paix ayant été conclue en 977 entre l'empereur et Charles, frère du roi Lothaire, Renier III, fils de Renier au Long Col, fut restitué dans le comté de Hainaut, qu'il occupa jusqu'en 1002. Il avait épousé Hedwige , fille de Hugues Capet, dont il eut un fils, qui lui succèda sous le nom de Renier IV, et mourut sans enfants måles en 1036. Il paraît que, soua le règne de Reuier III, l'organisation législative des comtés Hennuyers avait un caractere entierement germanique. Ce prince tenait ses lits de justice sous les chênes de Horatt. Sou fils Renier IV eut, en 1015, une rude guerre à soutenir contre Godefroi d'Enghien, ditle Jenne, duc de la basse Lotharingie. Après la conclusion de la paix, il agrandit le Hainaut de tout le territoire du comté d'Eenham, par son mariage avec l'héritière de ce domaine; et, depuis cette époque, il se montra constamment attaché aux intérêts de la maison de basse Lotharingie, dont il épousa même le parti dans l'opposition qu'elle fit au choix du roi Conrad II, en Allemagne. Il laissa le Hainaut à sa fille Richilde, dont le mari, Herman de Saxe, prit une part active à la guerre que Godefroi, duc de la basse Lotharingie, et le comte de Flandre, Baudouin de Lille, firent à l'empereur Henri III. La comtesse mit tout en œuvre pour détacher son époux de cette coalition. Herman abandonna donc ses alliés. Mais le comte de Flandre, outré de colère, se jeta dans le Hainaut, le fer et la flamme à la main. Mais, grâce à l'intervention du saint-siège, un traité de paix fut conclu a Aix-la-Chapelle, et vint un moment suspendre les querelles entre les deux comtés. Cette paix cependant ne fut que de courte durée; car, le comte Herman étant mort en 1050, Baudouin concut l'idée de réunir les deux États, en demandant pour son fils la main de Richilde. La comtesse se refusa à ce mariage. Alors la guerre se ralluma. Les Flamands entrèrent dans le Hainaut, prirent Mons et s'emparèrent de la comtesse, qui fut forcée d'accepter pour époux Baudouin VI, dit de Mons. Ce prince, ayant succédé à son père en 1067, régna de cette manière sur les deux comtés à la fois.

## LE HAINAUT JUSQU'EN L'AN 1191.

Cette réunion du Hainaut à la Flandre ne dura que peu d'années. Nous avons vu comment les deux États furent séparés après la mort de Baudouin de Mons en 1070, et quelle guerre sangiante fut produite par le seliciore.

pacte de famille qui consacra cel separation. On attribue à la comtesse Richil

On attribue à la comtesse Richilde (Fatblissement, dans le Hainaut, d'une institution parcille à celle que Bandouinde, Lille avait organisée dans son comté, celle des douze pairs de Flanne, composé des douze principaux seigneurs du pays, charges de connaître de toutes les causes où il s'agissait de décider de la vie, de la liberté ou di

la propriété des grands du comté. En vertu du pacte de famille de Baudouin de Mons, le second fils de ce prince obtint le comté de Hainaut. sous la tutelle de sa mère Richilde. Sa vie appartient moins aux annales de son pays qu'elle n'appartient à l'histoire des croisades; car il partit, en l'an 1098, pour la terre sainte avec un grand nombre de seigneurs Hennuvers, parmi lesquels se distinguaient surtout Baudouin, comte de Rethel, son neveu; Gilles de Chin, seigneur de Berlaimont, qui se rendit célèbre par ses éclatants faits d'armes; et Gilon de Trazegnies, dont le nom s'est perpetué intact jusqu'à ce jour dans une race qui peut faire valoir toutes les illustrations. Baudouin II trouva la mort à Nicée, l'année même de son départ.

Son fils alné Baudouin fortifia les alianese du Hainaut par son mariage avec Yolande, fille du comte de Gueldre, tandis que le deuxième, Arnould, par sonunion avec l'héritière de Gautier, sire de Roeulx, introduisit dans sa maison cette seigneurie, qui n'était nas sans importane,

tait pas sans importance.

Baudouin III lant mort, en 1183,
d'une fièrre qui le saisit un jour 3 son
retour de la chasse dont il almoit
Baudouin III chasse dont il almoit
Baudouin IV lui succèda; mais re
prince n'apport dans l'instoire aucun
acte digne d'êtra signalé, si ce n'est
requisitione del inhettlenieche Valenciennes et de la seigneurie A'lti, qu'il
acte la prin i groun, et out dans nos
annales par le surnom de Bătireur
parce qu'il construité à Mons l'est

de Sainte-Waudru, qu'il entoura cette ville de murailles, qu'il fortifa les rilles de Bindes et, du Quesnoy, et qu'il elers des chiteaux 3 Ath, à Bouelain et à Brisine-le-Conte. Il regna chain et à Brisine-le-Conte. Il regna deux penines l'Aira de Rainte in Bisdon les deux penines l'Aira et l'Aira de l'Aira de to tombeau. Des quatre autres, Baudouin uis succéda sous le non de Baudouin V, et Guillaume obtiat la seigneurie de Chiteaux Pinerr sur la Meuse, dans

le cointé de Namur.

Après ledéces de Philippe d'Alsace, comte de Flandre, son heritière, Marguerite d'Alsace, épousa, comme nous l'avons vu, Baudouiu V de Hainaut; et, dès lors, les deux États se trouvèrent réunis sous la même puissauce, jusqu'après la mort de Marguerite de

Constantinople, survenue en 1280. Mainlenant suivons les annales de la Flandre et du Hainaut depuis l'avenement du comte Gui de Dampierre usqu'à la domination des ducs de Bourgogne, de la maison de Valois. Ici va s'ouvrir cette série de luttes presque gigautesques, où la Flandre plus d'une fois tiendra tête à la France; où les épèes des barons s'ébrecheront plus d'une fois sur les bâtons ferrés des bourgeois de nos villes; car nos communes sont devenues puissantes et fortes de cette double énergie que donnent la richesse acquise par le travail, et cet esprit de liberté qui leur fit accomplir tant de miracles.

## LA FLANDRE JUSQU'A L'INVASION DES FRANÇAIS EN L'AN 1300.

Dès l'avénement de Guide Dampierre au contée en 1896, h'Eludrese trouvs placé dans la position. Le plus fausse-ception de la comprendit au mortier de la sege politique de ses prédeesseurs, il essaya de s'ataquer aux libertes des comunes. L'entre tout d'abord, à l'instigation perfide du cot de France. Philippe perfide de voir de France. Philippe estate des s'uniteres des communes de la cestification des villes alui rendre compte de leur estate de villes des villes alui rendre compte de leur estate de villes de villes

s'appuyant sur leurs priviléges, commencèreut bientôt contre lui une violente opposition. Le successeur de ce roi, Philippe le Bel, vit avec plaisir et fomenta ces discordes intérieures, qu'il se disposait à mettre à profit pour se former un parti qui put l'aider dans la conquête de la Flandre. Bruges avait été le théâtre d'une lutte sanglaute, où ses hourgeois avaient donné le premier exemple de la prise d'armes d'une commune flamande contre l'autorité féodale : mais une punition sévère avait frappé cette ville. Ypres se souleva à son tour, et fut punie de même. Gand allait l'imiter et aurait peut-être subi le même sort, si le roi Philippe ne l'eut prise sous sa protection. La main du roi se manifestait presque ouvertement dans tout ce qui se faisait; car il laissa, malgré les stipulations du fameux traité de Melun, les villes augmenter leurs fortifications, tandis qu'il ne permettait pas au comte de fortifier un seul de ses châteaux. Gui était aveuglé, et ne voyait rien de toute la vaste trame qui l'enlaçait. Enfin, en 1294, il arriva une circonstance qui lui ouvrit les yeux trop tard. Il avait flancé sa fille Philippine au prince de Galles, fils d'Édouard I, roi d'Angleterre. Philippe, qui ne pouvait voir sans inquietude cette alliance, résolut de la rompre par une ruse peu royale. Au moment où la jeune princesse, dont il était parrain. était sur le point de se rendre en Augleterre, Philippe fit complimenter le comte, et l'invita à conduire sa fille à Paris, pour prendre congé de lui et de la reine. Gui se rendit donc en France avec la princesse. Mais à peine fut-il arrivé à Paris, que le roi le fit traduire devant les pairs de France comme coupable de trahison, à cause de l'alliance qu'il allait conclure avec un ennemi de son suzerain. Les pairs l'avant renvoyé absous, il lui fut permis de retourner en Flandre. il n'en fut pas de même de sa fille. Philippe la retint prisonnière, et elle mourut bientôt de chagrin. Le cointe avait à tirer une éclatante vengeauce de l'insulte que le roi lui avait

faite, et de la captivité de sa fille. Mais le roi le prévint avec une astuce plus perfide que jamais, en l'impliquant dans de nouvelles querelles avec les communes flamandes. Il excita contre lui les liabitants de Gand, de Bruges, d'Ypres, de Lille etde Douai. Il leur accorda le privilège de refuser d'aller en guerre hors du royaume, à moins que ce ne fût d'après son ordre exprès, ou d'après l'ordre de ses successeurs. Entin, il suscita partout les plus grands embarras à son vassal. Mais le comte, pour se mettre en état de faire face aux dangers qui le menaçaient, s'occupa de chercher au dehors de solides alliances. Il tint, en 1296, à Grammont, une assemblée où se représentèrent le roi Édouard d'Angleterre, l'empereur Adolphe de Nassau, le duc Jean de Brabant, le duc Albert d'Autriche, et le comte Henri de Bar. Il y fut décidé que Gui de Dampierre enverrait au roi une lettre de défi, et lui déclarerait aussitôt la guerre. Les allies lui assurerent solenneilement leur appui contre Philippe, et contre l'allie de la France, Jean H d'Avesnes, comte de Hainaut. Edouard d'Augleterre fiança en outre le prince de Galles à Isabelle, autre fille de Gui; il s'engagea à fournir à la Flandre un subside annuel de soixantemille livres tournois, pour l'aider à payer les frais de la guerre. et promit de ne pas conclure la paix avec la France sans l'intervention du comtc. La haine que le sang des Avesnes portait à celui de Dampierre trouva dans cette querelle une oceasion de se venger de la préférence que Marguerite de Constantinople avait accordée à ces derniers. Elle s'empressa de mettre cette circonstance à profit. Le comte de Hainaut avait, pour augmentersa puissance, attiré dans son parti ses freres Bouchard et Guillaume d'Avesnes, évêques de Metz et de Cambrai, Jean de Danipierre, évêque de Liége, les comtes de Juliers et de la Marck, ainsi qu'un grand nombre de seigneurs lorrains.

· Aussitôt que Philippe le Bel eut appris les dispositions de Gui de Dampierre, il assembla les pairs du royaume. et résolut d'envoyer des messagers au comte. Celui-ci sortait précisément de la messe au moment où les messagers de son suzerain se présentèrent devant lui, le déclarèrent prisonnier du roi, et voulurent l'emmener à Paris. Le fils de Gui, Robert de Béthune, tira l'épéepour frapper les envoyés royaux; mais son père le retint, et leur ordonna de repartir incontinent pour la France, après les avoir munis d'un sauf-conduit. Ensuite il fit savoir au roi, par les abbés de Floreffe et de Gembloux, qu'il ne le reconnaissait plus comme son suzerain. Après cet acte, il fut déclare rebelle a la couronne, et les hostilités commencerent aussitôt.

Le roi s'était ménagé un parti puissant dans les villes de Flandre. Ce partique les historiens désignent par le uom de leliaerts (hommes du lis), s'étuit grossi de toutes les haines que le cointe avait suscitées autour de lui dans les communes. Il résista avec l'énergie de la rancune à tous les movens que Gui de Dampierre et le roi d'Angleterre mirenten œuvre pour le détacher de la France. Ni les libertés nouvelles que le premier assura aux villes, ni les avantages que le second dounait au commerce flamand, ne purent l'attirer d'un autre côté. Il avait pour chefs principaux Jacques, évêque de Térouanne; Thomas, abbé de Dunes, et les écoutêtes de Furnes et de Bergues : enfin, la plus grande partie des uobles de la Flandre occidentale, et presque tous les échevins des villes, y étaient entrés, par haine contre les Allemands.

La guerra commença donc. Après avoir, en 1295, fait mettre en interdit. la l'landre par les évêques de Reims et de Senlis, le roi se mit en marcha avec une armée de soixante mille honmes, oi l'on voyal les hannières des ducs de Bretagne et de bourgogne, et celles de trent-leoux comtes. Au mois de juillet, cette, troupe formaliable integration de la commentation integration. Le comme, dont les alités n'étaient guère prépares à en ter en campage, ne put songer à

s'opposer à cette force imposante : aussi, il se tint sagement sur la défensive. Cependant les villes tombaient l'une après l'autre au pouvoir des Prançais. Warneton, Furnes et Bourbourg se rendirent sans résistance. Un combat sanglant eut lieu orès de Furnes, où les Allemands alliés du comte furent battus par Robert d'Artois. Le drapeau des lis flotta bientôt sur cette ville clle-même, et sur les remparts de Nieuport et de Dixmude. Alors Robert fit sa jonction avec le gros de l'armée royale, qui avait mis le siège devant Lille. Pendant ce temps, le comte avait couru de ville en ville, à Ypres, à Bruges, à Gand, pour les maintenir jusqu'à ee que le roi d'Angleterre eut pu venir à son secours. Enfin, au mois d'août, la flotte anglaise aborda à Damine. Il importait, avant tout, de s'attacher les bourgeois de Gand, qui ne se croyaient pas tenus à prendre part à une guerre commencée sans l'intervention des communes. Édouard essava vainement de les gagner en leur accordant des avantages commerciaux, comme il l'avait dejà précédemment fait aux bourgeois de Bruges. Pendant ce temps, Lille était tombée, malgré la vigoureuse défense de Robert de Béthune. La chute de eette forteresse entraîna la reddition de Douai et de Courtrai, Alors le roi se dirigea sur Bruges, dont les habitants vinrent au-devant de lui avec les clefs de leur cité. Les affaires en étant à ce point, la flotte anglaise n'eut que le temps de prendre le large au plus vite; car la ville de Damme fut occupée par les troupes françaises presque en même temps que Bruges. Ces forteresses enlevées, Charles de Valois, frère de Philippe le Bel, retourna au camp royal etabli à Ingelmunster, entre Thielt et Courtrai. Robert de Béthune et le prince de Galles mirent aussitôt son absence à profit pour reprendre Damme; et peut-être auraient-ils réussi à chasser aussi la garnison française de Bruges, si une querelle ne fût survenue entre les Anglais et les Flamands dont se composait la troupe qu'ils commandaient.

Alors le roi , pour mieux assurer sa conquête, transporta son camp à Bruges, laissant Charles de Valois avec un corps devant Ypres, qui tenait encore pour le comtc. Mais celui-ci désespéra bientôt de pouvoir emporter cette forteresse, et rejoignit Philippe le Bel peu de temps après. Cependant les Flamauds et les Anglais attendaient avec impatience à Gand l'arrivée de l'empereur Adolphe, dont l'aide leur était devenue plus que jamais nécessaire. Mais cette fois encore ils furent décas dans leur espoir : car le roi, d'après le conseil de son allié, le comte de Bainaut, envoya de grosses sommes d'argent en Alfemagne, et paralysa de cette manière le secours qu'Edouard d'Angleterre et Gui de Dampierre attendaient de ce côté. Dans cette extrémité, il ne restait done plus aux deux princes qu'à demander une trêve. Elle fut conclue vers le milieu du mois d'octobre 1297, d'abord pour six semaines, ensuite prorogée pour deux années, c'est-à-dire jusqu'au jour des Rois 1300. Il fut stipulé que les villes occupées par les Français resteraient en leur pouvoir pendant la durée de la trêve, et que l'arbitrage du pape Boniface VIII serait invoqué pour la

Le roi Edouard passa l'hiver à Gand : mais une émeute le porta bientôt à franchir la mer. Ses soldats s'étaient fait détester par leur arrogance. Insolents hommes d'armes, ils eroyaient avoir bon marché de ces bourgeois flamands dont ils n'avalent pas encore appris à respecter la force. Aussi, ils se mirent un jour à piller les maisons et à mettre le feu à la ville. Les Gantois coururent aussitôt aux armes, attaquèrent les Anglais, et tuèrent sept cents fantassins ct trente chevaliers ennemis. Pas un n'eût échappé au massacre, si le comte ne fût arrivé à temps pour sauver les fuyards, et pour empêcher les bourgeois d'achever leur vengeance. Edouard, outré de colère, partit aussitôt avec les siens

décision du différend qui existait entre

la Flandroet l'Angleterre d'un côté, et

et abandouna son allie à ses propres forces. Peu de temps après, il a'attacha à Philippe le Bel, dont il épousa la sœur Marguerite.

Pendant l'été de l'année 1298, des ambassadeurs furent envoyés de France, d'Angleterre et de Flandréa Roine, pour recevoir la sentence arbitrale du pape, Mais Boniface VIII ne fut pas écouté. La guerre devait recommencer avec une fureur nouvelle, à l'expiration de la trêve.

L'année 1300 venait de s'ouvrir, et Gui de Dampierre ne pouvait plus compter que sur sa propre épée. La trève étaut finie, Charles de Valois se répandit dans la Flandre avec une armée nombreuse, à laquelle Robert de Béthune ne put opposer que quelques faibles troupes, qui furent aisement battues près de Courtrai. Après cette défaite, le jeune comte se retira avec les débris de son armée dans les murs de Gand, tandia que ses frères Guillaume et Gui se maintenaient l'un à Damme, l'autre à Ypres. Damme se vit bientôt réduite à capituler. Ce qui restait encore de villes et de châteaux tomba au pouvoir des armes françaises. Enfermé dana les remparts de Gand, le comte recevait chaque jour la nouvelle d'un nouveau désastre. Le trait d'énergie d'un seul de ses barons, Philippe de Maldeghem, ne put le consoler de toutes ces afflictions. Co seigneur essava, sans aucun espoir de succès, et dans l'unique but de donner à son maltre le temps de se fortifier à Gand, d'attirer sur lui seul toutes les forces des Français; mais, battu et fait prisonnier, il gagna à son fief le beau surnom de Maldeghem la Loyale. Ce dévouement ne put rien pour la cause de Gui de Dampierre. Les Gantois négocièrent avec le roi, et se souniirent après qu'il eut confirmé leurs privilèges, et qu'il se fut engage à tenir leur ville comme relevant directement de la couronne. Le comte n'avait plus de résistance à faire : ilse vit réduit à supplier Charles de Valois de lui fournir les moyens de négocier avec Philippe le Bel. Le prince français l'engagea à se rendre

avec ses fils à Paris, lui promettant de le ramener avec les siens sains et saufs en Flandre, en cas qu'ils n'eussent pu obtenir la paix après l'expiration d'une année. Gui de Dampierre y consentit. Quand il fut arrive à Paris avec ses fils Robert et Guillaume, avec ses petits-fils Robert et Louis, et avec plusieura chevaliera flainanda, tous se jetèrent aux pieds du roi, qui ne s'engagea qu'à leur accorder la vie sauve, disant qu'il n'était pas tenu aux promesses faites par son frère, sans avoir été investi de pleins pouvoirs a ce sujet. Le comte fut envoyé prisonnier a Compiègne, Robert dans la forteresse de Chinon en Touraine, Guillaume à Novette en Auvergne, les autres dans d'autres endroits.

Alors Charles de Valois nomma gouverneur royal de la Flandre le connétable Raoul de Nesle, dont le fils avait épousé la fille de Guillaume, deuxième fils du comte déchu.

La Flandre fut traitée en paya conquis, et les villes furent forcées d'envoyer des otages à Tournai, pour être les garants de leur obéissance.

LA FLANDRE ET LE HAINAUT JUS-QU'A LA MORT DE GUI DE DAM-PIERRE (1305).

Au printemps de l'année suivante, le roi, accompagné de la reine, du comte de Hainaut et d'un grand nombre de seigneurs, vint visiter sa conuête. Il se montra tour à tour à Douai, à Lille, à Courtrai et à Gand se faisant partout rendre l'hommage du au suzerain du pays, déclarant que Gui de Dampierre devait être regardé comme le dernier comte de Flandre. Il agit en maltre; il confirma les franchises et les libertés des villes; il disposa des emplois en souverain, tandia que les Flamands lui donnaient les fêtes les plus magnifiques. A Gand, il changea dans le sens populaire la constitution de la ville. Mais à Bruges, la joie du peuple cessa tout à coup, pour deux motifs. Les agents royaux ayant défendu aux bourgeois de demander au souverain l'abolition de la tave sur le vin et sur la

bière, que les Gantois avalent obtenne, on commença à murinorer sourdement. De son côté, la reine avait vu avec un profond dépit le luxe que déployaient dans leurs vétements les bourgeoises de cette ville, et avait prononcé ces paroles : « Le croyais être seule reine ici; et voilà que j'en trouve six cents. »

Après avoir requi l'hommage des inhents, le roi requi l'hommage des inhents, le roi requireir par l'pres, Lilie et Donai. Dans cette dermère ville il le et Donai. Dans cette dermère ville et Donai. Dans cette dermère ville avoir des des contre de l'après de l'aprè

Les Flamands ne tardèrent point à manifester leur mécontentement de co nouvel ordre de choses, et à regretter leur ancienne indépendance. Ils trouvaient les taxes dures; ils sentaient leur commerce déchoir; ils s'inquiétaient profondément de voir l'étranger se fortifier dans leurs villes. Les Brugeois firent explosion les premiers. Excités par leur doyen, Pierre de Koninck, les tisserands y commencerent la révolte. Le reste du peuple se groupa sous Jean Breydel, doyen des bouehers. Ces deux nobles flamands trouverent dans presque tout le comté la plus ardente sympathic. Gand leur tendit la main. Partout s'organisèrent des réunions secrètes, où l'on se stimulait, où l'on s'excitait par les mots de patrie et de liberté. Les lils de Gui de Dampierre, qui avaient échappé au malheureux sort de leur père, se multipliaient de toutes parts, et soufflaient dans tous les esprits la haine contre l'étranger. Tout fut bientôt organisé pour s'affranchir d'un joug devenu intolérable. Le jeune Guillanme de Juliers fut nommé en secret gouverneur du pays, au nom de Gui son aïenl. On se trouva prêt à agir le 21 mai 1302. Ce jour-là, le sire

ges avec dix-sept cents cavaliers et une troupe considérable de fantassins, traînant à sa suite plusieurs chariots . chargés de tonneaux que l'on croyait remplis de vin, mais qui contenaient des cordes confectionnées à Courtrai et destinées, disait-on, à garrotter air milieu de la nuit, les principaux bourgeois, et à les pendre à leurs fenétres. La ville était dans une stupeur impossible à dépeindre. Les soldats . à peine arrivés, s'étaient mls à piller quelques maisons, et à massacrer ceux qui leur opposaient la moindre résistance. Cependant le soir arriva, et les Françaiss'endormirent dans une trompeuse sécurité. Mais, à peine la moitié de la nuit se fut-elle écoulée, que Jean Breydel et Pierre de Koninck penétrèrent dans la ville avec sept mille de leurs partisans. Les bourgeois coururent aux armes et s'assurèrent des portes, pour empêcher l'ennemi de s'échapper. Puis. ponr mileux reconnaître les etrangers, on adopta' les mots de passe schild en priend (bouclier et ami), dont la prononciation juste est impossible aux Prançais. Tout se tronvant ainsi disposé, le massacre commenca. Plus de quinze cents cavaliers et environ deux mille hommes de pied périrent dans ce vaste carnage. Quand le matin fut venu, Bruges était libre. Cependant le sire de Châtillon était parvenu à se sauver avec le reste des siens. Il jeta dans le château de Courtrai une petite garnison commandée par le châtelain de Lens, remit le commandement de Lille à Pierre de la Flotte, chancelier du rolen Flandre, et prit incontinent la route de Paris Le rol fut exaspéré en apprenant les

de Châtillon avait fait son entrée à Bru-

Le roi III exaspere en apprenanties evénements qui venient de s'opérer en Elandre, et résolut de venger disquenent l'affront que ses armes audient recu. Robert d'Artois, qui ne pouvait pardonner aux Flamands la mort de son ills, tombé dans le combat de Funces, reçut avec joie l'Ordre de rassembler une armée nombreuse pour châtier les rebelles. Une multitude de gens de guerre vint se ranger sous ses'drapeaux. Toute la fleur dela cheva,

lerie française prit place dans ses rangs, que vinnent grossir encore un graud nombre d'épées du Hainaut, du Brabant et même de l'Italie. Ce fut comme ime croisade destinée à aucantir la Flandre.

Unorgae terrible ablai foudeaur les hourgoois, ranis le pays presque tout entier était déclare pour leur cause. Gand et Audeannée avaient écorgie Gand et Audeannée avaient écorgie prouonce pour le centre. Les Courtisses eur mêmes ne cachaient pas l'aprison du chloson jetel fineende arrison du chloson jetel fineende arrison du chloson jetel fineende Ce fut us dan unanime dans toute la Flandre. Guillaume de Juliers, le contre fout de Namur , Armonid d'Audeannée, assigneurs, chevaliers et bourfearnée, suigneurs, chevaliers et bourfearnée, suigneurs, chevaliers et bourdeurs du soit antal et de l'indépendance du soit antal et de l'indépendance du soit antal et de l'indépendance du soit antal et de l'indépendance.

vés dans un aussi grand péril. L'armée française entra en Flandre au milieu du niois de juin, brulant tout sur son passage et ne laissant derrière elle que la mort et la destruction. Elle était commandée par Robert d'Artois, que secondait de toute sa puissance Jean, cointe de Hainaut, de Hollande et de Zelande 1. Compòsée de toutes les milices de l'Ile de France, de Champagne, de Normandie, de Poitou et de Picardie, elle était renforcée encore par un grand nombre de lances du Hainaut et de gens de guerre du Brabant. On y comptait dix mille cavaliers, autant d'archers, et quarante mille fantassins. Presque toute la chevalerie française capable de porter les armes faisait partie de cette expédition. Cette armée se dirigea d'abord vers Courtrai, pour forcer Gui de Namur à lever le siège du château, qu'il tenait investi.

Cependant le jeune Gui, fils de Gui de Dampierre, avait mis tout en œuvre pour réunir des forces capables de résister à l'ennemi. Outre les cavaliers allemands que Guillaume de Juliers lui avait annenés, il réunit les troupes de toutes les villes et delicitempes de toutes les villes et delicilenies de l'andre, qui s'étaient déclalenies de l'andre, qui s'étaient déclalenies de l'andre l'anne de Renesse, seigneur zelandais, avait connesse, seigneur zelandais, avait connesse, seigneur zelandais, avait conneus de l'anne le ressentune des rélament des rélatent acque
ence d'antois, bravmit le ressentune des rélaments pouvalent s'eleverautre des l'annaits pouvalent s'eleverine des l'annaits pouvalent s'eleverquels on comptait à peire une dianine
de de levaliers.

Robert d'Artois quitta Lille aux premiers jours de juillet, et vlut plan-ter son camp à une demi-lieue de Courtrai. Après avoir employé trois on quatre jours à des escarmouches, le 11 on se prépara des deux côtés à une lutte acharnée. Les Flamands avaient reçu, la veille, un renfort de six cents Namurois. Ils laissèrent les gens d'Ypres dans la ville et sur les remparts, pour teuir en respect la garnison du château, et ils se disposèrent en un seul corps de hataille dans la plaine qui s'étend à l'est de la ville, sur la route de Gand. La rivière de Lys, qu'ils avaieut à dos, les couvrait au nord. Ils étaient flanqués à droite par les retranchements de la ville, et à gauche par le ruisseau de Groeninghe, qui, après s'être dirigé pendant quelque temps d'occident en orient, et se repliant brusquement vers le nord, défendait aussi leur front. Les Français se disposèrent d'abord en neuf corps, outre celui que Godefroid de Brabant venait de leur amener. Mais quand Ils eurent vu l'ordre adopté par les Flamands, ils se réunirent en masses plus lourdes, de manière à ne plus former que trois corps seulement, dont l'un fut destiné à servir de re-

Le moment était grave et solennel. D'un côté, des hommes hardés de fer et habitués à la guerre; de l'autre, des hourgeois qui ne songeaient qu'à leurs foyers et au sol de la patrie. Ceux-ei se préparèrent à la bataille comme s'ils se fussent préparés à la

Jean d'Avesnes avait hérité de la Zélande et de la Hollande, du chef de sa mère Adelaide, sœur de Guill vime de Hullande, élu empereur en 1217, et mort en 1286.

mort, en se confessant comme ils le purent, sans quitter leurs rangs, à des gens d'église et à des moines qui se trouvaient parmi enx. Alors un prêtre montra le saint viatique à toute l'armée et donna l'absolution générale aux soldats, qui, prosternés dans un silenee religieux, prirent ehaeun une poignée de terre et la portèrent à leurs lèvres, comme pour témoigner leur désir de partieiper à la sainte communion, et leur dévouement à la défense sacrée du pays. Ensuite les ehefs haranguèrent les combattants avec énergie, et firent défendre, sous peine de mort, à toute l'armée de faire ni butin ni prisonnier. Pour redoubler encore l'ardeur des troupes, Gui et Guillaume eréèrent, sur le front de bataille, plusieurs ehevaliers, parmi lesquels se trouvaient Jean Brevdel et Pierre de Koninck.

Le connétable Raoul de Nesle et plusieurs autres capitaines expérimentés, ayant examiné la position prise par les Flamands, furent d'avis qu'il ne fallait pas les attaquer, et que le plus sage était de les affainer dans l'île où ils se trouvaient enfermés, Mais Robert d'Artois ferma l'oreille à tout conseil, et donna, à neuf heures du matin, le signal de l'attaque à ses archers, à la suite desquels il fit avaneer la cavalerie rangée en épais escadrons, puis le gros de l'infanterie. Les arbalétriers flamands furent bientôt forcés de se replier devant les arehers ennemis. Les chevaliers, jaloux de ce premier succès, et craignant de laisser à de simples gens de pied l'honneur de la vietoire, s'ébranlèrent aussitôt, et se précipitèrent au milieu de leur ligne, à travers laquelle ils voulurent se faire un passage pour aborder eux-inêmes les Flamands. Ce mouvement causa leur perte; car des masses de ehevaux furent engloutis dans les nombreux filets d'eau dont la plaine est sillonnée, et que les gens des communes avaient eu soin de caeher au moyen de branchages et de haies abattues. Ces ehevaux tombés, d'antres se ruèrent sur eux, et sans cesse et toujours. Les ruisseaux se trouverent bientôt comblés de cadavres. Ce-

pendant la presse poussait toujours en avant. Mais les lances flamandes étaient là. Alors commença une lutte opiniâtre et sanglante. Un moment les communes virent leurs rangs enfonces sous le choc formidable des Français; mais elles les reformèrent aussitôt, et commencèrent à faire jouer ces terribles massues armées de pointes, qu'on appelait par dérision bonsjours. Elles étaient déjà presque fatiguers de cette boucherie effroyable, quand leurs capitaines les firent se déployer sur leurs deux ailes. Alors le massacre se développa avec plus de fureur, parce qu'un plus grand nombre pouvait y prendre part. On frappait, on tuait sans miséricorde. En vain la garnison du château de Courtral avait tenté d'opérer une sortie et incendié quelques maisons de la ville, pour attirer de ce côté une partie des Flamands : les gens d'Ypres suffirent pour la refouler dans la citadelle. Le corps de réserve français essava un moment d'avancer; mais il ne put passer sur l'infanterie, qui déjà reculait en dé-sordre. Il ne lui resta donc plus qu'à se décider à la retraite. En ce moment la déroute devint générale, et tout ce qui put se sauver s'enfuit dans un péle-méle épouvantable.

Dans cette sanglante journée périrent soixante-quinze princes, dues, comtes et barons français ou alliés du roi, parmi lesquels se trouvaient Robert d'Artois, Jacques de Châtillon, Godefroi, oncle du due de Brabant, avec son fils le sire de Vierson, Jean sans Quartier, fils du comte de Hainaut, les comtes d'Eu et d'Aumale Raoul de Nesle et son frère Gui. Il resta, en outre, sur le champ de bataille plus de mille simples chevallers et plus de trois mille nobles écuyers. Enfin, la perte totale du roi, en y comprenant ceux qui tombèrent dans la déroute, s'éleva à vingt mille combattants. Les Flamands n'eurent qu'un petit nombre de morts; mals celui de leurs blessés fut très-considérable.

Un grand nombre d'éperons dorés, dépouilles d'autant de éhevaliers, furent recueillis dans la plaine, et servirent de trophées aux vainqueurs. Guillaume de Juliers en envoya une partie à Maestricht, où il occupait la dignité de prévôt. Le reste fut suspendu, en souvenir de cette victoire signalée, à la voûte de l'église de Notre-Damé, à Courtrai.

Cette journée sanglante est appelée, dans les provinces flamandes, la bataille des Éperons d'or.

Le lendemain de cette victoire, la ville de Gand'affranchit des Lellacerts; et, deux jours après, le château de Courtrai se rendit. Jean, comte de Namur, l'alné des fils du second lit de Gui de Dampierre, prit les rênes du gouvernement de la Flandre.

Cependant la bataille de Courtrai ne termina point la lutte avec le rol de France; car, dès le mois de septembre, une nouvelle armée française, composée de vingt mille hommes de cavalerie et de soixante mille fantassins, vint prendre position à Vitry, sur la Scarpe, entre Arras et Douai. Mais cette fois Philippe le Bel n'avait pas l'intention d'en venir à un engagement. Il chercha à gagner du temps par des négociations, et à fatiguer les Flamands. Aussi un armistice fut hientôt conclu. Ils mirent cette trêve à profit pour attaquer, au mois d'avril 1303 , la ville de Lessines, dont le comte de Hainaut s'était emparé, et pour entreprendre une guerre maritime contre la Hollande et la Zélande. Ils parvinrent à réduire ce dernier pays sous la domination du leune Gui de Namur, qui prit le titre de comte de Zélande.

Vers le milleu de l'année 1930, le Flamands, enhardis par leurs succès, résolutent de se porter sur Tournai, rois de l'année pour le des l'année de l'année de l'année de l'année de l'année pour y négocier la paix arce les communes, mais à condition qu'il reviendrait se constituer prisonnier au grinches de l'année de l

à arranger les affaires. Le comte, n'ayant pas réussi dans ses négoclations, reprit le chemin de Compiègne, où il expira l'année suivante.

Cette trêve avait été mise à profit par les Flamands pour recommencer les hostilités en Zélande; elles et reminèrent par un combant naval, qui fut désastreux pour leurs armes; car ils n'eurent pas seulement à lutter avec les Zélandais, mais encore avec un grand nombre de galères rassemblées, par ordre de Philippe le Bet, à Calais, à Génes et dans les autres ports d'Italie, sous le commandement de l'amiral taileu Grimaldi.

Ce fut le 24 juin 1304 qu'expira la trêve avec la France. Dès les premiers jours de juillet, le roi se montra à la tête d'une forte armée sur la frontière de la Flandre. Il n'entreprit rien d'abord, l'issue de l'expédition de Zélande n'étant pas encore connue. Mais, à la nouvelle du désastre essuyé par les Flamands, il attaqua leur armée de terre près de Mons-en-Puelle. entre Lille et Douai. Au premier choc, il fut forcé de céder le terrain. Mais, les Flamands s'étant abandonnés au pillage pendant qu'il se retirait, il profita aussitôt de ce désordre. Sa cavalerie se rallia, et tomba avec impétuosité sur les pillards, qu'elle n'eut pas de peine à mettre dans une déroute complète. La perte de cette bataille entraîna la chute de Lille, qui tomba au pouvoir des Français. Cependant, malgré cette defaite, une nouvelle armée flamande se trouva bientôt en face du roi, près de Lille. Philippe le Bel, dont la vie avait été en grand péril à la journée de Monsen-Puelle, où il fut désarçonné par Guillaume de Juliers, recula devant une troisième bataille, et fit offrir une trêve aux Flamands, qui, fatigués eux-mêmes de cette guerre prolongée, accueillirent cette proposition. Quatre commissaires furent nommés de part et d'autre, et la paix fut conclue, sous la médiation du duc de Brabant, le 16 janvier 1305. Ce traité assurait aux villes leurs priviléges et leurs libertés, réintégrait le comte

Gni de Dampierre dans la possession de la Flandre, rendait la liberte à tous les selgneurs. Il damands prisonniers en France, et, enfin, stipulait une amende de six cent mille livres à payer par le comté au roi, qui exigeait a remise de Lille et de Douai jusqu'à ce que cette somme lui eût été fournie.

Mais le comte ne jouit pas longtemps de sa liberté. Il mourut à Compiègne le 7 mars 1305.

Les deux armées furent dissoutes après la conclusion de cette paix. Jean d'Aveanes, comte de Hainaut, était mort l'année précédente, et avait eu pour successeur Guillaume, le deuxième des fils que Philippine de Luxembourg lui avait donnes, Jean l'aluie ayant été tué à la journée des riperons d'or.

LA FLANDRE SOUS LE RÈGNE DE RO-BEET DE BETHUNE, DE LOUIS DE NEVERS ET DE LOUIS DE MAELE (1305-1384).

Robert de Béthune succéda à son père Gui de Dampierre, et se trouva, dès son avénement, engagé dans une lutte de négociations avec le roi son suzerain. On fit et on refit sans cesse des traités. On négocia, on négocia encore et toujours, sur des propositions definitives qui furent tour à tour reie-. tées par les villesou par Philippe le Bel, Louis X et Philippe le Long. Enfin, ce grand débat diplomatique se termina, en 1320, par la stipulation de sommes considérables en faveur de la France, pour le pavement desquelles la Flandre française fut engagée et remise à la couronne, qui en garda la possession jusqu'en 1383. Il fut décidé, en outre, que Louis petit-fils de Robert et fils de Louis de Nevers, épouserait Marguerite, filledu roi, et que se prince succederait a son aieul, quand même celui-cl viendrait à mourir avant son fils Louis de Nevers.

Mais la plume ne fut pas seule employée à la pacification; l'épée y était intervenue à plus d'une reprise.

Avec ces négociations et cette guerre les Planands firent marcher de pair une autre guerre et d'autres négociations qui furret enlamée avec le comte de Hainaut, pour la reprise de la ville de Lessine dont il s'était emparé, et pour le rèclement des fairies de Hollande et de Zélande, le lan d'Avesner sesta en possession des lies zilements, mais comme rassal du comlements, mais comme rassal du comlements, en la comme rassal du comlements, en la comme rassal du comlements, en la comme rassal du comnuellement une reute equivalente aunuellement une reute equivalente aureenus de ces lies à Gui de Richebourg, auquel elles avaient été donmées par son pere Gui de Dampierre.

Robert de Béthune employa le reste de son règne à développer de plus en plus ce vaste commerce et cette industrie presque fabuleuse qui élevarent bientôt les communes flamandes au comble de la richesse, et firent donner à Bruges le surnom de Venise du Nord. Le comte Robert expira en 1322

après avoir été, comme le bruit s'en était répandu, sur le point de tomber victime de la fureur parricide de son fils Louis de Nevers. Ce prince fut accusé d'avoir voulu verser du poison à son père. Robert le fit saisir, et transporter d'abord à Vlanen, ensuite à Rupelmonde. Son frère, qui le détestait depuis la conclusion de la paix avec la France, écrivit de fausses lettres, qu'il envoya, après les avoir scellées du sceau du comte, au capitaine du château de Rupelmonde. Elles contenaient l'ordre de faire mourir le prisonnier. Heureusement pour Louis de Nevers , le capitaine ne voulut pas exécuter cet ordre avant d'avoir instruit le comte des doutes qu'il avait conçus sur l'authenticité des lettres. Robert de Béthune découvrit toute la fraude, et éprouva la joje la plus vive en apprenant que son fils était encore en vie. Mais il ne voulnt pas lui permettre de continuer à séjourner en Flandre, tant il était devenu déflant; et il lui ordonna de sortir de ses États, en lui défendant de tirer vengeance de ses accusateurs. Louis mourut à Paris, quelques mois

avant son père.
Son fils Louis de Nevers, qui obtint
plus tard dans l'histoire le surnom de

Louis de Crécy ; parce qu'il périt dans cette sanglante journée, prit, après la mort de son aïeul, les rênes du comté. en vertu des stipulations du traité de 1320. Le commencement de son règne fut signalé par de nouvelles querelles avec le comte de Hollande, au sujet des îles zélandaises: mais le roi parvint facilement à les aplanir. Ce différend à peine arrangé, il s'en présenta un autre d'une nature plus grave. Louis de Nevers avait recu les services les plus signalés de son grand oncle Jean de Namur dans les négociations avec la France. Il le récompensa en lui donnant la seigneurie de la ville de l'Écluse : c'était lui soumettre tout le commerce de Bruges et de Damme. Aussi, ces villes lirent d'abord des réclamations qui ne furent point écoutées; ensuite elles reconrurent à la voie des armes. Elles mirent le siège devant l'Écluse, l'emportèrent d'assaut, et enfermèrent l'oncle de leur prince dans la prison de Bruges. Louis parvint, à force de supplieations, à obtenir que Jean de Namur ne fût pas mis à mort, et se rendit en toute hâte à Paris, pour demander du secours au roi. La noblesse se prononca pour lui : mais elle devint aussitôt l'obiet de la haine populaire. Les bourgeois de Bruges et du Franc se leverent en armes contre elle, et se mirent à lui ravager ses terres et à lui brûler ses châteaux. Cependant Louis de Nevers, qui se trouvait en France, pressait le roi Charles IV de lui prêter main-forte ponr faire rentrer les communes dans l'obéissance, tandis que la comtesse de Namur réclamait l'intervention de sa tante Mathilde d'Artois pour faire rendre la liberté an comte Jean. Mathilde, cédant à cette prière, ouvrit une assemblée à Saint-Omer, où se rendirent Louis de Nevers son onele, Robert de Cassel, Jean et Gul de Nesle, et un grand nombre de seigneurs des pays voisins. La première chose dont on s'y oeeupa fut l'accommodement d'un différend qui s'était élevé entre le comte Louis et son oncle, au sujet de quelques prétentions que ce dernier avait essayé de faire valoir sur

certaines parties des domaines dépendants de la Flandre. Ensuite on s'oocupa de la guestion soulevée par les Brugeois. Les villes de Gand, de Bruges et d'Ypres, qu'on appelait les trois membres de Flandre, avaient envoyé des messagers ponr les représenter à l'assemblée de Saint-Omer. Ces denutés mirent à la liberté du comte de Namur des conditions si exagérées, qu'elles furent rejetées tout d'abord Aussi ils se retirerent bientôt, et vinrent annoncer aux villes l'issue défavorable de leur mission. Les commpnes étaient exaspérées. Un autre motif doubla leur colère. Jean de Namnr était parvenu à sortir de sa captivité. en s'évadant par une ouverture pratiquée dans le mur d'une maison qui attenait à la prison, et dont ses partisans avaient réussi à gagner le moître. Mais elles eurent beau se répandre en menaces et témoigner leur fureur, le comte, sûr de l'appul da roi, les menaca à son tour de les châtier. et Charles IV confirma Jean de Namur dans la possession du fief de l'Écluse. Alors les Brugeois n'eurent plus qu'à se résigner, et à faire leur paix avec Louis de Nevers, qui la leur vendit pour soixante-six mille livres, et confirma tous leurs priviléges.

Toutes ees luites n'avaient pu parvenir à entaner la richesse toujours erolssante des bourgeois flamands. Ils développaient de plus en plus leur commerce et leur industrie, à l'ombre des franchises dont la conquête leur avait été difficile; et dont ils avaient unaintenu la possession par tant de contrace et de presévérant.

Cependant de nouveaux motifs de désordres ne tardèrent pas à s'accumuler. Le comte se livrait à des dépenses effrénées. Entouré de baladins et de chanteurs, il eut bientôt épuisé son trésor. Quand il se trouva l'avoir dissipé tout entler, il s'adressa à la générosité de ses villes, qui lui ouvrirent noblement leurs coffres.

Maissi, d'un côté, on avait à pourvoir aux dissipations de Louis de Nevers, on avait, de l'autre, à faireface aux amendes que les traités avalent stipulces en faveur de la couronne de France. Ces sommes se levaient par des agents du roi, qui abusient souvent de leur pouvoir et ne rendaient leurs comptés qu'à Louis de rendaient leurs comptés qu'à Louis de se le leur de le leur de la compte se le leur de le leur de la compte se le leur de le leur de la compte se le Nerécois, tandis que l'administration du comté reposait tout entière dans les mains du seigneur d'Aspremont.

Le pays ne tarda pas à se trouver de nouveau en combustion. Les agents fiscaux et les autres officiers furent saisis. On chassa les uns, on tua les autres: et, bien que d'Aspremont fût appuyé par les administrations des villes de Bruges , d'Ypres et de Gand , il se vit bientôt dans l'impossibilité d'apaiser le désordre. Au mois de février 1324, le comte rentra en Flandre pour y porter remède. Il réussit à refrêner à la fois les excès du populaire et les exactions des nobles, qui s'enrichissaient par la levée des impôts. Le printemps venu, il retourna à Rethel. Alors tout recommenca de plus belle. Cette troisième explosion fut plus terrible que celles qui l'avaient précédée; car toute la Flandre occidentale prit part à ce soulévement. La haine contre les nobles, qui avait été comprimée un moment, éclata avec plus de fureur que jamals. Les incendies et les pillages des châteaux reparurent, tandis que les seigneurs par représailles dévastaient à leur tour les villages, et tuaient les gens du peuple qui leur tombaient entre les mains. Cette fois la commune de Bruges s'était grossie des forces que lui fournirent les villes de Berg, de Furnes, de Nieuport, de Cassel et de Dunkerque. Le feu de la révolte s'était rallumé d'une manière effrayante, et l'on soupconna à tort qu'il fut soufflé par Robert de Cassel. La dévastation devenait chaque jour plus flagrante. De toutes parts on s'était crée des chefs, dont les principaux etajent Zegher de Courtrai et le fameux «Zannekin, qui conduisait les Brugeois.

Louis de Nevers, pour conjurer l'orage, se hâta de rentrer dans le counté vers la Noel, et réunit incontinent une assemblée à Courtra; où a'empresséent d'accourir son onclé Robert Nomur, et son cousin Jean de Nesle. L'évêque de Cambrai chercha àémoir voir les l'Ismands à la paix; mais se efforts forrent intulies. Aior le counts continues de la courtre de la courtre de l'accourtre de la favour de la nuit, un grand nombre des plus mutins, et un control de la courtre de la courtre de la courtre de courtre les fortereses d'Ardenbourg courtre les habitants du Franc et de Bruges.

Cependant la révolte marchait pas de géants. Aux premiers jours de anvier 1325, elle envahit Ardenbourg dont elle battit la garnison dans une sortie, et Ghistelles dont elle s'empara. De ià elle se porta sous les murs de Courtrai. Les habitants de cette ville, irrités parce que, dans l'intérêt de la défense de la place, on en avait brûlé les faubourgs, se souleverent, tuèrent les chevaliers qui accompagnaient le comte, et le livrèrent luimême aux gens de Bruges, qui l'emmenèrent prisonnier et l'enfermèrent dans la halle de leur ville, où on le retint pendant vingt-quatre semaines. Jean de Namur était heureusement parvenu à s'échapper, l'épée à la main, avec quelques chevaliers, et à se sauver à Lille. Robert de Cassel s'était tranquillement retiré dans sa forêt de Nieppe, sans tenter la moindre chose

en faveur de son neveu.

Pendant ce temps, Zannekin marcha sur Ypres, dont le peuple le recut à bras ouverts.

Le roi de France, ayant appris, is situation dans iaquelle se trouvils son vassal Louis de Nevers, envoya à Bruges le bailli de Vermandois, pour y obtenir que le comte fût remis en liberte; mais les bourgeois repondirent par un refus, et la regence du comté lu offerte à Robert de Cassel, qui l'accopta avec la dignite de rausuere repar public). Les rebelles se dirigérent sussidit vers Gand avec une armée nombreuse; tandis qu'uu autre

rigea vers Audenarde, et brûla, en passant, le château de Peteghem, qui appartenait au comte. Cependant les Gantois, ayant appris que les gens de Bruges s'avançaient contre eux, sortirent de leur ville et marcherent audevant des Brugeois. Leur intention était de livrer bataille le lendemain; mais leur projet fut trahi, et le corps que conduisait Robert de Cassel fut appelé aussitôt d'Audenarde, de sorte que les Gantois eurent à lutter contre l'armée tout entière des rebelles. Une bataille sanglante fut livrée le 15 juillet près du pont de Rekel dans le voisinage de Devnze. Un grand nombre de Brugeois y périrent, mais les Gantois furent completement défaits. L'armée victorieuse se porta en toutehâte sur la ville de Gand, dont elle commença le siége. Jean de Namur avait le commandement de cette forteresse, où les partisans de Louis de Nevers étaient en majorité. Pour se délivrer des ennemis intérieurs qui s'v trouvaient encore, ils expulsèrent trois mille tisserands, soupçonnés d'a-, voir des intelligences avec les Brugeois. La garnison de Gand fut grossie, peu de temps après, par une troupe de cavaliers de Jean de Namur, qui s'étaient sauvés de Grammont, où trois cents de leurs compagnons avaient été massacrés par les habitants. Cette force réunie put tenir téteaux rebelles, sur lesquels elle remporta plusieurs avantages.

corps, commande par Robert, se di-

De son côté, le roi ne cessait de presser les Brugeois de relâcher le comte, et d'envoyer des messagers à Paris pour traiter de la pacification du pays, il priait, en même temps, Robert de Cassel de s'y rendre. Mais ni l'un nl les autres ne répondirent à cette invitation. Alors le roi recourut au moyen extrême de l'interdit, et fit lancer par un cardinal, assisté des évêques de Tournai et de Térouanne, l'anathème sur la Flandre, à l'exception des villes de Gand et d'Audenarde. Les Flamands tinrent si peu compte de cette mesure, que le siège de ces deux villes fut pousse avec énergie, malgré la rigueur de la saison. Mais, comme elles tardaient à se rendre, ils linirent par songer à prendre leurs quartiers d'hiver. Pendant cette retraite ilsessuyèrent plusieurs échecs à Éccloo et à Assenede.

Cependant le plus grand nombre des villes sollicitaient les Brugeois de remettre le comte en liberté. Ils prétèrent enfin l'oreille à ces instances répétées. D'ailleurs, ils voyaient qu'il leur était impossible de continuer à lutter seuls contre toute la Flandre. Aussi, plusieurs de leurs chefs se rendirent, peu de temps avant la fête de Noël, dans la prisou de Louis de Nevers, et implorerent leur pardon en se jetant à ses pieds Après leur avoir romis un oubli absolu du passé; il fut relâché, et partit pour Gand, d'où il se rendit presque immediatement après à Paris.

Cette promesse que le comte avait faite ainsi sous l'empire de la force, il n'était guère disposé à la tenir. C'est pourquoi il s'était rendu auprès de son suzerain, dans l'intention de lui demander des secours contre les gens de Bruges, qui l'avaient si longteups tenu en captivité. On s'attendait en Flandre à l'arrivée d'une armée francaise dans le pays; car le roi avait envoyé des troupes à Saint-Omer, fait renforcer les garnisons de Térouanne, de Tournai, de Lille, et de quelques autres places limitrophes. A l'agitation que cette crainte produisait dans toute la Flandre, venaient se joindre encore les scrupules de conscience qu'un grand nombre éprouvaient depuis que le pays se trouvait sous le poids de l'interdit, et les regrets de ceux qui voyaient les négociants étrangers déserter les villes, où les désordres et les querelles di-minuaient chaque jour la sécurité. Pourtant la guerre n'éclata point. Le roi préféra le rôle de conciliateur, et convoqua une assemblée à Arques, pres de Saint-Omer, afin de trouver moyen de rendre, après tant de luttes, quelque repos au comté. Dans cette assemblée se trouvaient, au nom de la France, l'évêque de Tournay, avec Pierre de

Congières, et plusieurs autres, Louis de Nevers, Jean de Namur, Robert de Cassel, sa sœur Jeanne de Concy, et les députés des villes flamandes, s'y rendirent aussi. Alors les négociations commencerent. Elles ne furent pas difficiles; car le roi, impliquédans degrands differends avec l'Augleterre. cherchait à aplanir à tout prix ceux que lui suscitaient depuis si longtemps les affaires de la Flandre. La paix se fit aux conditions suivantes : les communes de Bruges et d'Yores, les habitants du Franc et de Courtrai, ainsi que leurs ailiés, furent condanines à faire ériger à leurs frais, près de cette dernière ville, une chartreuse pour douze moiues, et a indemniser les eglises des pertes qu'elles avaient essuvees pendant le cours de la guerre. En outre, trois cents membres des communes de Courtrai et de Bruges devaient être désignés pour accomplir de lointains pèlerinages, savoir : cent à Saint-Jacques de Compostelle, cent à Saint-Gilles en Provence, et cent à Notre-Dame de Rochemadour. Enfin, les Brugeois et leurs alliés consentirent è prêter un nouveau serment de fidelité, et à payer au comte cent mille livres tournois, à Jean de Namur soixante-six mille livres, et au roi deux cent mille, moyennant quoi il s'engageait à contenter les villes de Gand et d'Audenarde. Outre ces peines et ces amendes, il fut stipulé que tous les bannis, chassés selon la loi, resteraient en exil, tandis que ceux condamnés par les rebelles pourraient rentrer dans leurs fovers; que le comte pourrait placer de nouveaux agents dans tous les emplois donnés par les rebelles à leurs partisons; que les prisonniers faits de part et d'autre seraient remis en liberté, saus être tenus à donner une rançon; enfin, que, pendant dix années, des plénipolentiaires du roi descendraient tous les ans en Flandre, pour s'assurer de la stricte et loyale observation de la paix. La ville de Grammont seule fut exclue de cette pacification, et obligée de démolir ses murs et ses portes, et de payer une amende de trois cents livres

de gros, en expiation du massacre exercé sur les liomnes de Jean de Namur. Ces artieles ayant été jurés de part et d'autre, et ratifiés par le pape, celui-ci leva l'interdit dout le pays avait été frappé.

Ce traité ne parvint point à apaiser les esprits, ni les haines si ardemment excitées. A près cette tempête profonde, la houle des passions continua à remuer la Flandre. La déliance resta au fond de tous les cœurs, et elle ne cherchait qu'une occasion nouvelle de faire explosion. Louis de Nevers préférait toujours au séjour de la Flandre celui de la cour de France, et manifestait un dédain prononce pour les villes de son comté, dont il dissipait ailleurs les revenus dans les plaisirs et dans les fêtes. De leur côté, ses officiers se reudaient de plus en plus odieux au peuple. Cet état d'animosité ne pouvait durer longtemps. Aussi, plus d'une fois, la paix cerite fut violée par des actes de violenee, La mort du roi Charles IV. survenue au mois de février 1328 . donna de nouveau le signal de la révolte. La querelle que la succession à la couronne de France suscitait entre Philippe de Valois, premier prince du sang, et Édouard III d'Angleterre, parut aux communes flamandes une occasion favorable de secouer un joug dont le poids leur était devenu plus lourd que jamais. Elles espéraient que le nouveau roi n'aurait pas le loisir de s'occuper de leurs af-faires. Elles se souleverent donc de nouveau, chasserent les officiers du comte, et ne respectèreut pas davantage ceux de Philippe de Valois, qui l'avait emporté sur Edouard III, en vertu de la loi salique. Au premier moment, le cointe invoqua le secours de son suzerain contre les insurgés; et le roi chargea aussitôt l'évêque de Senlis de lancer l'interdit sur toute la Flandre, à l'exception des villes de Gand et d'Audenarde. Bien que les églises fussent fermées de nouveau, et que les marchands étrangers eussent recommencé à déserter le pays, le peuple n'en continuait pas moins à se livrer aux plus grands excès contre les nobles, et contre les officiers du comte Au mois de mai 1328, eurent lieu les fêtes du couronnement du roi. Le comte y assista, avec quatre-vingtsix chevaliers flamands. Les fêtes finies, Philippe convoqua son baronnage pour le mois de juillet à Arras, et envoya de cette ville de fortes garnisons à Tournay, à Lille et à Saint-Omer. Ce furent les premiers actes des hostilités qui affaient s'ouvrir. L'armée royale rassemblée se dirigea ensulte vers Cassel, où elle prit position en face d'une partie des Flamands, commandée par le chef populaire Zannekin, et composée des milices de Furnes, de Nicuport, de Poperinghe et de Cassel. Ils avaient le double désavantage du nombre, et de l'absence d'une cavalerle capable de résister au choc des chevaux français. Mals, conflants dans leur ancienne bravoure, dont ils avaient fourni tant de preuves sur les champs de bataille, et conflants surtout dans la force de la position qu'ils occupaient (car ils s'étaient établis sur les hauteurs de Cassel), ils ne calculèrent pas l'inégalité des chances : niême ils ne voulurent pas d'autre renfort que celul des gens de Bergues, laissant ceux de Bruges et du Franc marcher sur Tournay et ccux de Courtrai et d'Ypres se porter sur

Elle s'était renforcée des partisans du comte de Flandre et des geus de Gand et d'Audenarde, des homnies de Robert de Cassel et de ceux de Jean de Namur. Mais, pour en venir aux mains avec les Flamands, il s'agissait de les attirer d'abord dans la plaine. On mit donc tout en œuvre pour les faire descendre des hauteurs qu'ils occupaient. On eommença à brûler et à dévaster tout le pays d'alentour. Bergues fut livrée aux flammes, et tout le territoire de Cassel fut ravagé par l'incendie. Pendant qu'une partie de l'armée était occupée de ce travail de destruction, les Flamands, qui rugissaient de colèrc sur leur montagne, résolurent de tomber à

L'armée française était formidable.

l'interoviste sur les ennemis, et Zannekin donna le signal de l'attaque, Le 23 août, vers trois heures de l'aprèsmidi, ils descendirent des liauteurs comme une avalanche, et se jetèrent sur le camp français avec une telle impétuosité, que dès le premier ehoc l'arniée royale fut mise en déroute. La garde du roi prit la fuite, et lui-même cût été infailliblement fait prisonnier par les gens des communes, si Robert de Cassel et le comte Guillaume I de Hainaut n'étaient venus à son secours, Les fuvards s'étaient dispersés de tous côtés; mais, voyant que personne ne les poursuivait (car les Flamands s'étaient arrêtés devant Robert de Cassel et Gulllaume de Hainam), ils reformerent aussitôt leurs bataillons, et firent essuyer aux communes une défaite sanglante. Zannekin fut tué sur un monceau de cadavres. Ses gens', malgré la perte de leur capitaine, continuèrent à lutter avec l'énergie du désespoir. Mais le succès ne conronna point leur courage : ils furent cernés de toutes parts. Cependant, en combattant toujours, ils par-vinrent à faire une trouce dans le cercle d'ennemis qui les étreignait, et à regagner les hauteurs qu'ils avaient si imprudemment quittées. Ils avaient laisse, s'il faut en croirc quelques historiens, plus de treize mille hommes sur le champ de bataille. Ceux qui restaient n'étaient plus assez noinbreux pour se défendre contre l'armée française. Aussi, Cassel fut bientôt pris et entièrement ruiné. Furnes, Bergues et Nieuport se rendirent. Le roi se dirigea, en toute hâte, sur Ypres, qui lui ouvrit ses portes, et où il fit pendre les chefs des rebelles de cette ville. En outre, il y désarma les bourgeois, fit abattre la cloche du beffroi, et nomnia Jean de Bailleul commandant de la place.

de la juace.

A la nouvelle du désastre de Cassel,
le corps des Brügeois, qui se trouvait
devant Tournay, se replia sur Dixmude, où il essaya vainement d'opposer
quelque résistance à l'ennemi, Cette
résistance étant Impossible, il rentra
à Bruges. Il ne resta plus au pays

qu'à implorer la grâce du comte, et a se rea îr e discrétion. Cette fois, de sanglantes représailles furent prises. Les villes confédères comtre leur seigneur furent frappées de fortes amendes; leurs privilèges furent configués; un grand nombre de leurs bourgeois furent mis à mort, ou condamnés au bannissement.

Le calme se trouva bientôt rétabil; mais céctir le calme de la terreur. A l'ambre de cette paix apparente, la contresse Marquerlie se liasarda à entrer en l'Indire. Elle clut reçue dans entres en l'Indire. Elle clut reçue dans meurs, et gratifiée de riclius présents. Elle établit sa résidence su chitecua de Maele, ou dell emit au moude, le 25 novembre 1330, un flis qui reçut le nom de Louis, et que les Hamandis surnommèrent de Maele en comméronación du lieu des a maissance. Dans le raction du lieu des a maissance. Dans le comte de l'accession de la contra de l'accession de l'accession

beau peu de mois après. Deux années s'étaient écoulées sans que les communes, si rudement saignées à toutes leurs veines, eussent pu songer à tirer vengeance des humifiations que le comte leur avait fait subir. Mais tout à coup un nouveau différend vint à éclater. Ce fut, cette fois, avec le duc Jean de Brabant, Ce prince avait protesté contre la vente que l'évêque de Liége, Adolphe de la Marck, et le comte Renaud de Gueldre, avalent faite au comte de Flandre de la ville de Malines et des seigneuries de Géralmont et de Bornhem, pour la somme decent mille livres touruois. Sa protestation était fondée sur le motif que la part qui appartenait à la Gueldre dans ces domaines dépandait du Brabant, et qu'il avait sur la partie liégeoise un droit de préemption, parce que ce territoire était entièrement enclavé dans celui du duché de Brabant. Cette querelle fut la cause d'une guerre entre le comte Louis et le duc Jean. Celui-ci y fut seconde par le roi de France et par le duc de Bar; celui-là par tous les princes et seigneurs voisins, parmi lesquels on

vit mêue figurer le contre de Bainaut. Des deux parts on exerça les plus deplorables rarages, à la suite desqueis privatives de la privative de la privative de la ville de Malines au duc de Brabant, la ville de Malines au duc de Brabant, qui, de sou ocité, s'engogea à payer au courte Louis in somme de quistre de la comparait en mariage sa illie Marguerite au prince Louis de Maele, emoore enfant, sa tille Jeanne à Guillaume, au prince Louis de Maele, emoore enfant, sa tille Jeanne à Guillaume, Marie à Renaud de Guedre au fille Marie à Renaud de Guedre.

Dans cette guerre, les gens de Bruges avaient si loyalement secondé le comte, qu'il leur rendit une partie de

leurs anciens privileges.

Mais le repos ne pouvait longtemps durer en Flandre. Il fut bientôt troublé de nouveau, aux approches de la guerre qui allait éclater entre l'Angleterre et la France; et le pays ne tarda pas à être de nouveau divisé en deux factions acharnées. Louis de Nevers, aux premiers symptômes de mouvement, se hâta de rentrer en France, où il avait dejà tant de fois trouvé un refuge assuré coutre l'esprit remuant de ses sujets. A peine fut-il parti, que Gand, Bruges et Ypres s'agitèrent. La première de ces villes avait jusqu'alors tenu fidèlement le parti du comte. Mais ses intérêts commerciaux la jetèrent tout à coup daus le parti populaire, qu'avaient embrasse Ypres et Bruges. Elle ne pouvait se passer des laines que ses tisserands travaillaient, et qu'ils tiraient exclusivement de l'Angleterre. Or, il arriva naturellement que les Anglais cherchassent à mettre à profit leurs relations commerciales avec la Flandre pour la détourner d'une alliance avec la France, et l'attirer de leur côté. Ils menacèrent donc les Flamands d'empêcher la sortie des laines. Cette menace eut l'effet désiré; car, si elle se fût accomplie. l'industrie des principales villes . de celle de Gand surtout, eût reçu les plus rudes atteintes. Gand fit donc cause commune avec Bruges et Ypres,

contre Louis de Nevers, partisan reconnu de la France. Gand se trouvait alors sous l'in-

fluence d'un homme que les historiens ont bien diversement apprécié, et dontle nom sera, quelque jour, inscrit parmi les noms les plus illustres que la Flandre ait produits. Cet homme s'appelait Jacques Van Artevelde. Issu d'une famille noble, dont il augmenta encore l'éclat par son alliance avec une des lignées les plua distinguées du pays, il avait d'abord été employé comme varlet de la fruiterie à la cour du roi de France. Plus tard, il apprit la guerre sous Charles de Valois, qu'il suivit dans plusieurs expéditions. Rentré dans sa ville natale, il se fit affilier à la corporation des brasseurs pour parvenir à être élu d'abord doyen de ce métier, ensuite chef-doyen des cinquante-trois métiers de Gand. Revêtu de cette dernière dignité, il disposait à son gré de toute la population armée de cette ville. Sa qualité de gentilhomme seule n'eût pu lui donner l'influence qu'il ambitiounait. Il obtint sa puissance d'un de ces titres populaires que les patriciens de Rome invoquaient parfois pour parvenir au tribunat. Appuyé sur les métiers de Gand, Van Artevelde eut bientôt balancé le pouvoir de Louis de Nevers, Ce fut lui qui attacha les Gantois à l'alliance anglaise. Doué d'une rare énergie. d'un coup d'œil sûr et prompt, d'une intelligence supérieure, et d'une haute éloquence, il était le chef qu'attendait cette population ardente, si maldirigée jusqu'alors par des chefs qui n'étaient que des hommes d'énergie. Lui était homme de tête et de bras tout ensemble. Aussi, il obtint, par un traité qu'il conclut avec l'Angleterre, d'immenses avantages commerciaux pour la Flandre. Dans l'assemblée des députés flamands qui fut tenue à ce sujet à la Byloque, à Gand, il défendit avec tant de chaleur les intérêts du peuple, qu'il faillit être assassiné par quelquesuns des partisans du comte qui s'y trouvaient; mais, frappée d'iudignation, la commune tout entière se déclara pour lui, et le nomma son capi-- prisonnier par les rebelles. Un de ses BELCIQUE

taine. Son influence ainsi commences dans une ville s'étendit bientôt sur le . paya entier, et les membres de la Flandre l'investirent de la dignité du ruwaert. Il commença par s'emparer des revenus du comte, et se procura ainsi le moyen de s'attacher plus solidement ses partisans, et de réduire à l'impuissance ceux que Louis de Nevers avait encore conservés dans le pays. Le comte ne put nécessairement laisser se consolider le pouvoir de cet énergique tribun, sans essaver au moins de l'abattre. Il songea d'abord à mettre la désunion entre les communes, et offrit en 1337, aux Brugeois, les libertés et les privilèges les plus étendus qu'aucune ville eût obtenus jusqu'alors. Mais ses tentatives n'eurent aucun réaultat. Alors il recourut à la voie des armes, et résolut de soumettre les Brugeois par la force. Mais il fut chassé de la ville à la pointe de l'épée, et s'enfuit en France avec sa femme et son fils.

Cependant l'union s'établissait de plus en plus entre les villes; et les bannis, rentrés dans leurs foyers, venaient grossir les partisans de Van Artevelde, déià souverains à Gand, à Ypres, à Bruges, enfin partout. Les choses en étaient ainsi venues à un point dangereux pour la France. Aussi, le 22 mars 1338, le roi envoya l'evêque de Senlis et l'abbé de Saint-Denis mettre la Flandre en interdit, et placa de bonnes garnisons dans toutes les villes voisines. En même temps le comte tenta de nouveaux efforts pour ramener le peuple, et se rendit à Bruges et à Gand, faisant les plus belles promesses, adoptant les couleurs d'Angleterre, et montrant des lettres du roi de France, qui se disait disposé à lever l'interdit, et à renoncer à toutes les prestations en hommes et en argent qui lui étaient encore dues par la Flandre, si le pays consentait à rentrer dans l'ordre légal. Mais ces tentativea ne réussirent pas mieux que . celles mises en œuvre, l'aunée précédente, à Brnges. Louis de Nevers courut même le danger d'être retenu

serviteurs, Volkaert Van Rode, fut tué sous ses yeux par ordre d'Artevelde; et il fut lui-même assiégé, pendant quelque temps, dans le château des comtes à Gand, d'ou il ne fut reliche que quand il eut autorisé par un acto soleunel le retour des bannis. Mais, s'il n'obtint aucun succès dans ses projets de pacification, ses partisans ne cessaient d'employer tous les moyens pour répandre la division dans le pays. Ils réussirent à pousser les habitants d'Ardenbourg a se soustraire à la domination de Van Artevelde; mais aussitôt le tribun marcha contre cette ville, la prit, et fit mettre à mort cinq des magistrats de la commune. A Furnes et à Bergues, les agents de Van Artevelde trouvèrent la plus vive résistance, et ils furent forcés de prendre la fuite, tandis qu'une grande partie de ses adhérents furent égorgés.

Les choses marchèrent ainsi jusqu'au mois de février 1339. Alors le comte se rendit à Dixmude, pour y tenir une assemblée des nobles du volsinage, et aviser aux movens defaire rentrer la Flandre dans le devoir. Mais les habitants de la ville envoyèrent en toute hâte des messagers à Bruges, pour demander du secours. Les Brugeois se dirigèrent aussitôt vers Dixmude, pour s'emparer de Louis de Nevers et de ses compagnons. Mais le comte, averti de l'approche des milices ennemies, parvint à faire ouvrir par la force une des portes déjà fermées de la ville, et s'échappa avec cent de ses hommes d'armes, qu'il dirigea sur Saint-Omer. Dans la précipitation de sa fuite, il laissa entre les mains des rebelles le sceau du comté, et un grand nombre de ses gentilshommes. Van Artevelde, comme pour lui montrer que le pays ne lui offrirait plus désormais un toit sous lequel il pût s'abriter, donna l'ordre de brûler tous les châteaux que Louis de Nevers possédait en Flandre.

Dans le cours de l'année précédente, Van Artevelde avait réussi à ménager habilement un traité d'alliance et d'union entre la Plandre et le Brabant. A la suite de ce traité, une monnaie commune fut frappée, à Gand au nom du duc de Brabant, à Louvain au nom du comte de Flandre.

La guerre entre la France et l'Angleterre éclata peu de mois près. Un Français en fut la cause, c'est Robert d'Artois, petit-lils du coınte de ce . nom, qui perit à la bataille des Éperons d'or. Ce prince, après avoir réclamé pendant vingt ans l'héritage de son aïeul, adjugé à sa tante Matbilde, renouvela ses réclamations après l'avénement de Philippe de Valois à la couronne; mais il eut le malheur de les appuyer de titres faux, et fut condamné au bannissement par les pairs du royaume. Le cœur plein de haine, il se retira en Angleterre auprès d'Edouard III, qui avait également échoué dans les prétentions qu'il avait élevées, du chef de sa mère, sur le sceptre de France. Robert recut du roi l'accueil le plus fraternel, et il ne cessa de l'exciter à prendre les armes contre leur ennemi commun. Le célebre Vœu du héron, que les chevaliers anglais jurèrent devant le roi, fut le signal du commencement de ces terribles dévastations qui désolerent la France pendant un sièc e tout entier.

L'armée des Anglais débarqua en Flandre, et le roi Edouard entraîna dans son alliance contre la France, le comte Guillaume II de Hainaut, le comte de Gueldre, le comte de Juliers et l'archevêque de Cologne. Il obtint du duc de Brabant un secours de douze cents lances, aussitôt que le siège de Cambrai serait forme. C'est à Hal, dans le Brabant, que les princes coalisés s'assemblèrent. Leurs armées réunies marcherent contre la France, et se mirent à ravager toute la Picardie jusqu'à Saint-Quentin. Philippe de Valois évita d'en venir à une bataille décisive. et se borna à défendre énergiquement la forteresse de Cambrai, qui tenait pour la France, bien qu'elle fût une ville de l'Empire. Van Artevelde avait, relativement à cette ville, imaginé un moyen d'intéresser directement l'empereur dans la querelle, en engageant Édouard à se faire nommer viezire de l'Empire par ce monarque. Louis de Bavière, époux de Marguerite, sa belle-sœur. La roi avait obtenu ce titre à prix d'argent, et fait frapper des monnaies à Anvers pour le consacrer.

Mais Édouard, n'ayant pu amener les Français à an engagement décisif, licencia bientôt la plus grande partie de son arinée, et se retira à Anvers, où sa fenme avait mis au jour, le 29 novembre 1336, un fils qui reçut le nom de Lionnel, pour rappeler, diton, le lion qui est l'embleme de la

Belgique. Les Flamands, en voyant que les Anglais opéraient leur retraite, furent saisis de crainte; ear ils pensaient que toutes les forces de la France allaient maintenant tomber sur la Flandre. Les communes offrirent donc la paix à Philippe de Valois, et promirent de se détacher de l'alliance anglaise, s'il consentait à leur rendre les places de Lille, de Douai et d'Orchies, qui avaient été détachées du comté. Le roi refusa, et les communes tinrent bon. Louis de Nevers, qui avait servi de médiateur dans cette négociation, se trouvait ainsi placé dans la pénible alternative de perdre entièrement le comté, s'il ne secondait les prétentions de la Flandre, ou de se voir dépouillé de ses domaines de Réthel et de Nevers, s'il embrassait les intérêts des communes. Le refus da Philippe de Valois seconda singulièrement les idées de Van Artevelde, qui, s'appuyant sur l'Angleterre, confia le sort de la Flandre à Édouard, dont elle recut la solennelle promesse de se voir restituer non-seulement Lille, Orchies et Douai, mais encora Tournay et Térouanne. Cet accord conclu, Renaud de Gueldre et Van Artevelde allèrent de ville en ville dans toute la Flandre, et firent partout inaugurer Édouard comme roi de France, c'est-à-dire comma suzerain du pays, en garantissant la maintien des priviléges dans chaqua localité, et celui des droits de Louis de Nevers comme comte. La position des communes flamandes était ainsi nettement dessinée, su moment où falouard d'Angleterr evvint dans le comté, au mois de novembre 1339, Van Artavelde gouvernait le pays presque en souverain. Il avait continué les hostilités pendant l'absence du rol, et placé même le siège devant Tournay, qu'i fint forré de lever, après que les Français se furent emparés des deux capitaines anglois qui le se-condaient, Guillauma de Salisbury et Robert de Suffoik.

Le printemps de l'année 1340 rouvrit les grands champs de bataille, occupés un moment par quelques petits faits d'armes insignifiants. Philippe de Valois, avant que la lutte ne recommencât, fit offrir aux Flamands la levée de l'interdit que le pape avait confirmé, s'ils voulaient s'engager à demeurer neutres. Mais ils rejetèrent cette offre à leur tour. Alors les Froncais commencèrent à dévaster les frontières du Hainaut, tandis qu'ils faisaient avancer devant l'Écluse une flotte formidable pour empêcher la sortie desvaissaux anglais, et fermer au roi le chemin da la mer. Artevelde, à la nouvelle des ravages que l'ennemi exercuit sur le territoire des Hennuyers, marcha à leur secours avee les épées brabanconnes et flamandes. Les deux flottes, pendant ca temps, engagèrent un combat naval, célèbre dans les annales de l'histoire de Flandre. Les llots furent teints du sang da neuf mille Anglais et d'environ trenta mille Français. Bien que la victoire se fût décidée complètament en faveur d'Édouard, beaucoup de ses meilleurs chevaliers avaient peri dans cette sanglante rencontre. Lui-même y avait recu une blessure, qui cependant ne l'empéeha pas de déployer la plus rande activité , de se rendre à Gand, à Valenciennes, de se multiplier partout, et d'ouvrir enfin une assembles à Vilvorde, où sa trouvèrent les ducs de Brabant et de Gueldre, les comtes de Hainaut, de Juliers, de Berg, et olusieurs autres princes de la basse Lorraine. Robert d'Artois s'y rendit aussi, da même qua Van Artevelde et les députés des villes brabanconnes, flamandes et heunuyeres. Dans cette réunion, on resserra l'alliance eutre le Brabant et la Flandre, et le comté de Hainaut y accéda. Ensuite, on résolut d'attaquer Tournay avec les forces réunies des coalisés. Toutes les issues de cette ville furent aussitôt occupées par les Flamands, les Anglais et les bas Lorrains. En même temps, une armée, composée des milices de Bruges, du Franc et d'Ypres, et placée sous les ordres de Robert, se dirigea vers l'Artois pour attaquer les Francais, qui occupaient cette partie des frontières. Mais cette troupe fut battue près de Saint-Omer, et Robert se replia sur le gros de l'armée, campée sous les murs de Tournay.

Le roi Édouard, animé de cet esprit chevaleresque qui faisait le fond du caractère des guerriers de son temps, concut, pendant ce siège, l'i-dée d'envoyer à Philippe de Valois un cartel dans lequel il lui proposait un combat corps à corps, un combat en-tre cent hommes choisis de chaque côté, ou une batallle générale. Mais Philippe n'accepta aucune de ces propositions. Cependant Tournay etait resserré chaque jour davantage par le cercle de fer qui l'étreignait. Il fal-lait songer sérieusement à dégager cette place importante. Aussi, l'ar-mée française se disposait à marcher contre les alliés, quand Jeanne de Valois, sœur du roi de Frauce, et mère du comte de Hainaut et de la reine d'Angleterre, réussit à pratiquer à Gand une trêve d'une année, qui eut pour résultat de suspendre les hosti-lités, et de faire lever à la fois le siège de Tournay et l'interdit qui pesait sur la Flandre.

Des l'acceptation de ces préliminaries, le comte de l'andre s'empressa de rentrer dans ses États, et se rendit à Gand, où il fêta magnifiquement Edouard, qui retournait en Angleterre. Atiais, voyant l'impossibilité de resaisir sa puissance, qui repetat fout velde, ille rettira, peu de temps apràs, en France, le cœur plein de colere et de haine.

Sur ces entrefaites, des plenipotentaires des deux royaumes es réunirent à Arras, pour conclure une paix définitive et solide. Mais les prétentions de l'Angleterre y parurent telleneut exorbitantes, qu'il fut impossible d'en venir à un accord, et qu'on se borna simplement à prolonger la trêve de deux années.

Cependant Van Artevelde, parvenu au faite de la puissance, s'était laissé entraîner par les séductions du pouvoir. Il vivait, au milicu d'un luxe de prince, dans un magnifique hôtel, ou plutôt dans un palais qu'il s'était construit dans le Paddenhoek , à Gand. Il ne sortait jamais sans être accompagné de ses porte-glaives, et suivi d'une escorte de cinquante on soixante écuyers et soldats. Il avait entièrement oublié ces paroles qu'il avait eu coutume de toujours repéter auparavant : « Quand vous me verrez bâtir un château et marier mes filles à des gentilshommes, vous pourrez cesser d'avoir confiance en moi. - Mais le peuple lui pardonnait aisement cette faiblesse, en faveur de tout ce qu'il avait fait pour le pays. En effet, jamais la Flandre ne s'était trouvée à un aussi haut degré de splendeur et de prospérité; jamais le commerce n'avait été aussi étendu, jamais l'industrie aussi active, grace aux rapports multipliés que le ruwaert avait cherché à établir entre les villes flamandes et l'Angleterre.

Cependant le cointe mettait tout en œuvre pour rallier les communes à son parti. Il fit si bien jouer tous les ressorts, que les trois membres du pays, Bruges, Ypreset Gand, se montrerent disposés, en 1342, à le rece-voir. Van Artevelde, voyant dans ces dispositions la finde son regne, essaya de les contrarier par tous les moyens ; mais, cette fois, il éclioua. Les trois communes proposèrent à Louis de Nevers de rentrer en Flandre, pour vu qu'il leur promit le privilége exclusif de tisser la laine. Aussitôt que la nouvelle decette proposition se fut repandue dans le pays, les petites villes et les campagnes coururent aux armes, pour

s'opposer, s'il était nécessaire, à l'é-tablissement de ce monopole. Van Artevelde chercha à réprimer ce mou-vement par la force. Il marcha sur Eecloo, et fit exécuter un des chefs du parti des campagnes. Partout enfin il se montra le défenseur zélé des intérêts des grandes villes. Il ne parviut pas cependant à maintenir aussi bien son autorité dans la Flandre occidentale, où ses agents, surs de sou appui, se permettaient toutes choses, et agissaient d'une manière entièrement arbitraire. Bientôt il se forma à Gand même un parti qui commença par accuser sourdement Van Artevelde de n'avoir pas tenu le serment qu'il avait prêté en prenant les rênes des affaires. Un Gantois, Jean de Steenbeke, ayant un jour eu l'imprudence de proferer tout haut cette accusation, Van Artevelde voulut le faire mettre à mort; mais le magistrat de la ville parvint à arracher le malheureux à la colère du ruwaert, et à le faire se sauver dans sa maison. Van Arterelde l'y poursuivit et l'assiègea avec vingtsix enseignes. Alors les échevins intervinrent de nouveau, et empêchèrent le tribun de se livrer à quelque sanglante extremité. Une grande partie du peuple fut exaspèrée de cette conduite. Les hommes du voisinage de Van Steenbeke se rassemblèrent devant l'hôtel de ville, criant qu'ils ne voulaient plus d'autre seigneur que le comte. La ville était dans une agitation extrême. Pour rétablir la paix, le magistrat fit écrouer Van Steenbeke dans le château des comtes, et Van Artevelde se constitua prisonnier dans le château de Gérard le Diable. Des qu'elles eurent appris la détention du ruwaert, les milices de Bruges, d'Ypres, de Courtrai, d'Audenarde, de Dixmude, du pays de Waes et de celui d'Alost, accoururent en armes, et vinrent appuyer ses partisans à Gand, de façon qu'on se vit forcé de le relâcher avec quatre de ses affides, et de le restituer dans sa puissance. Van Steenbeke et soixante-dix-neuf autres furent bannis de Gand pour einquante ans. Le calme se trouva aussitôt rétabil dass la cité. L'opposition con tima expendant à s'envinieur d'epius en plus entre les petites villes et les grandes. Le comte, ayant compris gu'll ne r'eussirait point à concilier les interêts opposis qu'il veniat iainsi de mettre en jeu, retourna en France, veniant d'être proopée pour une ennee, il se voyait de nouveau d'oigne du monent ou il pourrait tirre parti, par les armes, des dissensions qu'il venait d'être proque.

Van Artevelde, devenu plus pnissant que jamais, s'appliqua alors à reorganiser completement l'administration des villes, établissant partout des chefs qu'il animait de son esprit et éclairait de son intelligence. L'incroyable activité qu'il déployait ainsi pour le bien public, eut les plus vastes résultats. La quantité des ateliers et des fabriques était devenue telle, que chacune des corporations d'ouvriers, à Gand et dans les autres grandes villes, formait en quelque sorte un corps d'armée. Les métiers des tisserands et des foulons se composaient d'un nombre si prodigieux de bras, que, dans un combat que ces deux corps se livrèrent, en 1345, sur le marche de Vendredi , à Gand , cîng cents foulons restèrent sur la place. La bataille fut si acharnée, que les

prêtres, armés du saint sacrement, ne purent réussir à séparer les combattants. En cette sanglante rencontre deux partis s'étaient mesurés, qui depuis longtemps se trouvaient en présence,

sans en être venus aux mains junqu'ès cejour. L'un, celui des tisserands, avait pour chef leur doyen Gérard Denis; l'autre, celui des foolone, Attevelde Lavictoire remportée surla place publique par les hommes de Gérard Denis apportait un grand éche à la puissance du raucaert, déjà profondement chrandre par l'état d'austille où les grandes willes tut d'austille où les grandes willes l'un par le monopole de la d'appeire. Le néfet, presque en mième temps que

les foulons et les tisserands ensanglantaient le marché de Gand, la ville de Termonde se souleva contre ce monopole. D'autres mouvements avaient déjà en lieu pour le même motif sur d'autres points de la Flandre. Louis de Nevers accourut aussitôt à Termonde, et, appuyé par le duc de Brabant, qui commençait enfin à redouter lui-même pour ses États la contagion de l'exemple donné par les villes flamandes, il entreprit de négocier, afin d'amener Gand, Ypres et Bruges à renoncer au privilége exclusif qui leur avait été imprudemment accordé. Déjà, grâce à l'intervention du duc de Brabant, et dans la crainte d'une guerre civile, les députés des trois villes, réunis à Bruxelles, avaient fait d'importantes concessions, quand tout à coup Édouard III reparut avec une flotte dans le port de l'Écluse, et vint de nouveau faire pencher la balance en faveur des trois membres de Flandre, dont sa présence assurait

puissamment la suprématie.

Van Artevelde s'était rendu à l'Écluse auprès du roi, qui, cette fois, commanda que les villes flamandes reconnussent son fils, le prince de Galles, comme comte de Flandre, à moins que Louis de Nevers ne consentît à rendre hommage au roi d'Angleterre et de France, comme à son suzerain. Van Artevelde promit de faire tout ce qui dépendrait de lui pour la réalisation de ce projet; et, en effet, il eut le courage d'en faire la proposition aux députes des villes qui se trouvaient assemblés à Gand; mais ceux-ci ne voulurent pas consentir à placer sur une tête étrangère la couronne béréditaire de leurs comtes. Van Artevelde, après avoir essuvé ce refus, malgré toutes les instances qu'il mit en œuvre, retourna à l'Écluse pour rendre compte au roi de ce qui venait de se passer, Il promit de nouveau de tenter tous les moyens pour faire accéder la Flandre au plan d'Édouard, et se disposa à reprendre le chemin de Gand, accompagoé d'une garde de cinq cents Anglais. Mais ce second voyage lui fut fatal. Ses ennemis avaient profité

deson absence pour répandre parini le peuple si ombrageux de cette ville les accusations les plus odieuses contre le ruwaert. On disait qu'il avait détourné une partie considérable du trésor du comté, et qu'il l'avait remise aux Anglais. On disalt mille autres choses, qui exaspérèrent au plus haut degré la commune. Gérard Denis avait soufflé partout ces calomnies; de sorte que tous les esprits s'étaient tournés contre Van Artevelde. Il rentra à Gand le 17 juillet 1345, et s'étonna d'abord de voir l'attitude morne et sinistre dans laquelle le peuple l'accueillit à sa venue. Mais, quand il vit ses plus ardents partisans de la veille passer à côté de lui sans le regarder, et se glisser dans leurs maisons pour éviter de lui donner un salut, il comprit que son règne était fini, et donna aussitôt l'ordre de mettre sa maison en état de défense. Comme ses gens étaient encore occupés à barricader les portes et les issues de son hôtel, il entendait déià les cris de la multitude acharnée qui afflusit de toutes parts, avec des armes et des menaces de mort. Ses serviteurs opposèrent une vive résistance, mais une résistance inutile, au peuple, qui en égorgea le plus grand nombre. Les assaillants étaient parvenus à pénétrer dans l'bôtel. Le ruwaert avait essayé un moment de parler à la foule de tout ce qu'il avait fait pour le pays, et de demander qu'on le laissât au moins se défendre desaccusations fausses qui avaient été mises à sa charge. Tout fut inutile. Il ne put réussir à se faire entendre. Alors, voyant qu'il était perdu, teuta de se sauver par une porte de derrière, et de chercher un asile dans une église voisine. Mais il fut pris dans son écurie, et misérablement massacré. Plusieurs de ses amis, et la plupart d'entre les soldats anglais qui fui servaient de garde, subirent le même sort. Son bôtel et les maisons de ses principaux partisans furent saccagés et rasés

par la populace.
Édouard, lorsqu'il eut appris la fin déplorable de Van Artevelde, jura de tirer vengeance des meurtriers du ru-

wert, et retourna en Angleterre. Cette obtint cette ville pour la somme de menace répandit la plus vive inquiétude dans toute la Flandre, excepté dans la ville de Gand; car on craignait que le roi ne défendit la sortie des laines anglaises, dont l'industrie flamande ne pouvait se passer. Aussi, pour conjurer sa colère, les villes lui envoyerent des députés charges de lai représenter qu'elles n'avaient pris au-cune part à la mort de Van Artevelde, dont Gand seul était coupable; qu'elles n'avaient jamais cessé d'être et qu'elles voulaient rester de fidèles alliées pour l'Angleterre; que seulement elles ne pouvalent consentir à chasser leur comte de l'héritage de ses peres; enfin, que, si le roi voulait donner en mariage sa fille au ieune comte Louis de Maele, elles mettraient tout en œuvre pour faire réussir cette union. En effet . Edouard adoucit sa colere, et se contenta de la promesse qui lui fut faite par les députés que les villes ne se soumettraient pas à Lonis de Nevers avant qu'il n'eût reconnu Édouard comine roi de France.

Mais la possession de Rethel et de Nevers empéchait le comte de reconnaître la suzeraineted Edouard, Aussi. refusa-t-il obstinement de lui rendre hommage. Bien que la mort de Van Artevelde n'eût guère avance ses affaires auprès des communes, il fit rassembler des troupes et se fortifia à Termonde. Mais les Gantois, aidés des milices des autres villes, vinrent blentôt l'y assiéger. Malgré une défense opiniatre, Termonde allait succomber, lorsque le comte parvint à s'en échapper, et à s'enfuir sur le territoire brabancon. Les habitants obtinrent, grâce à la médiation du duc de Brabant, une capitulation assez peu

Louis de Nevers, ayant acquis ainsi la certitude que la Flandre était désormais impossible à ramener, et se voyant déen dans ses dernières tentatives. rentra en France pour ne plus en re-venir. Avant son départ, il vendit définitivement la ville de Malines au duc de Brabant, qui, tirant profit des secours qu'il avait prêtés au malheureux comte, quatre-vingt-sept mille écus d'or. Avant que le payement fût effectué, Louis de Nevers avait cesse de vivre. Il tomba, le 26 août 1346, dans la sanglante bataille de Crécy, où il avait assisté son suzerain le roi de France. Le cadavre de ce prince, mort vaillamment, avec une graude partie de la chevalerie française, sous les flèches des archers anglais, fut transporté à Bruges, et enterré dans l'église de Saint-Donat.

LA FLANDRE SOUS LE RÉGNE DE LOUIS DE MABLE (1346-1384).

Louis de Maele, qui avait assisté avec son père à cette terrible journée de Crécy, était heureusement parvenu à s'enfuir à Amiens avec le roi de France. Il passa les premières années de son regne à la cour de Philippe de Valois, attendant avec impatience le moment où le chemin du comté lui serait rouvert. Mais les Flamands continuaient à se gouverner comme auparavant, c'est-à-dire que les trois villes de Gand, d'Ypres et de Bruges exercaient toute l'autorité dans pays par les métiers, qui y avaient de plus en plus étendu leur influence. Les turbulentes communes, après le désastre dont l'armée française avait été affligée à Crécy, oublierent tout à coup leurs querelles intestines, et réunirent leurs armes contre Philippe de Valois. Elles se mirent à brûler Arques, prirent Rutholt et assiegèrent longtemps Saint-Omer. Elles se vengerent à plaisir de toute la protection que le roi n'avait cessé d'accorder à Louis de Nevers contre la Flandre. dont il respectait si peu les franchises et les droits. Heureusement pour la France, si violemment saignée déjà, le mois d'octobre arriva, avec des pluies battantes qui engagerent les milices flamandes à rentrer dans leurs fovers. Dans le cours du mois suivant, Louis de Maele vint lui-même dans le comté, qu'il ne put détacher de l'alliance anglaise, malgré tous les efforts qu'il mit en œuvre. Il alla de ville en ville, et fut reconnu partout comme

seigneur du pays, dont îl Jura de maintenir lea lois et les libertés. Cependant îl se refusa au mariage que les trois vilies îlui proposèrent avec la fille du roi d'Angieterer, disant, seviunir îl Jamais a în fille du meurrier de son pere. Les Flamands, rirités de ce refus, et institutis de l'inclination qu'il éprouvait pour la belle Marguerite de Bralant, le soumirent, des co mentente de l'accessification de l'accessification propriet le servicia de l'accessification de l'accessif

Le 1er février 1347, Louis de Maele renouvela ses instances auprès des députés des trois villes, pour les engager à rompre avec l'Angleterre et à se rattacher a la France. Mais il n'obtint pas plus de succès, les communes prétendant que l'alliance anglaisé était indispensable à leur commerce, et le courte refusant de faire hommage au roi d'Angleterre avant qu'Edonard eût recu à Reims la couronne de France, selon les formes établies. Après bien des débats, les villes parvinrent à obtenir de Louis de Maele qu'il that une assemblée dans le monastère de Saint-Winox, à Bergues. Le roi Édouard s'y rendit avec sa femme et sa fille, et le comte fut forcé en quelque sorte à consentir à se fiancer à la jeune princesse. Les noces furent fixees aux Pâques prochaines. Les Gantois, dans la crainte qu'il ne cherchât à éluder cette promesse, continuèrent à le surveiller comme un prisonnier. Cepeudant il réussit à tromper la vigilance de ses geôliers. Un iour (c'était le mereredi de la semaine sainte), on lui permit d'aller à la chasse du heron. Monté sur un cheval très-raide, il avait apposté sur la route de rance deux geutilshommes affides qui l'attendaient avec des chevaux frais sur les bords de l'Escaut. Tout étant préparé ainsi, il lâcha un faucon, et fit semblant de le poursuivre avec une telle rapidité, qu'il arriva d'un seul trait dans l'Artois. Il s'était sauvé des Gantois : il songea alors à se sauver aussi du mariage qu'on voulait lui imposer, et, deux mois apres, il

épousa, à Vilvorde, Marguerite de Brabant, dont la sœur Marie fut, dans la même occasion, donnée pour femme a Benaud de Gueldre.

Renaud de Gueldre. La fuite du comte produisit dans toute la Flandre une agitation extraordinaire. Les Gantois mirent sur pied un corns de six mille hommes; on s'arma de toutes parts; et, pour subvenir aux frais de la guerre, on frappa de contributions jusqu'aux biens des églises. Les domaines de ceux qui refusaient de payer, étaient impitoyablement saccages et brûles. Il suffisait d'être riche, pour être regardé comme un partisan du comte. Les troupes, ainsi mises sur pied et secondées par les Anglais, se tournérent vers la France, et exercerent sur les frontières les pillages les plus furieux. Le roi, pour y mettre un terme, envoya un corps de gens d'armes devant Cassel, où les Flamands. qui s'y étaient fortifies, se défendirent si bien, sous le commandement d'un drapier gantois, nomme Gilles Rypegeerst, que les Français furent forces de lever le siège de cette forteresse. Dès lors la guerre ne se continua que dans des escarmouches d'un succès varié, jusqu'à ce que, apres la prise de Calais par les Auglais et les milices flamandes, Philippe de Valois conclut avec Edouard une trêve de neuf mois, dans laquelle la Flandre fut comprise. Cet acte est de la fin du mois de septembre 1347.

Louis de Maele profit de cet amistee pour rentrer dans se Élats. Il sut railier à ses interêts la plus grande partie de la noblesse du pays, et presque toutes les villes. Bruges, et presque toutes les villes. Bruges, core. Il commença par negocier avec la première, qu'il n'eut pas de paine à genner el la rétablissant dans tous ses anciens privileges. Types et Gand genner par le contra l'entre de l'entre

uae amnistie pleine et entière, et à rester neutre dans la guerre entre l'Angleterre et la France. Au commencement du mois de

Aŭ commencement du mois de janvier 1349, Louis de Marel fit son entreès à Gand., où l'opposition pomaiten l'Adoption de la ville. Mais cette tentative fut étouffee dans le sang de six cents tisserands, qui furent taitlés en pièces sur le corporations des bouchers et des foulons. Cette victoire rétabilit entre frament l'autorité du comte; et frament l'autorité du comte; et le Flandre, fistiquée, mais on éguisée me unité à littés, foit pacilise pour pour landré altriés, foit pacilise pour pur le propriés pour le pour le propriés de l'active l'active pour leurs de latriés, foit pacilise pour pur leurs de latriés en par leurs de la latriés en par leurs de la latriés en par leurs de l

Louis de Maele, instruit à la rude école de l'experience, commença à gouverner des lors le pays avec une intelligence à laquelle l'histoire doit rendre justice. Il cicatrisa de tout son pouvoir les plaies toutes saignantes encore que tant de désordres avaient faites au comté. Mais, autant il montra de sagesse dans les affaires publiques, autant il etait relâché dans sa vie privée. Toujours entouré de comédiens, de chanteurs et de trouvères, il se livrait aux plaisirs les plus effrénés. La liste de ses maitresses serait longue à dresser. La chronique rapporte même que la comtesse, un jour poussée à bout, se vengea de l'une d'elles en lui faisant couper le nez au château de Maele, pendant l'absence du comte.

La plax régnait depuis sept ans, quand tout à coup la guerre se railuma. Cettefois ce fut avec le Brabant, au sejet de la pension dotaie que le Marquerrie de Findre et que son successeur Weneslande Luembourg, epoux de Jenne de Brabant, as lile aimée, réfusait de payer. Un autre motif d'argent était veau Maele réclamait vianement la sonume que le Brabant devait encore à la Flandre pour la ville de Malines. Le contre donc marcha avec les milies de sex communes contre cette dérnière sex communes contre cette dérnière.

ville, dont il s'empara, et qu'il rétablit dans toutes ses anciennes franchises. Cette conquête assurée, il se dirigea vers Bruxelles, sous les murs de la-quelle cût lieu, le 17 soût 1356, la fameuse bataille de Scheut, où les Brabançons furent completement tailles en pièces. Les Flamands vainqueurs pénétrèrent avec les fuyards dans la ville, qui fut livrée au pillage et en partie incendiée. Louvain, Terveuren, Nivelles, Tirlemont et Leau se rendirent, sans opposer de résis-tance, aux milices flamandes, qui, apres avoir remporte une nouvelle victoire à Zantvliet, près d'Anvers, se virent bientôt maltresses de tout le territoire brabancon. Louis de Maele prit alors le titre de duc de Brabant. Le duc Wenceslas s'était enfui dans la ville de Maestricht, et attendait le moment de pouvoir rentrer dans sa capitale. Ce moment arriva Thiver suivant; car les Flamands furent chassés de Bruxelles, où leur domination s'était rendue odieuse. En moins de deux mois toutes les villes du Brabant rentrèrent sous la domination du duc, appuyé par une alliance conclue avec l'empereur Charles IV. Cependant, le comte de Flandre n'en continua la guerre qu'avec plus d'acharnement, et une partie du duché resta livrée au pillage et à la dévastation. Au printemps de l'an 1367. Wenceslas se vit réduit à demander la paix. Elle lut conclue à Ath, sous la inédiation de Guillaume III, comte de Hainaut et de Hollande, aux conditions suivantes : Louis de Maele pouvait garder, sa vie durant, le titre de duc de Brabant; la propriété de la ville de Malines lui fut adjugée; les villes de Bruxelles, de Louvain, de Nivelles et de Tirlemont, qui lui avaient prêté le serment d'hommage, furent tenues de lui fournir chacune tous les ans, aux frais du duché, une troupe de vingt-cinq cavaliers pour servir, sous leurs bannières particulières, dans l'armée de Flandre; enfin, le comte obtint, comme rente dotale de sa femme Marguerite, les revenus du marquisat d'Anvers, dont le titre

duc, pressé par la nécessité, les accepta. Anvers, cependant, ne fut pas sana opposer quelque résistance. Aussi, Louis de Maele y plaça une bonne garnison flamande, et se fit donner par les bourgeois deux cent cinquante

otages, qui furent conduits en Flandre. Mais cette lutte à peine terminée . il s'éleva un différend d'une nature plus grave. Louis de Maele avait marié, en 1354, sa fille unique Marguerite, enfant encore, au jeune Philippe de Rouvre, duc et comte de Bourgogne, comte d'Artois, de Boulogne et d'Auvergne. Ce prince, dernier rejeton de la maison des ducs de Bourgogne, issus de Robert, petit-fils de Hugues Capet, mourut en 1361, à l'âge de treize ans. Jean II, roi de France, bérita du duché de Bourgogne, et Marguerite, veuve de Louis de Nevers, obtint les comtés d'Artois et de Bourgogne, qui, après la mort de cette princesse, devaient revenir à Louis de Maele. La fille du comte de Flandre, devenue ainsi héritière présumée de cinq des plus belles provinces de la France, était un parti que tous les princes devaient rechercher, Aussi, Edouard III sollicita la main de la jeune veuve pour son fils Edmond, duc de Cambridge. Comme les villes flamandes, toujours attachées à l'Angleterre, appuyaient vivement ce mariage, Louis de Maele consentit, et les paroles furent solennellement données. Jean II ne pouvait voir sans la plus vive inquietude cette alliance, qui aurait ouvert toutes les frontières du nord de la France aux armes anglaises. Il mit donc tout en œuvre pour l'empêcher. Il fit d'abord refuser par le pape Urbain V les dispenses de parenté, et mit ensuite dans ses intérêts Marguerite de Nevers, par laquelle il fit proposer pour mari à l'héritière de Flandre son fils Philippe le Hardi, auquel il légua le duche de Bourgogne. Ce proet pouvait seul sauver la France. Mais le roi Jean mourut avant d'être parvenu à le réaliser. Son successeur

aeul devait rester à Wenceslas. Ces Charles V le reprit, et le poussa avec conditions étaient dures; mais le vigueur. Il se rendit en Flandre, et fit tous les efforts possibles pour triompher de la répugnance des villes et du comte contre une union intime avec la France. Pour réussir, il rendit au comté lea villes de Lille, de Douai et d'Orchies. Alors Louis de Maele céda, et le mariage fut célébre avec une

pompe extraordinaire le 19 juin 1369. Edouard, irrité contre la Flandre, avait recommencé avec une nouvelle fureur la guerre contre la France, et envahi l'Artois. Pour se venger des Flamands, il résolut de boucher leur commerce avec l'Angleterre, et à capturer leurs navires jusque sur les côtes de leur comté. Les communes, ainsi entravées dans leurs affaires, lui envoyèrent aussitôt des mesaagers, qui reussirent à négocier le rétablissement des rapports commerciaux entre les deux pays, à condition que les Flamands garderaient une stricte neutralité dans la querelle de l'Angleterre et de la France.

La ville de Gand était parvenue, à cette époque, à l'apogée de sa puissance. Elle comptait, selon les documents contemporains, près de deux cent mille habitants, et pouvait mettre sur pied une armée de quarante à cinquante mille hommes. Le luxe etait parvenu à un degré presque fabuleux. L'opulence régnait partout. Le salaire des ouvriers était considérable, et avec peu de travail ils pouvaient vivre dans l'aisance. Aussi, le reste du temps ils le passalent dans les tavernes, livrés à des discussions politiques, et donnant pleine carrière aux haines et aux jalousies qui divisaient les différentes corporations. Les rixes et les querelles étaient ainsi à l'ordre du our. S'il faut en croire les récits peutêtre un peu exagérés des chroniqueurs il v eut une année où la ville de Gand fut le théâtre de quatorze cents meurtres, commis dans les bains, dans les tavernes et dans les lieux de débauche. La corruption des mœurs était parvenue à son comble. Louis de Maele donnait d'ailleurs l'exemple de la dissolution. Le nombre de ses maîtresses

et de ses enfants illégitimes était considérable. Ses dépenses étaient énormes. Les communes avaient pavé trois fois ses dettes, et cette générosité leur avait valu chaque fois un privilége de plus. Cependant, il avait toujours besoin de nouveaux subsides. Un jour (c'était en 1379) il demanda de nouveau une taxe extraordinaire. La commune de Gand la refuss. Celle de Bruges lui offrit d'y consentir, à condition qu'il leur permettrait de creuser un canal pour relier la ville de Bruges à la Lys. Pendant ces négociations, le comte srrivs à Gand, où il avait ordonné un magnifique tournoi, auquel assista toute la chevalerie de la Flandre, du Hainaut, du Brabant, de la Hollande et de l'Artois. La splendeur de cette fête fut telle, que le peuple se mit à murmurer, en voyant dissiper des sommes aussi immenses en des jeux dont les villes étaient forcées de faire les frais. Tandis que les passes d'armes se fournissaient, il s'éleva tout à coup une voix du milieu de la foule, la voix d'un simple bourgeois, qui s'écria que la ville n'était pas disposée à donner un liard pour de pareilles prodigalités.

Louis de Maele, irrité au plus haut point, quitta la ville aussitôt, et se rendit à Bruges, dont la commune lui secorda la sonime désirés, malgré les avis de la noblesse et du conseil. Les Gantois, de leur côté, craignant que ce canal détournât le cours de leur rivière, refusèrent plus vivement qu'auparavant la taxe demandée; et ce fut la cause d'une guerre civile désastreuse. Parmi les plus riches familles de Gand se distinguaient celle des Hyoens et celle des Mathys, qui vivaient depuis longtemps dans une inimitié héréditaire. Le chef de la première, Jean Hyoens, jouissait d'une grande influence suprès du comte, au moment où l'affaire de la taxe commenca. Il avait été exilé à Douai, pour un meurtre qu'il avait commis dans l'intérêt de son seigneur. Mais Louis de Maele l'avait non-seulelement fait rappeler à Gand, mais encore fait investir de la dignité de doyen

de la corporation des poissonniers. Jeau Hyoens s'engagen envers son protecteur à disposer les esprits gantois en faveur de la taxe. Mais tous ses efforts échouerent contre l'inimitié de la famille Mathys, qui, pour achever de perdre Hyoens, s'offrit su comte pour arranger la question du subside, disant qu'elle avait été mal conduite. Louis abandonna inconsidérément son favori, qu'il fit dépouiller de sa dignité pour en revêtir Gislebert Mathys, qui déclarait ne pouvoir réus-sir qu'autant qu'il serait investi de la charge de deyen des poissonniers. Et, en effet, les Gantois consentirent la taxe. Mais Jean Hyoens était de-venu un ennemi irreconciliable du comte. Habile et plein d'audace, il mit à profit la jalousie et l'inimitié qui régnaient eotre les villes de Bruges et de Gand, et organisa la fameuse association des Chaperons blancs, dans le but apparent de s'opposer au creusement du canal, et dans le but réel de former un parti contraire au comte. Cette compagnie se grossit de tous les mécontents, et s'accrut, en peu de temps, de manière à devenir réellement redoutable. Les Brugeois avaient commencé à

creuser leur canal. Aussitôt qu'ils eurent atteint la limite du territoire de Gand, Hyoens marcha contre eux avec ses Chaperons blancs, en tua un grand nombre et dispersa le reste. Le comte, reculant devant ce parti nouveau qui venait de se former contre lui, fit défendre aux Brugeois de continuer leur ouvrage, et promit à la ville de Gand de faire cesser la perception de la taxe, contre laquelle le nouveau tribun avait excité le peuple, si l'on parvenait à dissoudre les Chaperons blancs. On mit done tout en œuvre pour parvenir à ce but. Msis Hyoens, craignant de se voir isolé, et de tomber ainsi victime de la vengeance du comte, ne négligea rien de son côté pour resserrer de plus en plus l'union entre ses partisans. Le bailli du comte et le doyen des poissonniers, accompagné de ses geus et des hommes du métier des bateliers, essayèrent, le 5 septem-

bre 1379, de s'emparer de Hyoens. Mais ses Chaperons blancs se groupèrent au même instant autour de lui, et, grossis du métier des tisserands, ils livrèrent à leurs adversaires une bataille sanglante, où le bailli fut massacré. Maîtres du terrain, ils saecagègerent les maisons de Mathys, de tous les officiers et de tous les partisans du comte. Hyoens ne s'arrêta pas là. Il avait poussé les choses si loin qu'il n'y avait plus de pardon à espérer. Il partit done avec ses Chaperons pour Wondelghem, et ruina le château que le comte y possédait. Ensuite, ils devasterent un grand nombre de chataux de nobles, partisans de Louis de Maele. L'insurrection, une fois commencée ne tarda pas à s'étendre aux villes de Hulst, de Ninove et de Devnze. Le comte était dans l'épouvante. Il convoqua sa ehevalerie à Lille, et placa des garnisons dans les forteresses qui lui etaient restées fidèles; mais il eut beau faire, Hyoens ne perdait pas de temps, et il se trouva bientôt sous les remparts de Bruges, dont il commença le siège. La ville, frappée de terreur, n'opposa aucune résistance et ouvrit ses portes aux rebelles, auxquels cette commune se rallia aussitôt. Deux jours après, Hyoens était maître de Damme, dont les habitants se joignirent à lui. Le surlendemain de son entrée en cette ville, il tomba malade après un magnifique banquet auquel il avait assisté. Le jour suivant, il se fit transporter à Gand, et mourut en chemin. On soupconne qu'il fut empoisonné. Les Gantois lui firent des funérailles aussi riches que pour un prince.

Les rebelles, privés de leur capitaine, se choistreat à Gand quatre nouveaux chefs, Jean Bruneel , Jean Boels, Rasse Vau Herzede et Pierre Van den Bossche, et etigternt des Brugeols pisieuren ontges, pour à sauerre de la fidélité devette ville. Ensuité au leures, que d'adment à l'insurgretion. Ypres et Grammont chasserent les nobles, et se rendirent au insurgés. Le conte n'occupait plus qu' Àudennéel, Termonde et Alost, où il se

défendait avec sa chevalerie et les Allemands qu'il avait pris à sa solde, Pour le chasser de ce dernier asile, une armée de soixante mille hommes investit Audenarde, qui, défen-due par une garnison de huit cents hommes, opposa la plus vigoureuse resistance. Après plusieurs jours de siège, une partie de l'armée se détacha, sous les ordres de Rasse Van Herzeele, et marcha sur Termonde, où Louis de Maele commandait en personne. Mais elle y trouva une défense non moins énergique, et retourna bientôt devant Audenarde. Cette ville résistait toujours, quoique la famine eût commencé à s'y faire sentir. Mais elle ne pouvait plus soutenir longtemps ce siège vigoureux. Aussi, le comte, secoudé par sa mère, pressa le due Philippe de Bourgogne de se rendre dans l'Artois. Philippe se hâta d'arriver, et se présenta comme médiateur. Louis de Maele accorda aux insurgés uue amnistie complète, à condition qu'ils rebâtiraient à leurs frais le château de Wondelghem. En outre, il s'engagea à confirmer tous les privilèges et les droits du pays qu'il avait reconnus dans sa joyeuse-entrée avant son inauguration; à abolir tous les aetes qui, dans la suite, avaient enfreint ou modifié ces droits et ces priviléges; à bannir à perpétuité tous ceux qui avaient donné la main à ces actes; à ne plus laisser la charge de chancelier de Flandre au prévôt de Saint-Donat à Bruges; à venir fixer sa résidence dans la ville de Gand : à promettre sous serment le renvoi des soldats allemands; enfin, à ne prendre aucune vengeance sur les Flamands en Allemagne. Ces articles ayant été jurés par le comta, le siége d'Audenarde fut levé le 3 décembre. Mais Louis de Maele n'avait consenti à conclure un traité aussi dur que pour sauver la garnison de cette place. Quand il eut atteint ce but, il ne songea plus à remplir ses engagements. Apres s'être longtemps arrête à Bruges, il se rendit à Gand, où, au lieu d'oublier le passéselon sa promesse, il commença par réunir une assemblée

des bourgeois, leur parla de l'affection qu'il avait toujours eue pour ses sujets, et de leur devoir envers leur seigneur; enfin, il rappela l'amnistie qu'il avait accordée, et demanda que la corporation des Chaperons blancs fut dissoute, et qu'il fut fait justice du meurtre du bailli. Les chefs des Chaperons blancs avaient devine ce que le comte tramait contre eux. Aussi, ils s'étaient rendus à l'assemblée avec leurs hommes les plus détermines, tous en armes et placés en evidence de telle manière que Louis de Maele put les avoir bien en vue. Il leur avait eté enjoint de se tenir calmes et froids, et de ne témoigner aucun signe de respect au cointe, au moment où il se présenterait dans l'assemblée du peuple. L'aspect de tous ces hommes l'avait singulièrement éinu d'abord. Ils ne manifestaient cependant aucune mauvaise intention. Mais, quand il réclama la dissolution des Chaperons biancs, des murmures s'élevèrent dans lenrs rangs, qui le regardaient avec colere. Alors, voyant qu'il pourrait courir quelque danger en appuyant sur ce qu'il venait dedire, il n'insista pas davantage, et rentra tout triste dans son palais. Peu de jours après, il quitta brusquement la ville de Gand et se retira à Lille, commencant à enfreindre ainsi cette paix que les Flamands, dans leur énergique idiome, ont nommée la Paix à deux visages. Son départ livrait la ville aux Cha-

perons, qui, dès ce moment, y donninerent en maîtres, et se mirent à frapper de contributions les nobles deineurés fidèles à leur seigneur, pour subvenir aux frais d'une guerre prête à faire explosion. Mais, avant la guerre que le comte allait feur apporter du dehors, grace au secours que le roi de France se montrait disposé à lui prêter, la guerre intestine se ralluma avec une nouvelle fureur. La famille du bailli massacre, n'ayant pu obtenir justice de ce meurtre, avait recommence les hostilités. De leur côté les Chaperons blanes avaient repris les armes. Cinq mille d'entre eux, sous les ordres de Jean Bruneel tombérent à l'improviste, au mois de février 1380, sur la ville d'Audenarde, et démantelèrent en partie cette forteresse. Louis de Maele essava vainement d'empêcher, par des actes de sévérité, la guerre civile de s'étendre. Elle prit partout un caractère d'acharnement de plus en plus opiniatre entre le peuple et les nobles, auxquels la chevalerie du Hainaut et des pays avoisinants avait commencé à prêter un appui efficace. Le comte se trouva bientôt debordé, et se vit forcé de permettre à ses nobles de faire la guerre chacun sous sa propre bannière. Ainsi le caractère de la lutte était nettement dessiné

Bruges se trouvait dans une situation toute particulière. Son intérêt ne résidait pas exclusivement, comme celui de Gand, dans la fabrication et dans le commerce des draps ; il consistait surtout dans ses relations avec les négociants étrangers. Cette ville avait donc un besoin extrême de la paix. Celles de Tournay, de Douai et de Lille étaient animées de l'esprit le plus pacifique. Louis de Maele n'eut ainsi aucune peine à les maintenir de son côté. Pour mieux s'attacher les Brugeois, parmi lesquels il avait un parti puissant, et qui l'avaient sollicité par leurs députés de venir établir sa cour dans leurs murs, il leur promit d'y sejourner la plus grande partie de l'annee, et, de cette manière, il s'assura de presque toute cette vaste cité. Il s'y rendit avec un grand nombre des chevaliers flamands, artésiens, hennuvers, brabançons et bourguignons, qui composaient son armée. Mais il y fut à peine arrivé, que, pour reduire les mutins qui y restaient encore, il en fit saisir cinq cents, qui furent enfermés dans le château des comtes, et « lesquels petit à petit on décoloit, » selon l'expression de Froissart, Cette mesure frappa de terreur les habitants du Franc de Bruges, dont un grand nombre s'enfuirent, et dont le reste se rattacha spontanément au comte

en lui promettant fidelité.

Dans ces entrefaites, les Gantois dirigèrent, au mois de mai, une attaque contre la forteresse de Termonde; mais la garnison allemande, que Louis de Maele v avait maintenue, les forca à la retraite. Alors ils se tournérent vers Alost, qui leur ouvrit ses portes. Rassurés par ce succès, ils retournérent recommencer le siège de Termonde, où ils furent rejoints parles fugitifs de Bruges et du Franc. Leur armee était assez forte pour frapper deux coups a la fois. Ils la diviserent donc en deux corps, dont l'un continua le siège, tandis que l'autre marcha sur Bruges, où il parvint a penetrer, mais d'ou il fut chasse avec une grande perte d'hommes. La nouvelle de ce desastre exaspéra au plus haut point les hommes restés devant Termonde. Ils poussérent avec tant d'énergie le siège de cette place, que la garnison épuisée se vit réduite a céder. Une partie des Allemands s'echappa, le reste se rendit.

Cependant l'armée du cointe s'était reunie à Cassel, et avait entrepris le siège de Poperinghe, dont la commune, ainsi que celle d'Ypres, tenait pour les Gantois, et se défendit vaillanument.

La guerre se continuait ainsi avec une vivacité extrême. En vain les Brugeois mirent tout en œuvre pour rétablir la paix. Pendant les négociations. une armée gantoise s'avança contre eux, et menaça de mettre leur ville a feu et à sang, si Gand n'obtenait pas, aussi bien que Bruges, la faveur du sejour du comte. Pour sauver cette ville de la destruction, Louis de Maele promit de se rendre à Gand, et d'y venir traiter un accommodement. En effet, il s'y rendit et fut recu avec les plus vives démoustrations de joie. Le 19 juin, la paix fut conclue, et une amnistie complète proruise aux rebelles. Mais cette paix ne dura guère que deux mois; car elle fut rompue le 8 août suivant. Une ardente querelle s'etait élevée à Bruges entre les nobles et les tisserands. L'ecoutète du comte punit ceux-ci, et donna droit à ceux-la. Les Chaperons blancs de Gand s'emurent contre cette décision, et se déclarérent pour les tisserands. Louis de Macle, qui avait déjà

tant de motifs de sedéfier de cette turbulente corporation, la fit désarmer, et lui défendit de porter des armes dans la rue et d'en posséder dans les maisons. Cette défense fut étendue aux tisserands des autres villes. Elle n'eut pour résultat que de produire une explosion nouvelle. Les insurges de Gand marcherent sur Devnze, Thielt et Roulers. Ypres et Courtrai se prononcèrent pour eux. Dixmude allait entrer dans leur parti, quand le comte, averti à temps, se init à la tête des hommes d'armes de Bruges et du Franc, et se rendit à Thourout. où il convoqua les gens de Furnes, de Nieuport et de Bruges. Les milices d'Ypres et de Gand, conduites par Jean Boels et Arnould de Clerck, lui présentèreut le combat; et, après avoir essuyé une sanglante défaite, s'enfuirent en partie à Ypres, en partie à Roulers. Après cette victoire, Louis de Maele marcha contre l'armée de ceux d'Ypres et de Gand, qui avait commencé le siège de Dixmude, la battit à Woemen le 27 août, et la poursuivit jusqu'à Courtrai. Les Gantois, qui s'étaient jetés dans cette ville, y massacrèrent leur propre capitaine Jean Boels, auquel ils attribuérent les désastres de leurs armes. La ville d'Ypres était dans une graude épouvante, et envoya trois cents de ses bourgeois se jeter aux pieds du comte vainqueur pour implorer sa miséricorde. Louis fit grâce à cette commune, se borna a demander la tête de trois cents mutins, et a réclamer un nombre egal d'otages, qu'il fit conduire à Bruges. Courtrai s'était soumis à son tour; Gand seul tenait encore la campagne. Le comte résolut d'entreprendre le siège de cette ville ; mais son armée, si nombreuse qu'elle fût, ne l'était point assez pour tenir fermé l'accès de toutes les portes; et les Gantois purent aisément recevoir les convois de vivres que Liege et Bruxelles leur faisaient parvenir en abondance. Pendant que le siège trainait ainsi en longueur, Louis envoya le maréchal de Flandre, Gauthier d'Enghien, avec trois cents cavaliers, à

Grammont, pour mettre à mort plusieurs mutins de cette commune. L'exécution venait de commencer, quand tout à coup les bourgeois exaspéres coururent aux armes, et massacrerent tous les gens du comte. Gauthier d'Enghien et deux de ses compagnons parvinrent seuls à se sauver. Les Gantois se ranimèrent à cette nouvelle; car, le pays tout entier tenant pour le comte, a l'exception de Grammont et du pays de Waes, ils n'avaient presque plus à compter que sur eux-mêmes. ils se mirent alors à déployer une énergie incroyable. Ils appelèrent sous les armes tons les hommes de l'âge de quinze à soixante ans, et formérent ainsi une armée de quatre-vingt mille combattants. Elle se divisa en plusieurs corps, et sortit de la ville. Termonde fut assiégé; Alost fut pris et brûlé; le château d'Eenham fut conquis. Alors Arnould de Clerck marcha sur Audenarde : mais il fut cerné par les troues du comte, et battu le 25 octobre; lui-même resta sur le champ de bataille. Les Gantois prirent une terrible revanche le 1er novembre, et continuerent le succès de leurs armes, qui ne fut interrompu que par la perte de Grammont, dont Gauthier d'Enghien parvint à s'emparer.

Après que le siège de leur ville eut duré dis semaines, les Gantois proposerent la paix au comte, qui, pour mettre un terme à cette lutte prolonrée, accepta les conditions qui lui furent offertes. Le traité fut conclu le jour de Saint-Martin, mais il ne fut pas plus durable que ceux qui l'avaient précédé. Au mois de janvier 1381 , les Gantois reprirent les armes; et lepays fut de nouveau livré à la plus effroyable dévastation, jusqu'à ce que leurs alliés, fatigués de ces éternels combats, se fussent peu à peu détachés d'eux, et les eussent laisses de nouveau dans l'isolement. Alors le comte, qui avait rassemblé à Bruges une troupe de vingt mille hommes, lança cette armée, sous les ordres de Gauthier d'Enghien , contre la place de Nevele , où s'était établi un corps de Chaperons blancs, commandé par Rasse de Herzeele et par Jean de Lannoy, et renforcé de six mille combattants que Pierre Van den Bossche avait amenes de Courtrai. Rosse engagea la bataille avec tant d'impetuosité, que l'armée du conite commença a plier. Mais tout a coup la cavalerie de Gauthier se precipita sur les Chaperons, dont elle rompit les lignes et qu'elle mit dans une déroute complète. Tout le corps des rebelles s'ébranls, et se dispersa de toutes parts. De Herzeele fut frappe de mort; Jean de Lannoy se sauva dans une tour à laquelle les vainqueurs mirent le feu, et d'où il fut forcé de sauter sur la pointe des piques qu'ils lui présentèrent : les autres chefs fureut brûles dans une eglise. Tout ce qui avait pu échapper courut à Gand, où se réfugièrent aussi les habitants de Deynze, dont la ville fut livrée à l'incendie. Les Gantois étaient au comble de la fureur. Ils se vengèrent en brûlant plusieurs villages, et en massacrant, sur le marché de leur ville, vingt-six prisonniers de Bruges et du Franc, sans s'inquiéter des terribles représailles qu'exercèrent de leur côté les gens de Louis de Maele. Le magistrat de Gand, dont les intérêts ne se confondaient pas avec ceux des chefs du peuple, et qui voyait avec douleur ces cruautes inouies et ces ravages continuels, pria le comte Albert de Hainaut de prêter sa médiation pour le rétablissement de la paix : mais Louis de Maele ne voulnt entendre à aucune négociation, a moins que les Gantois ne lui eussent fourni préalablement un nombre d'otages qu'il se réservait de fixer et de designer. Cette condition fut repoussée, et la guerre continua avec le même acharuement. Cette reprise d'armes fut signalée par la chute de Grammont, où les gens du comte, après avoir passé au til de l'épée plus de cinq mille hommes, ne laisserent pas une maison debout. Cette commune tombée, toutes les forces de Louis de Maele se tourpèrent vers les Gantois. Leur ville était investie déjà, et chaque jour des secours nouveaux venaient grossir les forces des assiègeants. Quel-

que temps se passa en escarmouches. lorsqu'un jour lebrave Gauthier d'Enghien fut cerné par les Chaperons blancs et tué après une défense héroique. La mort de ce jeune soldat, qui comptait vingt ans à peine, et qui étaitle favori du comte, affecta celui-ci d'une manière si pénible qu'il leva le siège et se rendit à Bruges, en jurant une haine éternelle à ceux de Gand. D'ailleurs, il avait reconnu qu'il lui était impossible de réduire par la force cette ville intraitable. Il songea donc à intercepter les vivres qui y arrivaient de la Hollande, du Hainaut, du Brabant et de Liége. Il réussit du côté du Brabant et du Hainaut, mais les Hollandais et les Liégeois n'en continuerent pas moins à ravitailler la commune gantoise. Cependant une diminution considérable s'était opérée dans l'arrivée des vivres, de sorte que, dans la crainte d'une disette, les Gantois commencèrent à piller des grains et à enlever des bestiaux partout où ils pouvaient. Mais tout cela n'empêcha point la famine de se faire bientôt sentir dans la ville, Alors Gard n'eut plus qu'à implorer la grâce du comte. Celui-ci remit en avant la demande des otages, à laquelle les rebelles ne pouvaient naturellement consentir. Gand, réduit au désespoir, eut recours à tous les moyens extrêmes que le désespoir peut inspirer. On ressaisit les armes, décide à combattre jusqu'à la derniere extremité. Pierre Van den Bossche était le chef des Chaperons blanes. Mais, voyant son pouvoir chanceler et les gros bourgeois de la commune incliner à la paix, il sentit la nécessité de porter au pouvoir un homme qui fut doué d'un esprit énergique, et qui eut pour lui l'autorité d'un nom venéré. Cet homme, il le trouva dans Philippe Van Artevelde, fils de celui qui avait été si misérablement mis a mort. Pierre Van den Bossche l'engagea à accepter le titre de capitaine des Gantois, que les doyens lui conférèrent à l'unanimité. Philippe, solennellement élu, fut conduit sur le marché de Vendredi, où il recut le serment du peuple et jura le main-

tien de la commune, le 24 janvier 1387. Le premier acte du capitaine fut un acte de vengeauce. Il fit décapiter douze bourgeois accusés d'être du parti du comte, mais, en réalité, parce qu'ils avaient pris part au meurtre du ruwaert Jacques. Il n'était pas possible de commencer la guerre au milieu de l'hiver. Les villes mirent done à profit la saison pour tenir a Hacrlebeke une assemblée où l'on traita de la paix. Douze membres du magistrat de Gand s'y rendirent, et deux d'entre eux convinrent avec le comte que celui-ci désignerait, dans le terme de quinze jours, deux cents Gantois qu'il garderait en otages dans le château de Lille En apprepant cet accord, Pierre Van den Bossche entra dans une fureur extrême; et, des que les députés furent revenus de Haerlebeke, il tua l'un des deux échevins qui avaient consenti la clause des otages. L'autre fut mis à mort par Philippe Van Artevelde. La nouvelle de ces denx meurtres irrita Louis de Mael au point qu'une réconciliation n'était plus possible. Gand ne pouvait plus négocier que l'épée à la main. Aussi, le nouveau capitaine commença par dé-ployer une energie et une activité incroyables. Il organisa le commandement des troupes, qu'il confia à quatre chefs expérimentés dans les choses de la guerre ; c'étaient Pierre Van den Bossche, Jacques de Ryke, Jean Van Heyst et Rasse Van de Voorde, Matthieu Coolman fut nommé amiral. Enfin . Francois Ackerman fut placé à la tête d'un corps de soldats d'elite, appeles reyzers ou voltigeurs. Cette troupe servait surtont à protéger l'en-. trée des vivres dans la ville et a piller les campagnes; car la disette était devenue plus grande depuis que le comte avait fait ravager tout le pays d'Alost, d'où les Gantois tiraieut d'in-

menses ressources.

Les choses restèrent dans cet état
jusqu'au commencement du mois de
mai. Alors Louis de Maele résolut de
remettre le siège devant la ville, après
avoir déclaré aux députés de Gand,
dans une assemblée tenue à Tournay,

diserétion, et que c'était là son dernier mot. Le bailli de Hainaut avait conseillé aux Gantois de se soumettre, et leur avalt promis que la duchesse de Brabant, le prince-évêque de Liége et le comte de Hainaut intercéderaient en leur faveur auprès du comte. Van Artevelde rassembla la commune sur le marché de Vendredl, et lui exposa les volontés de Louis de Maele. Le peuple écouta d'abord dans un silence farouche. Puis il y eut une explosion générale de cris, de sanglots et de désespoir. Il y avait, en effet, dans la ville trente mille hommes qui, privés de pain depuis quinze Jours, s'étalent nourris des ehoses les plus abjectes. Il ne restait ainsi que deux partis à prendre : il fallait se soumettre à la merci du comte, ou tenter un combat avec les chances les plus inégales. Le peuple laissa le choix à Van Artevelde, qui se décida pour une bataille Il choisit une tronpe de cinq mille hommes determinés, pourvue d'une artillerie nombrense et des dernières provisions qui restassent dans la ville, c'est-à-dire einq chariots de pain et deux tonneaux de vin, et il sortit de Gand le 1° msi, pon raller lui-même affronter, maleré l'infériorité de ses forces, l'armée du comte, où se trouvaient quarante mille combattants. Le lendemain au matin, le capitaine arriva avec sa troupe à Beverholt près de Bruges, et prit aussitôt position. Un de ses flancs était protégé par un marais: il couvrit l'autre par la ligne de ses chariots. Alnsi fortifié, il attendit de pied ferme l'arrivée de l'ennemi. Louis de Maele ne tarda pas à envoyer une reconnaissance pour examiner les dispositions des Gantois. Plusieurs de ses ehevaliers furent d'avis que, au lieu de risquer un engagement, Il était plus sage de laisser s'affamer les Chaperons blanes dans lenr retranchement. Mais l'avis ou plutôt l'ardeur Inconsidérée des Brugeois l'emporta. Leur milice se précipita en lignes profondes sur les rebelles, qu'elle était sûre d'exterminer. A peine fnt-elle parvenue à quelque distance du retranche-BELCIOUR

que leur commune eut à se rendre à ment, que les Gantois, démasquant tout à coup leur formidable artillerie, coluposée de trois cents bouebes à feu, foudrovèrent les assalllants et en firent le carnage le plus terrible. La bataille était à peine ainsi engagée. que Van Artevelde s'écria : La victoire est à nons! Il avait fortifié ses hommes par nne grande solennité religiense; car, le matin, plusieurs frères mineurs, qui accompagnalent l'armée, avaient dit la messe sur cinq points différents du camp, et donné l'absolution generale à tous les soldats. L'enthousiasme redoubla après le premier suecès qu'ils venaient d'obtenir. Les milices brugeoises furent mises dans une déroute si complète, qu'elles jetèrent leurs armes et se dispersèrent de toutes parts. En vain les chevaliers du comte essayèrent-ils de rallier les fuvards : ils furent entraînés eux-inêmes dans la déroute. Alors tout le camp des Gantois s'ébranla, et se dirigea vers Bruges, dont le comte. dans la précipitation de la fuite, ne put fermer les portes. Artevelde pénetra dans la ville, tandis que Louis de Maete, déguisé en valet, cherchait vaine-ment à se sauver à Lille avec les débris de ses quarante mille hommes. Bruges fut traitée en ville conquise. Les maisons appartenant aux partisans reconnus du comte furent pillées et dévastées. Quinze cents hommes furent tués. Ce désordre eut lieu dans le premier vertige; mais Van Artevelde l'arrêta bientôt, et défendit sous peine de mort toute violence et tout larein. Les biens et les personnes des marchands étrangers furent respectés, et toute la colère des vsingueurs retomba sur le château de Maele, qui fut détruit de fond en comble.

Cette victoire eut le plus grand retentissement dans toute la Flandre. Aussi, le pays entier, à l'exception de quelques places occupées par les nobles, reconnut l'antorité de Van Artevelde, qui fut déclaré père et libérateur de la patrie.

Plusieurs heures avaient ainsi suffi pour changer les rôles. Quand il croyait tout perdu, Van Artevelde

venait de remonter au faite du pouvoir. Ouand il croysit tout gagné, Louis. de Maele était retombé plus bas que jamais. Jusqu'à l'heure de minuit le comte avait erré dans les rues les plus désertes , n'osant frapper à une porte, et écoutant avec épouvante les pas des Revzers que Van Artevelde avait envoyés à sa poursuite. Pressé par la peur, il heurta enfin à la nisison d'une pauvre femme, qui, l'aysut reconnu, le fit monter par une éclielle dans une soupente, où était dressé un misérable grabat sur lequel les enfants de cette femme étaient coucliés et endormis. Il se blottit le mieux qu'il put entre la paille et sous la couverture, à côté des énfants, tandis que son hôtesse, affectant la plus grande indifférence, se mit à remuer le feu de son fover, A peine s'y était-il caché, qu'une bande de Gantois se précipita dans la maison, et demanda l'homme qui s'y était refugié. La femme nis la présence d'un étranger dans sa demeure, qui fut fouillée sussitôt. au grand effroi du comte. Le sommeil profond des enfants et l'assurance de la mère trompèrent si bien les soldats, qu'ils partirent pour aller continuer leurs recherches ailleurs. Le danger passé, Louis de Maele parvint a traverser sur une barque le fossé de la ville, et arriva au point du jour dans le village de Saint-Michel d'où il se sauva à Lille, sur le cheval d'un paysan.

Lebutingue les Gantois firent à Bruges fut si considérable, qu'ils mirent eing jours à l'embarquer. Van Artevelde s'empara de tout le trésor du cointe, et, après avoir change le gouvernement de la ville, envoya à Gand cinq ceuts bourgeois de Bruges, qu'il fit garder comme otages. Puis il se mit à parcourir le cointe, et reçut partout l'hommage du peuple, comme s'il eut été le souverain réel du pays. Il affectait un faste et un luxe de prince, et ses vêtements étaient pareils à ceux de Louis de Maele. La commune d'Audenarde, occupée par la chevaterie du comte, ne voulut pas ouvrir

ses portes au dictateur. Il jura de raser, à son retour, cette ville au niveau du sol.

Louis de Maele, qui était heureusement parvenu à gagner Lille, n'eut plus d'autre parti à prendre que d'implorer le secours de son gendre le duc de Bourgogne, et il se borna pour le monient a fortifier Audenarde, Lille et Tournay. De son côté, le duc de Bourgogne, bien que, par la mort de sa mere, il se trouvat comte d'Artois et de la Franche-Comté, se veyait dans l'impossibilité de rien entreprendre coutre les Flamands; car Van Artevelde n'était pas resté inactif depuis la victoire remportée à Beverholt. Il avait rassemble une armée considérable sous les murs d'Audenarde, et ravageait le pays tout à l'entour, s'avançant jusqu'à Lille et jusqu'aux portes de Tournay, et dévastant les campagnes par le fer et par le feu. Mais sur ces entrefaites, le cointe était enfin parvenu à émouvoir son gendre, et avait réussi à s'attacher le duc de Berri. La guerre contre les Flamands fut resolue à Compiègne. Aussi, bientôt arrivèrent de la Flandre des lettres adressées su roi pour implorer sa médiation : mais les conseillers de Charles V se moquèrent de ces lettres, et firent jeter les messagers en prison.

Van Artevelde, ayant appris la résolution adoptée à l'égard du comté par les princes, envoya aussitôt des députés au roi Richard pour conclure une alliance avec l'Angleterre. Ce projet échoua. Mais, cemme le résultat de la négociation était encore ignoré, on commença à hésiter en France, et, après avoir relâché les messagers flamands, on envoya des plenipotentiaires à Tournay pour traiter avec Van Artevelde. Celui-ci déclara qu'il n'entrerait dans aucuns pourparlers avant qu'il ne se trouvât en possession d'Audenarde. Le roi. qui se tenait à Peronne avec Louis de Maele, fut si profondement irrité de cette audace et de cet orgueil. qu'il declara sienne la cause du comte, et ordonna des armements formidables. Le due de Bourgogne annassa de grandes sommes d'argent et, donna même une partie de sa vaisselle en gage. Vers la fin du mois d'octobre tout était disposé pour la guerre, et les hommes d'armes afflusient de toutes parts dans l'Artois, où arriva même l'oriflanme, portée par Pierre Villiers.

Aux approches de cet orage, Van Artevelde mit tout en œuvre pour placer le pays dans un état de défense proportionné aux dangers qui alfaient fondre sur lui. Il remit le commandement de Gaud au sire de Herzeele, jeta Pierre Van den Bossche avec neuf mille hommes dans la ville de Comines, et confia la garde de Warneton à Pierre de Winter. Lui-même se rendit à Y pres, et fit couper tous les ponts eutre Conrtrai et Menin. Louis Haza, l'un des bâtards de Louis de Maele, qui avait franchi ta Lys avec cent vingt cavaliers. se vit ainsi coupé, et fut massaeré avec tous les siens.

Au commencement du mois de novembre, le roi se rendit à Arras; et l'armée, rassemblée à Lille, se mit en route pour Comines, où l'on avait résolu de passer la Lvs. Pierre Van den Bossche essava vainement de défendre le passage : il fut bientôt forcé à s'enfuir de la ville, qu'il quitta en effet, après y avoir mis le feu. Maitres de Comines, les Français se furent bientôt emparés de Menin, de Werwiek et de Warneton. On avait partout si bien compté sur la vietoire qu'on n'avait songe, nulle part à rien mettre en sureté; de facon que les valoqueurs trouverent partout un butin considérable. A Y pres éclata une grande division. Les principaux bourgeois voulaient qu'on se rendit au roi, et attaquèrent le capitaine de Van Artevelde, qui suecomba dans cette lutte civile. Les députés de la commune obtinrent une amnistie complète, moyennant une contribution de quarante m.lle livres, Cassel, Bergues, Bourhourg, Gravelines, Furnes, Dunker-que, Poperinghe, Thourout, Roulers, en un mot, tout le sud-ouest de

la Flandre se sounit, et partout on livra aux Français les officiers de Van Artevelde, qui furent conduits à l'pres et décapités. Ceperdant la sounission d'aucune de ces villes ne les auru du pillage. Le busti queles vainqueurs emporterent était trané sur des chariots à Ypres, où il fut vendu aux gens de Tournay, de Lille, de Douai et d'Arras.

Après s'être reposée pendant cina jours, l'armée française, forte de soixante mille hommes, se remit en marche. Van Artevelde avait réqui un corps de neuf mille Gantois. Bruges, le Franc, Ardenbourg, l'Écluse, Grammont, Alost, les Quatre-Metiers et le pays de Waes lui avaient fourni environ trente mille combattants. C'était tout ce qu'il pouvait opposer aux Français. Ceux-ei dont l'armée était formidable, eampèrent le 25 novembre à Rosebeke, entre Courtrai et Thielt. Les Plamands furent forcés a ailer à la rencontre de l'eunemi, pour l'empêcher de s'emparer de Bruges. Herzeele déconseilla une attaque, parce que la pluie, qui tembait à torrents depuis le commencement de la campagne, forcerait bientôt la cavalerie française à la retraite, sans qu'on est besoin de courir les chances d'une bataille. Von Artevelde fat d'un avis contraire, et il l'emporta. Les Flamands se dirigèrent donc du côté de Roulers, et placerent le 26 novembre leur camp en vue de l'armée française, près de Rosebeke.

Le lendemain, des le matin. Van Artevelde s'établit avec les siens sur une hauteur voisine, et fit ouvrir une large tranchée pour couvrir son front de bataille. Un brouillard épais convrait au loin la campagne, et empéchait les deux armées de se voir. Cependant les Français, ayant appris par leurs éclaireurs que les Flamands venaient de prendre position, commencerent à se disposer au combat, pendant que le brouillard s'éclaircissait par degrés Aliu de prévenir une effusion de sang inutile, le duc de Bourgogne envoya un héraut a Van Artevelde, pour lui proposer de se soumettre. Le héraut revint sans avoir rien obtenu. Alors l'ordre d'attaquer fut donné de toutes parts. Les Flamands, s'impatientant de rester aussi longtemps immobiles pendant le froid qu'il faisait, avaient déjà commencé à faire jouer leur grosse artillerie. Leurs boulets enfoncerent au premier choe les escadrons ennemis, qui s'étaient ébranlés et s'avançaient vers la colline. Le désordre s'étant mis dans la cavalerie française, l'armée flamande s'ébranla à son tour, et descendit de la hauteur qu'elle occupait. Ce mouvement la perdit; car elle fut, au même instant, débordée sur ses flancs et enveloppée de toutes parts. Elle essaya vainement de se dégager ; il ne lui resta plus qu'à combattre comme un lion pris dans un filet. Elle fit des prodiges de valeur, et lutta avec un acharnement incrovable; mais elle finit par succomber sous le nombre, et fut complétement écrasee. Van Artevelde resta sur le champ de bataille, avec vingt-cinq mille Flamands.

Après ce désastre, les milices, qui renaient toujours Audeuarde assiégé, s'enfuirent en toute bâte à Gond. Bruges ses soumit, et se rachet au pillage pour une somme de ceut vingt mille ivres. Mais rien ne put sauver les habitants de Courtai, dont un grant coup d'autres furent mis à mort, et la ville fut incendice, après avoir été thyrée au pillage.

Cependant tout ae trouvait dans le plus grand désordre à Gand. On y était dans une anxiété extrême. Mais tout à coup Pierre Van den Bossche arriva de Bruges, malgré les blessures dont il était couvert, et vint ranimer l'énergie de ses concitoyens, en les encourageant à rejeter les conditions avilissantea que le roi leur proposait, et à soutenir le siège dont la ville était menacée. Cette résistance servit un moment les Gantois; car le roi, apres avoir passe les fêtes de Noel a Tournay, se retira à Peronne, l'hiver empechant les Français de commencer le siège de la ville. Sur ces entrefaites, François Ackerman, que

Van Artevelde avait envoyé en Angleterre, revint à Gand, et prit la direction des affaires. Il eut en peu de temps remis si bien les choses en état. qu'au mois de janvier 1383 il attaqua la garnison française d'Ardenbourg. et devasta la ville après l'avoir mise au pillage. Ce premier succes ranima le courage de la commune gantoise, qui recut presque en même temps des lettres par lesquelles le roi Richard promettait de venir au secours des Plamands. Son armee arriva en effet, et battit les troupes du comte près de Dunkerque. Tout était de nouveau remis en péril pour Louis de Maele. Maia le duc de Bourgogne vint encore cette fois à son aide, et, pour défendre son héritage futur, obtint que le roi de France rentrât en campagne Une · armée immense fut rassemblée et lancée sur la Flandre. Après plusieurs échecs, les Anglais songèrent à se retirer, et négocièrent une trêve d'une année, dans laquelle les Gantois furent compris, malgré les instances reitérées du comte. Ce traite fut conclu à la fin du mois de septembre 1383. Louis de Maele en fut si irrite, qu'il se retira à Saint-Omer, où il expira de chagrin le 30 janvier suivant. Son testament, daté de la veille de sa mort, existe aux archives du royaume de Belgique.

Par la mort de ce prince, la Flanrie, après avoir formé pendant einq siecles un État indépendant, quoique ses marquis et ses contes fussent réputés vassaux des rois de France et des empereurs d'Altemagne, échut à Philippe le Hardi, duc de Bourgonetour à tour à des monarchies puissantes; mais son action politique disparut graduellement.

LE HAINAUT DEPUIS LA MORT DE JEAN D'AVESNES JUSQU'A LA RÉU-NION DE CE COMTÉ A LA FLANDRE, SOUS LA DOMINATION DE LA MAI-SON DE BOURGOGNE (1304—1428).

Guillaume Ier d'Avesnes, qui fut surnommé le Bon succéda, en 1304

dans le comté de Hainaut , à son père Jean d'Avesnes II, dont le fils ainé avait été tué à la bataille des Éperons d'or. Il se hâta, des son avenement, de resserrer encore, en épousant Jeanne de Valois, sœur du roi Philippe V1, l'union si étroite déjà que son pere avait établie entre le Hainaut et la France, Cependant les premières années de son règne ne présentent aucune importance. Résidant presque toujours dans son comté de Hollande. ce prince abandonnait le gouvernement du Hainaut à un grand bailli qui administrait le comte presque en souverain, et qui, revetu plus tard du titre de capitaine général, fut même investi du droit de grâce, du commandemeut de la force armée, et du maintien de la police.

Mais bientot le Hainaut se trouva

placé dans des rapports tout nouveaux par le mariage de Philippine, fille de Guillaume I'', avec Édouard III, roi d'Angleterre. Ainsi le comte, qui tenait à la France par sa femme, sœur du roi, à l'Angleterre par l'une de ses filles, et à Louis de Bavière, roi des Romains, par une autre de ses filles, Marguerite, se trouvait allié aux trois princes voisins les plus puissants. Ces rapports, qui auraient, en d'autres circonstances, donné un poids immense au comté, devinrent plus tard de singuliers germes d'embarras et de divisions, à cause des hostilités acharnées qui éclatèrent entre la Flandre et l'Angleterre, et dans lesquelles le Hainaut ne pouvait garder une neutralité réelle.

En effet, après le règne calme, et presque eulirement coissore à des ameliorations intérieures, que Guillaume l'écraimle à sa mort, survenue le manue l'écraimle à sa mort, survenue des des des courses de la serve de la commenté dans la querelle des deux couronnes. Guillaume I avait commancé, dans cut leute, à ineiner vers le France : Guillaume II enployatous ses efforts à content leute, à ineiner vers le France : Guillaume II enployatous ses efforts de l'autre de l'aut

mont, se déclara ouvertement pour l'Angleterre. Philippe de Valois se vengea de ce seigneur en faisant piller les faubourgs de la ville de Chimay, La démarche de Jean d'Avesnes eut pour résultat de susciter à la cour de France un certain refroidissement à l'égard de toute la maison d'Avesnes. Ce refroidissement se changea par degrés en une animosité flagrante, quin'atteudait qu'une occasion pour éclater : cette occasion se présenta. L'évêque de Cambrai se plaignait depuis longtemps de certains actes de violence commis dans son diocèse par les Hennuvers. Le roi fit occuper Cambrai, et ses troupes eurent, à plus d'une reprise, à échanger des coups d'épée avec les gens du Hainaut, Alors le comte ouvrit à Mons une assemblée de prélats et de chevaliers, auxquels Il proposa de rompre avec la France, et de s'allier avec les Anglais et les Flamands. On en vint bientôt à des hostilités ouvertes. Les Français entrèrent dans le Hainaut, où ils commirent les plus grands dégâts. Maisils se retirerent bientôt dans le Cambrésis, devaut les forces rassemblées par Guillaume, et grossies des secoursqu'il avait demandés et obtenus de son gendre Louis de Bavière, et de ceux que lui amenerent les Brabancons et les Flamauds. Nous avons parlé déjà de l'assem-

blée tenue à Vilvorde en 1340. dans laquelle l'alliance du Hainaut, du Brabant et de la Flandre fut solennellement conclue contre la France, sous les auspices d'Édouard III (voy. p. 51) La position du Hainaut s'était ainsi nettement dessinée. Guillaume II prit part au siége de Tournay, dont cet acte fut suivi, brûla Orchies, et se livra à plusieurs autres expéditions sur les frontières françaises. Ce prince était un de ces chevaliers batailleurs tels que le moyen age nous les présente, et surtout tels que les firent les vostes querelles qui s'agitérent à l'époque où il vécut. La guerre contre la France n'est pas la seule où il ait tiré son épée : il figura dans la croisade contreles Prussiens, et eut plus tard de sanglants démélés avec les Frisons. Il fut tué en 1345, dans une bataille m'il leur livre

qu'il leur livra. Il n'avait eu, de son mariage avec Jeanne de Brabant, qu'un fils nominé Guillaume, mais qui était mort étant fort jeune encore; de sorte que, dans l'absence d'un héritier direct, le comté échut à la sœur aînée de Guillaume II, Marguerite, épouse de l'empereur Louis de Bavière. Cette princesse confia alors l'administration de la Hollande, de la Zélande et de la Frise à Guillaume, l'aîné des fils qu'elle avait eus de ce monarque, et confia celle du Hainaut à son oncle Jean de Hainaut-Beaumont, qui se déclara bientot après pour les Français, quand la guerre eut éclaté entre ce peuple et les Anglais. La position nouvelle où cette alliance mit le Hainaut ne fut cependant pas de longue durée; car, après la mort de l'empereur, la veuve de Louis de Bavière reprit elle-même les rênes de la Hollande, de la Zélande et de la Frise, et envoya son fils dans le Hainaut. Cette mesure prise par Marguerite fit éclater aussitôt une effroyable guerre civile dans les comtés du nord, où deux partis se formèrent, l'un en faveur de l'impératrice, l'autre en faveur de son fils. Celui du comte prit le nom de Kabelia auwschen (Morues), ces poissons étant connus pour dévorer les plus petits. Celui de Margueriteadopta le nom de Hoekschen (Hameçous), cet instrument servant à prendre les morues. Cette lutte eut pour résultat de faire renoncer l'impératrice à la Hollande, à la Zelande et à la Frise, dont son lils revint prendre le gouvernement, tandis qu'elle reprit celui du Hainaut. La mort de cette princesse étant survenue en 1356, le comte Guillaume réunit dans ses mains tout l'héritage de sa mère. Mais il ne jouit pas longtemps de sa puissance; car trois années étaient à peine écoulées, qu'il fut trappé de frénésie, et enfermé au Ouesnoy. Sa folie dura vingt-quatre ans, et il mourut en 1383. Dès le commencement de la maladie de Guillaume III, les États du Hainaut avaient conferé la régence à son frère Albert. Cette régence ne fut signalire que par la fondation de plusieurs monastères, per l'institution de foires dans plusieurs villes, et par la construction de remparts autour de quelques places du Hainaut.

Toutefois elle ne se passa pas d'une manière tout à fait pacifique; car elle se trouva engagée dans deux grandes querelles: l'une avec la Gueldre, dont nous parlerons plus loin; l'autre avec le sire d'Englien. Ce dernier événement offre un caractère assez etrange pour que nous le recontions ici. Jean d'Enghien, duc d'Athènes et comte de Brienne, dont le père avait épousé Hélène, fille de Gauthier de Brienne, due d'Athènes, avait eu pour femme la sœur du sire Jean de Condé. De ce mariage était issu un fils nommé Gauthier, qui tenait un état magnifique à Enghien. Un jour qu'il se trouvait à son château de Besieux, près de Valenciennes, il fut tout à coup surpris par le duc Albert, qui l'emmena prisonnier au château du Quesnoy, sans que l'on sache le motif réel de cette attaque inopinée. Le prisonuier s'adressa à la cour feodale de Mons, réclamant justice; et le sire de Ligne et plusieurs autres seigneurs opinerent pour sa mise en liberte. Mais Albert, sans tenir compte de cette décision, le fit décapiter, le jour même du jeudi-saint 1366. Cet acte de violence fut le signal d'une guerre qui mit le duc à deux doigts de sa perte. Le frère du mort, Englebert d'Enghien, rappela aussitôt de Naples ses deux frères, Louis, comte de Conversan, et Jean, comte de Liche. Il fit embrasser son parti par toute la noblesse voisine. Le sire de Sotteghem et le comte de Flandre epousèrent aussi sa querelle. Une troupe nombreuse se trouvant réunie sous sa bannière, il reprit par ruse le château d'Enghien, dont le duc s'était emparé, et il s'établit à quelque distance de là , faisant de terribles chevauchées sur les domaines d'Albert, où il porta le fer et la flamme. Ces incursions en-

hardissaient de plus en plus Engle-

bert, qui avançait chaque jour davantage. Dans une de ces expéditions il réussit à tailler en pièces a Solgnies un corps de Hennuyers que le duc avait envoyés contre lui; et apres cette victoire, il resolut de marcher sur Mons. Albert se trouvait dans la situation la plus critique. Sans dé-fense depuis la défaite de son armée, et avant épuisé tout son trésor dans cette guerre, il eut recours à une taxe nouvelle dont il frappa les villes. Mais Valenciennes refusa de la payer, et les autres villes suivirent le même exemple. Il se vit ainsi réduit à proposer à ses ennemis un accommodement qu'ils acceptèrent en 1368. Il paya au comte de Flandre et au sire de Sotteghem les frais de la guerre, et fonda a la Haye un chapitre de douze chanoines, qui furent charges de prier pour l'âme de Gauthier d'Enghien. Le fils de celui-ci rentra dans la possession de tous ses domaines, et fut déchargé, sa vie durant, de toute prestation de service personnel au duc. Après sa mort, le château d'Enghien échut à son oncle Louis. comte de Conversan.

Pendant la régence du duc Albert, la chevalerie du Hainaut eut souvent l'occasion de donner des prenves de courage et de se signaler par ses prouesses dans les troubles dont la Flandre fut agitée durant cette période.

Cette régence cessa en 1383; car ce fut alors que le comte Guillaume mourut au Quesnoy, et que son frère Albert prit les rênes du cointé de Hainaut. Ce prince fut un ardent promoteur des idées chevaleresques. Il institua, en 1384, l'ordre des chevaliers de Saint-Antoine pour la noblesse hennuyère. Cette féodalité était animée d'un esprit si guerrier, que, après la sanglante bataille de Rosebeke, où tomba la puissance des communes flamandes, elle prit part à la nouvelle croisade contre les Prussiens, commandée, en 1385, par le fils d'Albert, Guillaume, comte d'Ostrevant, lui-même.

LE HAINAUT JUSQU'EN 1428. La duchesse Jeanne de Brahant te-

nait pour son héritière cette Marguerste de Flandre qui , à la mort de son père, avait apporté à son époux, le duc Philippe de Bourgogne, la Flandre, avec le marquisat d'Anvers et la seigueurie de Malines, l'Artois, Rethel et Nevers. Cette princesse n'avait d'autre ambition que de voir un jour réunies dans la méure famille toutes les provinces des Pays-Bas, et elle cherchait à en préparer l'accomplissement en formant une double alliance entre la maison ducale de Bourgogne et la branche bavaroise de Hainaut et de Hollande. Aussi, dans une assemblée tenue à Cambrai en 1385, et menagée par la duchesse Jeanne, le mariage de Guillaume de Hainaut et de Hollande, fils ainé du comte Albert, avec Marguerite de Bourgogne, fille de Philippe le Hardi, et celui de Jean de Bourgogne, fils de Philippe, avec Marguerite de Baviere, fille d'Albert, furent conclus et décidés. Le dimanche après Pâques, ces deux mariages furent célébrés en grande pompe à Cambrai, où la cour de France s'était rendue pour assister à ces fêtes, qui furent d'une magnificence inconnue jusqu'alors.

Cette alliance ne fut pas la seule qui donna du lustre à la maison bavaroise de Hainaut. Cinq ans plus tord, Jean, fils calet d'Albert. âgé de dixsept ans à peine, fut placé à la tête de l'évéché de Liége, et confirmé comme prince-évêque par le page Boniface IX.

Après son mariage avec Marguerite de Bourgogne, Guillaume fut investi de la seigneurie du conté d'Ostrevant, et la succession des souverainetés de son père lui fut assurée.

Albert put dès lors recommencer à fonder des monastères, à faire creuser des canaux et à élever des moulins à vent, commeil avait fait pendant une graude partie de sa régence. Une explosion nouvelle des haines, nou asoupies encore, qui avaient depuis si longtemps divisé es li Dekschen et les Kabeljaauwschen en Hollande, vint un noment interrompre ces pacifiques occupations, qui, plus tard, firent troublèes de nouveu par l'émo-

tion que produisit dans le Hainaut le bruit de la croisade de Hongrie. « Ouand les nouvelles de ce voyage. « dit Froissart, furent venues en la « comté de Hainaut, chevaliers et « escuyers , qui se desiroient advancer · et voyager, commencerent à parler a ensemble, et direut : - Par advis. « ceste chose se taille, que monseigneur « d'Ostrevant voise en ce voyage avec « son beau-frere le conite de Nevers : « et , s'une telle compaignie comme a d'eux deux se faisoit, nous n'y fauldrions pas. » Bien que Guillauma fût plein de cet esprit aventureux qui distinguait alors la chevalerie hennuvere, il ne voulut rien entreprendre sans avoir d'abord consulté son père. Albert le détourna de ce projet, disant que ce n'était qu'une frivole entreprise; qu'au lieu de faire une croisade en Hougrie, il ferait mieux d'aller en Frise venger son grand-onele, et que lui, Albert, l'aiderait en cette expédition. Guillaume se laissa facilement convaincre. Alors son père ouvrit aussitôt une assemblée à Mons, dans laquelle il exposa ses droits sur la seigneurie de Frise, et les motifs d'entreprendre une guerre. Il finit par demander un subside et des hommes. L'assemblée consentit à lui fournir une somme de trente mille livres. et la chevalerie de Halnaut composa l'armée. La guerre fut commencée en

1396.
Albert mourut huit ans plus tard, c'est-à-dire à la fin de 1404, après avoir agrandi son conté de la seigneurie de Beaumont.

Le I" juin 1405, eut lieu la joyeusentrée de Guillame IV de Baviere à Mons. Le 22 juillet suivant, il fut inauguré à Valenciennes. Il signala les premiers temps de son avenement par plusieurs réglements pleus de sagesse. C'est lui qui reorganisa, en 1406, le tribunal des échevius dans ac apitale et lui donna la forme que cette institution conserva jusqu'à une epoque fort rapprochée de nous.

Mais il ne tarda pas à être distrait de ses travaux d'administration intérieure par la guerre dans laquelle il fut enveloppé par son frère Jean, évêque de Liège, ce terrible prélat que l'histoire a flétri du surnom le Jean sans Pitie, à cause des séverités sanglantes qu'il exerca dans se principauté. A peine la guerre liégeoise futelle terminee, qu'il eut à s'occuper des affaires que le duc de Bourgogne, son beau-frère, eut à démêler avec la cour de France, à la suite du meurtre du duc d'Orléans, Le comte Guillaume exercait une grande influence sur la famille royale, à laquelle il était allié depuis 1405 par le mariage de sa fille unique Jacqueline avec Jean, duc de Touraine, second fils du roi, Aussi il contribua grandement à amener le traité de Chartres, et la réconciliation de la maison de Bourgogne avec celle d'Orleans. Ce fut le dernier acte important de sa vie que l'histoire nous signale. Il mourut en 1417, de la morsure d'un chien, peu de jours apres la mort de son gendre, le dauphin de France.

Sa fille, cette Jacqueline dont nos fegendes popularies rezonent tant de choses, était son unique létritier, de choses, était son unique létritier, libilitation de consideration de la consideration trivant núme de son père, reconnue en cett qualité par le Fixta de l'Iollaude de cette de la consideration de la consideration bereinte de ces comités, prit Dordrechte et d'autres villes, et renonça frechée de l'ares, dont il n'occupait, parce qu'il n'avait pas reçu tous les ordres sacrés.

Guilleume de Hainaut avait, dans ses deviniers moments, temoigue qu'il desirait l'alliance de sa fille Jacqueline avez Jean IV, duc de Brabant, sie également de seize ans, adans une assemblée tenue Berrvitet, les princes et les princesse de la maison de Bourgogue a consentir à ce mariage. Jacqueline, qui était présente a cette assemblée, avait réseate a cette assemblée, avait reces et les princesses y avaient application. Mais s'ean de Bairiere s'y était hau-

tement opposé, alléguant pour cause d'empéhement l'ég et le parenti du duc et de la comtesse. Cependant lacqueline avair réasis à force de promesses et de solicitations, à obtenir le consentement de son onele; qui ne le donna toutefois qu'avec in plus vive répugnance. Les céremonies des finaçailles furent celèbres i de l'apprentie des finaçailles furent celèbres i de l'apprentie des propriet de l'apprentie d

nues.

Le duc et la comtesse s'adressèrent
a cet effet au concile de Constance,
qui rejeta leur demande, grâce aux
intrigues de Jean de Bavière et au
erédit de l'empereur Sigismond, qu'il
était payvenu à mettre dans ses in-

térêts. Alors le due Jean s'adressa directement au pape Martin V, et obtint la dispense désirée. La cérémonie des noces fut fixée au commencement de mars 1418, et le due se rendit à la Haye, où Jacqueline faisait sa résidence comme comtesse de Hollande. Mais tout à coup Jean de Bavière, qui avait réussi à faire extorquer au pape par l'empereur Sigismond un bref par lequel il révoquait la dispense, leur opposa cet obstacle au moment où tout était prêt pour le mariage. Il fallait done de nouveau en différer la cérémonie. Cependant le duc et la cointesse, revenus de leur première surprise, reconnurent l'invalidité de cette pièce subreptice, s'en tinrent au bref de dispense, et procédérent au mariage le 4 avril. A peine la cérémonie fut-elle terminée, qu'un nouveau bref arriva, par lequel le pape déclarait qu'ayant été forcé par l'empereur de donner le bref de révocation, il rétractait ce dernier acte, et maintenait la validité de la dispense.

Jean de Bavière fut outré de colère en voyant que ses plans avaient échoué. Son ambition avait grandi encore depuis son mariage avec Élisabeth de Gorlitz, veuve d'Antoine, duc de Bourgogne, qu'il avait épousee, a près avoir obtenu, par l'intervention de l'empereur, la dispeuse du diaconat.

N'ayant pu réussir à empêcher par ses manœuvres l'union de Jean IV et de Jacqueline, il se mit à remuer sourdement, en Hollande, les factions mai apaisées des Hoekschen et des Kabeliaauwschen.

A peine les difficultés du mariage de Jacqueline avaient-elles été levées, que les jeunes époux reçurent une déclaration de l'empereur Sigismond, datée de Constance, du 18 mars 1418, dans laquelle Jean de Bavière fut reconnu héritier des seigneuries de Hollande et de Hainaut, Mais les États des deux comtés, ayant prouvé par des exemples antérieurs la validité du droit de succession des femmes, déclarèrent de leur côté qu'ils tenaient Jacqueline pour l'héritière légitime de son pere. Jean de Bavière résolut alors de recourir à la force des armes. Il avait attiré les Kabeljaauwschen dans son parti, et il était en mesure de commencer une lutte avec quelque sueces. Cependant cette guerre n'éelata pas: car il parvint à obtenir un accommodement en vertu du quel il fut chargé de la régence de Hollande, de Zélande et de Frise, jusqu'à ce que toutes les questions en litige eussent été décidées.

Après la conelusion de cet accord, qui parut suffire pour un moment a l'ambition de Jean de Bavière, le duc de Brabant et sa jeune épouse se rendirent à Mons, où ils frent leur joyeuse entrée le 29 mai 1418, et requent le serment d'hommage de strois Etats du pays, dont ils confirmerent les droits et les priviléges.

ies drouts et exprivingen et du c de Brabant avec l'onée de Jacqueine privait les Hoskedem de foute l'influence dont la sur l'entre de l'entre l'influence dont la sur sirritant de plus en plus, ils conquerent une haine profunde contre le duc, qu'ils représentierent comme ayant, avec une miggine faiblesse, sacrifié les intérêts de sa femme aux exigences ambiénieures de son oucle. Ils allérent jusqu'à présenter le mariagre de la jeune commes une comme une union incestueuse que le pape avaix elle quitte Bruxelles et se retira a permise avec trop de légèreté. A mesure que ees dispositions gagnaient du terrain en Hollande . les seigneurs : brabancons, dont Jean almait à s'entourer, manifestaient chaque jour un plus grand mecontentement contre la duchesse. Ils parvinrent à engager le duc à renvoyer en Hollande toutes les femmes de son épouse, qu'elle avait amenées de la Haye, et qui étaient auprès d'elle les organes les plus influents du parti des Hoek-

schen. Tandis que tous les soutiens sur lesquels Jacqueline eut pu compter s'atfaiblissaient ainsi , Jean de Bavière fit proroger, au commencement de 1420, la durée de sa régence, à la-

quelle il parvint même à réunir le marquisat d'Anvers.

Le duc Jean, faible d'esprit, de corps et de santé, entièrement domine par ses serviteurs, n'était rien moins qu'un homme capable de tenir les rênes d'un État. Il n'était pas fait davantage pour être l'époux d'une jeune femme, belle, ardente, et aussi energique de corps que d'esprit et de volonté. Aussi, ne tardérent-ils pas à apercevoir l'un et l'autre qu'ils ne se convenzient nullement.

En vain Jacqueline avait essayé de soustraire son époux à la domination que ses conseillers exerçaient sur lui, en appelant à Bruxelles Philippe, comte de Saint-Pol et frère du duc Jean, et en le faisant investir de la dignité de ruwaert de Brabant, office dont il se servit pour faire trancher la tête à tous les serviteurs de son frère. et pour rétablir le pouvoir de la noblesse.

La discorde entre les deux époux se renouvelait sans cesse. Plus d'une fois le duc Philippe de Bourgogne s'interposa entre eux; mais rien ne put vaincre leur antipathie, qui deviut bientôt de la haine. La comtesse Marguerite, mère de Jacquelinc, avait de son côte valuement essaye d'arréter le duc daus les nouvelles concessions qu'il venait de faire à l'avidité de Jean de Bavière. Outrée de dépit,

Quesnoy, où elle emmeua sa fille. Au milien de ces circonstances, le due restait sourd aux rementrances que les États de Brabant ne cessaient de lui faire, et iuacorscible aux tentatives d'accommodement que les envoyés du due de Bourgogne recommençaient chaque jour. Enfin, il partit pour l'Allemagne, allant au delà du Rhin se chercher des alliés, et engager des gens de guerre pour les éventualites qui pourraient survenir. Ce fut pendant cette absence que les États du duché, de concert avec Jacqueline, investirent le comte Philippe de Saint-

Pol de la dignité de ruwaert. Jacqueline, voyant que l'état des choses empirait sans cesse, prit la résolution d'aller demander du secours à la cour d'Angleterre, et de faire déclarer nul son mariage. De Valenciennes, où elle vivait alors avec sa mere, elle se rendit à Calais, d'où elle partit pour Londres. Elle y fut à peine arrivée, qu'elle s'éprit d'amour pour le frere du roi Henri V, Humphry de Glocester; et elle envoya aussitôt au pape demander une déclaration de nutité de son mariage. Mais, sans attendre la décision pontificale, elle contracta, au mois d'avril 1422, une union avec le due anglais

A cette nouvelle, les états du Hainaut, craignant que cette résolution inconsidérée de leur souveraine n'amenat de grands malheurs sur le pays, et voulant prévenir l'explosion d'une guerre au sujet de la possession du comté, s'adressèrent aussitôt au roi d'Angleterre, au duc de Bedford et auduc de Bourgogne. Toutefois, cette démarche n'écarta aucune des difficultes qui devaient naître de la position que Jacqueline venait de prendre. Au contraire, elle en crea de nouvelles, le duc de Bourgogne et l'épouse de Jean IV avant des interêts entièrement opposes dans la question. A la verité, les duc de Bourgogne et de Bedford commencèrent par se poser en arbitres, et déclarèrent que le Hainaut resterait sous le séquestre jusqu'à ce que le pape eût prononcé sur le mariage de Jacqueline. Malgre cette décision & Glocester avec sa jeune épouse abordérent à Calais au mois d'octobre 1423, et arrivèrent dans le cours du mois suivant dans le Hainaut, pour s'y faire, inaugurer. Alors le duc de Bourgogne déclara que, sa sentence arbitrale etant ainsi foulee aux pieds, personue n'edt à trouver mauvais qu'il prit ouvertement fait et cause pour son neveu Jeau de Brabant. De son côté, la mere de Jacqueline avait dejà gagné une partie de la noblesse hennuvere aux intérêts du duc de Glocester; et les États du pays prétérent, en partie à Valenciennes, en partie à Mons, serment au nouveau comte, qui tint sa joyeuse-entrée dans cette dernièreville le 5 décembre 1423, et jura le maintieu des droits et des franchises

du comté. Les embarras étaient grands de part et d'autre. La guerre seule pouvait y mettre un terme; elle éclata. Le comte de Saint-Pol, assisté du secours que le duc de Bourgogne lui prêta de la chevalerie de Flandre et d'Artois, marcha contre Glocester. Jean de Bavière promit même son annui aux Brabancons; mais il mourut avant qu'il n'eut pu mettre sou épée dans la balance. On attribua cette fin subite au poison, et elle fit le plus grand tort à Glocester, que l'opinion populaire accusa de ce crime. Cette mort vint, en outre, compliquer encore les difficultes déja si nombreuses qui s'étaient élevées; car les comtés de Hollande et de Zélande, et la seigneurie de Frise, reconnurent aussitôt le duc Jean comme leur droiturier seigneur et comme l'époux légitime de Jacqueline.

Cepeadant une correspondance s'était engagée entre le duc de Bourgogae et celui de Gloesster. Elle cut pour resiutal l'envoi d'un cartel par Philippe et la provocation à un combat anguler, que Gloesster accepta du même mois, ce prince était parti de Mons avec toutes ses forces, composées d'Anglais et de Hennuyers, et s'etait dirige vers Braine-le-Comte, dont Saint-Bul sésais, empare, porce que les troupes de Jacquelling, étaphysique, sur ce point, eurent dat de monherux digits un les terres du dud Jena, tandinque de leur chie les Bracullinges de leur chie de domaines du Hanaut, Nayant pur resusar a repreder Braine-le-Couste, Glocester se porta brusquement sur-repandue qu'il y avant un defi entre ce transparent qu'il y avant un defi entre ce bustifiér furent aussifix supremipres de la consideration del

De vifs demélés avec l'évêque de, Winchester rappelerent tout a coup en Angleterre Glocester, qui partit pour Loudres, muni d'un souf-conduit du duc Philippe. A vant son départ, il confia la garde de madaine Jacqueline à la ville de Mons, Mais , à peine se fut-il embarque, que le duc Jean entra avec une armée dans le Hainaut, où il exerça d'effrovables ravages. Le pays tout entier allait tomber au pouvoir du Brabançon; Mons était réduit à l'extrémité, et bloqué de toutes parts, Il ne restait plus qu'à en venir à un accommodement. La comtesse douairière de Haipaut et les députés de Mons s'adressèrent donc au duc de Bourgogne, qui déclara qu'il prenait en sa garde la duchesse Jacqueline, pourvu qu'elle se rendit auprès de lui, promettant de la préserver de tous griefs, et de ne point la remettre en d'autres mains jusqu'à ce que le pape eût prononcé sur le différend relatif au mariage; que, en ce qui touchait la garde du pays, dont les députés l'avaient aussi requis de se charger, il attendrait, pour se prononcer, que Jacqueline et sa mère fussent venues auprès de lui, et que le duc de Brabant eût répondu à certaines lettres

qu'il lui avait écrites.
Pendant ces négociations, les villes de Hainaut, Valenciennes, Conde, Bouchain, ouvraient l'une après l'autre leurs portes au duc de Bourgogne. La position de Jacqueline devenat ainsi de plus en plus critique, Mons étant menace d'être réduit par la famine. Dans sa détresso, elle avait écrit à Gloresten de l'autre d

ter pour lui demander du secours; mais sa lettre avait été interceptée par les assiégeants. D'un autre côté, la ville elle-même commençait à murmurer: de sorte qu'il fallut songer à sortir de cet embarras toujours croissont. Le 1er juin 1425, un traité avait étéconclu à Douai entre le duc de Bourgogne et le duc de Brabant. Cet acte portait que madame Jacqueline pour-rait se retirer sûrement par devers monseigneur de Bourgogne, jusqu'à ce que le procès pendaut à la cour de Rome entre elle et son époux fût décidé; que, pour le soutien de son État, il serait prelevé une somme annuelle sur les trois pays de Hollande, Zélande et Hainaut; que le duc de Brabant serait restitué en la possession de ce dernier comté, sans pouvoir faire aucune punition civile ou criminelle; qu'il commettrait au gouvernement dudit pays un seigneur notable, et agréable à monsieur de Bourgogne; que cet arrangement durerait jusqu'à ce que le proces fût décidé, pendant lequel ladite dame demeurerait dans le pays dudit seigneur de Bourgogne. Le jour suivant, le duc Philippe écrivit aux habitants de Mons pour les amener à acceper le traité sans modifications aucunes, attendu qu'il avait fait tout le mieux possible auprès du duc de Brabant; il donnait les mêmes assurances à la cointesse douairière, mère de Jacqueline; en même temps, il les prévenait que, en cas de refus de leur part, il se rangerait du côté du duc de Brabant. Ce traité fut accepté par les députés de Mons, et force fut à la comtesse douairière et à sa fille de s'y soumettre. Aussi le 12 juin, la ville ouvrit ses portes au duc de Brabant, et la duchesse partit le lendemain pour Gand, sous la garde du prince d'Orange et d'un grand nombre de seigneurs, chevaliers et écuyers du pays de Jacqueline fut installée Hainaut. dans le château des comtes, et mise dans un état de maison honorable; et le due prit l'administration des comtés de Hollande et de Zélande et de la seigneurie de Frise, le gouvernement du Hainaut étant conlié à

Jean de Lutembourg, sire d'Enghien. Comme toutes ces affaires ne pouvaient manquer de refroidir le duc de Bourgoarp pour les intérêtes de l'Angétetere, qui avait pourtant si grade guerre contre les Françis, le duc de Glocester ne recut point un accueil favorable à le cour de Londres. On l'y blâms surtout avec énergie d'avoir accepté le édit du de l'Hilippe; des cacepté le édit du de l'Hilippe; calt pas à ce rombat, il n'aurait pes cat pas à ce rombat, il n'aurait pes

le moindre secours à espèrer. Alors Glocester ne sut plus à quoi se résoudre. Pendant qu'il cherchait vainement une issue à ses embarras. l'aventureuse et déterminée Jacqueline, qui était à Gand depuis deux mols, parvint à s'échapper le 1er septembre. Habillée en hoinme, ainsi qu'une de ses femmes, et accompagnée de deux seigneurs hollandais qu'elle avait secrétement mandés et qui s'étajent travestis en valets, elle s'enfoit à Anvers, d'où elle se dirigea, par Bréda, vers la ville de Gouda, où ses partisans l'attendaient. Elle entreprit aussit de la guerre contre le duc de Bourgogne. Quelques hostilités y avaient déja commencé en son nom. Mais sa présence vint donner une nouvelle énergie à son parti, les Hockschen. qui , après l'avoir soutenue contre son oncle Jean de Baviere, se trouvaient liés d'amitié et d'affection avec elle. Jacqueline avait un puissant allié dans l'évêque souverain d'Utrecht, et vit bientot ses rangs grossis d'un corps de trois millehommes d'élite, que Glocester lui envoya, sous le commandement de lord Fitz-Walter.

ment de 1002 FIZ-Watter.

Le due Philippe, investi par l'époux
de Jacqueline du titre de ruwert
de Idiollande, de Zelande et de Frise, se hâta de rassembler une armée, et
en la de rassembler une armée, et
mondres sussible Broeke en voicement
mondres sussible Broeke en voicement
remporte une victoire près de Gouda,
et les Anglais écient maîtres de l'île
de Schouwen en Zelande. La du cli
rigas aes forces de ce côté, et résolut
de prendreterre près de Brouwershauen. Mais, avant d'avoir pu aborder,

Il fut assailli par les archers anglais, qui lul lancèreut une nuée de flèches. Les Bourguignons commençaient à plier, quand tout à coup le duc, saisissant sa bannière, s'élança sur le rivage, et entraîna toute son armée à sa suite. Alors la bataille commenca avec une fureur incrovable. Après une lutte acharnée, Philippe resta maître du terrain, et les débris du corps anglais furent refoulés dans leurs na-

Après cet avantage, le duc se borna à mettre de fortes garnisons dans les villes de Hollande, et reprit le chemin de la Flandre; car on était au mois de janvier 1426, et l'biver était trop rude pour que la guerre pût être continuée.

Jacqueline, que cet échec n'avait ou abattre, profita de l'absence du due pour réparer ses désavantages malgré l'hiver. Elle vint faire le siège de Haarlem, brûlant partout les villages et faisant rompre les digues. La ville allalt se voir rédulte à l'extrémité. bien qu'elle fût valllamment défendue par le sire d'Uitkerke, dont le fils, en outre, rassemblait en Flandre un corps d'armée pour venir au secours de son père. Mais Jacqueline, instruite de la marche de ces troupes, les attaqua au moment où elles débarquèrent, et.les anéantit complétement. Les prisonniers ne recurent aucun quartier, et furent cruellement mis à mort par les ordres de la princesse.

Ce désastre háta l'arrivée du duc de Bourgogne, qui accourut avec une armée redoutable. Jacqueline, eraignant d'en venir à un engagement décisif qui eût pu ruiner d'un seul coup toute sa position, se retira sur les frontières de la Frise, ne se livrant plus qu'à quelques faibles escarmouches, et profitant de toutes les circonstances favorables qui se présentaient pour harceler son ennemi,

Mais, dès l'ouverture de cette campagne, alle ne rencontra plus que des revers. Manquant d'artillerie et de machines de guerre, dont les Bourguignons étaient abondamment pourvus, elle perdait chaque jour du terrain.

Les capitaines de Philippe soumirent l'une après l'autre les villes de Hollande et de l'rise.

Pendant que le sort de Jacqueline paraissait ainsi décide, Glocester essaya de réunir de nouvelles forces en Angleterre, pour voler au secours de son épouse. Mais il fut arrêté dans cette entreprise, par l'intervention du duc de Bedford, qui, sentant plus que jamais le besoin de conserver l'alliance du duc Philippe, était venu le voir à Lille, et cherchait à réparer de son mieux les offenses de Glocester.

Enfin, au mois de janvier 1427, arriva la décision, si longtemps désirée, du pape, qui déclarait seul valable le mariage de Jacqueline avec le duc Jean de Brabant, et enjoignait à cetta princesse de se rendre dans les domaines du due de Savoie en attendant l'issue de tout ce procès. Le souverain pontife ajoutait à sa sentence que, même après la mort du duc de Brabant, Jacqueline ne pourrait, sans adultere, epouser Glocester. Celui-ci, ayant appris cette résolution, désespéra de sa cause, et cessa de songer à secourir la duchesse. Jacqueline refusa de se soumettre.

bien qu'elle fût entièrement abandonnee a ses propres ressources, qu'elle multipliait, du reste, par son activité et par son génie.

Le duc Jean mourut au mois d'avril 1427, sans que la situation fâcheuse de la duchesse eut éprouvé quelque changement.

Cependant le comte de Saint-Pol. frère de Jean , lui succéda dans le duché de Brabant, tandis que le duc Philippe continua à garder le titre de ruwaert de Hollande, de Zélande et de Prise. Les États du Hainaut l'investirent, en outre, du gouvernement du comté, qu'il entreprit jusqu'à ce que Jacqueline se fût séparée du duc de Glocester.

La duchesse n'en continuait pas moins à faire une guerre obstinée en Hollande, et son frère, Louis, bâtard de Hainaut, tenait encore dans ce pays le parti de sa sœur et faisait de son château de Scandœuvre des courses dans toute la contrée. Mais il fut enfin réduit, et depouillé de sa acigneurie, qui fut donnée au sire de Luxembourg. Alors Philippe songea à achever la conquête de la Hollande, Il assiegea la vide d'Amersfoort, et s'en rendit maître, pendant que sea ailies, les ducs de Cleves et de Gueldre, ravageaient le pays tout à l'entour. Bientôt Jacqueline, chassée de ville en ville, ne se trouva plus maltresse que des places de Schoonhoven et de Gouda où elle s'enferma, laissant ses navires chercher de toutes parts à opérer de puissantes diversions jusqu'à ce qu'entinson amiral Guillaume de Brederode succombát dans un combat naval qu'il · livra aux Bourguignons, aides des gens de Haarlem et d'Amsterdam.

Sur ces entrefaites l'hiver arriva, et les affaires de France et de Bourgogue rappelèrent le duc à Dijon, au mois de décembre 1427.

Jacqueline put ainsi respirer un moment, et attendre peut-être de resultat de l'appel qu'elle avait fait, à la cour. de Rome, de la seutence proponcée contre elle.

Mais Philippe ne voulut pas lui laisser de repos. Au mois de mai il se trouva de retour en Flaudre, après avoir cerit à sa bonne chevalerie qu'il etait resolu à terminer cette fois la guerre de Hollande, Les villes flamandes, qui souffraient peu de cette -guerre, avaient fourni a lour scignour des subsides considérables. De grands préparatifs avaient éte faits au port de PEcluse. Un orage terrible allait fondre sur la Hollande. Jacqueline, toutefois, ne perdit point courage. Copendant elle fut bieutôt forces de ceder, le pays étant épuise, et une grande partie des seigneurs et des villes qui lui étalent restes fideles jusqu'alors avant abandonné sa cause . qu'il n'était plus possible de défendre contre l'armee formidable que le duc conduisait centre eux. Les gens de Gouda, effrayés du siège qu'ils altaient avoir à soutenir, la conjurérent de traiter. Jacqueline, voyant que toute résistance serait inutile, se determina donc à ceder. D'ailleurs, le comte de Gincester, après s'être

soumis à la sentence papale, en avait profité pour épouser Alienor de Cohen, que depuis longtemps il avait eue publiquement pour maîtresse. Le 3 juillet, la duchesse conclut à Delft un traité avec le duc de Bourgogne. Il fut établi par cet acte que Jac queline renonçait à l'appel qu'elle avait fait à Rome de la sentence papale; que le duc la reconnaissait comme comtesse de Hainaut, de Hollande et de Zélande, et comme dame de Frise; qu'ella reconnaissait, de son côté le due nour son vrai boir et béritier, et aussi pour manibour et gouverneur desdits pays; qu'elle en remettrait toutes les forteresses entre les mains du duc, et qu'ils iraient ensemble dans les bonnes villes, pour y être reçus, elle comme dame beritière, lui comme mambour et gouvernaur; que les nobles et les bonnes villes jureraient de reconnaître la duc pour lear droiturier seigneur, en cas que la duchesse mourus avant lui, saus laisser d'hoir légitime; que le duc aurait le gouvernemeut des pays, et que la duchesse ne pourrait s'en cutremettre jusqu'à ce qu'elle fut mariée par l'avis et le consentement de sa mère, du duc et des trois États du pays ensemble; qu'en attendant, elle en toucherait les revenus, tous frais et charges déduits; que, si elle se mariait sans le consentement de sa mère, du duc et des trois États, ou de l'un d'eux. elle cousentait qu'alors il ne fût obéi ni à son mari ni à ella , mais seulement au duos que celui-ci instituerait, pour connaître des affaires de Holande, de Zélande et de Frise, neuf personnes, savoir a trois presentees par la duellesse, trois qu'il choisiraidaus lesdits pays, et trois qu'il tirerast d'autres lieux à son choix; que, quant au Hainaut, il y commettrait les officiers qu'il trouverait bon. Le même jour où ce traite fut conciu, Jacqueline remit au duc des lettres par lesquelles elle le reconnaissait pour son heritier en cas qu'elle mourût sans enfants legitimes, et lui transmettait le pouvoir d'instituer et de destituer tous officiers dans son pays.

Ce traité ne pacifia point les inimitiés si ardentes qui avaient si longtemps agité le pays. Les llockschen, dont le parti était fort nombreux enorce, étaient domptés, mais non soumis, lls subirent, la joi du plus fort.

Pendant que tout prospérait ainsi à Philippe de Bourgogne, qu'il joignait à ses Etats le comté de Namur en 1429, qu'il se faisait inaugurer duc de Brabant après la mort de Philippe de Saint-Pol en 1430, et qu'enfin il fondait cette, vaste puissance sur laquelle Charles le Téméraire essaya de placer une couronne royale, Jacqueline vivait dans le repos et dans le silence à Tergoes, petite ville de Zélande, qui lui avait été laissée en apanage. Elle passa ainsi quatre années, paraissant résignée, mais se plaignant toujours de ne pas avoir assez d'argent. Son cousin de Bourgogne ne lui en donnait guère, et elle eu dépensait beaucoup. Enfin, un jour que sa mère, madame Marguerite, lui avait envoyé de beaux chevaux et de magnifiques jovaux, elle ne se trouva pas de quoi récompenser les gentilshommes qui lui remettaient ces presents. Ce fut un tel chagrin pour elle, qui était naturellement fort libérale, qu'elle se mit à pleurer amèrement. Un gentilhomme de ses domestiques, la voyant dans cette douleur, lui conseilla de s'adresser au sire Frans de Borsselle. C'était justement ce seigneur que le duc de Bourgogne avait nommé son tuteur en Zelande. Elle ne pouvait croire d'abord qu'un serviteur du duc, qui ne lui devait aucune reconnaissance, et qui avait toujours suivi un parti opposé au sien, tût empressé à lui rendre service. Ce fut cependant ce qui arriva. Le sire de Borsselle lui prêta tout l'argent qu'elle voulait, et lui dit qu'elle pouvait disposer de ses biens et de sa personne. Jacqueline, touchée de ce bon procédé, et trouvant d'ailleurs le sire de Borsselle fort à son gout, ne tarda point à prendre pour lui un grand amour; et, comme elle écoutait bien plus ses penchants que la raison, elle l'épousa secrète

ment. Bientôt le due en fut informé par quelqu'un des domestiques qui avaient assiste au mariage, et d'ailleurs madame Jacqueliue n'était pas d'un caractère à se cacher, pi à se contraisdre beaucoup.

are nemotip.

Au mois de juillet, 1472, Philippe as readit. It la lage aver six couts hommes d'arrese, itt prendre le sire de Borseile, et l'euroya prisonnies de de Borseile, et l'euroya prisonnies montrait était grande. It les parleit pas de moim que « faire eouper la tele av resed insolent qui avait oci, saus su permission, épouser une princesse de son sans, engage par au trate à ne in-

mais se marier sans son consentement,

et dont il était l'héritier reconnu. Le but de Philippe était de forcer Jacqueline à de nouvelles concessions. Aussi, pour sauver son mari, qu'elle crovait voué à une mort certaine, elle consentit à traiter de nouveau. Cette fois elle céda non-sculement le gouvernement et la jouissance de ses États, mais la possession actuelle, tant pour elle que pour les héritiers directs qu'elle pourrait avoir. Le duc de Bourgogne lui laissa pour domaines plusieurs riches et considérables seigneuries qu'elle eut pouvoir de tenir en fief, avec de grands priviléges, mais en renonçant à tout droit de souverainesé. Seulement, si le due mourait sans enfants, les pays cédés par Jacqueline devaient retourner à elle ou à ses héritiers. Il fut reglé, en outre, qu'elle porterait desormais les titres de madame Jacqueline, duchesse de Bavière, cointesse de Hollande et d'Ostrevant. Enfin, un revenu de cinq cents clinquarts lui fut assigné sur le comté d'Ostrevant, et elle se réserva le droit de chasse dans tons ses États et dans ceux du duc, car c'était un de

ses grands passe-temps.
Philippe de Bourgognétalt parvenu
à son but. Jacquelme, dés lors, sembla satisfaite de son état, et demeura
fort tranquille. Sa mère supporta avea
un esprit moins stoique toutes ces lon
gues humiliations. Son ressentiment:
alla si loin, qu'un gentilhomme de sa
maison avant été mis en justiceet conmaison parant été mis en justiceet ton-

damné pour avoir comploté la mort du duc, qu'il avait résolu d'assassiner pendant une partie de chasse, il passa pour constant que ce crime avait été auggéré par madame Marquerite.

pour constant que ce crime avait été suggéré par madame Marguerite. Jacqueline mourut, selon les uns, le 8 octobre 1436, selon les autres, le 9 du même mois, d'une maladie de

langueur qu'on attribua aux chagrins qu'elle avait essuyés. Elle ne laissa point de postérité.

Frans de Borsselle lui survécut. Il rentra en grâce aupres du duc, qui lui permit, sans en faire toutefois l'objet d'un acte authentique, de porter le nom de comte d'Ostrevant, et le

créa, en 1445, chevalier de la Toison

Selon la tradition populaire, Jacqueline s'amusait, pendant les dernières années de sa vie, à fabriquer une espèce de petites cruches d'argile, qu'on appela en Hollande Jakoba's kruikjes (cruches de Jacqueline), et

qui se conservent avec grand soin dans les cabinets des amateurs de curiosités.

La mort de cette princesse, dont la vie avait été si agitée et si romanesque, fit entrer définitivement le counté de Hainaut dans les domaines de la maison de Bourgogne.

## LIVRE II.

## HISTOIRE DE LIÉGE, DE LUXEMBOURG ET DE NAMUR, JUSQU'A CHARLES LE TÉMÉRAIRE.

## CHAPITRE PREMIER.

 LIÈGE DEPUIS SON ORIGINE JUS-QU'A LA MORT DE L'ÉVÊQUE RODOL-PHE EN 1191.

Le diocèse de Liége fut indubitablement un des premiers pays de la rive gauche du Rhin, qui aient été colonisés par ce mélange de peuplades ger-maniques que l'on appelait Franks sa-liens. Les anciens Germains qui habitaient ce territoire, et qui y vivaient dans l'union la plus étroite avec l'em-pire romain, durent plus facilement s'attacher aux vainqueurs; et ceux-ci, en venant s'y établir après avoir franchi le Rhin, y vinrent moins en conquérants qu'en amis. Ce qui est incontestable, c'est que la race royale des Mérovinglens nous apparaît d'abord sur le territoire du diocèse de Liége; que ces terres étaient habitées par une véritable population germanique, et que les chefs de la race carlovingienne y possédaient d'importants domaines. Sous les empereurs romains, le christianisme était devenu dominant dans cette contrée. Il y fut maintenu par Clovis, qui n'embrassa point l'aria-nisme, à l'exemple des autres chefs germains, mais qui se fit chrétien catholique, autant par politique, sans doute, que par suite de l'impression que l'exercice des pratiques religieuses du catholicisme avait produite sur son esprit dans ses premières années.

Les origines de l'église de Liége sont singulièrement obscures. A en croire quelques historiens, elleaurait en pour premier évêque saint Materne, dont la tradition fait remonter l'existence au siècle même de Jésus-Christ, et dont elle rapporte la mort à l'an 128. Ce

saint aurait eu son siège épiscopai à Tongres, qui etait alors la vulle la plus considérable de la Belgique. Dix evéques se seraient sucedé a insis, dont le dernier aurait été saint Servais. Ce préalt, prévoyant que la ville de Tongres allait devenir la proie des borbares qui envahissaient l'empire, aurait transféré le siège de l'éréche à Maestricht, où ilmourut en 384.

Après saint Servais, les diptyques episcopaux présentent un vide épiscopaux présentent un vide épiscopaux présentent un vide épiscopaux présent de l'activité de l'activit

Ce n'est qu'en 558, c'est-à-dire après saint Domitien, que nous trouvons une suite non interrompue d'évêques, dont le premier fut saint Monuiphe,

C'est à ce prelat, fils d'un seigneur de Dinant, qu'est due l'origine de cetteville de Liège qui, plus tard, joua un si grand rôle dans l'histoire de Belgique. On raconte qu'allant un jour de Maestricht à Dinant, il vit de loin un petit village, situé au milieu des forêts, et eutouré de montagnes et de rivières. Frappé de la beaute de ce site, il s'informa du nom que portait ce village. On lui répondit qu'il s'appelait Legia, du nom d'un petit ruisseau qui le traversait, et qu'on nomme aujourd'hui le ri de Coq-Fontaine. Jugeant qu'une position si avantageuse était propre à l'emplacement d'une ville, il prédit que Legia deviendrait une cité florissante, et v bâtit une chapelle qu'il dédia à saint

BELGIQUE ET HOLLANDE.

Côme et à saint Damien. Cette chapelle fut le berceau de la ville de Liège. Saint Monulphe la dota, avant de mourir, de tous les grands biens qu'il avait hérités de sa famille, et au nombre desquels se trouvait la ville de Dinant: cette donation fut l'origine de la puissance temporelle des évêques de Liège.

Depuis saint Monulphe jusqu'à saint Lambert, huit évêques se succédérent, dont l'histoire n'offre guère d'intérêt. Ce furent saint Gondulphe, saint Perpète, saint Ébregise, saint Jean l'Agneau, saint Amand, saint Remacle et saint Théodard. De ces huit prélats, saint Amand et Saint-Remacle furent les plus célèbres par leurs œuvres. Le premier exerça avec éclat à Gand et à Tournai l'apostolat dont le roi Dagobert l'avait investi, et il fonda la celèbre abbaye de Saint-Amand ou d'Elnon. Le second fut appelé à l'épiscopat par le roi Sigebert, et fut le fondateur de l'abbaye de Stavelot, si fameuse dans l'histoire littéraire.

Dans la seconde moltié du septième siècle apparait l'évêque saint Lambert, qui passe pour avoir le premier conquis les immunités de son église, ou, ce qui serait plus exact, pour en avoir obtenu la confirmation par le roi Childeric II. Il n'était âgé que de vingt et un ans seulement lorsqu'il monta sur le siège épiscopal, qu'il ne tarda pas à abandonner pour entrer à l'abhaye de Stavelot, où il vécut pendant sept ans comme simple moine. Après qu'il eut passé tout ce temps dans cette retraite à laquelle le força le barbare Ebroin, maire du palais, pour le remplacer par Faramond, une de ses créatures, saint Lambert fut restitué dans sa dignité par Pepin d'Herstal. Son zèle contribua puissainment à répandre les lumières du christianisme parmi les Franks saliens, et le diocese de son église s'étendait fort loin sur la rive gauche de la Meuse, vers le nord-ouest, c'està-dire dans la Taxandrie, dont une grande partie correspond à la Campine actuelle. Il termina sa vie sous le fer

des assassins. Pepin d'Herstal, après avoir répudié sa femme Plectrude, vivait avec une concubine nommée Alpaide. Saint Lambert prit à cœur de mettre un terme à ce desordre. Il ne cessait de faire au maire du palais des remontrances sévères sur sa vie scandaleuse, et il l'engagea par de vives instances à renvoyer sa compagne de honte et de débauche. Alpaide, craignant que Pepin ne finit par céder aux sollicitations du prélat, pensa que le moyen le plus sûr de prevenir ce coup était de se défaire de Lambert. Cette résolution prise, elle engagea son frère, appelé Dodon, à se charger de commettre ce crime. Dodon accepta; et, après avoir pris toutes ses mesures, il se rendit de grand matin à la demeure de l'évêque, à la tête d'une troupe de sicaires dévoues à ses volontes. Il fit d'abord cerner le palais par une partie de ses compagnons, et les autres envahirent en tumulte les appartements épiscopaux. Ce bruit ayant donné l'éveil, les deux neveux de l'évêque s'armèrent à la hâte, et, secondés par quelques serviteurs fideles, forcerent les assassins à la retraite. Mais ceuxci revinrent à la charge plus furieux, et, après avoir égorgé les deux neveux de l'evéque et les domestiques qui les secondaient, ils se precipiterent dans la chambre où Lambert était endormi. Le saint évêque, voyant le sort qu'on lui préparait, se lève, se prosterne, et reçoit avec le plus grand calme le coup mortel. Saint Lambert fut honoré comme un martyr, et devipt le patron de la ville de Liége.

paron de la viur de Lusaporite à de Ses retate furest transporite à Ses retate furest transporite à l'étrèché. Nais non successeur, saint lubbert, les ramae de nouveau à Liége, où il les déposs dans une église qu'il it construire en mémoire du mort. Cette église devint la fameuse catherale de Saint-Lambert, qui n'eut peu-lêtre point de rivale au moyen ale, par l'imméraité dess richesses et les stalles de ses chanorines par les lis stalles de ses chanorines par les lis des emprezors et des rois. tal, le tombeau de saint Lambert attira un nombreux concours de pèlerins; leur séjour et les libéralités de Plectrude et de ses descendants, pleins de reconnaissance pour la mémoire du martyr, contribuèrent à l'accroissement de la ville, qui, dèslors, se développa avec une rapidité presque incroyable.

Saint Hubert, issu de la race de Clovis et fils d'un duc d'Aquitaine, succéda à saint Lambert, sous la discipliue duquel il s'était placé après la mort de sa femme. Élevé à la cour de Neustrie, qu'il avait été forcé de quitter pour se soustraire à la tyrannie du maire du palais Ébroin, il était venu chercher un asile anprès de Pepin. Devenu veuf, il s'était mis sous la direction de saint Lambert, après la mort duquel il fut élevé à la dignité épiscopale par le peuple, et confirmé dans sa prélature par Pepin d'Herstal. L'bumble village de Liége s'était

développé par degrés, et transformé en une ville. L'évêque saint Hubert v bâtit la cathédrale dont nous venons de parler, et à laquelle il attacha vingt chanoines. Il entoura Liége de murailles, y publia des règlements de police, et donna des lois qui déterminaient les droits des habitants. Il v fixa les poids et les mesures; enfin, si l'on en croit l'historien Louvrex, il établit un tribunal composé de quatorze membres auxquels il donna un chef. appelé depuis grand maïeur.

Après les deux successeurs de saint Hubert, c'est-à-dire saint Floribert et Fulcaire, le siège épiscopal fut occupé d'abord par Agilfride, ensuite par Gerbalde, qui furent successivement investis de la crosse par Charlemagne. Ce prince visita la ville de Liége en 770, et v célébra les fêtes de Pâques. ee qu'il fit les trois années suivantes il pendant son séjour, à Herstal, Agilfride et Gerbalde obtinrent, d'après les chroniqueurs, un grand nombre de priviléges de cet empereur, qui, selon une vieille tradition populaire, donna même, comme une marque spéciale de sa faveur, à la cathédrale de Liège un

Depuis le temps de Pepin d'Hers-, étendard en forme de gonfalon, à la garde duquel il commit le chapitre de Saint-Lambert.

> Cet étendard joua un grand rôle dans les guerres nonibreuses que la principauté liégeoise eut à soutenir durant le moyen âge. Les formalités qui accompagnaient la remise de cette espèce de bannière à celul qui devait la porter dans les combats, sont assez curieuses pour que nous les rappelions ici en passant. Quand la guerre était déclarée, on sonnait les cloches du ban; le chapitre de la cathédrale armait ses suppôts avec la milice de son quartier, et c'était l'évêque qui commandait les armes. Le prévêt du chapitre deployait le gonfalon et l'exposait sous une vaste couronne, placée dans la nef de Saiut-Lambert, jusqu'au moment où la bourgeoisie devait se mettre en marche. Au jour indiqué, le haut avoué de Hesbaie (qui seul avait le droit de porter l'étendard en guerre) se présentait aux portes de l'église, accompagné de quaraute chevaliers. Après l'avoir revêtu d'une armure blanche, les chanoines le conduisaient au maître-autel, où il jurait sur les livres saints de rapporter, s'il revenait du combat, ce gage sacré. Le serment recu, le prévôt du chapitre prenait l'étendard, et le montrait au peuple du haut des degrés de l'église qui s'ouvrait sur le marché, où les bourgeois en armes l'attendaient. Le haut avoué marchait entre deux chanoines, suivi de tout le cha-pitre. Dès qu'il avait descendu les degrés de la cathédrale, il montait à cheval; et, après avoir reçu l'étendard des mains du prévôt, il aliait se placer à la tête de l'armée. La vue de cet objet de la vénération liégeoise enflammait tellement leur courage, qu'ils volaient à la rencontre de l'ennemi avec la certitude de vaincre, ou du moins avec la résolution de mourir.

> Les faveurs de Pepin d'Herstal et de Charlemagne avaient donné une certaine importance au pouvoir temporel des évêques de Liége. Ce pouvoir s'accrut considérablement sous les évêques suivauts.

A Gerbalde succédérent sur le siège épiscopal Walcand et Pirard; à celuici Hircaire, ensuite Francon, qui obtint en 884, de l'empereur Charles le Gros, la ville de Madière au diocèse de Metz, laquelle fut échangée par le chapitre contre la ville de Saint-Trond; en 888, duroi Arnoul de Lorraine, la riche abbave de Lobbes en Hainaut, avec toutes ses dépendances, dont la ville de Thuin faisait partie; en 898, du rol Zwentibold, le domaine de Theux avec tout son territoire; et de l'abbesse Gesle, parente de la famille de ce roi, l'abbaye de Fosses, dans le comté de Namur. Toutes ces riches donations furent confirmées sous l'évêque Étienne, en 908, par Louis, roi de Lorraine, qui accorda, en outre, à l'église de Liege un droit de gabelle et le droit de battre monnaie à Maestricht.

Les libéralités royales semblaient acquises à la cathédrale de Saint-Lambert. Elles ne se ralentirent pas, quand, après la mort de Louis l'Enfant, la Lotharingie passa pour un certain temps sous la domination de la branche française des Carlovingiens; et Charles le Simple ne se montra pas moins généreux envers les évêques liégeois que les Carlovingiens germaniques ne l'avaient été. Dejà, du vivant de Louis, quand les guerres élevées entre Renier I et la maison rovale allemande eurent soumis à la puissance de Charles les pays germaniques baignés par la Meuse, celui-ci donna au eliapitre de Liège l'abbaye d'Hastière située sur ce fleuve dans le comté de Namur, et celle de Saint-Romuald, sur le Demer. Mais la dotation qu'il lui fit, en 915, fut plus importante encore; car c'était la forêt de Theux (que Zwentibold n'avait pas comprise dans la donation du domaine royal de ce nom ) avec toutes les juridictious qui en dépendaient, et, par conséquent, presque tout le territoire qui plus tard composa la seigneurie de Franchimont.

Si l'État de Liéges'enrichissait et s'agrandissait ainsi, il n'avait cependant as encore acquis son indépendance. Mais il marchait à grands pas vers ce

but, et les circonstances le secondaient merveilleusement. En effet, le rovaume de Lorraine avant passé aux rois de Germanie, par la faiblesse de Charles le Simple, le pays de Liége fut ainsi ceusé être attaché à l'Allemagne, Or. les Othons, redoutant les entreprises des comtes et des ducs, qui cherchaient à secouer l'autorité des empereurs. furent amenés par leur politique à accorder aux évêques un pouvoir qui pit contre-balancer celui des seigneurs. Mais, selon les apparences, ils se réserverent le droit de nommer les évêques, on au moins de les confirmer dans leur dignité, parce que, dans l'état des choses, il fallait que ces prélats leur fussent dévoués pour les soutenir contre les seigneurs par lesquels la puissauce împériale pouvait être mise en péril,

L'évêque Étienne, qui mourut en 920, eut pour successeurs Richaire, Hugues, Farabert, sous l'épiscopat duquel l'empereur Othon enrichit la cathédrale du monastère d'Evck et de ses dépendances ; Rathère, Baldric, et Éracle, ce dernier était issu du sang des ducs de Saxe et conseiller de l'empercur.

Nous volci arrivés à l'an 972. Ici nous apparaît tout à coup un homme de génie qui s'empare de tous les éléments de grandeur et de puissance que le temps avait lentement amassés dans les archives de Saint-Lambert, et qui constitua cet évêché souverain et indépendant, dont de grands rois souvent sollicitèrent l'alliance et l'appui, Cet homme fut Notger. Issu d'une famille Illustre de Souabe, Il brilla d'abord dans l'école de Stavelot, ensuite dans le monastère de Saint-Gall, d'où l'empereur Othon Ier le

siège épiscopal de Liège, Othon II pré-senta Notger au choix du chapitre, qui l'investit de la crosse. Le nouvel évêque appliqua tous ses soins à régler l'administration întérieure de la ville de Liége, et à pour-voir à sa sûreté au dehors. La police

tira, pour l'attacher à son palais. La

mort d'Éracle avant laissé vacant le

attira d'abord son attention.

La fin de l'épiscopat d'Éracle avait été signalée par de grands désordres que ce prelat n'avait pas réprimés, soit par faiblesse, soit parce qu'il en avait été lui-même la principale victime. Voici ce qui était arrivé. Un nommé Heuri de Marlagne avait envahi le palais de l'évêque avec une troupe de séditieux et s'y était livré à toute sorte d'excès. Eracle était mort sans avoir puni cet affront fait à sa dignité, et Henri de Marlagne continuait avec les siens d'infester Liège et ses environs. Notger, arrivé au pouvoir, comprit qu'une mesure épergique pouvait seule délivrer la ville de ce fleau. Il rassembla donc une troupe de gens de guerre, descendit dans le quartier occupé par les brigands, les cerua dans leurs logements, et les pendit presque tous aux portes de leurs maisons. Par cet acte de sévérité, il rendit aux lois leur vigueur, à l'autorité sa force, et imprima nne terreur salutaire à l'esprit de turbulence et de sédition. L'ordre et la tranquillité ainsi rétablis, Notger s'occupa du soin des affaires spirituelles

Eu '980, l'empereur Othon II confirma par un dipionie les droits de l'église de Liége sur Huy, Possex, Lobse, Tongres et Malipre. Othon III., douns à son tour des prevues de libératité en 985. Il lui fit dons de la riche abbaye de Gembloux avec ses dependances, et les parties du comité de III. que le diplôme précedent ne lui avait pas sauvress, et il confirma le avait pas sauvress, et il confirma le baie, avec sa oppitale Trifemont, qu'Othon II lui avait fait.

et temporelles de l'évêché.

Avec la puissance les richesses affusient ainsi à Lége. Notger les employ à sagement au bien de la ville et du diocexe. Jamais les écoles de l'évèche à avaient jeté autant d'éclat que sous sa prélature. Mais il nes borna pas eux écoles seulement. Il carrient Lege de plusieurs eglies nouvelles, et le remparts garais de tours; il fortifia Thun et Posses, et rebûtt Malines. qui n'avoit pu se rétablir des ravages que les irruptions des Normands y avaient exercés; cofin, il règla l'administration des domaines diocèssias de telle manière qu'un tiers des revenus fut assigné à l'évêque, un tiers aux églises, aux monastères et aux établissements religieux, et un tiers aux officiers et aux employés civils et militaires de l'Etat.

Nous ne pouvons manquer de raconter ici un des faits les plus dramatiques de la vie de Notger.

Le château de Chèvremont, ancien domaine royal de la famille de Charlemagne, situé près de Liége, sur la petite rivière de Vesdre, était un de ces repaires de bandits comme il en existait tant au moyen âge Bâti sur une montagne escarpée et maccessible de tous côtés, il passait pour une des forteresses les plus formidables de ce temps, avec ses hautes murailles et ses tours épaisses et solides. Un seigneur, que les chroniqueurs appellent Immon ou Lidriel, l'occupait avec une troupe de gens de guerre qui infestaient les routes et tenaient constamment la ville en échec. Plus d'une fois Notger avait songé à s'en emparer, mais les moyens de le réduire lui manguaient; Othon le Grand, Charles le Simple, et Brunon, archevêque de Cologne, y avaient eux-mêmes échoué malgrétoute leur puissance. Il fallait done attendre du temps une occasion favorable : cette occasion s'offrit en 980. Le seigneur de Chèvremont désirait faire haptiser par un prélat distingué un fils qui venait de lui naître, et il jeta les yeux sur l'évêque de Liége auquel il envoya un messager pour lui en faire la demande. Notgeraccepta avec joie, et le jour de la cérémonie fut fixé. Il s'empressa aussitôt de rassembler dansle plus grand secret ses hommes d'armes; et, leur ayant exposé son projet avec les moyens de réussir. les exhorta à profiter de cette circons tance pour se délivrer d'un voisin si redoutable. Il parvint sans peine à les . persuader. Tout étant préparé, l'évêque, dans la crainte que le seigneur du château ne découvrit le stratageme quidevait lui être si funeste, voulut le mettre à exécution quelques jours avant celui qui était fixé pour le baptême. Le jourvenu, une immense procession de pretres et de clercs, revetus de chapes et d'habits sacerdotaux, sortit de la ville aux premiers rayons du soleil, et se dirigea vers le manoir, avec ses gonfanons et ses bannières. Notger lui-même fermait la marche, accompagné de tout son clergé. Quand le cortége fut parvenu au pied de la montagne, Lidriel ouvrit la porte du château toute grande, et, après s'être avancé à la rencontre du prélat, l'introdulsit dans son manoir; mais il remarqua bientôt que pluşieurs de ces prêtres portaient des armures sous leurs vêtements sacerdotaux. L'évêque, voyant que lestratagème était découvert, lit aussitôt fermer les portes, et dit au châtelain :

« Je suis venu a ta priere; et ainsi j'ai atteint le but que j'avais tant con-voité, et qui est de détruire ce château. Car tu es un larron, un volenr de grands chemins, un détrousseur de gens que tu enfermes dans ton manoir, où tu les fais mourir en grandes souffrances. Or, rends-mol de gré ce castel; sinon, je l'aurai de force. »

« Vous en aurez menti, faux prêtre, s'écria Lidriel en colère. Videz à l'instant même ce château; sinon, vous mourrez tous. Si vous n'etiez venu à ma prière, vous n'auriez pas de grâce à esperer. »

L'eveque, entendant que Lidriel parlait ainsi avec grands outrages, donna à ses compagnons le signal convenu : toutes les chapes tombèrent, et cinq cents honimes d'armes se montrèrent l'épée à la main, et

prêts à frapper. Le châtelain resta confondu. Toute résistance était impossible et il dut se borner à lancer quelques imprécations contre Notger, puis il sejeta à bas des remparts, et tomba mort au pied des murailles. L'enfant fut baptisé; mais il mourut trois jours après cet événement. La mère se précipita dans un puits. Maître du château, Notger le fit détruire de fond en comble. Une

chapelle fut construite sur l'emplacement de la terrible forteresse. Elle est encore aujourd'hui un but de pè-lerinage très-fréquenté.

En l'an 1006, l'empereur Henri II confirma toutes les donations faites par ses prédécesseurs à l'église de Liège. par un diplôme dans lequel sont cites, comme appartenant à cet évêché. Lobbes, Saint-Hubert, Brogne, Gembloux, Fosses, Malogne, Namur, Dinant, Ciney, Tongres, Huy, Maestricht, Malines, et qui garantit à Notger et à ses successeurs la possession libre et indépendante de ces villes, avec tous les biens et tous les hommes qu'ils contien-nent. La souveraineté de Notger se trouva ainsi clairement établie, et c'est depuis ce prélat que l'on donna aux éveques de Liége le titre de prince.

Après une vie consacrée tout entière au bien du pays, Notger mourut en 1007. Il avait occupé le siège épiscopal pendant trente-cinq ans. Sa mé moire fut en si grande vénération à Liége, que la poésie lui a consacré le vers suivant, qui s'adresse à la ville :

## Notcerum Christo, Notcero ontera debes,

Sous Baldric II, successeur de Notger et sorti de la maison des comtes de Looz, la puissance liégeoise avait acquis une si grande importance, que ses voisins commencerent à voir qu'ils auraient un jour à compter avec elle. Elle inspirait surtout de vives inquiétudes au comte Lambert de Louvain. dont les domaines se trouvaient serrés d'un côté par Malines, de l'autre par les terres de Brugeron. Ces craintes étaient d'autant plus fondées, que l'évéque avait précisément commence à bâtir un château à Hougacrde, entre Tirlemont et Liége. Cette construction parut un acte d'hostilité au comte, qui venait de commencer la guerro contre l'empereur Henri II, parce que ce prince, revendiquant le comté de Louvain comme un ficf de l'Empire, en voulait dépouiller Lambert pour en investir Godefroi d'Eenham, duc de Lothier. Le comte, qui redoutait grandement ce château, fit sommer l'évêque de le démolir. Cette sommation n'ayant eu aueun succes, il se jeta aussitôt en ennemi sur le territoire de l'évêché. Baldric réunit en toute bâte ses hommes d'armes, parmi lesquels se trouvait le comte Robert de Nausur. Les troupes de Lambert furent culbutées au premier choe; et leur défaite eut été complète, si Robert, voyant le danger où était Lambert son oncle, n'eût quitté la bannière de l'evêque, pour se ranger sous celle de Louvain. Le combat changea au même instant de face; et les Liegeois, ne pouvant résister aux efforts reunis des epées de Louvaiu et de Namur, furent rompus et forcés de preudre la fuite, en laissant sur le champ de bataille trois cents morts, sans compter les blessés et les prisonniers.

Pour se venger de la perfidie de Robert, Baldric résolut d'entrer dans le comté de Namur, pour châtier son vassal infidèle. Mais cet orage fut conjuré par le comte de Flandre, qui parvint à ménager entre les deux partis un accommodement, dont les conditions furent : que le comte de Louvain serait relevé de l'excommunication dont l'évêque l'avait frappé; que, pour l'expiation de ses torts, il ferait bâtir à Hougaerde une église dans laquelle on prierait pour le repos des âmes de ceux qui avaient été tues dans la bataille; et que Robert de Namur payerait une somme de quatre mille esants.

De son côté, l'évêque éleva, en mémoire des morts, la monastère de Saint-Jacques à Liége.

La principauté s'acerut, sous l'épiscopat de Baldric, du comté de Looz et du marquisat de Franchimont, par la donation qu'en firent à Soint-Lambert les souverains de ces deux petits États. Les terres de l'évêché étant terres

de l'Empire, ce prélat fut sommé de marcher à la tête de ses troupes contre Thierri, comte de Frise, qui s'était révolté. Il succomba de fatigue en route, en 1018.

Ses successeurs furent : Walbodon, qui se distingua par sa piété et par son instruction; Durand, qui passa pour uu des hommes les plus lettres de son temps: Réginard, qui jeta à Liége un grand pont de pierre sur la Neuse, et mérita le surnom de Chevalier accompii, dans une guerre contre Odon de Champagne: Nithard, qui réunit à l'état le contré de llaspina, deminé re ratie de la Hesbaie que l'évéché ett ennocha quefer; et Wazon, quis et de forma à l'école de Notger, où il fut le condisciple de ce l'échérie de Lorraine que Rome vit s'associr sur le siège pontifical, sous le nom d'Exieme N.

Wazon nous a conduit à l'an 1048. Son successeur Théoduin, prince de la maison de Baviere, fut nommé directement par l'empereur Henri III; Jusqu'alors il avait été de règle générale que les évêques fussent élus par le chapitre et par le peuple, et que les empereurs confirmassent la nomination. Henri III changea tout à coup ce principe, en s'arrogeant le droit exclusif d'investir les évêques de leur dignité. Le motif de cette mesure est assez facile à comprendre. Les empereurs s'étaient servis d'abord des évêques, et leur avaient donné une grande puissance, pour se maintenir contre l'esprit hostile des seigneurs. Mais plus tard, quand cette puissance se fut accrue au point qu'elle leur était devenue encore plus formidable que celle des grands vassaux, ils sentirent le besoin d'exercer sur elle une action plus directe.

C'est à l'évêgue Théoduin que la comtesse Richilde vendit, pour cent soixante-quinze marcs d'or, la seigneurie du comté de Hainaut, avec Beaumont et Valenciennes 1. Cette acquisition accrut encore l'importance du pays de Liége, devenu assez considérable déjà pour être compté parmi les États les plus vastes de l'Empire, et pour faire de la dignité épiscopale un objet de lutte entre les famil-les les plus puissantes. Aussi la crosse liégeoise fut des lors tellement ambitionnée, qu'aussitôt la mort de Théoduin, survenue en 1075, un grand nombre de concurrents se présentérent pour recueillir sa succession,

Voir ci-dessus, page 19.

que l'empereur remit à Henri, archidiacre de Verdun, et frère de Godefroi le Bossu, duc de la Basse Lo-

tharingie.

Le règne de Henri de Verdun est signalé dans l'histoire par l'établissement du tribunal appelé tribunal de paix. Déjà, avant cette époque, les princes et les conciles avaient pris des dispositions expresses contre l'usage barbare des guerres parti-culières. Dans l'état d'anarchie et de morcellement social qui existait alors, les ducs, les comtes, les seigneurs, ne cessaient de se livrer entre eux des luttes cruelles, dans lesquelles ils forçaient leurs vassaux à prendre les armes, pour vider des différends dont ceux-ci étaient les premières et les plus déplorables victimes. Un long abus paraissait avoir consacré cette coutume barbare, et les nobles la regardaient comme une de leurs olus précieuses prérogatives. Imitant l'exemple des seigneurs, les vassaux ne cherchaient qu'à venger leurs prores querelles par les mêmes movens. Il y avait, pour ainsi dire, autant de guerres que de familles. Les mesures adoptées par les princes et par les conciles n'avaient jamais été réellement mises en vigueur, ou elles étaient tombées en désuétude. Ce n'est que, dans le cours du XIe siècle qu'on les voit exécutées ou rétablies en France, en 1041, sous la dénomi-nation de trêves de Dieu. Le comte de Namur, Albert III, engagea l'évêque Henri à l'aider à introduire cette institution en Belgique. L'évêque, applaudissant à cette idée, convoqua une assemblée composée des principaux seigneurs du pays, pour concerter les mesures propres à atteindre ce but. Ils se réunirent à Liége, et il fut décrété que, du premier dimanche de l'Avent au jour de l'Épiphanie inclusivement, et du dimanche de la Septuagésime à l'octave de la Pentecôte, et, dans le reste de l'année, les dimanches et les fêtes, personne, dans toute l'étendue de l'évêché de Liège. ne pourrait porter les armes, et qu'il

était défendu à qui que ce fût de com-

mettre des brigandages, foules ou incendies, de mutiler ou de tuer quelqu'un à coups de bâton, d'épée, ou de quelque arme que ce fût, sous peine, pour les hommes libres, d'être bannis des terres de l'évêché, et prives de leurs biens et de leurs emplois; et pour les serfs, d'avoir la main coupée et d'encourir l'excommunication. L'assemblée, après avoir déterminé les peines, régla la forme de la procedure, et confia d'une voix unanime à l'évêque le droit de citer à son tribunal tous ceux qui se seraient rendus coupables de quelque violence ou brigandage : c'est ce tribunal qui fut appele le tribunal de paix. Les statuts en furent dressés par l'assemblée. L'évêque était chargé de juger les injures, les violences, les meurtres, les viols, les pillages, les incendies. Il devait tenir ses séances tous les samedis, en habits pontificaux, dans la chapelle de la Vierge des Fonts, que Notger avait fait bâtir près de la cathédrale. Il était assis, et le préteur, armé, et accompagné de quelques bénéficiaires, se tenait debout. Tous les diocésains étaient justiciables de ce tribunal, à l'exception des nobles et des ecclesiastiques. Les plaideurs avaient le droit de demander que leurs différends fussent termines par le jugement ou par le duel : et s'ils adoptaient ce dernier parti, les deux champions devaient, avant six semaines révolues, descendre avec des armes rouges dans la lice, qui était longue et large de viogt pieds. L'usage de cette sorte de combats, qui devait son origine aux lois barbares de la Germanie, avait tellement prévalu dans les provinces belges, que, selon les historiens du pays, on ne compta, sous le règne de l'évêque Henri, pas moins de quatre cent treize duels, non-seulement autorisés,

mais prescrits par le juge.
Tous les principaus seigneurs, comtes et dues, adhérèrent à ces arrangements. Le seul comite de la Roche,
dans les Ardennes, refuss d'y consetir, et appuya son refus par la levée
d'une petite armée. Il fut aisément et

promptement mis en déroute. Mais sa défaite ne le déconcerta point. Il se retira dans son château de la Roche, qui était très-fort et abondamment approvisionné. Des qu'il s'v fut euferiné, les seigneurs vinrent l'y assièger. Ce siège dura sept mois, et, les vivres diminuant, la garnison allait se voir réduite à se rendre, quand le comte imagina un stratageme singulier et presque plaisant, pour douner le change à ses ennemis. Il fit sortir de son ehâteau une truie bien nourrie, grosse et grasse. Les assiégeants, qui s'en saisirent , jugerent par l'embonpoint de l'animal que les provisions ne manquaient pas au comte, et ils crurent qu'il était plus prudent de faire la paix, que de prolonger inutilement un siège qui ne leur paraissait pas devoir finir. Elle fut conclue, en effet, à condition que les habitans de la Roche et des environs, dans le rayon d'une lieue, ne seraient pas soumis au tribunal de paix.

Henri de Verdun étant morten 1091, Obert, chanoine de la cathédrale de Saint-Lamhert, lui succéda. Ce prélat avait, dans un voyage à Rome, rencontré l'empereur Henri IV, et su se faire apprécier par ee monarque, qui le revêtit de la dignité épiscopale.

Obert fut un des princes qui contribuèrent le plus à l'agrandissement de l'État. En 1096, il acheta de Baudouin, comte de Hainaut, la ville de Couvin et ses dépendances pour du quante marcs d'argent, avec la promesse de pourvoir deux des flis en control de préchende à l'église de Saintcontrol de préchende à l'église de Saintle de l'église de saintde préchende d'anne les autres églises.

A cette acquisition il en joignai une plus importante encore. Le temps des croisades était venu. La chevalerie belge yprit une grande part, et ehercha, pour subvenir aux frais de ces expeditions iointaines, a mobiliser expeditions iointaines, a mobiliser vantes, les établissements religieux vantes, les établissements religieux vantes, les établissements religieux quien naturellement une espece de droit de préemption, en partie parce qu'ils étaient abondamment pourvus

d'argent, en partie parce que l'on ervojutifaire cuvreméritoire parle préférence qu'on leur donnait. Ainsi, dans la même année 1996, Godefroi de Lotharingie vendit à la esthiédraie de Liège le chiteau et le territoire de Bouillon pour la somme de trois marcs d'or et de treize cents marcs d'argent.

Vers la même époque, Obert acheta du comte Lambert de Clermont le château que ce seigneur possédait sur la Meuse entre Liege et Huy.

Enfin, trois anniers plus tard, en 1999, la possession du comté de Brugeron, que le duc de Brabant, Goderfoi le Barbu, contestait à l'évêché, lui fut définitivement adjugée par une sentence arbitrale; et l'évêque, seance tenante, en présence de toute l'assemblée, à languelle assistait l'empereur Henri IV, donna ce dovanine en left à Albert, contre de Kanur.

Obert mourut en 1119, après avoir montré le plus grand attachement à son bienfaiteur Henri IV. Ce souverain, épuisé par la longue lutte engagée entre l'Empire et la papauté, et frappé d'excommunication, errait sans asile dans son propre empire. Liege lui offrit une généreuse hospitalité. malgré les menaces que le souverain pontife, Pascal II, fit au chapitre. C'est de Liége qu'il écrivit au roi de France, au pape, à tous les princes et évêques de l'Empire, ces lettres si touchantes, dans lesquelles il retrace avec tant d'éloquence toute la misérable histoire des trahisons et des persécutions qu'il avait essuyées, des violences et des outrages qu'il avait soufferts.

Obert eut non-seulement à donner un refuge à son bienfaiteur proscrit; il eut aussi à le défendre contre Henri I, comte de Limbourg, qui, vassai Infidèle, avait levé l'étendard de la révolte contre l'empereur, mais qui fut aisément rédnit.

L'empereur Henri V étant venu traquer son père jusque dans l'évéché de Liége, annonça qu'il irait y passer les fêtes de Paques. Obert d'accord avec les Liégois, lui répondit

qu'il ne reconnaissait pas d'autre empereur que Henri IV. Irrité de cette réponse, le fils dénaturé entra dans la principauté, et se rendit maître du pont de Visé sur la Meuse, entre Liége et Maestricht. Le comte de Limbourg. qui s'était réconcilié avec son souverain, se porta aussitôt avec ses hommes sur la Meuse pour défendre le pont et culbutales troupes impériales. Humilié de cette defaite, le jeune Henri reprit aussitot la route del'Allemagne. C'est à l'occasion de cette guerre que l'empereur Heuri IV fit entourer de murailles l'église de Saint-Barthélemy et la montagne de Sainte-Walburge; de sorte que tout ce quartier, qui faisait partie des faubourgs, fut ainsi incorporé dans la ville. Il mourut à Liège le 7 août 1106. L'évêque lui fit fairede magnifiques obseques, mais lefils du mort et le pape lui enjoignirent, en le menacant des censures de l'Église, de déterrer le cadavre, et de le déposer, sans cérémonie et sans prières, dans un endroit qui ne fût point consacré. Obert fut forcé de se rendre à cet ordre; et le corps du malheureux empereur fut exposé au mont Cornillon pendant plusieurs jours. Durant tout ce temps. un moine compatissant, qui revenait de Jérusalem, chanta des hymnes et des psaumes à côté de la bière. Cependant, peu de temps apres, Henri V consentit que son père fût transporté à Spire, où il le fit déposer en terre sainte. Ce prince alla même jusqu'à témoigner à l'évêque et aux Liégeois combien il était satisfait du dévouement qu'ils avaient montre pour son père, et il donna en 1107, au clergé de Liége, la confirmation des anciens

priviléges de la cathédrale.

Outre l'acquisition du château de Clermont qu'Obert avait faite pour son église, il procura à la principauté la terre de Fragnée, qu'il partagea entre les collégiales de Liege. La mort de ce prelat ouvrit un nouveau champ aux disputseque la plupart desélections épiscopales vont susciter désormais. Comme on ne put s'entendre sur le choir à faire, l'empereur Henri Vinsettitudis de l'acquisite de l'empereur l'enri Vinsettitudis de pour de l'acquisite de l'existence de l'empereur l'enri Vinsettitudis composite de l'existence de l

archidiacre liégeois et prévôt de Huy. pour la somme de sept mille livres qui lui furent comptés. Mais le chapitre, s'étant assemblé pour examiner la validité de cette investiture, la trouva entachée d'un double vice : d'abord, elle était simoniaque; ensuite le collateur lui-même, étant excommunié, n'avait aucun titre de vant l'Église. Cependant Alexandre ne tint aucua compte de cette décision; et, s'étant rendu à la cathédrale, accompagné d'une troupe nombreuse de soldats, il se mit a sonner la cloche, selou l'usage, en signe de sa prise de possession du siège épiscopal. Mais à peine eutil mis les mains à la corde, qu'elle tomba. Le peuple, prenant cet accident pour une marque de la volonte du ciel, qui désavouait la nomination d'A. lexandre, l'abandonna comme un réprouve; et le clergé, à l'exception des chapitres de Saint-Paul à Liège et de Notre-Dame à Huy, dont cet évêque avait été prévôt, se sépara de sa communion. L'archevêque de Cologne, auguel on référa la connaissance de cette affaire, somma Alexandre de comparaltre à Aix-la-Chapelle, où il ne se rendit point. Comme il ne s'était pas présenté après les trois monitoires, les chanoines, assemblés à Cologne, recurent l'ordre de l'archevêque de procéder à une nouvelle élection. Frédéric, prévôt de Liège et frère de Godefroi, comte de Namur, réunit tous les suffrages, et fut consacré par le pape Calixte à Reims, en 1119, Il eut à lutter, des le commencement de son règne, avec Alexandre, qui, refu-

il mourut en 1121, empoisonné, diton, par un breuvage que les partisans d'Alexandre lui firent administrer. Le siège étant redevenu vacant, Alexandreéleva de nouveau ses prétentions; mais l'archevéque de Cologne réussit à l'engager à s'em désiter Cette nouvelle querelle fit dures

sant de se soumettre, lui fit la guerre, appuyé par une partie des vassaux de la

cathedrale, et parle comte de Louvain.

Mais le prétendant ne tarda pas être pris à Huy. Frédéric toutefois ne jouit

pas longtemps de cette victoire; car

pendant deux ans la vacanoe de l'épiscopat. Un autre motif s'était joint à celui-là pour faire diffèrer l'élection jusqu'à la décision du concordat de Worms : ce fut le diffèrend qui durait toujours entre l'empreur Henri V et le pape Calixte au sujet des investi-

tures. Il 123, Adribert ou Albíron, chanoine de l'égliss de Metz, fut apprehent de l'égliss de Metz, fut apprehent de l'égliss de Metz, fut apprehent mariage d'Adelaide, femme du comté de Louvain, Henri III, l'signals son règne par l'abolition de la morte-main. Ce d'ori ou plutôt cet usage ban-bar consistait dans l'obligation de céder au serjeuer, quand un père de famille mourait, le plus beau meable de la editernative de l'apprehent de

Alors Alexandre parut pour la trosieme fois sur la señon. Mais cette fois il fut elere sur le siège de l'eréche par seime fois sur la memorine qui flut mandre par la mandre par la mandre de simonie à la cour de Rome. En file, il avait fait le commerce des prébendes, l'est en la cour de Rome. En file, il avait fait le commerce des prébendes, present la commerce de la commerce de ce prélat, la siège resta vacant pendant une année tout cnières. Enfin, en 1136, Adelbert ou Albéron II, de la vettu de la diguité énisconale. Ut revêtu de la diguité énisconale.

Sous le reque d'Alexandre, Renaud, comte de Bar, s'était, en 1134, emparé par trahison du château de Bouillon. Albéron eut ainsi, des l'origine de son épiscopat, une guerre à soutenir. Accompagné d'Henri l'Aveugle, comte de Namur, et des principaux membres du clergé de Liege, il se porta sur Bouillon avec une armée que les anciens écrivains liegcois font monter à plus de eent mille hommes. Cette troupe traversa rapidement les Ardennes, et arriva inopinément devant le château. Comme les habitants de la ville ignoraient, autant que la garnison de la forteresse, cette marche si brusque.

personne n'avait songé à se pourvoir de vivres. Cette circonstance servit merveilleusement les assiégeants; car la position du château sur un rocher presque inabordable rendait en quelque sorte impossible un siége en règle. Aussi, après quelques escarmouches. les Liegeois résolurent d'affamer la citadelle, où les deux fils du comte de Bar s'étaient bravement jetés, et d'où même ilafaisaient parfois de sanglantes sorties. Le courage des deux jeunes chevaliers retarda ai long temos la chute de cette forteresse, que le découragement commença à se jeter dans le camp des assiégeants eux-mêmes. En effet, le manque de vivres ne tarda pas à s'y faire sentir, et ilétait difficile de s'en procurer dans ce pays peu fertile, coupé de forêts, de montagnes et de bruyères. Le découragement amena la désertion, qui déjà éclaireissait notablement les rangs, quand tout à coup le bruit se répandit dans l'armée que l'évêque avait fait venir la châsse de saint Lambert. Les courages abattus se ranimèrent aussitôt, et Albéron mit à profit cet enthousiasme pour tenter une attaque contre le château. Il avait fait construire une énorme tour de bois, garnie de solives épalsses, montée sur des roues, et revêtue de peaux de bœufs fraichement ecorches, pour la garantir des atteintes du feu. Il fit rouler cette machine gigantesque au pied du roeher où la citadelle était assise : puis il donna le signal de l'attaque. Les plus habiles archers avaient pris place dans la tour et se tenaient prêts à accabler de leurs flèches les soldats du comte de Bar qui se présenteraient sur les remparts du château. Un large pont devait scrvir aux plus braves à s'élancer sur le rocher. Mais, au moment où cette machine monstrueuse se mit en mouvement, les ressorts se détraquèrent, et elle resta immobile et exposée aux coups des assiegés, qui, en un instant, la ruinèrent complétement.

Le mauvais succès de cette attaque acheva d'ébranler les plus intrépides. Heureusement, au moment où tous ne songeaient qu'à se retirer, un imneuse convoi de vivres se présents en vue du camp. Il etait précède d'une procession nombreuse de prêtres qui apportaient, en chantant des hymnes, la châsse ou étaient enfermées les fameuses reliques de saint Lambert. Toute l'armée l'accueillit avec des cris se crut inviucible. L'endroit où les reliques furent déposées s'appelle encore aujourd'hui le Pré de Saint-Lambert.

La garnison du château regardait du haut des remparts cette scène avec une sorte d'épouvante. Au moment où la châsse s'arrêta, le fils aîné du comte de Bar tomba à la renverse, comme si un bras invisible l'eût seté par terre. Ce fut l'effet d'un vertige. Mais le jeune chevalier en eut l'esprit tellement frappé, qu'il attribua sa chute à une cause surnaturelle, et proposa à ses gens de rendre le château de bonne grace, pour éviter un plus grand malheur. Son frère et les officiers de la garnison rejetèrent cette proposition comme une faiblesse. Lui cependant tomba gravement malade; et comme son état empirait chaque jour et devenait plus désespéré, plusieurs commencerent à incliner vers son avia, et l'on envoya des messagers au comte de Bar, pour l'instruire de ce qui s'était passé. Pendant que, les avis étant ainsi partagés, on ac tenait dans l'inaction au château, le 17 septembre arriva. C'était le jour de Saint-Lambert. Les Liégeois le mirent à profit pour livrer l'assaut à une tour de bois qui, placée sur le rocher, servait de défense à la forteresse. Mais ils furent forces à la retraite, après avoir fait des prodigea de valeur. Henri l'Aveugle y fit surtout dea prouesses remarquables.

prodesses genarquantes. Bar, ayant Cepredant le counte de la situation des réque connaissance de la situation des réque. Aussitôt qu'il l'eut obtenue, il envoya à Bouillon son neveu Henri, comte de Salin, qui trouva la garnison épuisée, et le ilis du comte dans un etat voisin de la mort. La permission de capituler fut donc accordée, et le chitacu fut restatiué à l'évéché de Liège.

La richesse, cette mère communede tous les vices, n'avait pas mangué d'engendrer une corruption profonde dans tout le corps de la principauté. Les charges ecclesiastiques étaient devenues vénales; le désordre et la licence étaient entrés dans la vie publique et dans la vie privée. Une partie du clergé porta l'audace jusqu'à entretenir publiquement des concubines, et tolera la création de la reine de Páques et de Pentecôte dana la cathédrale. C'est ainsi que se nommait la reine des filles de mauvaise vie, qu'on plaçait, à chacune de ces solennités, sur un trône au milieu de l'église, et qui, vêtue de pourpre et une couronne d'or aur la tête, recevait les hommages des prêtres et des laiques, pendant que la foule dansait alentour, en chantant au son de la musique. Ces abus sacrilèges, contre lesquels, du reste, un chroniqueur presque contemporain, le moine Gilles d'Orval, s'élève avec tant d'énergie, avaient été singulièrement encouragés par la tolérante faiblesse de l'évêque Albéron. En vain le provôt de Saint-Lambert essaya-t-il de forcer ce prélat à mettre un terme à ces débordements. Albéron n'écouta point. ces conseils. Enfin, dénoncé a la cour de Rome par la majeure partie de aon clerge, il fut sommé de comparaître devant le souverain pontife, pour justifier sa conduite. Mais il mourut, en revenant, à Ortine, où il fut en-

Le prévôt de la cathédrale, Henri de Leven, qui, après avoir si vivement censuré l'évêque, l'avait dénonce à la cour du pape, fut désigné pour lui succéder, au mois de mai 1145. Il a'appliqua, dès le commencement de son règne, à réformer les mœurs de son clergé, et à mettre un terme aux affligeants desordrea que son prédécesseur avait laissés se développer si librement. Mais il ne tarda pas à se voir distrait de cette tâche, dans laquelle saint Bernard lesecondasi activement, par une guerre qu'il eut à soutenit contre Henri l'Aveugle, comte de Namur. Ce seigneur réclamait une somme d'argent, qu'il avait prêtée à Albéron. pendant le siège de Bouillon, et que l'evèque refusii té payre junqu'a et que la reconnassame de cette dette lui seidant aucun acte qui plut pouver le pett, recourut au noyen de la guerre. L'évêque arma de son cêté, et les deux pett pette de la guerre. L'évêque arma de son cêté, et les deux partis se reacontrirent, en 1163, à andenne, entre Namur et Huy, où seitres une bataille sangante, dans laquelle loute l'armée de Henri l'Aveugle fut dérmite.

Cette guerre ayant réveillé en lui le goût de la vie des camps, Henri de Leyen partit pour l'Italie, où il avait déjà combattu sous les drapeaux de l'empereur Frédérie au siège de Milan. Il voulut assister aussi à la secondeexpédition de ceprince. Mais il mourut à

Pavie en 164.
L'amité de l'empereur, qu'il a'était acquise, lui avait valu la confirmation d'un grand nombre d'acquisitions, terres et châteaux, dont liavait puenrichir la principauté, grâce à l'ordre qu'il était parvenu à remettre dans les finances.

Alexandre, grand prévôt de la cathiédrale, qui fut élu après la mort de Henri de Leyen, ne fit que passer sur le siège pour aller tomber, atteint de la peste, en Italie, où il suivit l'empereur Prédéricdans sa troisième expédition

tion. Après une vacance assez longue, l'épiscopat fut remis à Radulphe, neveu du cointe de Namur. Sous ce prince, les désordres, que Henri de Leven avait cherché avec tant de zèle à extirper, recommencèrent plus fort que jamais. Il poussa la simonie, plus loin encore qu'Albéron ne l'avait fait, et il avait coutume de faire vendre, en plein marché, les prebendes des églises par un boucher. Cependant, si Radulphe s'adounait ainsi à la simonie, il n'en fut pas moins un prince ehevaleresque et un soldat éprouvé, commeil le montra dans une guerre qu'il soutint bravement contre le comte de Looz, en 1170. Ce seigneur avant brûlé la ville de Tongres, qui appartenait à l'éveché, le prélat marcha contre lui, et le battit complétement. Mais, l'épée rentrée au

fourreau, le commerce des prébendes se renouvela de plus belle. Les choses en vinrent au point qu'un pieux prêtre, nommé Lambert le Bègue, commença à précher ouvertement contre la conduite de l'évêque. Ses sermons attiraient un si grand concours de peuple, qu'il inspira bientôt des craintes sérieuses. Radulphe le fit saisir, et l'enferma au château de Revogne, pres de Rochefort, dans les Ardennes. Mais le peuple s'étant mis à murmurer, disant que Lambert le Bègue était un saint et un martyr, l'évêque se determina à le faire conduire à Rome, où le prédicateur s'expliqua si bien, que le pape le renvoya à Liège, avec la permission de continuer ses sermons. Pourtant le désordre des mœurs n'en continua pas moins avec graud scandale; de sorte qu'Henri, évêque d'Albe et légat du saint-siège, se rendit dans la principauté, frappa de ses censures le elergé liégeois, et parvint à l'amener au repentir. Radulphe, pour expier ses fautes, prit la croix, et accompagna l'empereur Frédéric I à la terre sainte. A son retour de ce pélerinage guerrier, il mourut empoisonné à Pribourg en 1191.

II. LIÉGE JUSQU'A LA DÉPOSITION DE L'ÉVÉQUE HENRI DE GUELDRE (1274).

Dans l'intervalle qui sépare l'an 1191 de l'an 1200, le siège de l'évêché devint l'objet des plus furieuses que-

Albert de Louvain, fils de Godefroi Ill , duc de Brabant ou de Louvain , fut appelé, par la majorité des suffrages des trois états de la principauté à succèder à Radulphe. La minorité s'était prononcée pour Albert de Rethel, archidiaere et grand prévôt de Liége. Les deux prétendants demandèrent à l'empereur Henri VI, à être confirmés dans leur élection. le second ne pouvait s'appuyer que des voix de quelques chanoines de la cathédrale, mais il espérait être placé sur le siège au moyen d'une somme considérable d'argent qu'il offrit à l'empereur, tandis qu'Albert de Louvain avait en sa faveur des titres réels et légaux. Henri VI balança d'abord, ne sachant auguel des deux il accorderait l'investiture, lorsque Thierry, cointe de Hostade, qui avait rendu de grands services à son impérial suzerain, vint tout a coup s'interposer, et demander la crosse de Liege pour son frère Lothaire, prévôt de l'église de Bonn. L'empereur hésitait encore, quand le comte de Hostade lui offrit une somme de trois mille marcs d'argent. Henri VI aecepta, et Lothaire, avant obtenu l'investiture désirée, vint prendre possession de la principauté

Albert de Louvain, dont les partisans diminuaient chaque jour par crainte de l'empereur, et dont le frère, le duc Henri I, ne pouvait plus lui prêter le moindre secours, resolut alors d'aller demander la protection de Rome. Après avoir heureusement échappé aux satellites apostés tout le long de sa route pour le frapper, il arriva un matin dans la capitale chrétienne, brûlé par le soleil, couvert de poussière et de sueur, coiffé d'un mauvais bonnet de laine, vêtu d'un habit d'étoffe grossière, chaussé de gros souliers, et portant à la eeinture un coutelas dans une gaîne couverte de graisse et de rouille. C'est dans ce singulier accoutrement qu'il se présenta devant le pape Cé-lestin III, qui, au risque d'encourir toute la colère de l'empereur, confirma solennellement la nomination d'Albert à l'évêché

Cependant Albert, rentré dans les États de son frère, n'y trouva plus même un asile, Henri VI ayant or-donné au due de Brabant de le faire sortir de ses États.

Un orage allait éclater. L'empereur se rendit lui-même à Liége, pour infliger une punition éclatante aux partisans que l'évêque y avait conserves. Il fit raser d'abord leurs maisons; puis, ayant ordonné au due Henri de Brabant de venir le trouver, il lui imposa l'obligation de déclarer nulle la nomination de son frère, et de reconnaître celle de Lothaire, valable. Le due, pris au dépourvu, demanda le temps de réfléchir sur ces points. L'empereur voulait que la réponse fût donnée avant le soir; et quand le prince brabançon eut quitté le palais, ille fit suivre par des espions, afin qu'il ne pût s'échapper. Les amis du duc, sachant à quel danger il s'exposait en refusant de se rendre à la volonté de l'empereur, l'engagèrent à céder. En effet, le soir, il se déclara disposé à accepter ee que l'empereur lui avait imposé. Mais ce n'était pas assez; il fallaitse defaire, par un prompt coup de main, d'Albert lui-même, qui se tenait à Reims, où l'archeveque lui avait adjuinistré le sacre par ordre du pape. Une trame odieuse fut ourdie à Maestricht parllenri VI, dont Lothaire et son frère Thierry ne cessaient d'attiser la violence. Trois chevaliers allemands se chargerent de l'exécuter. Ils se rendirent à Reims avee un train considérable, et se lièrent avec le malheureux fugitif, qui les accueillit avec la plus grande bonté, et s'enquit du motif de leur voyage. Ils répondirent qu'ils étaient des seigneurs allemands attachés à la cour de l'empereur; et qu'avant eu le malheur de tuer l'échanson de leur maître dans une rixe qui s'était élevée à la table impériale, ils avaient été forcés de prendre la fuite. Des ee moment, le crédule Albert ne vit plus en eux que des compagnons d'infortune, et il les admit dans son intimité; mais il ne tarda pas à tomber dans le piége qu'ils lui avaient ainsi tendu. Un jour, étant allé se promener avec eux à eheval, ils l'entraînerent à une grande distance de la ville et le massacrerent misérablement. Le erime consommé, ils se sauvèrent à Verdun, d'où ils allèrent bientôt annoncer à l'empereur le succès de lour

Aussitôt que la nouvelle de cet horrible assassinat fut connue à Liège. le peuple entra dans une grande fureur, et Lothaire quitta Liège en toute hâte et se retira vers l'empereur, parce qu'il ne se voyait plus en sûrete dans l'évěché.

Un des chanoines de Reims avant

annonce ce crime au duc Henri, auquel il porta les vêtements ensanglantés de son frère, une exaspération non moins grande eclata dans le Brabant. Ce ne fut qu'un cri. Le duc Henri et tous les membres de sa famille formerent alors contre l'empereur une ligue, daus laquelle entrerent l'archevêque de Cologne et tous les princes allemands. Cette coalition était formidable. Aussi Henri VI songeant sérieusement à la conjurer, demanda aux princes allies une conférence qui eut lieu près de Cologne. Il consentit à chasser de ses États les meurtriers d'Albert : il abandonna Lothaire, et permit au duc Henri de choisir, de concert avec le chapitre de Saint-Lambert, l'évêque qui leur plairait.

Pendant que Lothaire renonçait à l'évécbé pour échapper à l'excommunication dont Rome l'avait menacé, les querelles recommencerent à Liege, et le chapitre se divisa de nouveau sur l'élection à faire. Quelques chanoines voulurent placer sur le siège épiscopal Simon, fils de Henri IV, duc de Limbourg, enfant qui comptait seize ans à peine. Mais quatre archidiacres réclamèrent contre le choix devant le pape, qui cassa cette nomination. Dans la crainte que les partisans de Simon ne leur laissassent pas la liberté de proceder, selon leur conscience, dans leurs opérations, les archidiacres et le plus grand nombre des chanoines se rendirent à Namur, où ils proclamè-rent évêque Albert de Cuyck.

L'éla svait pour appil Baudoniu V. connte de Hainaut, nuque le pape avait, dans ces circonstances difficiles, confié le soin de l'église de L'ége, tonfiés que Simon avait, de son doit, le duce de Prabant. Une lutte était de défense le éthème. L'ele le de de défense le éthème de Hay, que le conte de Hainaut virit assiçer, lorsque le due prit tout à coup le rôde de médiateur, et proposa un accommodement en vertru duquel les deux princes prendrisent le pays sons leur process prendrisent le pays sons leur prosentance de la comme de la comme se fussent rendus à Rome, et cussent le comme de la comme de la comme par le comme de la comme se fussent rendus à Rome, et cussent par le comme de la comme par le comme de la comme par la comme de la comme par la co verain pontife. Cet arrangement accepté, les deux élus partirent pour l'Italie, et le pape confirma l'élection d'Albert de Cuyck.

Mais, avant le retour d'Albert, de nouveles dificultés lui furent suscitées. Ses ennemis ayant répandu le bruit de sa mort, les chanones qui lui étaient opposés elurent évéque Othon de Faujuemon, archidicare de Liège, et demanderent son investiure à l'empereur Othon IV, qui se trouvait à Worms. Heureusement Albert que son compétiture, et reçuit de l'empereur la confirmation de son titre.

Albert, investi du pouvoir, s'adonna à la simonie, à l'exemple de plusieurs de ses prédécesseurs, et fit censurer sa conduite par le pape lanocent III.

Dans la fameuse lutte des Guelfes et des Gibelins, il embrassa avec ardeur le parti de ceux-ci, tandis que les Brabançons se prononcerent pour ceux-la. Cette division aumena plus d'un froissement funeste.

Ce ne fut pas l'unique cause de désordre qui tourmenta la principauté sous Albert de Cuyck. Fondateur de ces libertés et de ces privilèges qui rendirent si fière la turbulente population liégeoise, et qui donnérent lieu à cet adage consacré depuis dans d'autres actes publics : Pauvre homme en sa maison roi est, - ce prélat vit com-mencer dans l'Etat ces dissensions civiles par lesquelles Liége fut si souvent et si profondément agitée pendant cinq cents ans. Les magistrats ayant résolu, en 1199, de faire des reparations aux remparts de la ville, imposerent une taxe, dans laquelle ils comprirent le clergé lui-même. Mais les clercs, se retranchant derrière leurs immunités, s'opposèrent à cette décision, fermèrent leurs églises, et lancerent l'interdit sur la ville. Le peuple s'ameuta contre cette mesure de violence. Enhardi par l'appui que l'évêque lui prétait, il se porta bientôt à des voies de fait. Cette exaspération aurait peut-être eu

les conséquences les plus graves, si le grand doven du chapitre de Saint-Lambert n'était parvenu à apaiser les esprits, et a smener le peuple à respecter

les priviléges de l'Église.

Albert de Cuyck termina, en 1200, son règne, signalé par la découverte de la houille, qui ne remonte qu'à l'an 1198, et par l'octroi de la première charte, écrite en l'an 1199. Son successeur fut Hugues de

Pierrepont, fils du comte de Warnade et de Pierrepont, et allié par sa

mère au comte de Rethel.

Dès le commencement de sa prélature, ce prince eut avec le duc de Brabant un debat qui se serait converti en une guerre acharuée, sans l'intervention du comte de Namur. Ce différend eut lieu au sujet de certains droits que l'évêque de Metz. possesseur de l'abbaye de Saint-Trond, avait accordés au comte Louis de Looz, et que le duc de Brabant disputait à ce seigneur. Le comte de Looz, pour s'assurer l'appui de l'é-vêque, convertit alors en tief liègeois tous ses domaines autres que ceux qui l'attachaient dejà par le lien féodal à la principauté. C'est ainsi que Hugues de Pierrepont dut recourir aux armes pour tenir tête à Henri I de Brabant. Il se dirigea avec une armée nombreuse vers Landen, et les épées brabançonnes se portèrent sur Waremme. Une rencontre allait avoir lleu, quand le comte de Namur s'interposa, et parvint à engager le duc à céder

Cet secommodement ne fut, à vrai dire, qu'une suspension d'armes momentauée; car, peu de temps après, les hostilités éclatèreut entre les deux

princes avec une incroyable fureur. Voici à quelle occasion

Albert, comte de Dasbourg, de Metz et de Moba, avsit perdu ses deux fils, qui, revenant d'un tonrnoi auquel ils avsient assisté à Audenne, et la tête exsitée par le spectacie chevaleresque de ces joutes, avaient voulu s'essayer dans un de ces combats, et s'étaient entre-tnés. N'avant plus d'héritier, le comte céda ses terres de Moha

et de Walef au due de Brahant pour une somme de quinze mille marca d'argent. Mais, soit que le payement n'eut pas eu lieu, soit qu'Albert eut changederésolution, il vendit en 1204. avec toutes les formalités d'usage, oas mêmes seigneuries à l'évêché de Liège, à condition toutefois que s'il lui survenait un fils ou une file, cet béritier tiendrait les terres en fief de la principauté. Ce marché était à peine conclu depuis quelques mois, qu'Albert devint père d'une fille, et fit de vaines tentatives pour rompre le contrat. Il mourut huit annees après. c'est-a-dire en 1211. Il avait investi de la tutelle de l'orpheline le duc de Lorraine, dont le fils, Thibaut de Bar, était appelé à l'obtenir pour épouse. Hugues de Pierrepont, prévoyant que de grandes difficultés allaient s'elever entre lui et le duc de Brabant, chercha aussitôt à s'arranger avec Thibaut. Tous deux tombèrent fscilement d'accord, et les domaines vendus resterent à l'évêché, Mals Henri de Brabant vint réclamer le payement de sommes considérables qu'il prétendait avoir prêtées au comte de Mobs, et demanda à être mis en possession du châtean et des revenus qui en dépendaient, jusqu'à ce que ces sommes lui eussent été remboursées. L'évêque, éludant cette demande, lui proposa de soumettre leur différend à l'arbitrage de l'empereur, leur juge à tous deux. Le duc, au lieu d'accepter la mé-

diation impériale, reconrut au moven extrême des srmes. Pendant que les épées brabançonnes se préparaient à entrer en campagne, Hugues de Pierrepont, croyant qu'elles allaient se jeter dans le comté de Moha, voulut les prevenir, et se bâta d'occuper le château. Mais la consternation se répandit bientôt à Liége, quand on apprit que le duc marchait contre la ville svec une troupe de vingt mille hommes. Les métiers coururent aux armes, et le haut avoué de la Hesbaie. Raes Desprez, les conduisit, avec l'étendard de Saint-Lambert, jusqu'au village de Horion, à deux lieues

de la ville. Arrivé en cet endroit, leur capitaine sentit que les hommes s'ébranleraient au premier choc, peu nombreux et peu exercés comme ils l'étaient; et qu'au lieu de les conduire à un combat, il les menait à une boucherie. Soldat expérimenté et d'une bravoure souvent éprouvée, il parvint à faire comprendre ce péril à ses compagnons, et réussit à les raniener à iège, où il remit la bannière sur l'autel de la cathédrale. Ou était dans la plus grande perplexité, quand on apprit soudain que le duc se trouvait aux portes de la ville. L'évêque, qu'on avait en toute liâte instruit du danger, accourut de Huy; mais, au moment où il arriva en vue de Liège, l'armée ennemie venait de couronuer les hauteurs de la cité. Il n'eut aiusi que le temps de se retirer au plus vite, pour échapper aux Brabancons. Les Liégeois, désespérant de pouvoir se défendre, se cacherent ou se sauverent comme ils purent. Le duc entra sans resistance dans leur ville. Ce fut le 4 mai 1211. Après quatre jours de pillage, de dévastation, de violences de toute nature, qui n'éparguèrent pas même les églises, Henri I voulut faire mettre le feu à la cité. Mais les supplications du châtelain de Bruxelles et de son fils, qui était chanoine de Saint-Lambert, le firent renoncer à ce projet, et Liège fut épargnée. En révoquant cette horrible sentence, le duc avait posé pour condition que l'évêché reconsult l'empereur Othon IV, qui avait été excommunié par le pape Innocent III, et remplacé par Frédéric, duc de Souabe. Le peuple et le clergé, pour échapper au désastre qui les menacait, prêta serment de adelité à Othon, que Hugues de Pierrepont, sur l'injonction papale, avait cessé de reconnaître pour son suzeraip.

Pendant que tout cela se passait à Liège, l'évêque, qui s'était sauvé à fluy, frappa d'excommunication le duc, qui n'en devint pas plus docile. Sentant alors qu'il faliait d'autres arues que celles de l'Église pour réduire le Brabançon, Hugues de Pierviuire le Brabançon, Hugues de Pier-

repont appela tous ses sujets et ses vassaux sous sa bannière, et eut bien tôt réuni des forces imposantes, que vinrent grossir les épées des comtes de Flandre, de Namur et de Looz. Le duc Henri ne pouvait résister à une armée aussi puissante. Il envoya done des députés, avec la promesse qu'il viendrait avec ses officiers demander pardon, pieds nus et à genoux, à l'évêque et au peuple de Liege, des attentats sacrilèges dont il s'était rendu coupable. Hugues, qui ne se fiait point aux paroles de son ennenii, engagea le cointe de Flandre à exiger de lui une caution en argent, qui fut facilement promise. Mais, au terme fixe pour le payement, le duc, qui ne cherchait qu'à gagner du temps, répondit qu'il n'avait pas eucore pu réunir la somme conveuue. Sur ces entrefaites, les alliés de l'évêque, croyant que la paix était définitivement assurée, avaient renvoyé leurs troupes et étaient rentrés chez eux.

C'était là ce que Henri attendait. Il tombo à l'improviste dans la Hesbaie, qu'il mit à feu et à sang ; Il incendia la ville de Tongres, et, passant comme une trombe, arriva aux portes de Liège, dont il ne put heureusement entreprendre le siège, à cause des bonnes fortifications dont la ville venait d'être munie. Il se replia done sur Sendermale, dévastant tout ce qu'il trouva sur son passage. Les gens de Huy, de Dinant et de Fosses, que l'évêque avait appelés à son secours, accourarent se ranger sous sa bannière, à laquelle le comte de Looz se joignit avec sa vaillante chevalerie. Cette armée réunie se mit en mouvement, et s'arrêta à Glons, sur la petite rivière de Jaer, ou elle apprit que les Brabançons étaient arrivés dans le voisinage, à Steppes, près de Montenacken. Hugues de Pierrepont brûlait d'en venir aux mains avec le duc, Il leva ses tentes, et se dirigea vers l'ennemi. A la vue de cette armée imposante, Henri éprouva une grande frayeur, et échangea son armure contre celle d'un de ses soldats, afin d'échapper aux coups qui s'adresseraient au duc. La

RULGIOUR ET HOLLANDE.

bataille s'engagea, et devint, peu de minutes après, um mélée furieuse et achamée. Les Brabançons furent tailés en pièces, et mis dans une déroute complète. Hen resta plus de trois mille sur le chaup de bataille, outre quatre mille prisonniers, comme l'atteste le distique suivant:

Millibus, ut casos numeres, tribus adde ducentos Brabantos: duo bis millia canta scias.

Cette bataille sanglante, connue dans

Phistoire sous le nom de la Warde de Steppes, se livra le 13 octobre 1213. Le soldat, qui avait revêtu l'armure

du due, tomba percé de coups. Henri se sauva par la tiute. Mais l'evêque le suivit l'épée dans les reins, ne laissant que des ruines sur son passage. Il ne rentra à L'âce qu'après avoir incendié tout le territoire de Tirlemont, avec les villes de Léau, de Landen et de Hannut.

Cependant le duc, abattu par ce désastre, et menacé d'un autre côté par le comte de Flandre, qui s'apprétait à entrer dans le Brabant pour le forcer à remplir les engagements pris envers l'eveque, consentit à s'homilier devant les Liégeois. Il se rendit dans leur ville, accompagne du comte de Flandre, après qu'une trêve eut été conclue le 2 fevrier 1214. Il se jeta à genoux devant l'évêque et les chanoines, en demandant pardon; puis il releva de terre le crucilix qui, depuis que l'excommunication avait été l'ulminée, était, selon l'usage, déposé au milieu de l'église. Cette cérémonie expiatoire terminée, le comte et l'évêque donnérent le baiser de aix au due, qui retourna dans ses Etats, la honte et la rage dans le cœur.

A peine Hugues de Pierrepont se rouva-t-ii delvre de cette guerre, que l'épée d'Othon vint le menaer. L'empereur, irrité du refus que l'exèque et le peuple de Liége avaient fait de l'econnaître, s'avançait sigrandes journies vers la Meuse, prêt à tomber sur l'évéche, où ie duc de Brabaut, qui conservait toujours un profond ressentiment de l'humiliation à laquelle il avait été forcé de se soumettre, lui conseillait d'aller exiger le serment de fidélité. Déjà il avait franchi la Meuse, quand l'évêque alla audevant lui avec ses principaux officiers. L'empereur parut satisfait de cette démarche, et promit à Hugues de ne rien entreprendre pendant deux ans contre la principauté. Son but était de maintenir les Liegeois dans l'inaction Car, à peine arrivé dans le Brabant , il convo qua à Nivelles une assemblée où se présentèrent les dues de Brabant et d'Ardennes, les cointes de Flandre et de Boulogne. Il y fut décidé que, à leur retour de l'expédition préparée par la Ligue du Bien public contre le roi de France Philippe Auguste, on renverserait en commun la puissance de l'évêque de Liège. Othon donna Huy et Moha au duc de Brabant, Dinant au comte de Boulogne, la suzerameté du Hainaut an comte de Flandre, et d'autres domaines à d'autres seigneurs, se réservant pour lui la possession de la ville de Liege. Mais l'issue de la bataille de Bouvines vint renverser tous ecs projets. Les comtes de Flandre et de Boulogne tombérent aux mains des Français, et le due de Brahant abandonna Othon vaincu, et prêta serment de fidélité à l'empereur Frédéric, qui . profitant de la défaite de son competiteur, s'apprêtait dejà à fondre sur le territoire brabancon. Le désastre de Bouvines sauva ainsi

Hugues de Pierrepont de sa ruine.

Ce prélat entra délinitivement en possession des terres de Moha et de Walef en 1225, après la mort de Gertrude de Moha, décédée sans postérité. Cet aecroissement ne fut pas le seul dont l'évêché s'enrichit sous cet évêque. En 1227, il acquit le domaine et les dépendances de la ville de Saint-Trond et de la riche abbaye de Waulsort située sur la Meuse, qui appartenaient à l'église de Metz, et pour lesquelles l'église de Liège donna la ville de Madière, située sur la Moselle. dont elle avait la possession depuis l'an 884, par la donation que Charles le Gros en avait faite à l'évêque l'raneon.

Le règne de Hugues de Pierrepont lit place à celui de son neven Jean d'Aps, prévôt de Saint-Lambert, qui fut elu le 24 mai 1229, et saeré l'année suivante par l'archevêque de

Les factions des Guelfes et des Gibelius avaient commence leurs luttes, et ce grand orage, qui troubla si profondement l'Italie et l'Allemagne, ne fut pas sans amonceler aussi quelques nuages sur la principauté de Liège. L'empereur Frederic, qui ne pouvait pardonner aux Liégois la réception qu'ils avaient l'aite à son compétiteur l'empereur Othon, avait résolu de s'en venger par la voie des armes. L'evêché venait, d'ailleurs, d'être mis en interdit, parce que le clergé avait refusé de consentir à une réforme que le car-dinal légat Othon voulait introduire dans l'administration des domaines de cette eglise. Ce prelat, ayant fait la recapitulation des revenus de tous les corps ecclésiastiques qui peuplaient la principauté, avait résolu d'en former une masse destinée à être divisée en parts égales, de manière qu'il n'y eût pas un membre du clergé qui fût plus riche que l'autre. Il échoua contre l'esprit hiérarchique des clercs, et partit de Liege, après avoir fulminé contre cette ville les censures ecclésiastiques.

Cependant l'empereur Frédéric ne tira point son épée, et l'interdit fut levé.

Les craintes de guerre dissipées. Jean d'Aps se livra aux travaux de l'administration. Il s'appliqua à corriger les abus qui s'étaient glisses dans les tribunaux, et à mettre un frein aux desordres qui s'étaient introduits dans la discipline ecclésiastique pendant les dernières années. Mais il fut bientôt distrait de ces soins par une guerre qu'il eut à soutenir contre Waleram. seigneur de Fauquemont et de Montjoie, et que la mort ne lui laissa pas le temps d'achever. Une querelle s'était élevée entre les hommes de ce seigneur et les gens de Theux. Il prit parti pour les siens, penétra dans les terres de Franchimont, et réduisit Theux en cendres. L'évêque, de son côté, fit exercer des représailles sur le territoire des duchés de Luxembourg et de Limbourg, dont le frère de Waleram possedait la seigneurie. Une guerre ouverte s'ensuivit, qui causa de part et d'autre les plus affreux degats, après lesquels Waleram fit semblant de vouloir la paix. Son frère, le duc Henri IV de Linsbourg, intervint, et s'engagea à la maintenir, sinon à paver de ses deniers une somme de mille mares à l'évêque; mais la paix ne fut pas observée. Le duc et son frère ayant, par leurs menteuses promesses, endormi Jean d'Aps dans une fausse sécurité, attirerent dans leur parti les comtes de Gueldre et de Juliers, et recommencerent leurs devastations. L'évêque fit déployer de nouveau l'étendard de Saint-Lambert, et se porta sur le Luxembourg, où il mit tout à feu et à sang. De la il se dirigea vers Montjoie, où les deux armées se heurterent et où Waleram fut défait L'hiver suspendit un moment les

hostilités. Au printempe elles furent reprises avec une fureur nouvelle, et Jean d'Aps entreprit le siège de la formidable forteresse de Poilvache, sur la Meuse, qui jappartenait à Waleram. Pendant ce siège célèbre, l'évêque tomba malade, et mourut à Dinant le 1<sup>er</sup> mai 1238.

La mort de Jean d'Apa ouvrit la liea de nouvaux debats. Deux précedants vincent se disputer la crossed et de Lege. Les électuers divises partage-ren leurs voix entre Othon, prevêt de Mestricht, et Guilhaume, évêgen de Mestricht, et Guilhaume, évêgen de Jempereur Friéderie appuyait le premier. Les Liégenies soumirent l'élection à la asgesse du pape, qui désigna Guillaume. Maise perfat ne prit point possession de l'évérhét çear il mourat à l'atit allé défondre ses droits.

Il fallut ainsi procéder à une élection nouveile, et Robert, évêque de Langres, fut solennellement proclamé en 1240. Ce prélat ne fit que placer tout simplement un nom sur la liste des princes de Liége, et mourut six ans après, sans rien avoir laissé à l'bis-

toire que ce nom.

Cette fois, le siège demeura vacant endant une année tout entière, tant il fut disputé; car presque toutes les grandes familles du pays mirent en avant un candidat épiscopal. Cependant l'influence du légat du pape triompha de ces intrigues en 1247, et lit elire Heuri de Gueldre, frère d'Othon, duc de Gueldre. Ce prelat étant fort jeune, Clément V lui accorda une dispense d'âge. Son regne fut un des plus agites de ceux qu'offre l'histoire de Liege.

Le collége des échevins avait, pour ainsi dire, reuni dans ses mains tout le pouvoir. Sous Louis le Débonnaire leur nombre avait été de sept ou de douze, selon la règle générale introduite par ce prince. Au treizieme siccle ils etaient au nombre de quatorze, c'est-à-dire douze échevins, et deux maîtres de la cité choisis dans leur sein. Jusqu'à cette époque le maïeur, qui était placé à la tête des echevins n'avait eu dans ses attributions que la connaissance des causes civiles, tandis que celle des affaires criminelles appartenait à l'avoué du chapitre de Saint-Lambert. Tout cela cessa sous Albert de Cuvek : le maieur et la cour échevinale remplacèrent le tribunal de l'avoué.

Ce pouvoir, d'autant plus fort qu'il était nouvellement conquis, subit les premières atteintes sous Henri de Gueldre; et ce fut la l'origine des longues et terribles dissensions qui signalerent le regne de ce prelat. Une cause fort simple occasionna cette lutte acharnée. Un chanoine s'étant trouve aux prises avec un bourgeois, son domestique accourut au secours de son maître, et, après avoir grièvement blessé le bourgeois, se relugia dans un couvent, pour se soustraire à la justice séculière. Aussitôt, sans tenir compte des immunités ecclesiastiques, les échevins lancent contre le coupable une seutence de proscription. Les chanoines en appellent à leurs droits, qu'ils tiennent des empereurs,

ila excommunient les échevins, et mettent laville en interdit. Henri de Gueldre engage les échevins à révoguer leur sentence; ils s'obstinent à la maintenir. Alors il s'adresse à Guillaume, roi des Romains, qui se trouvait precisement a Maestricht. Guillaume rend la liberté au condamné, et ordonne aux juges de casser leur arrêt. Ils s'y refusent de nouveau. L'évêque rassemble aussitôt le clergé, les notables et le peuple, et leur déclare que, de son autorité, il se réserve le droit de rendre la justice à tous les citoyens, sans distinction de pauvres et de riches. Un bourgeois élève la voix : l'archidiacre vent lui imposer silence. Le bourgeois crie plus fort, et le prêtre le frappe de sa baguette. Cet homme furieux se met a parcourir la ville :criant partout que les prêtres veulent tuer les bourgeois. Le peuple s'attroupe, le tocsin sonne, on prend les armes, et on se porte en tumulte à la maison de l'archidiacre, dont on se dispose à enfoncer la porte. Henri de Gueldre et le clergé, effrayes de cette émeute, quittent la ville après l'avoir mise en interdit et avoir frappé les échevins d'excommunication. Cette affaire, cependant, ne tarda

pas à s'arranger. L'évêque rentra dans la ville, et les bourgeois, après avoir promis de lui payer, à la fête de Saint-Martin, une amende de neuf aimes de vin, jurèrent qu'ils ne se permettraient plus de condamner les serviteurs des chanoines, pour quelque

delit que ce fût. Tout semblait pacifié. Cependant les échevins, ne se sentant pas rassurés contre les entreprises de l'évêque, cherchèrent à s'associer un homme qui jouissait d'une grande influence sur le peuple : c'était Henri de Dinant. homme adroit, rusé, entreprenant et d'une audace à toute épreuve. Ils le creerent maître de la cité avec Jean Germeau, et le chargerent de défendre la liberté de la ville et les droits du peuple contre l'évêque et ses partisans. Des que Henri fut installé avec son collègue il organisa une milice et divisa la ville en vingt quartiers, commandés

por autant de capitaines, dont chacun avait deux cents hommes sous ses ordres. Cette organisation permettait au peuple de se rassembler en ordre au premier signal.

Malheureusement, en voulant fortifier ainsi leur pouvoir contre l'évéque, les échevins le mirent à la disposition des bourgmestres ou maîtres à temps; et ce fut plus tard, comme on le verra, une cause de nouvelles luttes!

Dans la fameuse querelle suscitée en Flandre par Bouchard d'Avesnes, celui-ci réclama le secours de l'évêque de Liége. Henri de Gueldre, méprisant l'autorité des maîtres à temps, s'adressa directement aux échevins, qui consentirent volontiers à sa demande, dans l'espoir que leur son mission serait récompensée par de bonnes prébendes pour leurs fils. Mais Henri de Dinant, irrité des dédains du prélat, s'opposa vivement a cette demande, disant que les forces de la principauté ne devaient être employées qu'à la défense du pays et au soutien de l'église et de l'évêque. Henri de Gueldre s'anima de son côté et obtint de l'empereur Guillaume un décret en vertu duquel personne ne pouvait refuser le service à l'évêque, orsqu'il aprait resolu la guerre pour la défense du comté de Hainaut.

Cet acte jeta une grande irritation dann les espirts. Elle a'accorut encore par une émente qui eut lieu à la susie d'une delibération sur l'impôt du vin et de la bière, et dans cette circuatrance la cathérale fut violee par le peuple. Henri de Gueldre, non content d'avoir un condamner a la fustigation les auteurs de ces désordres, au condamner a la fustigation les auteurs de ces désordres, au condamner a la fustigation les auteurs de ces désordres, avoir laude l'accommunication sur les avoir laude l'accommunication sur les counsées et les effiliaterdits sur la ville.

Délivré de la présence de l'évêque, ffenri de Dinant parcourut les villes de la principauté, et les engages à organiser des milices. Pendant qu'il suscitait ainsi de tous côtés des forces contre le prince, celui-ci commenca la guerre et porta le ravage dans la cille de Huy, qui, pour se venger des déastres qu'ils venident d'essuyer, se rendirent à Liège, où ils pillerent de fond en comble les maisons des chanoines. L'évêque appela à son secours le douc de Brabant, qui s'empara de Saint-Trond et s'y fit préter le serment d'hommage. Henri de Gueldre l'excommunia. L'orage allait grossissant toujours, quend heuruse-ment le légat du pape a interposa, et ménagea, en 1254, la pair, entre l'évêque et son peuple-

Mais la guerre civile n'était pas éteinte. Elle se ralluma par suite d'une querelle élevée dansun cabaret à Hny, où six ieunes gens avaient brisé les meubles et blessé l'hôte. Les échevins de la ville bannirent les coupables sans les avoir cités trois fois, selon l'usage. Mais aussitôt le peuple crie à l'attentat, et Henri de Dinant court à Huy pour faire révoquer la sentence. Les echevins s'v refusant, le peuple se déchaine avec une fureur incroyable. Alora l'évêque frappe d'interdit les hommes de Huy et de Liége, pour qui les villes de Saint-Trond et de Dinant prennent parti. Henri de Gueldre assiége et prend Saint-Trond, Ceux de Huy se jettent dans la Hesbaie, et brûlent les châteaux de Walef et de Waremme. Mais le comte de Juliers accourt au secours de l'évêque, les poursuit, les taille en pièces près de Huy, et ne leur accorde la paix qu'à la condition de paver les frais de la guerre et de réparer les deux ehâteaux détruits. Henri de Gueldre, voulant profiter de cette défaite, arriva avec toutes ses forces à Vottem, où il manda les échevins de Liége pour lustruire le procès de Henri de Dinant, qui fut condamné au bannissement avec douze de ses adliérents.

adlerents.

La nouvelle de ce jugement arrivée
à Liége, le pemple » l'ura aux fureix les plus extréments l'ura aux fureix les plus extréments, et bâlit avec les débris un palais à son tribun. En vain les abbés des monastères de Saint-Laurent, de Saint-Jacques et de Saint-Gilles Offirent-lis leur médiation : ni l'évêqua, ni Henri de Dinau, un daignéemnt les écontre. L'o pennier ne voulut entendre à aucune paix avant que le second ne lui eût été livré

avec ass complices.
Cependant la pair fut enfin conclue
le 13 octobre 1255, et Henri de Dimant fut bamin avec les sisus. Les capitaines qu'il avait crées furent cassés,
et les bourgeois consentirent à payer
me amende de trois cents livres d'argent, et à fournir trois cents otages
a févêrue.

Tout paraissait terminé. Mais un débat nouveau s'éleva bientôt. Les échevins, se voyant dans l'impossibilité de réunir la somme adjugée à l'évêque, établirent un impôt sur les denrées qui se consommaient dans la ville. Les chanoines virent dans cette mesure une atteinte aux franchises de l'église, et demandèrent qu'elle fût abolie. Les échevins s'obstinant à la maintenir. le ciergé suspendit le service divin, interdit l'usage des orgues et l'entrée des cimetières, cacha les images des saints, qui furent couvertes d'épines et d'orties, en signe de deuil ; et il fallut se resoudre à enterrer les morts dans les champs et dans les jardins, sons prières et sans cérémonies. Henri de Gueldre, pour mettre un terme à la fermentation, qui allait toujours croissant, fit abolir l'impôt, restitua les sommes déjà percues, et établit une taxe réelle sur les biens fonds. Le clergé se plaignit de nouveau. Aiors le peuple ne se contint plus, et il recourut à l'insurrection. Il rappela Henri de Dinant, et l'accueillit comme le père de la patrie. Mais ce nouveau triomphe ne dura guere; car les échevins, accourus à la tete d'une troupe nombreuse, eurent bieutôt rétabli l'ordre, et Henri de Dinant n'eut que le temps de se souver

Pour maintenir son autoritéen butte à tant de coups, l'évêque employa la somme produite par la taxe à construire une citadelle sur les hauteurs de Sainte-Walburge, qui dominent la ville. De là il crut pouvoir l'accienent tenir en respect la turbulente population de Liége. Elle murmurait, mais elle tremblait. Dès que Henri de

Gueldre eut ainsi affermı sa puissance il commença son impitoyable système de terreur. Il fit mettre à mort Gérard Beausire, qui avait été, en 1254, l'un des deux maitres à temps, et qui s'était montré le plus opposé aux volontes épiscopales. Il fit perir d'autres bourgeois par divers supplices. Mais it n'avait frappe que les bras; il songen à frapper la tête, Henri de Dinant. Il voulut tenter de faire enlever cet audacieux tribun de Namur, où il s'était réfugié. Le comte de Berio se chargea de cette tâche, prit la route de Namur, et fit engager Henri de Dinant à une promenade du côté de la Meuse, où se tenait prêt un bateau, avec quelques affidés munis d'armes cachées. Ils devaient s'emparer de jul, et le conduire à Liège. Henri donna dans le piège. Mais il n'és tait pas encore arrivé à la porte, qu'ilretourna tout à coup sur ses pas en appelant les bourgeois à son secours, soit qu'il cut réfléchi à la singularité de cette invitation, soit qu'il eut apercu quelque indice de trahison.

N'avant pu réussir à se rendre maltre de son ennemi, l'évêque s'adressa ouvertement à la comtesse de Namur , Marthe de Brienne , qui gouvernait le comté en l'absence de son mari, Baudouin de Courtegai. Il réclama d'elle le rebelle agitateur. Mais cette princesse, au lieu de livrer Henri de Dinaut à l'implacable prélat, lui donna une bonne escorte, et le sit conduire en Flandre, où la conitesse Marguerite de Constantinople lui fit l'accueil le plus favorable, moins par générosité peut-être, que pour se venger de l'évêque de Liége, qui avaitembrassé avec tant de chaleur la cause de son fils Jean d'Avesnes. Henri mourut au service de cette princesse, qui, selon quelques historiens, l'admit au nombre de ses conseillers, après lui avoir vainement proposé de se concerter avec les amis qu'il avait con-

servés à Liége, pour enlever l'évêque et le conduire à Gand. Toutes ces guerres et tous ces troubles ayant singulièrement obéré les finances de la principauté, Henri de Gueldre engages au due de Brabant plusieurs parties de l'évéché, parmi lesquelles se trouvait la moitié de la ville de Malines. Mais, comme cet acte avait été conclu sans l'assentiment du classière, les chandres le déclarèrent illégal; et le due ayant redué de l'ompre, lis le froppèrent d'excommunication. Ce fut la une cause nouvelle de lutte et de glatation, dont la ville de Saint-Trond surtout souffrit grandement.

La do guanerica. Berri de Guelden devanit de plus en plus insupportable. Admis dans les ordres acrès acrès en 1268, il n'en deuis la plus modér de la la guarden de la gua

Cependant les Liégeois cherchalent une occasion de renverser la menaçante citadelle qu'il avait érigée pour les contenir. Cette occasion s'offrit en 1269. Une grande fête se célébrait dans la ville : c'étaient les noces d'un des maîtres de la cité. Les officiers de ls citadelle y étaient invités; et les soldats, eurieux de voir le spectacle nouveau pour eux d'une fête de cette nature, levèrent le pont et descendirent dans la ville, abandonnant la citadelle à la garde d'une femme qu'ils y laissèrent. A peine la nouvelle se fut-elle répandue que le château se trouvait ainsi sans défense, que les bourgeois songèrent à le surprendre. Ils se réunirent dans le voisinage, et l'un d'entre eux s'avança, qui appela la feinine par son nom. Il portait une petite corbeille à la main. La femme îni ayant demandé ce qu'il voulait, il répondit qu'il venait apporter des ralsins à un de ses amis qui faisait partie de la garnison. Mais elle, craignant sans doute quelque surprise, refusa de baisser le pont. Lui alors fit semblant de

s'éloigner, après avoir déposé à Lerra la corbeile a cre les fruits. Comme elle le crut parti, elle ne put résister à auctifiere sa curisoté, et baissa douc-ment le pont-levis, pour voir ce qua baisse, l'homme se jets sur relle, et appela à lasate voix ses compagnons. En un lastant is citadelle fut nervaile par ene multitude de bourgeois, qui comme un de la comme del comme de la comme de la comme del comme de la comme de la comme de la comme de la comme de l

Tavilla finatiditive det retutorim. dable forterase, "avuit plus rieu, a craindreau dedans. Mais ellesavalt par det there used the season of the control of the three used the commiss. Assa' elle "empressa de renouer l'ancienne ligue u'empi esta de Sint-Trond, de tituy et de Dimnit. Mais, cette fois avec les gues de Sint-Trond, con tituy et de Dimnit. Mais, cette fois se soumettre, et de bayer trois mile mares d'argest pour la reconstruction de la citadelle.

Cependant Henri de Gueldre, s'il résistait ainsi avec énergie à la population liégeoise, se livrait à un tyran qui le dominait lui-même, au libertinage. Les désordres de sa vie hâtérent sa chute, en excitant contre lui tous les ordres de l'État, les prêtres aussi bien que les laïques. Il se livrait aux déréglements les plus scandaleux. Il se vnntait, au milieu de ses festins, des debordements suxquels II s'adonnait. Un événement de ce genre finit par l'achever. Parmi les plus nobles maisons de Liége, se distingualt celle des Desprez. Henri de Gueldre était devenu eperdument épris d'une demoiselle appartenant à cette famille. N'avant pas réussi à se faire écouter d'elle par les movens de la séduction, il recourut à la violence. Les Desprez jurèrent de tirer de cet attentat une éclatante vengeance. Un des leurs, Thibaut, archidiaere de Liége, reprocha vivement cet acte infame à l'évêque , en présence de tout le chapitre. Henri de Gueldre lui répondit par un coup de nied. Alors tous les chanoines indignés se levèrent, et le prélat se sanva par un escalier dérobé.

L'archidiacre, pour se soustraire à la vue de tant de scandale, partit aussitôt pour la terre sainte. Il était à Ptolémais quand il recut la nouvelle qu'il venait d'être élu pape. Il revint en Europe et fut sacré à Viterbe sous le nom de Grégoire X. A peine ce pontife, si distingué par sa piété, eut-il pris possession de son siège, qu'il adressa à Henri de Gueldre une lettre pleine d'onction, dans laquelle il lui reprochait les scandales de sa vie. L'évêque renvoya avec dédain cette lettre au chapitre, disant qu'il trouverait moven de se venger de ses ennemis. Alors le pape le cita au concile de Lyon. Henri, prévoyant la honte qui l'y attendait, se demit de son évêché . Mais il n'en fut pas moins déposé par le concile en 1274. Il vécut encore douze ans, pendant lesquels il ne cessa de se livrer à tous les genres de brigandage et aux excès les plus déhontés, désolant sa patrie, inquiétant et persécutant ses successeurs.

III. LIÉGE JUSQU'A LA MORT DE L'É-VÉQUE ADOLPHE DE LA MARCK. (1344).

Après la déposition de Henri do Gueldre, la crosse épiscopale fut remise à Jean d'Enghien, évêque de Tournai.

C'est aux premières années du règne de ce prélat que se rapporte la fameuse guerre de la Vache de Ciney, dont voici l'origine. Un paysan de Jallez, dans la province de Namur, avait vole une vache à un habitant de Ciney, village du Condroz liégeois, et l'avait conduite à Andenne, où le duc de Brabant et les comtes de Namur et de Luxembourg célébraient des joutes et des tournois. Le bailli du Condroz s'y trouvait aussi, et le propriétaire de la vache v vint la réclamer. Le bailli, ayant promis la vie sauve au voleur, obtint de lui l'aveu de son crime, et l'engagea à reconduire la 1 La chronique inédite de Jehan d'Ouremeuse, fournil les plus curieux détails sur la déposition de Henri de Gueldre.

vache à l'endroit où il l'avait prise. Il eut ainsi l'adresse de le faire entrer dans le Condroz, où il le fit arrêter et mettre à mort. Jean, sire de Gosnes, de qui dépendait le village de Jallez, se vengea de cet acte de perfidie en portant la dévastation dans les campagnes de Ciney. Le bailli, par représailles, incendia Jallez. Jean de Gosnes appela à son secours ses frères. les sires de Beaufort et de Fallais, qui se mirent à ravager le Condroz. Les gens de Huy ne tardèrent pas à se mêler de la querelle; ils vinrent, sous la conduite de leur bailli, brûler le château de Gosnes, et assiéger ceux de Beaufort et de Fallais. Le seigneur de ce dernier manoir, se voyant trop faible pour resister, en sortit pour aller réclamer le secours de ses alliés ; mais il fut enveloppe par ceux de Huy. et tué. Alors son fils se mit sous la protection du duc de Brabant, auquel il fit hoinmage de sa terre, tandis que ses deux freres se placerent sous la suzeraineté du comte de Namur. Forces par le duc de Brabant de lever le siège de Fallais, les Liegeois se répandirent dans le Brabant et dans le comté de Namur et de Luxembourg, où ils exercèrent les plus affreux ravages.

Cette guerre prit un caractere d'acharnement incroyable. Déjà quinze mille homines avaient péri, et un nombre prodigieux de villages et de châteaux avaient été réduits en cendres . quand les auteurs de cet incalculable désastre se décidérent à y mettre un terme. Ils invoquèrent l'arbitrage du roi de France, Philippe le Hardi, qui venait d'epouser Marie, sœur du duc Jean de Brahant. Ce prince accommoda le différend, en décidant que les choses seraient remises dans l'état où elles étaient avant les hostilités; que chacun aurait à supporter les pertes qu'il avait essuyées, et que l'hommage fait par le sire de Fallais au duc de Brabant, et par les seigneurs de Beaufort et de Gosnes au cointe de Namur, serait regardé comme non avenu. Ces conditions furent acceptées, et ces seigneurs rentrereut sous l'obéissance du prince évêque de Liège.

u - in Canigle

Mais la paix ne fut pas plutôt rétablie, qu'un nouveau différend s'éleva. Henri de Gueldre réclama une somme considérable qu'il prétendait avoir avancée, pendant son règne, pour les besoins de l'église de Liège. Comme Jean d'Enghien tardait à faire droit à cette demande. l'évêque déposé commença la guerre, et dévasta le territoire de Franchimout. Les Liégeois, de leur côté, se jetèrent dans la Gueldre, et détruisirent le château de Montfort. Après quelques déprédations commises de part et d'aotre, les deux partis consentirent à tenir une conférence à Hougaerde, pour examiner la légitimité de la dette. Jean d'Enghien y vint sans défiance et sans armes, le 23 août 1281. Mais, au milieu de la nuit, il fut enlevé par les satellites de Henri de Gueldre, qui le placèrent sur un cheval et l'entraînérent au grand galop. Comme il était fort gros, et que les mouvements précipites du cheval le secousient violemment, il fut bientôt épulsé de fatigue, et tomba devant la porte de l'abbaye de Heylissem, où ses ravisseurs l'abandonnerent, et ou il fut trouvé mort le lendemain.

Après une vacance d'une année, le siège fut occupé par Jean de Flandre, évêque de Metz, fils de Gui de Dampierre, comte de Flandre.

Ce prince mourut en 1292, après un règne assez Insignifiant, que signala seulement un couflit dévé entre le clergé et les échevins au sajet de l'établissement d'un impôt. Ce differend fut accommodé par le duc de Brabant, et prit dans l'histoire le nom de Paix des Clercs.

Jean de Flandre mort, il y eut de nouvelles querelles pour l'élection d'un prince. Gui de Hainaurtet Guillaume de Berthaut se disputèrent d'abord le pouvoir. Mais le pape Boniface VIII investit de la dignité épiscopale Hugues de Châlons, de la maison de Bourbon.

Ce fut le 24 août 1296 que Hugues prit possession de la principauté. Son règne commença par une querelle qu'il eut à soutenir contre le duc de Brabant au sujet de la ville de Maestricht,

qui appartenait Indivisément à l'église de Liège et au duché de Brabant. Pendant que l'un des concurrents à l'évêché, Gui de Hainaut, était allé à Rome plaider sa cause, le duc s'était empare de toute la juridiction de Maestricht. Comme il refusait de prêter l'oreille aux réclamations que Hugues de Châlons lul adressa au nom de son église, l'évêque vint mettre le siège devant cette ville. La mediation du cointe de Luxembourg put heureuse ment arrêter cette guerre, et donna lieu à une charte, dans laquelle les deux souverains se partagèrent la juridiction de Maestricht par paroisses ; d'où cet adage que la ville à conservé comme règle de son droit public jusqu'en 1794 :

Trajectum neutro domino, sed paret utrique. Hugues de Châlons fut un ardent protecteur des nobles. Aussi le peuple n'attendait qu'une occasion de faire éclater son mécontentement. Bientôt elle se manifesta lors de la fabrication d'une monnaie nouvelle de has aloi. que l'évêque fit frapper à Huy. Soit que l'émotion qui en résulta lui eut déplu, soit mauvaise humeur, le prélat quitta Liége et se retira à Huy, après avoir laissé le gouvernement de la principauté à son frère Jean de Chalons, qui fut investi du titre de mambour. Cette dignité fut créce en cette circonstance. Jusqu'alors, à la mort de chaque prince, ou pendant les vacances du siège, le chapitre de la cathédrale avait exercé la puissance suprême. Depuis Hugues, le chapitre convoqua les trois ordres de l'Etat, à l'effet de choisir celui d'entre les chevaliers liégeois qu'ils croyaient le plus propre a l'éminente charge de mambour, ou de défenseur du pays.

Ce fut sous Higgues de Châlons qu'eclata cette guerre d'Awans et de Waroux, qui couvrit la Hesbaie de tant de ruines. Deux seigneurs, celui d'Awans et celui de Waroux, vivalent en grande laimitité. Un parent du second avait enlevé et epousé une riche serve qui appartenait aux domaines du premier. Célui-ci réclants,

sans qu'il eût donné d'abord son consentement. On ne tint aucun compte de cette réquisition. De là une guerre achamée entre les deux families, et tous les seigneurs voisins prirent part pour l'une ou pour l'autre. Le mambour essaya vainement de les amener à une composition. L'évêque, qui, sur ces entrefuites, était revenu à Liége, ac declara pour les Waroux, et, u'ayant pu réussir à faire mettre bas les armes à leurs adversaires, il vint mettre le aiége devant le château d'Awans. où le seigneur a'était enfermé avec ses chevaliers. Réduits à se rendre, ils capitulerent avec le prince, qui les condainna à venir lui demander pardon, à l'église de Saint-Lambert, aux yeux de tout le peuple, pieds nus, en chemise et une aelle de cheval aur la tête. Ils ae soumirent à cette humiliation. Mais le seigneur d'Awans reprit bientôt après les armes contre les Waroux; il fut tué le 1° juin 1298, leguant toute sa haine sux siena. Cette lutte furibonde ne se termina qu'après trente-huit années de ravages, de siéges et de combats, que vinrent seulement interrompre par intervalles les quarantaines, ou trêves de quarante jours, qu'on observait pour chaque chevalier tué. Pendant ces tréves les deux parits se reunissaient, et on so mariait de part et d'autre. Mais, des qu'elles étaient finies, on courait de nouveau aux armes, et on recommencait à se battre de plus belle. Trente-deux mille hounnes perirent dans cette querelle, qui finit par un mariage, comme elle avait commence par un mariage. Les deux familles ennemies a'allièrent, et mirent un terme à leur animosité. Les dommages que le pays avait subis étant irréparables. on convint d'ériger en commun une eglise, où l'on prierait pour ceux qui etaient morts.

disant que la fille n'avait pu se marier

Pendant que les Awans et les Waroux dévastaient ainsi la Hesbaie, la ville de Huy fut le théâtre d'une autre lutte intestine entre les drapiers et les tisserands. Le maieur de la ville, Gilles de Chokier, essaya avec ses

hommes d'armes de rédnire les bourgeoia, qui s'étaient prononcés pour les drapiers; mais il fut force de se sauver. L'évêque remédia à cette division en remplaçant les échevins de Huy. qui se sauverent à Liège, et commencerent à exercer de furieuses dépredations sur les terres dea Hutois. Ils étaient soutenus par une troupe d'infanterie légère, que Hugues de Châlons avait levée, et qu'on appelait veliles. Ce furent des ravages et des pilleries effroyables, auxquels heureusement l'inclination qu'avait l'évé qué à alterer les monnaies vint mettre un terme. Le prélat fut dénoncé au pape pour ce fait frauduleux, et sommé de comparaître à Rome. Le souverain pontife le déposséda de la principauté, et lui donna le siége de Be sançon

Adolphe de Waldeck, fils du comte de ce nom et d'Helèue, fille du marquis de Brandebourg, qui se trouvait en ce moment à Rome, fut investi par le pape de l'évêché de Liége, dont il prit possession le 4 juin 1301.

l'aglanitles difficultés suscitées par sou predécesseur entre les villes de Huy et de Liege, en condannant la premicre à une aniende de six mille livres, et en rétablissant les échevins que l'ugues de Châlons avait destitués.

Quand Adolpha de Waldeck en eu lini avec eeus de Ituv, Il dut s'os-cuper de la ville de Foss-s, qui avait bouche la porte par laquelle les demonies avaient l'abdituite d'y entrer. Il y alla en personne. Mais fi fut assaili par le pequie dans une maison où il s'était rétugie avec est ou monstiques, et il reçui une fléche dans sa robe. — Je me vengent de cette migre, dit-il avec coirre, et je n'ôterai une fleche de l'anne de l'en present de cette migre, dit-il avec coirre, et je n'ôterai de l'en forma de l'en present de cette migre, dit-il avec coirre, et je n'ôterai en d'en present de cette migre, dit-il avec coirre, et je n'ôterai en d'en present de l'en forma de l'en d'en present de l'en present

cette fleche que lorsque je serai vengé. En effet, if manda de fluy unetroupe de gens d'armes, qui tombérent sur la ville de Fosses et la pillerent entièrement. Cela ne suffisant pas à sa vengeance, il priva la commune de tous ses privilèges, et se réserve acclusivement le droit de nomner les magistetats et de reudre la justlee.

- Crayle

Adolphe de Waldeck ne se montra pas moins sévère au dehors qu'il l'était au dedans. Gui de Hainaut, qui avsit été l'un des deux concurrents appelés à la principautéavant que le pape l'eût remise à Hugues de Châlons, avait acheté, avec l'argent de l'église de Liège, la terre et le château de Mirwart, situés au milieu des Ardenues, à deux lieues de l'abbaye de Saint-Hubert. Il avait cédé plus tard ce domaine à son frère le cointe de Hainaut, comme s'il l'eût acquis de ses propres deniers. Or, les Hennuyers qui occupaient cette forteresse ne cessaient de piller et de ravager les villages voisins, qui Jépendaient du pays de Liège. L'évêque mit un terme à ces brigandages en assiegeant le château de Mirwart, qu'il rasa; et en réunissant de nouveau la terre et ses dépendances aux domaines de la principauté.

C'est à l'énergie de ce prélat qu'est due l'abolition de l'intelérable abus de l'usure que les Lombards exercaient, à cette époque, à Liége. Le pape Boniface VIII avait lance une bulle contre ceux qui pratiquaient cet odieux trafic. Les échevins liégeois les protégèrent contre le pape et contre l'évéque. Adolphe de Waldeck, voyant que les voies de la justice et de l'autorité ctaient insuffisantes pour extirper cette lèpre, recourut à un moyen plus expéditif. Il sortit un jour de son palais, a mitre en tête, sa crosse à la main, et escorté de ses gens d'armes. Dans cet appareil, il se rendit à toutes les maisons des usuriers les plus connus, enfonça les portes, et les chassa de leurs demeures et de la ville, sans que personne songeât à lui opposer la moindre résistance.

L'épiscopat d'Adolphe de Waldeck se termina le 18 décembre 1302. Ce prélat, selon quelques chroniqueurs, mourut empoisonné par les Lombards.

Thibaut de Bar, fils de Thibaut, comte de Bar, lui succéda l'année suivante, etne fourait qu'un règnestérile; car, s'étant immisée dans la lutte des Guefles et des Gibelius, il fut tué dans un combat que l'empereur Henri VII livra dans la ville de Rome, en 1812.
Cest à l'année même de la mort de Cest à l'année même de la mort de Thibaut de Bar, et à la mambournie.
d'Arnould de Bahnénheim, grand prévôt de la cathédrale, que se rapporte un des épisodes les plus renarquables que nous présente l'histoire de la vie communale à Liége 1-cett de la vie communale à Liége 1-cett épisode est coanu sous le nom de Mai Saint-Martin.

A cette époque, la bourgeoisie, alliée au clergé, attaquait de toutes parts l'édifice de la l'aristocratie liégeoise, dejà miné par les cruelles dissensions des families d'Awans et de Waroux. Cette bourgeoisie avait singulièrement grandi depuis Albert de Cuvck, qui l'admit à l'échevinage par sa charte de 1198. Des-lors, presque chaque regne avait été pour elle une conquête et un progrès. Thibaut de Bar avait eu d'abord l'imprudence de se montrer le protecteur et l'appui de la no-blesse. Mais il ne tarda pas à se laisser gagner par une forte somme d'argent, et a sanctionner les libertés populaires, auxquelles il donna même une garantie nouvelle, en augmentant de vingt le nombre des métiers. Ainsi s'accrut encore la force de ces bourgeois, que Hugues de Châlons avait deia laisses monter à la dignité de maîtres de la cité. Le Mal Saint-Martin fut la première lutte ouverte qui se livra dans la principauté de Liège entre les nobles et les plébéiens. L'élection du mainbour Arnould de Blankenheim. dont nous venens de parier, en fournit l'occasion.

Le clapitre, apporé par le pespér, avait fait cette nomination, dans laquelle les nobles prétendirent interviquelle les nobles prétendirent intervient, su nombre de cinq cents, mettre de feu aux ioges de la boucherie. C'était au milieu de la mil. Le peuple se condé par le prévait il. Le peuple se condé par le prévait du chapitre, qui accourait avec ses chanolines, ses partisans et ses domestiques, marchaconitre ses entermis. Un combaté vegoges. Le pointe de just con luttait encore, mais les bourgeois ne cessaient de gagner du terrain. Ils finirent par refouler une partie des nobles dans des maisons, où ils pénétrèrent pour les massacrer. Le reste parvint à gagner l'église Saint-Martin, où ils furent bientôt assiégés par le peuple, renforcé d'une troupe de paysans et d'ouvriers des mines de houille voisines. En vain les nobles chercha à s'y maintenir, en se barricadant dans l'édifice. Les assiégeants l'enveloppaient de toutes parts, en faisant des efforts inouïs pour y pénétrer. Voyant qu'il était impossible d'ébranler la porte, la multitude furieuse entassa du bois, de la paille, des tonneaox de goudron et d'autres matières inflammables, autour de l'église; et le feu y fut mis, aux acelamations de la foule. En un instant la flamme jaillit de toutes parts, et l'incendie étreint le refuge des chevaliers, qui ne tardent pas à être enserrés dans un vaste brasier. Les charpentes s'allument, la tour s'écroule, et tous les nobles périssent sous les ruines du temple. Ils étaient plus de deux cents.

Le successeur de Thibaut de Bar nes trois états. Le pape Clément V fit cette fois une oup d'État, en conférant de sa propre autorité l'évéché de Llége à Adolphe de la Marck, prévôt de l'eglise de Worms, que le roi de France Philippe le Bel lui avait recom-

Il fit son entrée à Liége le 25 décembre 1313. Après avoir visité les ruines de l'église de Saint-Martin, il condamna les bourgeois à la rebâtir. Mais bientôtil se vitforcé de s'appuyer lui-même sur le peuple pour tenir tête à une ligue que formèrent les nobles, et à la tête de laquelle s'étaient places les seigneurs de Warfusée, de Hermul et de Waroux, le comte de Looz, et. les villes de Huy et de Dinant. Les deux armées étaient sur le point d'en venir aux mains à Hansinelle, dans la province de Namur, quand les abbés d'Aulne et de Lobbes intervinrent, et ménagèrent entre les parties un accommodement connu dans l'histoire sous le nom de Paix de Hansinelle.

Mais cette paix ne procura point le repos au pays. La guerre d'Awans et de Waroux continuait toujours avec la même fureur. Des meurtres de toute nature se commettaient à l'abri d'une loi appelée la Caroline, parce qu'on l'attribuait à Charlemagne. En vertu de cette loi, tout homme accusé d'homicide, s'il n'avait pas été arrêté en flagrant délit, devait être renvoyé absous. des qu'il jurait sur les Évangiles qu'il n'avait pris, ni directement ni indirectement, part au fait qu'on lui imputait, quelles que fussent d'ailleurs les preuves qu'on pût produire de sa culpabilité. Les pauvres et les petits étaient toujours surs d'être punis , tandis que les riches et les grands se réfugiaient toujours derrière la Caroline, qui leur assurait l'impunité. Les murmures du peuple réclamèrent contre cette injustice. L'évêque, pour faire droit aux petits, convoqua une assemblée des notables du pays, et chargea le mambour qu'il avait nommé pour le remplacer pendant son absence, et pour l'assister dans le gouvernement, de punir les assassins et les meurtriers, sans distinction de pauvres ni de riches. Mais le mambour continuait à favoriser les nobles, et les brigandages se renouvelèrent avec plus d'acharnement que ja-mais. Alors l'évêque, voyant que les voies de la justice étaient impuissan-tes, se mit à la tête du peuple, et fit démolir et brûler sous ses yeux les maisons des coupables.

manson see coupanes.

Le pendant Adole e de la Marche Cependant Adole e de la Marche Cependant Periori déborde par la caste dont il 8 appliquait à réprimer les odieux emportements. Il chercha donc une force nonvelle dans une aliance qu'il conclut avec le duc de Brabant contre tous ceux qui les attalience qu'il conclut avec le duc de Brabant contre tous ceux qui les attalience qu'il conclut avec le duc de Brabant contre tous ceux qui les attalience qu'il conclut avec le contre de Frandrec d'Angleterre, et le comte de Frandrec d'Angleterre, et le comte de Frandrec Le duc prefa même à l'évêque une que celui-ci avait dans la ville de Maestricht.

Mais Adolphe ne fut heureusement pas réduit à se servir des moyens dont cette alliance lui permettait de disposer; car la guerre intestine avait telle-

ment épuisé le pays, que les deux partis désiraient ardemment la paix. Cette paix, qui fut conclue à Fexhe, le t8 join 1316, devint désormais pour l'État une charte qui définissalt les droits de tous les citovens, ainsi que les droits du prince. Elle fut solennellement jurée par l'évêque, par le chapitre, par les maîtres de la cite, par les échevins, et par les chefs des métiers.

À peine ce différend se trouva-t-il arrangé, qu'une guerre éclata entre les Liegeois et le comte de Namur, à cause des gens de Bouvines, qui réclamaient une assez faible somme d'argent que ceux de Dinant leur devaient. Cette réclamation, qui ne fut point écoutée, alluma un incendie terrible, qui sema le pays de nouvelles ruines et de nouveaux désastres. D'un autre côté, la paix de Fexhe

n'avait amené qu'un calme passager. Le peuple se remit à murmurer contre la manière dont les officiers épiscopaux administraient la justice. Adolphe de la Marck ayant vainement cherché les movens de rétablir la paix, se retira à Huy, après avoir déposé, dans le chœur de la cathédrale, une sentence inunie de son sceau, par laquelle il mettait la villeen interdit. La guerre civile s'était ainsi rallumée, tandis que les partis d'Awans et de Waroux se livraient, le 25 août, un sanglant combat à Dommartin.

Pour mettre un terme à ces discordes, il ne fallut rien de moins que l'intervention du pape. Jean XXII en-voya donc sur les fieux l'abbé de Saint-Nicaise, de Reims, qui ménagea, le 5 juiu 1326, la paix de Vibogne, ainsi appelée parce qu'elle fut conclue dans le village de ce nom. Il y fut stipulé, entre autres choses, que le prince établirait un tribunal de vingtquatre personnes, ehoisies dans le corps des jurés et des gouverneurs de Liége, moitié nobles et moitié bourgeois, pour rechercher et réprimer les excès et les méfaits des bourgeois de la ville. Les échevins étaient exclus de ce tribunal, qui, du reste, ne dura que peu d'années.

" La paix de Vihogne ne fut pas plus-

efficace que ne l'avait été celle de Fexue; car de nouvelles dissensions ne tardèrent pas à éclater. L'un des maîtres de la cité qui avaient administré la ville en 1327, étant allié aux Awans, avait engagé les gens de Liége et de Tongres à ravager les terres de ceux de Waroux. L'évêque se retira derechef à Huy, où les Liegeois, les Tongrois et les hommes de Saint-Trond lui declarèrent formellement la guerre. après les fêtes de Pâques de l'année 1328. Mais ils furent battus dans une première rencontre qu'ils eurent avec les épées épiscopales. Alors ils se jetèrent dans la Hesbaie, où ils se mirent à ravager les terres de leurs ennemis. L'évêque, voulant frapper un coup décisif, appela à son secours les comtes de Gueldre, de Juliers, de la Marck et de Berg, qui vinrent, sous le commandement du comte de Cuyek, camper dans les environs de Tongres Les Liégeois tombérent sur cette armée au moment où elle s'y attendait le moins, et la mirent en déroute. Mais la voix de l'évêgne parvint à rallier les siens, et à les ramener contre les assaillants, qui furent culbutés à leur tour et bachés en pièces. L'énuisement des deux partis ame-

na la paix de Flône, qui fut conclue le 1er juin 1330, dans l'abbaye de ce nom, située sur la Meuse.

L'année suivante, intervint le concordat nommé la Paix de Vothem ou de Jeneffe, parce que les conférences furent tenues dans ces deux villages. Par cet acte, l'évêque, le chapitre et les bourgeois organisèrent définitivement l'administration. Voici les principales dispositions de ce document. Tous les ans, le jour de Saint-Jacques, quatre-vingts conseillers charges d'assister les deux maîtres de la cité, l'un pris dans la noblesse, l'autre pris dans la bourgeoisie, choisiraient six patriclens et six membres des métiers. Ces douze électeurs éliraient à leur tour vingt jurés, qui, avec les vingt de l'année précédente, composeraient l'administration de la ville, et désigneraient les deux maîtres de la cité.

En 1385, la sanglante querelle des

Awans et des Warous prit, enfin un terme. Il fut convesu que douze hommes, choisis dans les deux familles, se retieralent dans l'abbaye de Saint-Laurent, pour travailler de finitivement à la paut tant désrice, et n'en sortiraient pass avant d'avoir tout jour de caréne, et en sortier le jour le Pdques. Cette paix fut appelée la paix des Douze.

Mais un événement survint, qui amena de nouvelles complications. Ce fut la mort de Louis, dernier comte de Looz, qui expira le 19 janvier 1336. Comme ce seigneur ne laissait qu'une fille, ses domaines devaient retourner à l'évêché de Liège, en vertu de la donation que le courte Arnould 11 en avait faite à Saint-Lambert en l'an 1014. Maintenant, en effet, la condition était remplie, en vertude laquelle l'évêque Baldric en avait alors investi son frère, comme d'un fief de l'église de Llége, à charge de réversion à cette église, à défaut d'enfants mâles. Adolphe de la Marck eut facilement pu faire valoir ses droits, si le comte Louis, mourant avec le regret d'être le dernier de son nom et de sa race. n'avait disposé de ses biens en faveur de Thierry de Heinsberg, fils de sa sœur aînée, au détriment de l'évêché. Or, Thierry était précisément beaufrère de l'évêque, qui, prenaut plus à cœur les interêts de sa famille que ceux de l'État, se laissa vainement solliciter par le chapitre de s'emparer du cointé, en sorte que Thierry en prit possession. De là, grands murmures a Liège. Enfin l'évêque, pour mieux cacher ses desseins, convoqua les trois ordres de la nation. Dans cette assemblée, la validité des titres de la principauté fut démontrée, et la guerre fut décidée. Mais Adolphe de la Marck trouvait mille moyens d'empêcher qu'on recourût aux armes. Le chapitré cependant ne fléchissait pas. Sachant bien qu'il n'avait rien à attendre de l'empereur Louis de Bavière, qui se trouvait sous le poids d'une excommunication, ni rien à espérer des douze pairs de l'Église liégeoise, qui étaient

dévoués à Thierry de Heinsberg, « de dont les principaux étaient les ducs de Brabant, de Limbourg, les contes de Flandre, de Hinsbut, de Namur, les sires d'Agimont et de Rochefors, et al voir de la Hissalt, en la 'Adressa et l'avoué de la Hissalt, en la 'Adressa et l'avoué de la Hissalt, en la 'Adressa et l'avoué de la Hissalt, en la 'Adressa voya un cardinal sur les lieux, pour sur l'avour de la Hissalt, en la Marier de l'adressa et l'avoué de la Grandre de l'adressa et l'adressa

Le chapitre appela de cette sentence au saint-siège.

Pendant e temps, l'unique héritier de Tilierry vin i mourir. Les clanoines renouvelèrent done leurs instances augrès de l'évêque pur l'engager à rejours, et ne cessait d'encourager sous jours, et ne cessait d'encourager sous main son beau-frère. Alors les chausines, fatigués de se voir ainsi joues, excommunierait Thierry et convoquerent les états, en informant le pape de la résolution qu'il sensient de prendre. L'excommunieraite fait naintenne par L'excommunieraite fait naintenne par Au milleu de ces embarras, il surrint Au milleu de ces embarras, il surrint

une autre difficulté. La ville de Huy continuait à payer ses contributions ecclésiastiques en monnaie de bas aloi, c'est-à-dire à la valeur nominale que Hugues de Châlons y avait donnée. L'évêque refusa de la recevoir. Les gens de Huy s'obstinèrent, et finirent par envoyer des députés au duc de Brabant, pour obtenir sa protection au prix de leur château et d'une somme de quarante mille écus. Le peuple liégeois résolut aussitôt unanimement la guerre contre le duc, à moins qu'il n'abandonnât la cause de ceux de Huy. La fermeté de cette résolution ébrania le Brabançon, qui fit proposer par le comte de Hainaut de nommer des arbitres pour décider les différends qui s'étaient élevés entre l'évêque etles Liègeois, et entre ceux-ci et le duc. Le chapitre y conseutit, mais en déclarant qu'il entendait que les

arbitres n'eussent à se mêler en aucune manière du comté de Looz.

Parini les seigneurs auxquels l'arbitrage était conlie, se trouvaient Jean, roi de Bolième, et le comte de Hainaut. Ils eoinmencèrent par instituer le fameux tribunal des vingt-deux, qui eut à statuer sur tout ce qui concernait les intérêts et le bien-être de l'Église et de l'État. Ce fut un grand remède apporte aux concussions et aux prévarications que les oflieiers de l'évêque ne cessaient d'exercer sur le peuple. Quatre des membres de ce tribunal devaient être pris parmi les ehanolnes de la cathédrale, quatre parmi les nobles, quatre parmi les bourgeois de Liége, deux à Huy, deux à Dinant, deux à Tongres, deux à Saint-Trond, un à Fosses et un à Bouillon.

Après cet arrangement, les arbitres introduisirent la question du comté de Looz. Les chanoines étaient dans une grande perplexité, et ne savaient quel parti prendre, quand les trois ordres se réunirent spontanément, et résolurent, après avoir pris connaissance de toute l'affaire, qu'il fallait chasser Thierry du comté et qu'on enverrait au pape un rapport de la déliberation. Mais l'astucieux évêque réussit à gagner les chanoines, et obtint qu'il ne fût point écrit au pape. Il parvint même à se faire remettre, les actes relatifs an comté de Looz, et les fit passer au comte de Hainaut. Alors les arbitres eurent beau jeu. Ils redigerent un projet de paix entre l'évêque de Liège, le duc de Brabant et la ville de Huy. Ensuite ils adjugerent definitivement le comté à Thierry de Heinsberg, malgré les énergiques protestations du chapitre, qui affronta courageusement les menaces du fougneux roi de Bohême.

Cette décision rendue, le comte de Hainaut partit pour la Palestine, et l'évêque se retira en son château de Clérmont.

Cependant le pape, instruit de ce qui venait de se passer, envoya à Liége l'évêque de Forll, ponr s'enquérir du véritable état des choses. Mais Adolphe de la Marck lui dépeignit sous des couleur si noires la racés des habitants de Huy que le légal, papa les excommunis, de les excommunis de les les products excommunis y et les les fort que jamais y elle mée plus fort que jamais y elle les fortes de la legal de les les de les les excommunis de les les les les les exceptants de la legal de la

IV. LIEGE JUSQU'A LA PAIX DU 1et MARS 1466.

Le 23 février 1345, Englebert de la Marck, neveu d'Adolphe, fut appelé par le pape à succéder à son oncie.

Les difficultés élerées au sujet du comté de Loos n'étaleut point aplanies. Thierry s'était plaint à Rome de l'exocomismeistoin lancée contre lui, et de l'interdit jets ur le comté par le chapitre de Saint-Lambert, et l'ége l'abbé de Saint-Lambert, et l'ége l'abbé de Saint-Lambert, et l'ége l'abbé de Saint-Lambert, et lever l'interdit, si elles étaleut fondess lever l'interdit, si elles étaleut fondess de l'entre l'une de l'ége de l'ége de l'interdit, si elles étaleut fondes l'amencent d'autre résultat que la mannement d'autre résultat que la comment de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de la mannement d'autre résultat que la lambert de l'entre d

A cette nouvelle, une grande cobère coffamma le peuple, que cependant les maltres de la cité parviarent à contenir cette fois. Le chapitre, la noblesse et le magistrat se bornèrent à protester contre l'aete épiscopal, et en appelèrent au saint-siege. De son côte, l'évêque ne s'inquiets auguère de cette opposition, et îl ût ratifier sa décision por Charles de Luxenbourg, roi de Romains.

Ce point tranché. Englebert de là Marck songea à détruire la liguè des villes qui avaient soutenu la querelle des geus de Huy. N'ayant pu parvenir par un accommodement, il recourut aux armes, après s'être as-

suré de l'appui du roi des Romains, du roi de Bohême, des comtes de Juliers, de la Marek, de Gueldre, de Namur, de Looz et de Salm. Mais les Liégeois lui firent essuver une déroute complète au village de Vothem, et dispersèrent toute son armée, qui laissa sur le champ de bataille plus de mille morts, au nombre desquels se trouvèrent un grand nombre de chevaliers, de seigneurs, et de princes de l'Empire. Cependant cet échec ne l'abattit point; car il ne tarda guère à prendre, grace au secours du duc de Brabant, une éclatante revanche, et tailla en pièces les gens de Liége et leurs allies, dans la vaste plaine qui s'étend entre le villages de Walef et de Tourinne. Cette défaite forca les Liégeois à accepter une paix ignominieuse. Ils furent contraints à payer quarante mille écus d'or à l'évêque, et à fournir au duc de Brabant, toutes les fois qu'il le requerrait, six cents hommes d'infanterie, pour servir à leurs frais dans ses armées pendant quarante jours par an.

Maintenant que la turbelence du peuple était enchaînce pour quedque temps, Englebert de la Marck put s'occuper d'améliorer l'organisation intérieure de l'Etat. La paix de Waponité disculté et convenus dans les conférences concernant la justice et la poite. Il nomma des deputés pour rédiger ces dispositions, et public, avec le concours des différents ordres, une modération de cette paix, sous etchtre 1355 nouvelle. Ce fui le 12 ectobre 1355 nouvelle. Ce fui le 12 ectobre 1355 nouvelle. Ce fui le 12 ectobre 1355 nouvelle.

Depuis, il gonverna avec prudence et agsesse, hien que le pruple ne pult ui pardonner d'avoir laisse Thierry de Heinaberg dans la paissible jouissance du conaté de Looz. Un érénament heureux vins lui concilier ces remet heureux vins lui concilier ces réparte par le la constitue de l'avoir la situite héritier son avec Godefroi de Heinaberg d'Alembroeck. Au lieu de tenir compte de cet cet transmission, l'évêque résolut de mettre l'église de Liège en possible de l'avoir l'avoir l'église de l'église de l'église de l'avoir l'

moven des armes. Outre Godefroi . un autre prétendant s'était mis en avant, Arnould d'Oreye, sire de Rummen et neveu de Louis, dernier comte de Looz. Englebert de la Marck rassembla une armée et defit d'Alembroeck qui se desista de ses prétentions. Mais, peu fidèle à sa parole, ce seigneur vendit ses droits à Arnould d'Oreye, avec lequel il fallut des lors commencer une autre guerre. Lesire de Rummen. sentant qu'il ne pourrait résister à la puissance liégeoise, demanda que le différend fût soumis à la décision des pairs de l'Église de Liège. Mais Englebert, qui ne se fiait point à ce tribunal. dont la voix s'etait dejà une fois prononcée en faveur de Thierry de Heinsberg, voulut que l'affaire fût porte. devant l'empereur, leur juge commune Arnould y consentit; et l'empereur statua que l'évêque se mettrait provisoirement en possession du comté, jusqu'à ce qu'une sentence délinitive eut été rendue.

Sur ces entrefaites, Englebert de la Marck fut appelé par le pape à l'archevêcité de Cologne, et remplacé l'année suivante, en 1364, dans la principauté de Liege, par Jean d'Arckel. évêaue d'Utrecht.

Arnould de Rummen avait mis à profit l'interrègne, pour prendre les armes. Mais il avait essuyé une grande défaite, les Liégeois ayant pris pour mambour Jean de Walcourt, seigueur de Rochefort. Malgré ce désastre, Rummen ne renonça point à ses proiets. A l'avénement du nouvel évêque. il rejeta les offres de paix que Jean d'Arckel lui proposa, et il reprit la campagne. Mais il fut battu de nouveau, et son château fut pris et rasé. Enfin, lui-même se vit forcé d'implorer la clémence de l'évêque et du chapitre. Bien qu'il fût réduit à l'impuissance, il recut des Liègeois une pension viagère de trois mille florins, et le comté de Looz fut réuni à per-

pétuité à l'église de Liége en 1367. Cinq années de tranquillité avaient commencé à cicatriser les plaies que tant de guerres et de luttes intestines avaient faites au pays, quand une

nouvelle discorde civile éclata. Les habitants de Thuin s'étaient soulevés, et ils avaient banni ceux d'entre leurs échevins qu'ils croyaient dévoués au parti de l'évêque. Jean d'Arckel y envoya quatre de ses gardes à cheval, pour rétablir ces magistrats. Mais e bourgmestre, Jean de Harchies, avant aecablé d'injures un des envoyés épiscopaux, celui-ci le tua. Ce fut le signal d'une révolte ouverte. Les gens de Thuin prirent le cadavre, et le transportèrent à Liège, en passant par Dinant et par Huy, et en criant partout vengeance. L'évêque effraye se retira à Maestricht, et les états lui déclarèrent la guerre, après avoir ap-pelé à la mambournie Walter de Rochefort. Mais ce différend s'accommoda enfin par le rétablissement du tribunal des vingt-deux, qui n'avait eu qu'un moment d'existence, et qui fut modifié en plusieurs points à l'avantage du peuple.

Cette paix toutefois n'amena qu'une tranquillité momentanée. Un bourgeois de Saint-Trond, accusé d'un crime énorme, avait été condamné à une forte amende par l'évêque, qui lui donna ensuite des lettres d'absolution. par lesquelles il le déclarait innocent. Le coupable s'adressa, muni de ces lettres au tribunal des vingt-deux. prétendant que, puisqu'il était reconnu innocent, il n'avait pu encourir l'amende, dont il réclamait la restitution. Le tribunal fit droit à cette demande, et condamna l'évêque à restituer la somme. Jean d'Arekel recourut alors aux movens ordinaires : il obtint du pape que le diocèse fût mis en interdit; mais les Liegeois tinrent bon, et la guerre s'alluma. Après qu'on se fut livre de part et d'autre à quelques dévastations, le duc de Brabant intervint de nouveau; et, dans un congres qui fut tenu au château de Caster, près de Maestricht, la paix fut signée le 14 juin 1376. Ce fut la troisième paix des vingt-deux. L'évêque mourut l'année suivante.

Toute l'histoire de Liège n'est ainsi, comme nos lecteurs ont pu le remarquer, qu'unenehalnement d'explosions et de luttes entre le pouvoir populaire d'un côté, et le pouvoir épiscopal ou féodal de l'autre. Et toutes ces paix si célèbres nefurent pas desimples conessions octroyées par le prince; elles furent, au contraire, des stipulations et des garanties toujours arraehées par la force, mais que la force opposée tendait sans cesse à détruire.

Jean d'Arckel descendu du siège épiscopal pour entrer dans la tombe. il y eut de nouveau deux pretendants à la crosse : Eustache Persan , de Rochefort, chanoine de Liège, qui obtint ses bulles de l'antipape Clement VII. et Arnould de Hornes, évêque d'Utreeht, qui fut nommé par Urbain VI. Persau, qui avait pour appuis le duc de Brabant, le duc de Cleves et l'arehevêque de Cologne, voulut defendre ses droits par les armes. Mais il se rendit si odieux, que les Liègeois se prononcerent unanimement pour Arnould de Hornes, et commencérent. par mettre toutes leurs forteresses en bon état de défense. Cette mesure était d'une urgence extrême ; car, peu de jours après, le duc de Brabant se vanta de ruiner le pays de Liége, et s'y jeta avec une armée. Ainsi une guerre acharnee commença. Les villages disparaissaient dans l'incendie; onse battait sans quartier, sans merci. Les Liégeois, à leur tour, entrèrent dans le Brabant, et en firent le theatre des fureurs les plus sauvages. Les deux pays n'offraient de toutes parts qu'un tableau de ravage et de dévastation. Enfin le Brabancon, forcé à la retraite, revint eacher sa honte à Bruxelles: et, grace au comte de Flandre, une trève d'un an fut couclue le 13 decembre 1379.

C'est pendant eatte trêve qu'Arnoultd de Hornes, qui jusqu'alors était resté à Utreeht et n'avant pris que le titre de nambour de la principauté, dont ilavait laissé la charge à son freie Louis de Liones, pri enfia son freie Louis de Liones, pri enfia 1380, que l'Empire pri le pays sous sà protection spéciale; de sorte que, la guerre avec des Bribahonos ne put

Thierry de la Marck, appelé à recueillir, en 1389, la succession d'Arnould de Hornes, refusa l'évêché, auquel fut promu, l'année suivante, le terrible Jean de Bavière, tils d'Albert, comte de Hainaut.

Pendant les quatorze mois d'interrègne qui s'étaient écoulés depuis la mort d'Arnould de Hornes insqu'à l'avénement deson successeur, l'anarchie avait pu se développer à l'aise dans l'État. Aussi, des explosions avaient eu lieu sur plusieurs points, Mais la fermeté de Jean de Bavière parvint aisement à les comprimer, et son éuergie procura six années de paix au pays. Toutefois, pendant ce temps, il ne montra aucune des qualités qui gagnent l'affection et provoquent la contianced un peuple eminemment accessible aux idees généreuses. Livré à une vie dissipée, mondaine, et peu conforme à la dignité de son état, il avait refuse de prendre les ordres sacrés, et régnait plutôt en prince qu'en prélat. Aussi, on ne tarda pas à dire publiquement qu'il n'avait d'autre but, en gardant l'évêché, que d'en percevoir les revenus au lieu de s'appliquer à remplir les devoirs attachés à son caractère épiscopal. En effet, à cette seconde période, sa vie devint un tissu de scandales et son règne une serie de calamités.

Une faction avait commencé à se former, que les partisans de l'évêque designerent par le nom bizarre de haydrois, qui signitle qui hait le droit, la justice. Des qu'elle eut acquis assez de force pour éclater, elle prit les armes, chassa Jean de Bavière, et nomina un mambour. L'évê que se retira à Huy. Mais cette fois on en vint à un accommodement, sans en être venu aux mains d'abord. La paix des Seize ou de Tongres, ainsi appelés parce qu'elle fut conclus en cette ville (le 28 aoult 1403) par seize délégués nommés par les deux parties, rétablit pour un moment le caline, en statuant sur tous les points qui avaient donné lieu aux discussions et à la mésintelligence

éclater à l'expiration de la trêve. élevées entre le prince et la nation. Cependant les esprits n'en furent pas plus rassures. Des bruits étranges avaient commence a circuler sur les intentions qu'on imputait à Jean de Bavière. On disait que, dans un voyage qu'il venait de faire en France, il s'était ligué avec le duc de Bourgogne, et que son dessein était de séculariser la principauté et de s'emparer des villes. Ces bruits se propageant de plus en plus, et la défiance croissant toujours, les haydrois se relevèrent, les villes renouvelerent leur confedération. Tongres chassa cent d'entre ses échevins qui tenaient pour le parti de l'évêque, Liége chassa le chancelier du prince; en un mot, on se prépara à une révolte ouverte.

Jean de Bavière, pour échapper à l'orage qui se formait, se retira a Maestricht avec son officialité, emporta le grand sceau de l'Etat, et fit fermer le tribunal des échevins. Tout espoir de conciliation était évanoui, Les villes, à l'exception de Maestricht et de Saint-Trond', envoyerent des deputés à Liege pour élire un mambour. On offrit d'abord cette dignité à Jean , seigneur de Rochefort, qui la refusa, voulant rester étranger à la querelle. On s'adressa alors à Henri de Hornes, dont le fils Thierry était chanoine de la cathédrale. Le vieillard se retrancha d'abord derrière ses scrupules. Mais. grâce à l'intervention de sa femme . on réussit à le vaincre d'autant plus facilement qu'on offrait la crosse à son lils. Henri de Hornes fut ainsi proclamé mambour, et son fils évêque de Liége. Les chanoines et les clercs n'ayant pas voulu prendre part à cette double nomination, on les chassa de la ville comme ennemis de l'Etat, et leurs biens furent confisques. Tout tomba de cette manière dans le plus grand désordre. Thierry cependant, s'occupa de faire confirmer son élection. Il fut reconnu par l'antipape Benoît, et recut de l'empereur le diplôme d'investiture. Ce dernier acte ne fut pas mieux accueilli par les échevins, que le premier ne le fut pas le clergé. On recourut donc aux

movens de la terreur pour faire reconnaître le nouveau prelat. Les maitres de la cité, à la tête d'un corps de cavalerie qu'on avait formé eu prenant vingt hommes dans chaque inétier, precedes de leurs drapeaux, allerent mettre le feu aux fermes et aux maisons des échevins, des chanoines et des chevaliers, qui, restes fideles à Jean de Bavière, s'étaient retirés à Maestricht, Namur, dans le Brabant et dans le Hainaut.

Voyant les choses parvenues à cette extremite, et l'audace de ses ennemis croissant de jour en jour, Jean de Bavière résolut de recourir à son tour. a la voie des armes. Il alla donc solliciter des secours en France, en Allemagne, et auprès de tous les princes ses allies. Informés de ses préparatifs, les Hornes se déterminerent à mettre le siège devant Maestricht. Les premières hostilités commencerent autour de cette ville. Mais, pendant que les Liegeois étaient occupés sur ce point. le comte de Hainaut, Guillaume tV, frère de l'évêque Jean, opéra une diversion dans le pays d'entre Sambre et Meuse, et commit les plus grands dégâts dans cette partie de la principauté. L'État ainsi pressé entre deux guerres, une troisième épée vint lul présenter la pointe. C'était celle de Jean, due de Bourgogne, qui, sorti de France après l'assassinat du duc d'Orléans, accourait au secours de l'évêque, son beau-frère.

A l'approche de cette armée, le mambour se hâta de lever le siège de Maestrieht et de rentrer à Liège, d'où il sortit le lendemain , 22 septembre 1408, pour marcher à la rencontre de l'ennemi. L'armée liégeoise était forte de quinze mille hommes d'infanteric et de sept cents cavaliers. Henri de Salm portait la baunière : les arbalétriers étaient au front de la bataille, et les deux Hornes commandaient le centre. L'armée des princes était de trentecinq mille combattants, et se composait des meilleures troupes de Bourgogne . de Flandre, d'Artois et de Hainaut, La lutte s'engagea près du village

fut d'un acharnement terrible. Aussi la victoire resta longtemps indécise. Mais enfin, pressés par le nombre, les Liégeois, après avoir fait des prodiges de valeur, rompirent leurs rangs. Alors ce ne fut plus qu'une horrible boucherie. Euveloppes de toutes parts, ils furent serrés en une masse si compaete, que ceux que le fer ennemi ne pouvait atteindre moururent étouffés les uns sous les autres. Henri de Salm, les deux Hornes, une foule de barons et de chevaliers, tombèrent sur le champ de bataille; la défaite fut telle, que, selon les ehroniques, la plupart des anoiennes maisons du pays s'éteignirent. dans cette fatale journée. Les têtes, des deux Hornes furent présentées le leudemain, plantées sur des piques, à Joan de Bavière, qui les envoyacomme un trophée à Maestricht, Cette sanglante victoire mérita au due de-Bourgogne le surnom de Jean sans' Peur, et à l'évêque celui de Jean sans-Pitié, qu'il justifia si bien par l'abus' cruel qu'il fit de la défaite des Liégeois. La ville fut consternée en appre-

nant ce désastre; mais la terreur v redouble quand on apprit la terrible sentence que Jean de Bavière vensit de rendre. Il forca d'abord les bourgeois et le clergé à venir lui demander pardon à genoux et la tête nuc. Ensuite commeucèrent les exécutions. Il fit précipitrer du haut du pont des Arches la veuve de Henri de Hornes, et décapiter les seigneurs Jean de Seraing et Jean de Rochefort avec tous lesfauteurs de la sédition. L'œuvre de sang terminée, il anéantit toutes les libertes et tous les priviléges de la nation, et fit transporter à Mons les chartes et les titres qui les consacraient. Ilsupprima les corps des métiers, et brûla leurs bannières; il démolit les portes et les remparts des villes de Dinant, de Thuin, de Fosses, de Couvin, et des autressituées dans le pays d'entre Sambre et Meuse; il frappa la principaute d'une amende de deux cent vingt mille écus d'or, à partager entre le roi de France et l'empereur ou leurs succes- ; seurs; enfin il mit le pays en interdit. d'Othée, à une lieue de Tongres. Elle jusqu'à eeque, rentre sous l'obéissance

de son prince, il eût payé cette énorme amende. Toutes les conquêtes du temps étaient ainsi détruites d'un seul coup. Les libertés acquises au prix de tant de sang se virent abo-lies d'un seul trait de plume et la nationalité liégeoise fut en quelque sorte anéantie. Heureusement, le chapitre de la cathédrale avait conservé une énergie que la population avait perdue. Il refusa de ratifier le décision épiscopale, et fit comprendre a Jean de Baviere que, si les factieux avaient ébranlé sa puissance, il achevait de la détruire lui-même par la jugement rigoureux qu'il venait de porter. L'évêque, malgré l'inflexibi-lité de son earactère, se rendit à cette vérité, et, d'aecord avec le peuple et les délégués des princes ses allies, il modifia plusieurs dispositions de la sentence rendue. Toutefois ces modifications ne furent faites que par forme d'octroi, et elles conserverent une couleur d'absolutisme bien décidée.

Ces blessures profondes eussent peut être fini par se cicatriser, si l'implacable prélatue se fut appliqué à renouveler l'irritation par une mesure de rigueur inutile, à laquelle il recourut. Il permit aux Liegeois, pros-cits par l'autorité des rebelles, de se venger sur les biens et sur les personnes de leurs ennemis. Alors ce furent de nouvelles dévastations et de nouveaux assassinats, mais autorisés, cette fois, par le prince lui-même. Les haydrois, qui s'étaient réfugiés en Brabant, se vovant ainsi menacés, se réunirent pour opposer une résistance commune, et se jetèrent dans la petite ville de Herck, au comté de Looz; mais ils furent pris par le sénéchal du comté, et tous livrés à la mort. Ce fut le signal d'une nouvelle boucherie. Trente habitants de Huy, qui s'étaient déclarés pour les Hornes, eurent la tête tranchée sur le pont de cette ville, et leurs corps furent jetés dans la Meuse.

Ges horribles cruautés, si elles répandaient la terreur, ne firent que donner un aliment de plus à la haine du peuple. On songea donc à se défaire du tyran par l'assassinat. Un complot fut tramé pour égorger l'évêque et ses ministres; mais la conspiration fut découverte, et les conjurés furent en partie décapités, en partie noyés.

Cette demière tentalive ayant centoue, les Liegonia veruent plus d'autre recous-que le protection de l'emperus Sigismond. Ce prince passait précisément par leur capitale la veille de Modi 1416, pour se rendre au concile de Constance. Il écoutate plaintes de camilleureux papile, et ordonna, par un diplôme du 26 mars 1417, que ce milleureux pepile, et ordonna, par un diplôme du 26 mars 1417, que de diplôme du 26 mars 1417, que les villes et les forteresses du pays fus-sent réclabiles.

Cependant Jean de Bavière refusa de se soumettre à la volonté de l'empereur, et continua le système despotique dans lequel il était entre; de sorte que le diplôme impérial ne soulages en aucune manière le joug qui pesait si durement sur les Licgeois.

Heureusennett II survint un evenment, étranger au pors, qui attira d'un autre cété l'attention de l'éréque. Cétait la maslèdie de Guillaume, comte de Hislanut, dont l'hieritiere Jacqueline, âgecde aetze ans, parsissat pouvoir être faeilement dépouillée d'une partie de ses vastes domaines. L'étéque, voyant la une comquête digne de son ambition, étanges brusquement des yasteurs à l'intérieur. Il lit revenir de de pasteurs à l'intérieur. Il lit revenir de la nation d'aux sue postrieferes d'orixs.

Nous avons raconté, dans l'histoire du Hainaut, comment l'évêque réussit dans ses intrigues, et abandonna son évêché pour épouser Elisabeth de Gorlitz.

A la nouvelle qu'il avait déposé la crosse, la ville de Liége fut dans une grande allégresse. Il était temps, en ceffet, qu'elle respirit après tant de malheurs. Aussi Jean de Valenrode, archevièque de Riga en Livonie, qui fut appelé, en 1418, au siège épiscopal, appliquas our règne de onze mois à ferrappel de la companie de la compan

Sous Jean de Heinsberg, qui lui succéda en 1420, les Liegeois reconquirent leur tribunal des vingt-deux, et rentrèrent par degrés dans la plupart des priviléges dont ils avaient joui auparavant. Ressuscités à leur vieille liberté, ils voyaient recommencer de nouveaux jours, et se disposaient à jouir en paix de leurs droits acquis par tant de peines et de sang, quand tout à coup l'ambition d'un homme vint remettre le trouble dans l'État. Cet homme fut Wauthier d'Athin. Maïeur de la ville de Liège, mais d'uu caractère impérieux et despotique, il avait fini par exercer un pouvoir singulièrement arbitraire. Son fils, qui était chanoine ile Saint-Lambert, avant eu à demêler avec le chapitre un différend dont il ne s'était pas tiré à son avantage, Wauthier alla jusqu'à interdire à ce corps l'eau et le feu, et défendit à toua les ouvriers de travailler pour les chanoines. Mais un jour, un bourgeois, condamné injustement à payer une amende au maïeur, osa se prononcer publiquement contre l'odieux magistrat. Cette fois, la mesure étant coinblee, la voix qui s'élevait contre le tyran trouva de l'écho. Tous les métiers épousèrent la cause du condamné avec tant de chaleur et d'énergie, que d'Athin fut proscrit avec les echevins qui l'avaient soutenu insqu'alors, dans la crainte d'encourir sa disgrâce.

Ce fut un événement. Mais la guerre étrangère ne tarda pas à venir en distraire tous les esprits.

Le comte de Namur, Jean III, avait vendu ce comté, en 1420, à Philippe le Bon, duc de Bourgogne, en s'en réservant la jouissance sa vie durant fi mourut en 1429, et le duc se mit en possession de ce domaine. La petite ville de Bouvignes, située sur la rive gauche de la Meuse, faisait partie du comté et se trouvait, depuis longtemps, en rivalité avec Dinant, dont elle est voisine. Les gens de Dinaut, pour la tenir en respect, avaient fait construire sur la rive droite du fleuve une tour fortiliee, qu'on appelait Montorqueil. Philippe le Bonenexigea la démolition. Les Dinantais la refusèrent,

et une guerre terrible éclata. Alais les Liégeois y succombèrent. Resacres qu'ils étaient de toutes parts entre les domaines nouveaux du duc, entre le comté de Namur et les duchés de Brabant et de Limbourg, la lutte était devenue trop inégale pour eux. Aussi, le chapitre fut forcé à une paix humiliante. L'évêque son père qui avait pris part à la guerre, et vingt députés des états du pays, vinrent à Malines trouver le duc, et lui demandèrent pardon à genoux, en lui promettant d'être à l'avenir de bons voisins; enfin, ils a'engagèrent à lui payer en deux ans une somme de cent mille nobles d'or. et de lui fournir tous les ans, deux mois après qu'ils en auraient été reuis, une troupe de troiscents hommes d'armes pour servir pendant six mois sous ses drapeaux.

Cette paix excita à Llége un violent écontentement, et les partisans de Wauthier d'Athin s'efforcèrent de l'accroître. Un tumulte menacant ent lieu. L'évêque s'était réfugié dans les caves de l'hôtel de ville, où les bourgmestres eux-mêmes craignaient pour leur tête que le peuple réclamait à grands cris. Comme le nom d'Athin avait conservé une grande puissance, on invoqua l'intervention de Guillaume, frère du maieur proscrit. Il se montra à la foule et réussit à la calmer. Lorsqu'il revint au milieu des magistrats, il dit que la multitude exigeait que le règlement dressé par l'évêque relativement aux élections fût changé en faveur du peuple. L'évêque et ses partisans accéderent à cette demande; mais, le jour des élections venu. les métiers choisirent pour maîtres de la cité Guillaume d'Athin et Jacques de Borlé. Ce triomphe ranima la fureur des factieux. Une explosion eut lieu pendant la nuit du 5 janvier 1433, mais elle fut facilement comprimée. Les plus compables, au nombre de cinquante, furent bannis à perpetuité du pays de Liége et du comté de Looz, avec leurs femnies et leurs enfants, et il fut défendu, sous peinede mort, de leur donner ni pain ni eau. Les antres, au nombre de trois cents, furent en partie condamnés à des bonnissements plus ou moins longs. Il fut permis à chaeun de tuer les proscrits qu'on rencontrerait sur les territoires où ils étaient mis hors la loi. Ces sentences furent exécutées avec que rigueur qui approcha souvent de la cruauté. Ainsi, un malheureux qui avait porté du secours à son père proscrit, fut cruellement décapité. Ainsi encore un chanoine de Saint-Lambert, fils de Wauthier d'Athin, ayant été à Bâle implorer le concile en faveur de son père, fut pris à son retour, couché au bord d'un puits de houillère, et précipité dans la mine, après avoir eu la tête fracassée à coups de maillet. En un mot, la terrible justice de Venise semblait transportée à Liége. Mais cette terreur ramena enfin le calme dans l'esprit de cette turbulente cité.

Deux nouvelles guerres s'allumerent bientôt. En 1433, Jacques, seigneur de Morialmé, qui avait été proscrit quelques anuées auparavant, était revenu à Liége, muni d'un saufconduit de l'évêque. Les échevins, qui n'y avaient point consenti, le saisirent et le firent décapiter. Mais Tristan, bâtard de Morialiné, vengea son père, en commettant de grands dégâts dans le pays d'entre Sambre et Meuse, où il s'était réuni à une troupe de Français et de Bourguignons que le défaut de paye avait portes à déserter leurs drapeaux. Enfin, deux années plus tard, la paix d'Arras ayant fait licencier un grand nombre de eompagnies, occupées jusqu'alors à la guerre en France, le même territoire fut de nonveau infesté par des hordes de bandits. Deux fois Jean de Heinsberg marcha contre eux, pour mettre un terme à ces dévastations. Quand tout fut ainsi rentre dans

Pordre, l'érêque songea à faire le pelerinage de Palestine, qu'il avait promis d'accomplir. Mais, arrivé à Tunis, où il se donna le titre de duc le Bouillon, on lui refusa le passage; tant le nom de Godefroi avait laisse de profonds souveairs parini les infideles. Jean de Heinsberg rentra donc à Liège en 1444.

A peine fut-il revenu dans ses Etats, qu'il se vit impliqué dans de nouvelles difficultés. Everard de la Marck et Jean, sire de Beauraing, vassaux de Saint-Lambert, avaient commence a garuir leurs châteaux de Rochefort et d'Agimont, et à faire avec quelques bandes d'écorcheurs des incursions sur les terres bourguignonnes. Le duc réclama avec instance le passage pour une armée qu'il destinait à châtier ces deux seigneurs, à moins que l'évêque ne consentit à les réduire luimême. Mais les Liégeois craignaient qu'une fois le pied posé sur les terres de la principauté, le duc n'en sortit difficilement. C'est pourquol ils furent forces de marcher contre les deux châteaux rebelles, et de s'en rendre mai-

Jean de Heinsberg vécut jusqu'en 1455 dans des craintes continuelles de mort; car les proscrits liégeois lui dressaient de tous côtés des embûches et tramaient contre sa vie des conspirations, qui, heureusement pour lui, avortaient toujours. Enfin, Philippe le Bon, qui ne visait qu'à placer sur le siège épiscopal son neveu Louis de Bourbon, chercha à attirer l'évêque à Malines d'abord, à la Haye ensuite, sous prétexte d'arranger quelques derniers points relatifs aux conditions de la paix intervenue après la guerre qui avait eu lieu au sujet de la tour de Montorgueil. Jean de Heinsberg, arrivé dans la capitale hollandaise, fut sommé d'abdiquer, et il résigna en effet l'évêché. Comme il tardait à revenir, les Liégeois, qui commençaient à s'inquieter du long séjour de leur prince à la cour du duc, qu'ils regardaient comme leur ennemi naturel, lui écrivirent qu'il eût à retourner sans délai, ou à ne plus rentrer. Irrité du ton impérieux de ce message, il répondit qu'il saurait leur donner un maltre qui les gouvernerait avec une verge de fer, et leur apprendrait à adoucir leur style. Ces paroles éventèrent l'abdica-

tion, tenue secrète jusqu'alors. Les l'iégeois furent consternés en apprenant cette nouvelle; car ils sentaient qu'un jong pesant les menaçait sous la domination du neveu de ce puissant duc de Bourgogne, dont le voisinage les inquiétait déja si fort. Leurs craintes se réaliserent en effet, cependant, et Louis de Bourbon fit son entrée à Liège le 20 juillet 1456.

Ce prince, malgré son jeune âge, car il n'avait que seize ans, obtint les dispenses papales, en retour de la promesse que Philippe le Bon avait faite au souverain pontife, de con-duire une flotte formidable au secours de Constantinople, tombée au pouvoir des Ottomans. Mais, si le saint-siège avait été facile à lui accorder ses bulles, le peuple ne fut pas aussi facile à les agreer; tandis que, de son côte, le chapitrese sentait liumilie den avoir pas été admis à prendre part à ee choix. Louis de Bourbon n'était point fait pour gagner l'affection des Liégeois. Entouré d'officiers et de domestiques qui se plurent à exercer mille exactions sur le peuple, il ne tarda pas lui-même à essayer une autorité absolue, d'autant plus intolérable qu'il n'avait point le privilégedel'âge pour se la faire pardonner. Chaque jour l'animosité devint plus forte de part et d'autre. Des la première année de son règne, le jeune prince commenca par des exécutions sangiantes et par une sévérité tellement implacable. que Philippe le Bon crut devoir l'engager à se modèrer. Louis de Bourbon ne continua pas moins à suivre la voie de la rigueur. D'un côté, il persécutait avec acharnement les partisans que Jean de Heinsberg avait conservés; de l'autre, il ne reculait devant aucun coup d'État, destituant arbitrairement de ses fonctions jusqu'au grand maïeur lui-niême.

Le duc de Bourgogne semploya de nouveau, en l'an 1460, à rétablir la bonne intelligence entre le peuple et l'evêque. Mais les Liégeois ne se fiaient pas plus à l'un de ces princes qu'ils ne se fiaient à l'autre. Si la tyrannie du prince leur pesait, la puissance du duc leur portait le plus vif ombrage. ils essaverent donc de nouer une alliance avec la France, et envoyèrent une

députation au roi Charles VII, pendant qu'on s'occupait à Liège de l'ar rangement des difficultés qui s'étaient

Sur ces entrefaites, Charles VII vint à mourir, et Louis XI lui succé la Ce prince nourrissait une grande haiue contre les Liégeois, qui, pendant son séjour à Genappe, où il était venu se sauver de la colère de son père, avaient voulu le livrer au roi irrité. Aussi, des qu'il fut parvenu au pouvoir, il se disposa à envoyer une armée contre eux. Avertis de cette résolution par Louis de Bourbon, qui assistait, à Reims, au sacre roval avec le duc de Bourgogne, les gens de Liège se hâtèrent d'envoyer au roi une deputation, afin de conjurer l'orage qui se préparait. Mais à peine les députés fureut-ils arrivés à Reims, que l'évêque mit tout en œuvre pour les empêcher d'aborder Louis XI.

Ils y réussirent pourtant, et recurent du souverain un si bon accueil, que l'on put deviner tout d'abord, souscette bienveillance, quelque grand projet politique. En effet, le roi méditait la guerre contre le duc de Bourgogne, et il voulait s'attacher les Liegeois. dont il combia les députes de présents . d'honneurs et de belles paroles.

Les bonnes dispositions de Louis X I ranimèrent l'espoir du peuple, qui se crovait maintenant assure d'un appui capable de contre-balancer l'influence funeste du duc. Aussi, la torbulence nationale ne tarda pas à se ranimer.

Le refus de Louis de Bourbon de rendre les ordres sacrés avait redoublé la mésintelligence que ses actes avaient fait naître. Pour détourner l'attention de ce point, il ressuscita l'ancienne querelle relative à certains attentats qu'il prétendait que les magistrats avaient commis contre son autorité; il menaça de mettre la ville en interdit, si on refusait de lui donner satisfaction à ce sujet, et il se retira à Maestricht. Aussitôt le peuple entra en ébullition; il fit proclainer devant le Perron, cet antique symbole de la liberté liégeoise, les noms des ennemis de la nation, et les bannit en leur in-

terdisant le feu et l'eau. L'évêque de Tournay interposa sa médiation et réclama, au nom de l'évêque, une somme de ceut mille florins et le rappel des proscrits. Le premier point fut accorde, le second, refusé. Dans l'espoir de vaincre cette obstination, et de pouvoir mieux travailler à une paix solide, les magistrats supplièrent l'éveque de revenir à Liége, où il rentra en effet. Mais, à son retour, il ne songea à rien moins qu'à publier la paix, dont les articles furent, il est vrai, arrêtés et ratifiés. Son but était de gagner du temps jusqu'à ce qu'il eût appris ce qui serait décidé au sujet de l'interdit, dont les Liégeois avaient appelé au saiut-siège. Enfin, la nouvelle arriva que l'interdit était maintenu par le pape. Alors l'évêque ne garda plus de mesure; il cassa le décret de bannissement lancé par le peuple, rappela les bannis, et retourna à Maestricht, où il manda tous ses tribunaux et tous ses chapitres, avec son chancelier et son official.

L'irritation était extrême. Aussi, la première pensée du peuple fut de créer un mambour; et le marquis de Bade fut investi de cette dignité. Deux événements inatteudus maintinrent les Liégeois dans ces dispositions. D'abord le pape Paul II, qui venait de succéder à Pie II, avait, au printemps de l'année 1463, envoyé un légat à Liège pour s'enquérir de l'état des affaires, et suspendre les censures jusqu'au 4 juillet. Ensuite Louis XI avait envoyé une députation, composée de Louis de Laval, seigneur de Châtillon, de Himar de Poisien, maître d'hôtel, conseiller et chambellan royal, de Jean de Verger, conseiller et président du parlement de Toulouse, et de Jacques de Royère, secrétaire du roi, pour négocier avec la cité et le pays de Liége une alliance contre Philippe, duc de Bourgogne, contre Charles, comte de Charolais, son fils, et contre l'évêque

Louis de Bourbon et ses adhérents. Cette alliance fut conclue; mais on approchait à grands pas du terme de la suspension de l'interdit.

Dans l'attente des hostilit és prochai-

nes, le marquis de Bade partit pour l'Alemagne, alnd v', chercher des secours d'hommes et d'argent. Quand il 
agarnison bourguignonne de Bouriagarnison bourguignonne de Bourisonnier, tal in el frent un autre prisonnier, Les Dinantais se vengèrent de 
cette insulte en attaquant Bourignes, 
et en faisant quelques légères bréches 
aux remparts. Ces faits, is pei importants en cus-mêmes, auffrent pour 
relibles éréemende. de grados et terribles éréemende. de grados et terribles éréemende.

Cependant, le 4 juillet venu, les membres les plus considérables du clergé abandonnèrent la ville, que les échevins a vaient dejà quittée. Quand ils eurent franchi le seuil des portes, le peuple commença à pillet ries maisons de ceux qui s'étaient échappes de lacité. Les genné de Liége, en insurrection, eux de Huy imitérent si bien leur emple, que l'évêque, réfugié dans leur château, en sortifuritivement pendant la unit, et s'enfait à Bruxelles.

Dansce moment, le marquis de Bale ervint d'Allemagne avec un corps de troupes assez considérable et un train assez nombreut d'artillerie, tandis qu'un des envoyés liégeois revensit de Frances avec la ratilioation du traité Prance avec la ratilioation du traité avait adjoint à ce député un de consiellers, avec la mission de presser les états de Liégedeprendre les armes; et cet ordre était si précis, qu'il lui était défendu de revenir en France avant que les hostilités ne fusesent avant que les hostilités ne fusesent

eatamies avec le duc de Bourgone. Philippe le lou, danslacraine d'être surpris 2 l'improviste, avait fait tous duc de Lèbres, sou neven, s'avançait à la tête d'une armée. De leur colér, le mambour el le Liegois passerent un temps précieux à discuter sur les plans déclaration de guerre à envoyer au duc. Le peuple enfin perdit patience, et s'ébrain. Le métier de symeron donna l'exemple, et sortit de la ville; autres successivement.

in ... , Gondie

Ila 'étai plus tempoze recules, Lifege avoya do-ce îl-hippe un hératt, pour le déller à feu et à sang, et, sams attender a réponse, l'armée entre dans le Limbourg, pilla le ban de Herve, et mit le siège devant le châtean de Pauquemont. Mais, la nuit en pourait réduir à l'oblésiance la troupe indiscipline de Al-llemands qu'il avait amenés, se critira furit vement du camp. Cette retraite subité déconcert du camp. Cette retraite subité de la contrait au camp de la cette de la cette

rentrerent dans leur ville. Pendant ce temps, les Bourguignons avaient en vahi la Hesbaie, où ils mirent tout à feu et à sang. Les partisans de Louis de Bourbon dévastaient les environs de Tongres et de Maeseyck, et les comtes de Nassau, de Hornes et de Gaesbeek ravageaient le comté de Looz. Les Liégeois cependant étaient loin de rester inactifs. Tandis que les gens de Saint-Trond ruinaient les châteaux de Duras, de Hornes et l'Ordinghen, ceux de Liége étaient tombés dans le duché de Limbourg, et ceux de Huy dans le comté de Namur, où ils exercerent les plus horribles représailles.

Au milisu de ces chevauchées de vastatrices, se répandit tout à coup le bruit que les Français avaient fait seuver une sanglante défaite aux Bourguignons, à la journée de Monteur de la coupe de la c

Voilà le fils de votre duc, ce faux traitre, que le roi de France a fait ou fera pendre, comme il est pendu ici.
 Mais, quand on sut que Louis XI, menace dans Paris, avait conclu la paix de conditions peu apparagness

nace dans Paris, avait conclu la paix à des conditions peu avantageuses, et que le comte de Charolais, ramenant de France son armée victorieuse, se

éparait à marcher contre les Lie-ois, la consternation fit place à l'allépois, la consternation in più de resse. Les gens de Huy n'eurent pas e peine à obtenir la paix; ceux de mer le due Philippe. Les Li restaient seuls et abandonnés à és à l opres forces. Mais la lutte était tro gale; il fallut se soumettre aux conditions que le duc leur imposa. I en exigea trois principales: 1° que Philippe et ses sucesseurs, ducs de Brabant, seraient reconnus avoués et souverains héréditaires des églises et cité, villes et pays de Liége et de Looz, et que, à titre de cette reconnaissance, on payerait au due et à ses successeurs une rente annuelle d deux mille florins; 2° que ceux de la cité et du pays de Llege ne pourraient jamais s'armer ni faire la guerre contre le duc ouses successeurs, ni contracter d'alliance, sans leur va-lonté et sans qu'ils y fussent compris, on exceptés et réservés, s'ils le jugeaient à ropos, sous peine de deux cent mille florins d'amende chaque fois; 3° que les maîtres, les échevins et tous les officiers de la cité, les doyens des corporations avec dix hommes de chaque métier, dix chanoines de l'église de Saint-Lambert, uatre personnes de chacune des autres eglises et des abbaves, et dix nobles vassaux de l'église, représentant les trois États, viendraient à Malines demander pardon au duc, têtes nues et les genoux fléchis. Après quelque hésitation, les Liégeois accepterent ces conditions, quelque humiliantes ces conditions, quelque humiliantes qu'elles leur parussent, et la paix fut lennellement conclue 1.

Après cette soumission, les cullès Après cette soumission, les cullès de la commence de la primicipanté, autrout du cété de Loor et de Hasselt. Soutenuis par les secours des factieux de l'intérieur, ils avaient pu se réunir en un corps, et se grossirent bienott d'un grand nombre d'hommes perdus de dettes et de cri-

1 Le traité porte la date du 22 décembre 1465. Un des originaux de ce document reposs aux Archives du royaume à Bruxelles. nom de couluiriers ou de compagnons de la verte-tente, et se mit dévaster les campagnes d'une manière effroyable, s'attaquant surtout aux partisans de Louis de Bourbon, et se répandant dans la Hesbaie jusqu'aux portes de Huy, où l'évêque s'était enfermé.

On crovait l'incendie éteint : mals le feu couvait partout sous la cendre. Dans tout le pays, ce n'était que désordre, anarchie et confusion. A Saint-Trond, on chassait les amis du prince; à Huy, on traquait ses ennemis; à Liége, les bourgeois allèrent jusqu'à décapiter l'avoué de la Hesbaie, qui avait aecompagné à Huy Louis de Bourbon. Enfin, on songeait sérieusement à rappeler le prince de Bade.

Cependant Bourbon s'était résolu à prendre les ordres saerés. Il se fit ordonner prêtre le 4 juillet 1466, et sacrer évêque dans le cours du même mois. Mais ses ennemis n'en montrèrent que plus d'acharnement. Les intrigues de Louis XI étaient venues les servir très-mal à propos, en rattachant les Dinantais au parti des Liegeois. Des ce moment Dinant était devenu le point de ralliement des couluvriers. des proscrits et des mécontents. Cette ville signala sa révolte par un acte d'horrible atrocité. Elle fit mourir, presque sans forme de proces, les quatre députés qui avaient négocié la paix avec le comte de Charolais; puis elle lâcha une armée sur le cointe de Hainaut et sur celui de Namur.

Philippe le Bon, en apprenant ces brigandages, sedétérmina achâtier une bonne fois cette indomptable population. Il rassembla donc a Namur une armée de trente mille hommes, dont il donna le commandement à son fils, pour marcher contre Dinant, La ville fut investie le 14 août 1466, et prise re 25 du même mois.

Comme, ici, l'histoire de Liége se rattache étroitement à celle des dues de Bourgogne, nous raconterous les faits qui suivirent, dans l'histoire même de ces ducs.

## CHAPITRE DEUXIEME

LES COMTÉS DE NAMUR ET DE LUXEMBOURG JUSQU'A LEUB BÉU-NION AUX BOMAINES DES DUCS DE BOURGOGNE.

## I. LE COMTÉ DE NAMUR JUSQU'EN 1429.

Le territoire de Namur était, depuis l'invasion des Franks, une dépendance de la monarchie française. Il ne sut érigé en État indépendant qu'au commencement du xe siècle. Il se composait anciennement du territoire de Couvin, qui s'étendait sur la rive gauche de la Meuse, et du comté de Lommen, qui se développait aur une partie de la rive droite de la Sambre et sur toute la rive gauche, embrassant ainsi tout le pays compris entre la Meuse et la Sambre depuis son embouchure jusqu'au Hainaut. Le comté fut morcelé plus tard en faveur de plusieurs monastères et établissements religieux, tela que Florenne. Gembloux, Saint-Gérard, Fosses, Floreffe et Malogne. Après ce morcellement, les comtes de Lommen n'y exercerent plus, à ce qu'il paraît, qu'une sorte d'avouerie; même ils devinrent complétement les vassaux de l'église de Liège pour les parties de ces domaines dont s'enrichit la cathedrale de Saiut-Lambert. Ces comtes paraissent n'avoir plus conservé à la fin que leur alleu, le château de Namur, lequel, plus tard, lorsque le comté fut déclaré marquisat de l'Empire, devint le siège de leur seigneurie,

Les origines de l'histoire de Namur sont enveloppées d'épaisses ténèbres. Ce n'est que dans les premières annees du x° siècle qu'elles commencent à s'éclaireir. En effet, dans l'acte par lequel Louis, roi de Lorraine, confirma, en 908, la donation de l'abbave de Fosses, faite à la cathédrale de Liége par l'abbesse Gisèle, parente de Zwentibold, nous rencontrons un comte de Lommen, nommé Béranger. Ce seigneur est le premier qui figure sur les listes généalogiques du comté de Na mur. Il épousa Symphoriane, tille de Regnier I, comte de Hainaut, qui , investi en 916 du gouvernement de la Lotharingie par Charles le Simple, mourut vers l'an 932, et eut pour successeur aon fils Robert I, dout le fils Albert I recueillit l'héritage. Albert épousa Ermengarde, fille de Charles de France. duc de la basse Lotharingie; et, avant élevé du chef de sa femme des prétentions surce duché, il les soutint par une guerre contre l'Empire laquelle ne se termina point, sans lul sa procurer quelques avantages. Après sa mort, ses deux fils, Robert II et Albert II, prirent successivement les rênes du comté, le premier vers l'an 1000, le second vers l'an 1018. On rapporte la mort de ce dernier à l'an 1064. De ses deux fils Albert III et Henri, celuilà obtint le comté de Namur, celui-ci le comté de la Roche et de Durbuy, qui était probablement un domaine de l'héritage lorrain de sa mère Régilinde, fille de Gothelin I, duc de Lotharingie. L'histoire ne fournit gnère de détails sur l'un ni sur l'autre. Tout ce que l'on sait du premier, c'est qu'il était anime d'un grand esprit chevaleresque; car il tira son épée dans la guerre que Richilde, comtesse de Hainaut, eut a soutenir contre Robert le Frison 1; et il reparut plus tard dans une querelle qui s'était élevée, au sujet de quelques domaines, entre Godefroi de Bouillon et l'évêque de Verdun, et dans laquelle il embrassa le parti de ce prélat. Albert III mourut en 1108. Son fils aîné Godefroi lui succéda dans le comté de Namur; le second, Frédéric, fut appelé en 1119 au siége épiscopal de Liége 2. Le successeur de Godefroi fut

Henri l'Aveugle, que nous avons déjà vu au siége du château de Bouillon par les Liégeois 3. Il entra lui-même en guerre avec ses alliés, et subit à Andenne une défaite sanglante en 1153. Toute sa vie ne fut qu'une série de batailles et de combats. Il épousa successivement Laurette, fille de

Thierry d'Alsace, comite de Flandre, laquelle mourut en 1172, sans lui laisser d'enfant ; et Agnès de Nassau, fille d'Othon, comte de Gueldre. De cette dernière il n'eut qu'une fille, Ermesinde qui fut mariée d'abord à Thibaut de Bar, auquel elle apporta le comté de Luxembourg, qu'Henri l'Aveugle tenait du chef de sa mère Ermesinde de Luxembourg; ensuite à Waleram; comte de Limbourg, dans la maison duquel elle introduisit le même domaine.

En 1192, du vivant même de Henri. qui ne monrut qu'en l'année 1196, l'empereur convertit en marquisat le comté de Namur, et en investit Baudouin V de Hainaut, neveu d'Henri l'Aveugle. C'est ainsi que Namur passa dans la maison de Hainaut.

Les événements de l'histoire du marquisat après qu'il eut été réuni au Hainaut, se mélent à ceux de l'histoire de ce comté. Nous avons vu combien de fois ces seigneuries entrèrent en contact avec la Fiandre et la France.

Après la mort de Baudouin V , Namur échut au deuxième fils de ce prince, Philippe de Courtenai, dit le Noble, et devint un fief du Hainaut, dont Il suivit toutes les destinées sous Philippe le Noble et sous ses différents enfants. Le premier de ceux-ci fut Philippe II; le deuxième fut Henri Il ; le troisième fut Marguerite, épouse d'Henri, comte de Vianden dans le Luxembonrg, laquelle usurpa aur ses deux freres Robert et Baudouin le marquisat, que l'empereur la força en 1237 à restituer à ce dernier.

En 1262, Baudouin vendit ce domaine à la reine Blanche de France, qui en fit présent à sa femme Marie de Brienne, Sous cette princesse, Marguerite éleva de nouvelles prétentions, auxquelles il fut mis un terme par l'acquisition que fit du marquisat Gui 1, comte de Flandre, qui venait d'épouser. Isabelle de Luxembourg, fille d'Henri, comte de Vianden.

Cependant Namur ne resta sous la domination de Gui que jusqu'a la mort de ce prince, qui le laissa à son. fils Jean, le premier des enfants qu'il

<sup>4</sup> V. pag. 19. 2 V. pag. 90. 3 V. pag. 91.

avait obtenus d'Isabelle de Luxembourg.

Jean I épouss d'abord Marguerite de Clermont, dont il n'est point d'enfants; ensuite Marguerite d'Artois, dont il ent spet fils et trois filses. De ces fils, les quatre premiers lui succèrent, Jean II en 1330, Gui II en 1335, Philippe III en 1336; enfin, Guillaume I, dit le Riche, en 1337, qui, àss mort surrenue en 1391, laisses sed domaines à son fils suite d'Guillaume II, des mains duquel ils passèrent. Il en 1418, à son fils suite l'en IIII.

Jean III fut le dernier de sa maison. N'ayant point d'héritier légitime, il vendit, en 1421, le comté au duc de Bourgogne, mais il s'en réserva la jouissance jusqu'à sa mort. Par des lettres données à Gand plusieurs jours après cette vente, le duc Philippe le Bon déelara que le pays de Namur et ses annexes ne seraient jamais séparés du cointé de Flandre. Enfin, par d'autres lettres, il promit aux gens d'Eglise, aux nobles, aux bourgeois et aux habitants du même pays, qu'il les entretiendrait dans leurs priviléges, franchises, libertés et coutumes, et que, dans l'année qui suivrait le décès du comte Jean, il leur préterait les serments que le comte de Namar avait coutume de prêter à sa première entrée et à sa joyeuse réception.

Or, Jean III mourut le 1er mars 1429, et le duc se mit en possession de ce noureau domaine, comme nous l'avons vu.

La circonscription territoriale de l'ancien coméde Namur est fort dificile à déterminer, parce que la partie principale des terres dont lise composait étaient des domaines des abbayes voisines, dont les comtes étaient simplement avoués.

Quant à l'administration du pays, outre le trière de des échevins de la ville de Namur et du des échevins de la ville de Namur et du des échevins de la ville de Namur et du seine sembables, avait, dans les localités principales du avait, dans les localités principales du comté, des tribunaut féodaux que le comte présidait en personne ou par son baill; et qui se compositant de douze membres pris dans la noblesse. Il y avait une monnaie, qui fut étable en 1997,

et dont les privièges furent dressés, l'instar de ceur de le monnaire de Dan ris. Namur arait aussi ses corporation de de l'arches et d'arbetierte, commo de les que nous avons vues es Plandre. Usue d'elles fui natituéen 1266. L'a ville possédait, à l'exemple des villes de Liège, de Huy et de Dinant, ses jurés ou bourgmestres, et un conseil de prud hommes choiss dans les quatre métiers. La druperie était l'industrie principale des habitants,

II .- LE LUXEMBOURG JUSQU'EN 1444.

L'ancien comté de Luxembourg faisait partie de la Lotharingie que Lothaire I obtint en vertu du traite de Verdun, en 843. Il comprenait. outre le comté de Chiny, le pays d'Ardenne, qui s'étendait entre l'Ourthe, l'Amblève et la vallée de la Sure; le pays de Biedbourg, qui était borné à l'ouest par la Sure, et courait au sud le long de la Moselle et au delà jusqu'à ¡Saarbourg; le pays de Voivre, que baignaient l'Our et le Chiers; le pays d'Arlon, dans la vallée de la Semoi; enfin, le territoire baigue par l'Alzette, et situé entre ceux de Biedbourget de Voivre. Au partage que subit la Lotharingie en 870, toutes ces parties échurent à Louis le Germanique.

Vers l'an 928, la Lotharingie fut érige ée en duch bérofitaire par l'étie de l'an division de la consideration del consideration de la consideration del consideration de la consideration del consideration de la consideration del consideration de la consideration de la consideration de la consideration del consideration del consideration de la consideration de la consideration de la consideration del conside

C'est à ce Ricuin que commence l'histoire spéciale du comté de Luxembourg.

De même que le comté de Namur, celui de Luxembourg comprenait plusieurs domaines ecclésiastiques, parmi lesquels celui de la cathédrale de SaintMaximin à Trèves, et celui de l'abbaye d'Epternach, étaient d'une grande importante. L'origine du premier remonte très-haut daus la période mérovingienne. Celle du second est due à saint Willibrord, qui fonda en 701 cette abbaye, que sainte Irmine pourrut de riches dotations.

En 963, Ricuin, comte d'Ardenne, ayant partagé sa esigneurie entre ses quatre fils et son gendre, Godefroi regut le comté de Verdun et de Bouillon, Sigefroid le comté de Luxembourg, et Arnould de Grasson, époux de Mathide, le comté de Chiny. Les deux autres fils obtairent des parts situées hors du territoire de Luxembourg.

Sigefroid, qui avait des possessions dans presque tous les comtes environnants, fut nommé, en 997, avoué de l'abbaye d'Epternach. Il exercait dejà le même pouvoir sur les domaines de la cathédrale de Saint-Maximin. Il mourut, en 998, et laissa plusieurs enfants, dont l'un, sa fille Cunegonde, devint l'épouse de l'empereur Henri II. et donna une puissance nouvelle à sa maison. Henri, fils aîné de Sigefroid, lui succéda dans le comté de Luxembourg, et fut, comme son père, investi de l'avouerie d'Epternach et de Saint-Maximin. Son alliance avec Henri II lui fit obtenir en 1004 le duché de Bayière, qui lui fut ôté cing années plus tard, mais qui lui fut restitué en 1017, après qu'il eut fait la guerre à l'empereur avec son frère Thierry, évêque de Metz, et avec la plupart des seigneurs lorrains.

Le comte Henri; en acceptant l'investiture de la Bavière, peralt avoir renoncé an Luxembourg en faveur de con frere Fréderic, des mans duquel ce comté passa en 1039, Cest-à-dire d'époque de sa mort, aux mains de d'époque de sa mort, aux mains et de Salm. Gilbert s'exichis porèsbement de cette dernière selgenarie par sa fenme; car, après sa mort, suvrenue en 1037, son dits ainé Conrad I obtint le Luxembourg; le comté de Salm échte 3 on fils Hernan.

Sous le règne de Conrad éclata un grave différend entre ce seigneur et Parchevique de Trèves, au sujet des droits que le premier Sarraegant comme avone de Saint-Maximin. Le comte se porta même à des extrémités violentes, s'empara du prelat, tel refierma dans le cidateu de Lucier bourg. Ce ne fut qu'après avoir têt drappé des fouderes de l'Eglise, qu'il relacha son prisonnier, et il a obtain de non partion qu'il a condition de faire mariaga, au d'arcaelle de l'estant de l'arcaelle de l'estant les domaines de sa maison dans le pays de Voirre.

Son fils Guillaume lui succéda en 1086 daos le comte de Luxembourg et dans l'avouerie de Saint-Maximin, tandis que son fils Henri le remplaça dans celle d'Epternach. Mais ce dernier ne vécut que jusqu'en 1096.

Guillaume fut un ardent partisan de l'empereur Henri IV, après la déposition duquel il se trouva enveloppé dans de grandes difficultés. Car les évêques de Verdun ayant successivement obtenu non-seulement les droits de comtes dans leur propre diocèse, mais encore l'investiture du coınté de Verdun, en retirerent en 1111 l'adınlnistration des mains du comte Regnier de Bar, et la confièrent à Guillaume de Luxembourg, qui se trouva ainsi impliqué dans une double querelle avec l'évêque de Metz et avec Regnier de Bar. Cette guerre ne se termina que par la rétrocession de l'avouerie de Verdun au comte Regnier. La mort de Guillaume laissa à son

La mort de Guillaume laissa à son fils Conrad II le comté de Luxembourg et les avooeries d'Epternach et de Saiot-Maximin. En ce princes'éteignit la ligne luxembourgeoise de Sigefacid.

Depuis Ricuin, trois autres maissance avaient pris anissance dans le Luxembourg : celle des comtes de Chiny, dont le fondateur fut Arnould I, gendre de Ricuin; celle des comtes d'Orchimont, dont Godefroid, fils du même Arnould, fut la souche; enfin, celle des contes de Vianden, dont le titre se trouve déjà cité dans un document de l'an 1096.

Après la mort de Conrad II de Lutembourg, le comté eatre dans la maison des contes de Namur, et échut l'Henri l'Aveugle par sa mère Ermesinde, tante de Conrad. Henri acqu'i, en outre, la seigneurie de Durbuy et le fief liègeois de la Roche, et devint par la un des princes les plus puissants de cette contret, en ôcus bratant de l'Ebernach.

Notre lectura dejà vu comment le comité de Namer sortit des misis de Henri I Aveugle pour entrer dans celte de Philippe I de la mision de Courtenia. Par le traité conclu entre Henri et Baudouin de Hisinaut, en l'an 1190, la succession de la Roche et de Durave chut explement à co demier, de la comment de la co

"Thibati de Bar ne se sigual que par une sucres qui entrepirt contre le duc Frédéric de Lorraine. Après avoir agrandi sa puissance par l'acquisition de l'avouerles (il mourut sans rabbaye de Sarelot, il mourut sans veuve Ermesinde, n'ayant point d'entas et étant fort jeune encore, fut pressée par la chevalerie lusembour-contre de l'acquisition de l'avouerle par la chevalerie lusembour-contre de l'acquisition de

De ce mariage sortirent trois enfants, Catherine, qui devint l'épouse du duc Mathias de Lorraine; Henri, qui recueillit l'héritage du Luxembourg, de la Roche et d'Arlon; et Gérard, qui succèda dans la seigneurie de Durbuy.

Waleramétant mort en 1226, Ermesinde entreprit seule l'administration du contté. Elle fiança en 1231 son fils Henri avec Marguerite, fille d'Henri II, contte de Bar. Ce mariage n'eut lieu qu'en 1240.

Le règne de cette princesse est remarquable dans l'histoire du comté de Luxembourg, par l'organisation nou-

velle qu'elle donna aux villes. Effe affranchit Epternach en 1236, Thionville en 1239, et la ville de Luxembourg en 1243, et yétablit une justice échevinale, à laquelle elle donna le droit de se choisir, concurremment avec les bourgeois, un écoutête dont la dignité ne durait qu'une année, et qui devait être confirmée par le seigneur, à Epternach par l'abbé, à Luxembourg par le comte. Toutefois la souveraineté des comtes, de même que tous les droits seigneuriaux, pour autant qu'ils laissaient intactes les franchises des communes, continuèrent à exister. Chaque bourgeois d'Enternach était tenu de payer tous les ans un tribut de douze deniers, et chacun de ceux de Luxembourg un tribut de quatre deniers, en reconnaissance des libertés qui leur étaient accordées. Le comte prelevait, en outre, deux deniers par vingt sous de la vente des denrées, à un trentième du prix des grains. Les bourgeois restaient, comme auparavant, soldats nes. Dans les expéditions militaires qu'entreprenait leur seigneur, ils devaient l'assister, les huit premiers jours, à leurs propres frais. L'écoutete de l'endroit designait ceux qui devaient servir à pied et ceux qui devaient s'armer en cavaliers, selon les moyens qu'ils possédaient. Enfin, les bourgeois de Luxembourg étaient tenus de fournir un don déterminé, quand le fils du comte était recu chevalier, ou que sa fille contractait son premier mariage. Outre les tribunaux des éche vins, il fut institué une cour ou tribunal féodal avec son orginisation complète, et Ermesinde nomma un échanson, un veneur, un sénéchal, et plusieurs autres dignitaires féodaux.

Le comte Henri II, qui succeda, en 1246, à sa mère, suivit, en 1249, l'exemple de cette princesse, en donnant une charte de commune à la ville de Grevenmacheren, que Henri l'Aveugle avait acquise de l'évéché de Trèves. Plus tard, il affranchit aussi Mar-

ville en 1250, et Biedbourg en 1262. Son fils Henri III, qui prit les rênes du comté en 1274, n'accorda aucune commune nouvelle. Il se borna à contirmer la charte de la ville de Luxembourg. La plus grande partie de son règne fut absorbee, d'ailleurs, par la guerre sanglante qui cétat au sujet de la succession du Limbourg, et dont le résultat fut la réunion de ce duche à celui de Brabant, comme nous le verrons plus tard.

Sa temue, Beatrix d'Avesnes, qui administra le pays après qu'Henri III eut été tué à la faméuse bataille de Woeringen, en 1288, me s'oecupa quère davantage de la liberté de son peuple. Elle eut même à essuyer une revolte des gens de Luxembourg, qui la forcèrent à se tenir pendant cinq mois cachée à Marienthal.

Son fils Henri IV fut éleré, en 1508, au trion impérial, et mourut dans une expedition eu Italie en 1313, après avoir procuré à son fils unique le royaume de Boblème, en lui faissit obtenir la main de la princess Elisabeth. Sa fille alnée Bestris se un-ita arecs le roi de Hougrie; la deuxième, avec Charles Belt, roi de deuxième, avec Charles Belt, roi de palatin. Bodolphie; et enfila la quatrième avec Albert, due l'Autriche. Si ces sillausces donnièrent tout à si ces sillausces donnièrent tout à

St ces sittatices contactent tout a coup un grand éclat à la maison de Luxembourg, le pays lui-même n'en retira aucun avantage. La dynastic régnante s'était en quelque sorte expaticé; et, alsorbée par les intérêts nouveaux qu'elle s'était crées ailleurs, elle ne pensa plus que rarement au sol qui avait servi de pié-

destal à sa fortune.

Jean F. Aveugle, successor de l'empreur Henri IV, tut un des ducs qui atmaient le plus à revoir 1 terre nacionale de la companie de la companie de la bourg chaipu fois que les affaires de Boidens le lui permettalent, et il avait placé à sa cour un grand nombre de sex-compatrioles. Pendantson premier ejour dans le comité, en 1522, il abbitants de cette ville un traité de paix et de bon voisinage. Hervint six onnees plus turd, et affranchi la ville de Marclue. En 1831, il donna des lettres d'affranchissement à la ville de la Roche. Enfin, il établit la réciprocité du droit de bourgeolsie entre les hommes de Luxembourg et la ville de Prague.

Jean l'Aveugle fut tué à la bataille de Crécy, Veuf d'Elisabeth de Bohême, il avait contracté, en 1334, un nouveau mariage avee Béatrix; fille du duc de Bourbon. De cette union était sorti Wenceslas, qui succéda à son père dans le Luxembourg en t346. Presque enfant encore, ce prince épousa, en 1347, Jeanne de Brahant, veuve de Guillaume II comte de Hainaut, et cette alliance donna un nouvel éclat à sa maison; car il recueillit en 1355 la succession de Jean III, duc de Brabant, dont sa femme Jeanne était unique héritière. Une année auparavant, le Luxembourg avait été érigé en duché, et Wences las réunit ainsi deux couronnes ducales sur sa tête. Son règne dans le duché brabancon fut signalé par des troubles civils et des émeutes sanglantes ; dont nous laissons le récit au tableau historique du Brabant; car, pendant que la s'agitaient les querelles les plus terribles, le Luxembourg jouissait du calme le plus profond. L'empereur Charles IV, fils de Jean l'Aveugle et d'Elisabeth de Bohème. étant venu visiter le duché, amena en 1378 son frère Wenceslas, qui n'avait point d'enfants, à régler les affaires de sa succession. Aussi , le duc établit dans son testament qu'après sa mort le Luxembourg et toutes ses dépendances retourneraient à l'empereur et à son fils Wenceslas de Bohême . et resteraient à cette couronne aussi longtemps qu'elle se trouverait dans la maison de Luxembourg. Ce testament fut confirmé par les villes et par les barons du pays. L'empereur mourut dans la cours de la même année, et le duc Wenceslas le suivit dans la tombe cinq années plus tard. Cette mort rompit l'union des deux duchés, et le Brabant continua à être gouverné par la duchesse Jeanne jusqu'a l'abdication que fit cette princhesse, en 1404, en faveur de

an nicce Marguerite de Bourgogne. Wencesta i de Bohème, après avoir confirmé les franchises et les libertés des villes, engagea, en 1888, les seignearies du Luxembourg à Josse, marquis de Moravie, qui lui-même les sous engagea, en 1402, à Louis d'Orléans avec le titre de mambour. Wincesias mourut en 1411, peu de temps après qu'il eut êté d'ur oi de Romains par

une partie des princes de l'Empire. Son frère Charles IV avait laisse trois fils, Wenceslas, Sigismond, et Jean de Gorlitz, Les deux premiers lui succédèrent à l'empire : Wenceslas en 1388, Sigismond en 1419. Le troisième eut une fille, Élisabeth de Gorlitz, que l'empereur Wenceslas maria, en 1409, à Antoine de Bourgogne, second fils du duc Philippe le Hardi, et à laquelle il transféra le droit de dégager le duché de Luxembourg des mains de Josse de Moravie; car celui-ci l'avait repris en 1407, après la mort du duc d'Orléans. Élisabeth et Antoine opérèrent le retrait en 1411, et firent gouverner le pays en leur nom comme engagistes, Wenceslas se trouvant toujours duc dedroit, et étant reconnu comme tel. Les choses restèrent dans cet état jusqu'à la mort de ce prince. survenue en 1419. Il n'avait point laissé d'enfants. Toute la succession de Charles IV devait ainsi échoir à son fils aîné Sigismond, dont les descendants étaient les véritables héritiers du duché. Mais il n'en fut point ainsi. Elisabeth de Gorlitz, dont le premier époux, Antoine de Bourgogne, était tombé en 1415 à la bataille d'Azincourt, avait épousé en secondes noces, en 1418, Jean de Bavière, évéque de Liége : veuve pour la seconde fois sans avoir obtenu d'enfants d'aueune de ces unions, au moment où Sigismond vint à mourir, c'est-à-dire en 1437, elle eut à défendre le duché contre les héritiers de l'empereur. Celui-ci avait eu une fille qui, s'étant unie à l'archiduc Albert, roi de Bohême et de Hongrie, lui avait donné trois enfants, deux filles, l'une mariée à Guillaume, duc de Saxe, l'autre à Casimir, roi de Pologne; et un fils,

Ladislas, qui devint roi de Hongrie et de Bohême. A la mort de Sigismond Guillaume de Saxevoulat se mettre en possession du duché de Luxembourg, et s'y forma un parti puissant. Ses prétentions étaient d'autant plus fondées, que sa mère lui avait cédé, en 1439, tous ses droits sur cette souveraineté. Cet acte de cession fut confirmé en 1440 par l'empereur Frédéric, tuteur de Ladislas, et porté à la connaissance des états du duché. Les Luxembourgeois, qui détestaient Élisabeth de Gorlitz, manifestèrent l'intention de seconder vivement Guillaume de Saxe. Le danger était donc linminent. Dans sa détresse, la veuve de Jean de Bavière appela à son secours le duc de Bourgogne son neveu, Philippe le Bon, qui s'empara de la ville de Luxembourg dans la nuit du 21 au 22 novembre 1448, et ne tarda pas à être maître de tout le pays. Elisabeth lul ceda tous ses droits sur le duché, qu'il gouverna dès lors à titre de mambour. Ce ne fut qu'après la mort de cette princesse, survenue en 1451, qu'il prit le titre de duc de Luxeinbourg, et qu'il se sit inangurer par les États. Toutefois ce gouvernement ne fut pas sans être troublé de nouveau. En effet, Ladislas vint à son tour faire valoir ses prétentions, et réussit, en 1458, à se faire reconnaître par une partie des États, et à s'emparer d'une portion du duché. Mais il mourut quatre années après, nelaissant d'autres héritlers que Guillaume de Saxe, et Casimir, roi de Pologne. Le premier céda ses droits au roi de France, qui y renonça en 1462, en faveur de Philippe le Bon. Le second vendit les siens en 1467 à Charles le Téméraire. Et ainsi la réunion du duché de Luxembourg aux États de Bourgogne, commencée en 1443 par la conquête, se trouva définitivement consommée en 1467, par les cessions successives de tous les ayants droit.

## LIVRE III.

HISTOIRE DES DUCHÉS DE BRABANT ET DE LIMBOURG JUSOU'A LEUR RÉUNION AUX ÉTATS DE BOURGOGNE.

## CHAPITRE PREMIER.

MORT DE JEAN 1 EN 1294.

Le Brabant, avant son érection en deuté, n'estri qu'un fragment du royaume de Lotharingie, tel qué cet Etat fut institué par le traité de Verdune ns 43. Plus tard, ce royaume ayant été divise en hautes ét basse Lotharingie, cette deut su les provinces situées entre le bas Rhin, le Zuyderzee et l'Océan, embrassaitains le Brabant, ou l'ancien pagus Bracbantentai.

Cependant lé duché de Brabant ne comprenait pas tout le territoire dece pragus, qui fut divisé en deux parties, probablement à l'époque où le marquisat de Flandre fut drigé. La première partie forma le pay d'Alost, et les autres dépendances qui furent sicomposa, avec le contré de Brugeron, dont Tritemont était le chef-lieu, le Brabant proprement dit.

Regnier I, comte de Hainaut, avait été institué, en 912, duc bénéficiaire de la Lotharingie, par Charles le Simple, en récompense des services qu'il avait rendus à ce roi. Mais il mourut l'année suivante, et son fils Gilbert fut appelé à succéder à la dignité de son pere. Le nouveau duc ne tarda pas à se voir entraîné dans une guerre longue et désastreuse, d'abord avec Con-rad de Franconie, qui, ayant été élu roi de Germanie, voyait avec deplaisir que la Lotharingie en eût été distraite; ensuite avec Henri l'Oiseleur, qui fut le successeur de Conrad à l'empire. Dans cette lutte, Gilbert aida au renversement de Charles le BELGIOUE ET HOLLANDE.

Simple, dont la couronne fut déférée à Baoul, duc de Bourgogne; et, cet événement ayant allumé une guerre entre la France et la Germanie, il passa tonr à tour au parti de Henri l'Oiseleur et à celui de Raoul. Au bout de vingt-quatre années de querelles et de trahisons, Gilbert se noya dans le Rhin, après avoir été battu par deux généraux de Henri, Otton et Conrad le Sage. Le premier était fils de Ricuin, comte de Verdun; le second, dne de Franconie. Tous deux furent successivement investis du duché de Lotharingie. Otton l'obtint en 940; mais, parvenu à l'empire peu de temps après, il remit la Lothoringie à Conrad, qui bientôt à son tour trahit son suzerain, et fut dépossédé de sa dignité en 953. Alors l'empereur en revêtit son frère Brunon, archevêque de Cologne. L'administration de ce prélat ne fut pas plus calme que ne l'avait été celle des hommes de guerre. L'exemple de Gilbert et de Conrad avait porté ses fruits, et nourri une fermentation dangereuse parmi les seigneurs lotharingiens, dejà si mal disposés à tolérer des maîtres. Regnier II, comte de Hainaut et neveu de Gilbert, commença les premiers mouvements; mais il fut déclaré déchu de son comté et envoyé en exil. Ses deux fils (Regnier, qui plus tard lui succèda sous le nom de Regnier III. et Lambert), sentant qu'ils ne pourraient ni vaincre ni apaiser Brunon, se retirerent à la cour du roi Lothaire, qui les prit sous sa protection.

Brunon ayant, avec l'agrément de l'empereur, divisé son duché en haute et basse Lotharingie, investitde celleci Godefroi, comte de Verdun ou d'Ardenne, en 959. Mais Godefroi ne eonserva pas longtemps cette administration. Il mourut de la peste en 964, en Italie, où il avait suivi l'empereur, pour l'aider à mettreun terme aux troubles qui venaient d'éclater à

Il eut pour successeur son fils Godefroi II, dont la faiblesse encouragea si bien les espérances de Regnier et de Lambert, fils de Regnier II, comte de Hainaut, qu'ils envahirent, avec le secours du roi Lothaire, la basse Lotharingie, et reconquirent une partie des États de leur père. Mais l'empereur Otton II arriva presque aussi-tôt d'Allemagne, força les deux princes à se rejeter dans la France, et partagea le gouvernement du Hainaut entre Arnould, fils du comte de Cambrai et de Valenciennes, et Godefrol, fils du comte de Verdun. Otton s'étant retiré, les deux frères recom-mencèrent leurs mouvements, et s'avaneèrent avec une nouvelle armée dans le Hainaut, où cette fois ils parvinrent à s'installer, après avoir battu et chassé les gouverneurs impériaux.

Ce succès n'était dà, à vrai dire, qu'a l'intervention du roi Lothaire. L'empereur's empressa donc de confere la dignité deduc de la basse Lotharingie à Charles, frier du roi, dont il conanissait l'audace et l'ambition. A prime le duc Charles far-l'installe en Administration de la confere far-l'installe en Administration de la confere far-l'installe en Administration de la conference de la conference de la Lotharingie, la riviere de Cher, qui tombe dans la Meuse

 se groupa la capitale aetuelle de la

Le trône de France étant derenu vacant par la mort de Lothaire et de Louis son fils, Charles fit valoir ses droits comme frère et hériter du roi. Mais les Français refusèrent de lu déférer la couronne, sous prétexte qu'il était vasal de l'empereur, et lis la mientsur la tête de Hugues Capet. A lors di l'ecouruit aux armes, sans obtenir plus de succès; car îl fut défâtet jeté dans une étroite prison, où il mourut en l'an 1001.

Après Charles, son fils Otton gouverna pendant cinq années la basse Lotharingie. Dernier prince de la race masculine de Charlemagne, il mourut en l'an 1005, et eut pour successeur Go-defroi III, comte de Verdun ou d'Ardenne, fils de Godefroi II, qui avait été gouverneur d'une partie du Hainaut pendant l'exil de Regnier et de Lambert. Le choix de ce nouveau duc par l'empereur Henri II était suffisamment justifié par les vues ambitieuses de Lambert I, comte de Louvain, et de Robert II, comte de Namur, qui tous deux aspiraient au duché, le premier du chef de sa femme Gerberge, le second du chef de sa mère Ermengarde, l'une et l'autre sœurs

du dernier duc Otton. Nous voici parvenus à l'époque où les gouvernements bénéficiaires de la Belgique vont être convertis en gouvernements héréditaires, par suite de l'affaiblissement du pouvoir des Empereurs et des embarras où ils se trouvaient engagés, soit par les guerres étrangères, soit par les troubles eivils : troubles et guerres que les ducs et les comtes mirent à profit pour se rendre indépendants, et s'ériger en seigneurs propriétaires des lieux dont ils n'avaient été jusqu'alors que les seigneurs amovibles. Ainsi se formèrent dans la Belgique moderne ces différents duches, comtés, marquisats, seigneuries, qui devinrent autant de souverainetés

séparées. Le gouvernement de la basse Lotharingie n'avait été accordé pendant longtemps qu'à titre de simple bénéfice. Il commença à devenir héréditaire dans la maison des comtes de Verdun ou d'Ardenne, moias de droit que de fait; car l'Empire y fit valoir plus d'une fois encore une autorité souveraine, qui contrariait cette hérédité.

Godefroi III étant mort en 1023 sans laisser d'enfants eut pour successeur dans le duché son frère Gothelon I, qui possédait le marquisat d'Anvers. A Gothelon I succeda son second fils Gothelon II, auquel son frère ainé Godefroi disputa le duché les armes a la main. Ici l'empereur fut forcé d'intervenir avec que armée, pour réduire Godefroi à l'impuissance. Plus tard, pour punir le rebelle, après que la mort de Gothelon II eut laisse vacant le gouvernement de la basse Lotharingie, en 1048, il v appela Frédéric de Luxembourg. Ce choix irrita plus que jamais Godefroi, qui recommenca ses hostilités contre l'Empire. Elles ne prirent fin qu'à la mort de Frédéric, auquel l'empcreur enfin laissa succéder le tenace prétendant dans le duché ainsi que dans le marquisat d'Auvers, sons le nom de Godefroi IV. Sous ce prince, le gouvernement de la Lotharingie rentra donc dans la maison des comtes de Verdun. En 1070, son fils, surnommé Godefroi le Bossu, à cause de sa difformité, prit les rênes du duché. Mais il tomba assassine

six années après. Godefroi de Bouillon, le héros de la première croisade, se présenta alors pour recueillir l'héritage de Godefroi le Bossu, du chef de sa mère Ide, sœur de ce prince. Toutefois l'empereur Henri IV déclara le duché fief dévolu a l'Empire, et le donna à son fils Conrad. Mais, Conrad s'etant, peu de temps après, révolté contre son père, Henri IV le dépouilla de sa dignité et en investit Godefroi de Bouillon, qui gouverna pendant sept ans les provinces de la basse Lotharingie, que son départ pour la terre sainte et sa mort laissèrent de nouveau vacantes.

La grande querelle des investitures divisait l'Allemagne et l'Italie. Henri, centre de Linhouse, mit à profit les emberros d'Umpress tous nit placipar cette lutte terrible, pour forcer l'empereur à lui cider le duelle de Lotharingien IIO1; et il yréanif, comme l'avait fait Godfroi de Bouillon, le marquista d'Anvers, qui, depuis la n'en jouit pas longtemps. Car l'emtron è maire perité intégrande. Mesi il n'en jouit pas longtemps. Car l'empereur Henri V ayant succombé dans la guerre sacrilége qu'avait entreprise contre lui son propre fils, celui-ci dégrala Henri de Limbourg de sa fente, et le fil gier dans les fente, et le fil gier dans les fentes, et le fil gier dans les

Dès lors le duché devint héréditaire dans la maison de Louvain, et c'est aussi à dater de cette époque que le comté de Lonvain ou de Brabant fut reuni au duché de la basse Lothariagie, ou Lothier.

L'origine des seigneurs de cette maison estenveloppée des plus grandes ténèbres. Le premier dont l'authenticité soit bien avèrée fut Ansfried, que le chroniqueur liégeois Anselme appelle positivement comitem Lovaniensem, et que Sigebert de Gembloux nomme comitem Bratuspantii. Il vivait vers l'an 997.

En l'an 1003, nous trouvons à la tête du comé Lambert I, dite Barbu, fiis de Regnier II de Hainaut. Ce prince, qui regna jusqu'en 1015, fut un deceux qui s'opposèrent le plus vivenent à l'autorité de Godénii III, duc de la basse Lotharingie. Il reçui de la basse Lotharingie. Il reçui de la la conservation de la companie de la conservation de provincie de la conservation de provincie de la conservation de provincie de la conservation de la conserv

Son fils ainé, Henri I, lui succéda, et continna la guerre de révolte et continna la guerre de révolte du certa entre le discontinencée par son père coutre le duc et continencée par son père coutre le duc 1938, dans le château de Louvain, rei 1938, dans le château de Louvain, ris prisonnier dans une basaille livrée présonner dans une fils sont dans le livrée dans le la contrait de Louvain nous présente déjà Lauret II, dit Balderie. Impliqué dans le

Ruerro dat réques de Cologne et de Lége contre Florent, comte de Hoilande, il fut pris, mais relâché pour une forte rançon. La date et le lieu de sa mort son deutièrement intories. Toules on nuccessur Henri II avant l'an 1032, Quatre années plus tard, Henri III, qui fat tué dans un carrousel donné à Tournai en 1096, et an laissa point d'enfants miles; de ouver coletion le son les contre de la folialité de la laissa point d'enfants miles; de ouver folialité à le Barbosseur son frèse folialité à la Barbosseur son frèse folialité à la Barbosseur son frèse

Ce fut ee prince que l'empereur Henri V revêtit de la dignité de duc de Lothier, après en avoir dépouillé Henri de Limbourg en 1106. Premier comte du nom de Golefroi dans la dynastie de Louvsin, il en fut le septième dans la succession des dues de la basse Lotharingie. Investi du nouveau titre dont la faveur impériale venait de le gratifier, il prit avec énergie les rênes du duché. Aussi bien II fallait un bras comme le sien pour contenir les mécontents que son avénement lui avait créés parmi les seigneurs dont il était ainsi devenu, en quelque sorte, le maître. D'ailleurs, Henri de Limbourg s'était échappé de sa prison, et cherchait une occasion de récupérer sa dignité perdue. Profitant du moment où l'empereur se trouvait au fond de l'Allemagne. Henri de Limbourg parcourut les villes, gagna les seigneurs, leva des troupes, et s'empara d'Aix-la-Chapelle. Le danger était pressant ,'et l'empereur trop éloigné pour empêcher la révolte de gagner du terrain. Mais Godefroi était la, dont l'épèe valait celle d'un empereur. Il franchit la Meuse, tomba sur Aix, et rompit d'un seul coup toute cette ligue, réduisant Henri de Limbourg à une complète impuissance, et ne rendant leur liberté aux seigneurs rebelles qu'au prix de l'hommage qu'ils lui doivent en sa qualité de duc de la basse Lotharingie.

Godefroi était mieux affermi que jamais dans sa puissance, quand tout à coup survint un événement qui la remit tout entière en question. L'em-

pereur Henri V mourut à Utrecht, sans laisser d'enfants. Deux partis se formèrent aussitôt parmi les princes de l'Empire, dont les uns voulaient placer la couronne sur la tête de Lothaire, due de Saxe; les autres, sur celle de Conrad, duc de Franconie. Godefroi garda à la maison de Henri la foi qu'il avait jurée à ce prince lui-même : il se déclara pour Conrad. Cependant le parti contraire l'emporta, et Lothaire irrité depouilla Godefroi de la dignité de due de Lothier, qu'il conféra à Walersm, fils de Henri, comte de Limbourg. C'est depuis ce temps que les coutes de cette maison prirent le titre de ducs. Mais Godefroi n'en continua pas moins à conserver ses droits, et à exercer, du moins dans une partie du pays, l'autorité qui v était attachée. De cette manière la basse Lotharingie se trouva, pour ainsi dire, divisée en deux portions; en sorte que, tandis que Waleram gouvernait les provinces situées au dela de la Meuse, la ville de Maestricht et le territoire de Saint-Trond, Godefroi administrait toujours, avec le titre de duc, tout le reste du pays au nom de Conrad.

L'empereur étant mort en 1137, Conrad, son ancien compétiteur à l'Empire, fut choisi pour lui succeder. Le premier acte de ce prince fut de restituer Godefroi, dans son autorite, et de lui assurer même la possession du duché pour lui et pour ses héritiers, tout en laissant à Waleram le titre de duc. Mais Godefroi ne jouit pas longtemps de cette nouvelle faveur impériale; ear il mourut en 1140. Son successeur, Godefroi II, de la maison de Louvain, et VIII dans la suite des ducs de Lothier, parvint au duche sans aucune contestation. Le fils de Waleram de Limbourg, Henri, essaya seul de lui disputer la partie de la basse Lotharingie que son pere avait gouvernée en vertu de la concession de l'empereur Lothaire. Godefroi prit done les armes, et affermit son autorité en ruinant son audacieux compétiteur. Son regne cependant ne dura guère que deux années. Il fut emporté par une maladie de langueur en 1142, après svoir confié la tutelle de son ills Godefroi III, et la régence de ses États, aux sires Henri de Diest , Gérard de Wesemael, Jean de Bierbeeck, et Arnould de Winxel. La préférence aecordée à ers quatre seigneurs parut une humiliation à la famille considérable des Berthold, seigneurs de Malines et de Grimberghe, qu'aueun des régents n'égalait ni en noblesse, ni en puissance, ni en richesses. Leur colère éclata aussitôt que la mort eut emporté le due, et ils commencèrent par refuser le serment de fidélité qu'ils devaient, comme vassaux, au jeune Godefroi, dont les quatre tuteurs avaient eu soin de faire eonfirmer la dignité par l'empereur Conrad. Ce refus était une déclaration de guerre. Aussi les hostilités commencerent. Elles durerent dix-buit ans, et ne finirent, en 1159, que par la défaite des Berthold et la destruction de la redoutable eitadelle de Grimberghe. Alors une paix intervint, dont les principsles conditions furent que la forteresseile Grimberghe resterait démolie, que les Berthold tiendraient toutes leurs possessions du duc à titre de bénéfice, qu'ils lui prêteraient comme vassaux le serment de fidélité; enfin, que, dans la succession des biens situés sur le territoire de Grimberghe, les cadets passeraient avant les aînes : bizarre disposition, qui était directement contraire aux coutumes du Brabant. mais qui fut maintenue dans les siècles suivants.

Les Berthold ainsi réduits, une nouvelle difficulté vint compliquer les affaires. Les tuteurs de Godefroi, se voyant, au commencement de la guerre, dans l'impuissance de résister sux ennemis, qui s'étaient déjà empares de Vilvorde, avaient cherché à attirer dans leur parti Thierry d'Alsoce, comte de Flandre. Thierry y consentit, à condition que le duc, devenu majeur, se reconnaîtrait son vassal. Pressés par la nécessité du moment, il leur fallut sccepter cette

eondition humiliante, su prix de laquelle le comte envova au due une armée, composée des meilleures épèes

flamandes.

Or, maintenant la guerre terminée, le comte demandait que Godefroi tint la promesse faite par ses tuteurs, et lui fit hommage du duché de Brabant. En vain le duc mit-il tout en œuvre pour amener le comte à se désister d'un engagement que la nécessité seule avait pu arracher: Thierry tint bon, et en réclama l'exécution. Alors Godefroid tira son épée, et, la mettant dans la main du comte : Percez-moi plutôt le cœur avec cette épée, lui dit-il, que d'exiger que je m'humilie au point d'assujettir mon noble duché à votre comté.

Vaincu par ee trait de fermeté, Thierry se contenta de l'hommage de ls terre de Termonde, qui était renfermée dans le duché de Brabant.

Godefroi fut un des princes les plus belliqueux de son temps. Son ambition ne méditait sans cesse que des projets d'agrandissement, et il épiait toutes les occasions de les exécuter, sans s'inquiéter de la justice de ses prétentions, et sans même chercher un motif qui pût les légitimer. En 1190, il termina sa vie, qui ne fut, à vrai dire, qu'une longue bataille. Aceablé d'infirmités, il avait, sent années suparavant, e'est-a-dire en 1183, remis les rênes du duché entre les mains de son fils Henri I, due de Lothier et de Brabant, et IVe des comtes de Louvain.

Henri I se trouva, dès son avénement, impliqué dans la querelle qui s'éleva entre son frère Albert et Albert de Retbel, au sujet du siége épiscopal de Liége, auquel tous deux prétendaient. Nous avons dit quelle fut l'issue de ce différend.

« Quelques-uns de nos historiens, dit M. Piot, auteur de l' Histoire de Louvain, ont singulièrement travesti le caractère de Henri : les uns en font une espèce de saint : les autres , par reconnaissance pour les services qu'il rendit à nos vieilles franchises, en font, deleur côté, un héros. Cependant, tout en rendant justice à ce qu'il fit pour la religion et pour la liberté, il faut convenir qu'il a été un des comtes dont le règne fut des plus funestes. Fourbe et hypocrite, il attira sur son peuple les plus grand maux, par sa mauvaise foi. »

En effet, nous avons vu comment il abandonna son propre frère dans la lutte que celui-ci eut à soutenir contre Albert de Rethel, Plus tard, l'empereur Henri VI étant venu à mourir, et deux prétendants à l'Empire, Philippe, due de Souabe, et Otton, de Brunswick s'étant présentés, le duc Henri s'attacha tour à tour au parti de l'un et de l'autre, selon leurs succès ou leurs revers. Enfin, après la mort de Philippe de Souabe, il se rangea du côté d'Otton; et, sous prétexte de le défendre, commença une guerre acharnée contre la principauté de Llège, qui élevait des pretentions sur les châteaux de Moha et de Walef, au détriment du duc. Nos lecteurs ont vu, dans l'histoire de cette principauté, les détails de l'issue de cette lutte, également désastreuse pour les deux partis.

Cette sanglante querelle terminée,

la fameuse bataille de Bouvines se préparait. Le duc Henri, qui, après la mort de l'empereur Philippe de Souabe, s'était mis sur les rangs parmi des princes de l'Empire, et s'étayait de l'appui du roi de France Philippe Auguste, pour disputer la couronne à Otton de Brunswick, et qui, depuis l'échec qu'il éprouva, s'était si bien rallié au nouvel empereur Otton qu'il lui donna même sa fille Marie en mariage, entra avec son suzerain dans la ligue que les grands vassaux de France formèrent contre leur roi, et prit part à la journée de Bouvines. Les barons furent battus dans cette mémorable rencontre, et les affaires d'Otton y furent si bien ruinées, qu'il abandonna les rênes de l'empire pour aller s'enfermer dans son châ-teau de Hartzbourg, près de Brunswick, où il passa le reste de ses jours dans l'obscurité de la vie privée, et mourut en 1218.

Déià, avant cet échec à sa puissance. l'empereur avait subi un grand echec moral. Saeré en 1209 par les mains mêmes d'Innocent III, auquel il avait promis de restituer les provinces et les châteaux que les empereurs avaient usurpés sur les papes , il avait commencé par se brouiller avec son protecteur, et par envahir la Pouille malgré le saint-siège, qui en prétendait la souveraineté. Cet acte d'hostilité porta le pape, à son tour, à changer d'affection. Otton fut frappe des foudres de l'Église, et le jeune Frédéric de Sicile. fils de l'empereur Henri VI, fut, en 1212, investi de l'Empire dans une diete tenue à Nuremberg. Ce choix fut approuvé par Innocent, et protégé par Philippe Auguste, qui signa tout d'abord une alliance avec Frede-

Ce traité fut un des motifs qui poussèrent Otton dans la confédération qui se forma contre le roi. Toutefois le nouvel empereur ne parvint pas à établir son autorité dans tous les États ui composaient l'Empire. Ils s'étaient divisés en deux grands partis, dont l'un, la haute Allemagne, se plaça sous l'autorité de Frédéric, et dont l'autre, l'inférieure Allemagne, continua à reconnaître la suzeraineté d'Otton. Dans ce conslit, il ne restait à Frédéric qu'à attendre une occasion favorable de réduire tout l'Empire à son sceptre. Cette occasion, il la trouva après la défaite d'Otton à Bouvines. A peine celui-ci eut-il opéré sa retraite. que Frédéric passa le Rhin et la Meuse, et, après avoir forcé tous les princes et les seigneurs de ces cantous à le reconnaître, se disposa à fondre sur le Brabant pour soumettre également le duc Henri, qui tenait encore pour le parti d'Otton. Mais le duc, en suivant, dans cette occasion commedans toutes les autres, les principes de sa politique versatile et pusillanime, qui le faisait passer d'un parti à l'autre, se lon l'in-térêt ou le danger du moment, abandonna la cause qu'il avait servie jusqu'alors, et vint, avec les principaux seigneurs de ses États, prêter serment de fidélité à Frédéric, lui laissant son als pour garant de sa promesse. La fin du regne de Henri I fut signalée par la guerre contre les Stadings, qui habitaient les terrains marécageux situés à l'embouchure de l'Elbe. Ils s'étaient révoltes contre Gérard de Lippe, archevêque de Brême, et contre le comte d'Oldenbourg, qui voulaient les soumettre à l'illegale prestation de la dime. Ils opposèrent une si longue et si opiniatre résistance, que, ne pouvant les vaincre par les armes, on résolut de les vaincre par la calomnie : on les accusa d'hérésie, on répandit le bruit qu'ils se livraient à l'inceste, et qu'ils adoraient le démon sous la forme d'un chat, Par la tous les chrétiens de l'Allemagne occidentale furent bieutôt excités contre les Stadings. Une croisade fut précliée pour combattre ces prétendus hérétiques. Elle comptait dans ses rangs un grand nombre de chevaliers flamands et brabançons, et elle eut pour chef Henri, fils du duc Henri I. Le resultat de l'expedition fut l'extermination des Stadings, le 28 mai 1234.

Henri I mourut le 3 septembre de l'année suivante, à Cologne, où il fut attaque d'une maladie subite au retour d'une diète qui avait été tenue à Mayence. S'il faut en croire le chroniqueur liégeois Jehan d'Outremeuse, qui fut presque contemporain de ce prince, Henri mourut dans un état de frénésie terrible, dont Dieu l'aurait frappé pour le punir des excès sacriléges qu'il avait commis après la prise de la ville de Liege. Le même chroniqueur ajoute que le duc, courant comme un furieux dans le palais de l'empereur, et abattant tous ceux qui essayaient de l'arrêter, fut tué luimême par un aide de la cuisine, qui lui broya la tête avec un pot de métal.

Quoi qu'il en soit de ce récit, dont la partie fabuleuse s'explique si bien, par la haine profonde que Henri avait excitée contre son nom a Liége, le règne de ce prince, si plein de désastres qu'il ait été, fut d'une haute importance politique pour le Brabant. En effet, c'est sous lui que le duché obtint, plusieurs de ses chartes d'affranchissement. L'érection de la ville de Vilvorde en commune en 1192, par le due Henri, passe pour laplus ancienne du Brabant. Louvain obtint sa charte en 1211, et Bruxelles la sienne en 1229. Henri fitt le pressier des dues de

en 1211, et Bruxelles la sienne en 1229. Henri fut le premier des ducs de Lothier qui joignit à ce titre celui de duc de Brabant, et qui plaça dans son ècu, comme embléme national, le

lion brabançon.

Autant Henri I s'était montré ambitieux et avait causé de désastres à son pays, autant son fils Henri H s'occupa de procurer au duché les avantages solides de la paix. Il s'appliqua à cicatriser les plaies que son pere avait ouvertes, et donna tous ses soins i l'administration intérieure, qu'il améliora en plus d'un point. Dédaignant la couronne de l'Empire, qui lui fut offerte après que l'empereur Frédéric et son fils Conrad, roi des Romains, eurent été excommuniés et déposés par le pape Innocent IV, il s'étudia à corriger les institutions et les lois. Un de ses actes les plus mémorables est l'abolition du droit barbare de morte-main, qui consistait dans l'obligation de ceder au seigneur, quand un père de famille mourait, le plus beau meuble de la maison, à moins que, pour le racheter, on ne voulût couper la main droite du défunt, et la présenter au seigneur. Cet acte fut dressé à Louvain, et daté de l'aunée même de la mort du duc, survenue en 1247.

Mari-, laquatrième ille de e prince, fut l'héroine et la victime d'une singuière tragédie qui a rendu en nom colère. Épouse de Louis, duc de Baccher, et la colère de l'action de la colère de l'action de l'action de l'action de l'action de Donawert avec la celeta de l'action de l'ac

elre noire; la seconde, de cire rouge; et toutes deux portaient le mêine cachet. Le messager ehargé de porter ces lettres remit par mégarde au duc Louis eelle qui était destinée au comte Henri. Après avoir lu cet écrit, dont il ne saisit pas le veritable sens, le prince crut y déconvrir la preuve d'un commerce adultère entre sa femme et Ruchon. Dans le premier mouvement de fureur que ce soupcon lui inspira, il perca de son épée le malheureux messager, qui fut tué du coup. Cependant il dissimula son resseutiment, pour parvenir plus sûrement à assouvir sa vengeance, et il se rendit en toute hâte à Donawert, et se présenta à la porte du château. Un seul garde l'accompagnait. Louis, en entrant, lui ordonne de tuer le gouverneur, qui est venu au-devant de lui. Ce meurtre répand la consternation dans tous les cœurs, et la princesse Marie accourt avec ses domestiques tremblants. Les yeux du duc étincelaient de colère. Il reproche à la princesse son ingrati-tude et son infidelité. En valu l'accusée essaye d'expliquer à son époux furieux tout le prétendu mystère; en vain elle jure qu'elle est innocente; en vaiu la reine Élisabeth, prosternée aux pieds de son frère, tâche de l'apaiser par ses larmes et par ses prières, en le conjurant de differer au moins jusqu'au lendemain une vengeance dont il devait se repentir. N'écoutant que les conseils de sa fureur, et sourd aux serments, aux protestations, aux larmes, il repousse sa sœur, et ordonne au garde qui l'accompagne de frapper la duehesse. Presque au même instant la tête de l'infortunée Marie vint rouler aux pieds du duc, qui, lui-même, perça de son épée une des dames de la princesse et en fit précipiter une autre du haut d'une tour, parce qu'il les crovait compliees de sa femme. Cette horrible tragedie se passa le 15 février 1256. L'innocence de la duchesse ne tarda pas à éclater dans tout son jour. Le due lui-même fut forcé de la reconnaître, après avoir eutendu le véritable sens de la lettre

qui avait fait naître en lui de si inpinstessouponos. Toucie de repentir et de pitié. declirié de remords, et pleuranti aperte de sa malheuruse épouse, il se rendit à Rome, et se mit à la disretion du souverain pontife, qui îni ordonna, pour expiér sou crime, de fonder à Purstemberg, en Bavière, une abbaye, où furent gravés ees deux vers, qui attestent à la fois les remords du duc et l'innoceuce de la princesse:

Conjugis innocue fusi monumenta cruoris, Pro culpă pretium, claustra sacrata vides,

Dis son aviament. Henri III trousva l'Empire en price aux suspinaquerelles des Guelfes et des Gibelines
querelles des Guelfes et des Gibelines
para la seconde femme de son père,
fille du conten de Duringen, et par le
mariage de sa deutziene seure, Béamariage de sa deutziene seure, Béatime de la content de la companie de la
la méme maison, le duc de Brabaste
la méme maison, le duc de Brabaste
la full fill at faut d'un de la content de la
la deutzie d'un part à la croisade
loilande, et prit part à la croisade
loilande, et prin part a la croisade
tre les partisans que l'empereur graderic aviat conservés en Allemagne.

Le comte Guillaume avant été appelé à l'Empire, et n'étant âgé que de vingt ans à peine, on lui donna, pour aides et pour conseillers dans l'administration des affaires des Pays-Bas, l'évêque d'Utrecht et le duc de Brabant. Tous les vassanx de l'Empire furent appelés à lui prêter le serment de fidelite dans le terme d'un an et un jour. Marguerite, comtesse de Flandre, et Baudouin, comte de Namur, assis alors sur le trône chancelant de Constantinople, refusèrent d'obeir à ce devoir. Dans une diète tenue au camp devant Francfort, le 11 juillet 1252, l'empereur déclara Baudouin dechu du comté de Namur, et Marguerite depossedée de la Flandre impériale, Cette mesure ne fit qu'irriter les partis. Marguerite, de son coté, somma l'empereur de lui rendre hommage, comme comte de Hollande, pour les îles Zéelandaises, qui dépendaient de la Flandre. Guillaume répondit par

un refus formel, ce qui a trait rendu la guerre inévitable si le duc de Brabant, pour en arrêter l'explosion, n'eût offert sa médiation entre l'empereur et la cointesse. Il parvint à faire rennir un congrès à Anvers, où une trêve de trois mois fut solennellement conclue. Guillaume se reposait sur la foi du truité, quand tout à coup la perfide Marguerite rompit la trêve, et lanca dans l'Île de Walcheren une armée imposante, commandée par ses deux fils, Gui et Jean de Dampierre. Mais ils tombèrent dans une embuscade derrière les dunes de West-Capelle, et furent pris avec Thibaut, comte de Bar, Godefroi, comte de Guisnes, et deux cent trente chevaliers, par Florent, frère de l'empereur, après avoir essuyé, le 4 juillet 1253, une sanglante défaite, dans laquelle ils perdirent tous leurs vaisseaux et tous leurs bagages. Les suites de cet événement appartiennent à l'histoire de Flandre, où nousen avons

exposé tous les détails. Le duc Henri se trouva bientôt impliqué dans une autre lutte. L'évêque de Liege, Henri de Gueldre, avait accable le clergé et les habitants de la principauté d'impôts extraordinaires, et le peu ple s'était révolté contre lui. Il lui fallait de l'argent pour pousser la guerre contre ses villes rebelles : il engagea donc Hougaerde, Bavenchien, et la moitié de la ville de Malines, au duc de Brabant, pour treize cents marcs d'argent. Cet engagement ayant été pris sans le consentement du chapitre de Liége, les chanoines sommèrent le duc d'abandonner ces places, et, sur son refus lefrappèrent d'excommunication. L'évêque l'en ayant relevé , le duc vint, à la tête d'une forte armée, soumettre la ville de Saint-Trond. Mais, pen de temps apres, Henri de Gueldre entra dans la ville, et lui fit rudement expier l'accueil qu'elle avait fait au duc. Celui-ci avait fixé une amende que les habitants devaient payer à l'évêque. Le prélat ne tint aucun compte de cet arrangement, et voulut doubler la somme déterminée. Alors les gens de Saint-Trond appelerent à leur see surs le duc, qui leur défendit de rien payer au delà de ce qu'il fenr avait ordonné. Force fut donc à Henri de Gueldre de recourir à un autre moven pour obtenir de l'argent. Il demanda an pape la permission de réclamer le vingtieme denier de tous les prêtres de son diocèse, alin de réunir la somme nécessaire pour dégager les villes qu'il avait alienées au duc Henri. Ici se présenta un obstacle nouveau. Le diocèse de Liège embrassant une grande partie du Brabant, le duc ne voulut pas souffrir que les ceclésiastiques places sous sa domination fussent charges d'un impôt aussi onereux en faveur d'un priuce étranger. Il leur défendit donc de payer, et les menaça, s'ils obéissaient à l'évêque, d'exiger la dime pour sa part. Il ne restait plus à l'évêque qu'à se servir de ses dernières armes: il les employa, et excommunia le duc-

Dans cette extrémité, il n'y avait plus que la guerre qui pût décider entre les deux princes. Cependant elle fut prévenue, les principiux seigneurs de Belgique s'étant assemblés à Bruxelles pour terminer les dissensions qui agitaient presque toutes les provinces. Le différend paraissait aplani, quand tout à conp l'evêgue tomba sur Saint-Trond, et y porta la terreur, cassant les magistrats, abattant les maisons de ceux qu'il savait dévoués au duc, et des citoyens qui avaient pris la fuite. A la nouvelle de ces incroyables excès, Henri de Brabant résolut de tirer enfin l'épée. Mais on prit pour la seconde fois des moyens d'accommodement, et les deux partis soumirent la décision de leur querelle à une assemblée composée de Florent, régent de Hollande, d'Otton, comte de Gueldre et frère de l'évéque, de Jean d'Avesnes, et de plusieurs seigneurs brabançons. C'est par cette assemblée que Henri de Gueldre fut condamné à réparer les degâts qu'il avait commis à Saint-Trond, à rappeler les bannis, à dédommager les citoyens dont les biens avaient été confisqués par lui, tandis que le duo dut s'engager, de son côté, à laisser

debout une tour forte que l'évêque avait fait élever, pour maintenir la

ville sous son autorité.

Le lecteur a déjà vu, dans le chapitre que nous avons consacré à l'histoire de Liége, de quelle manière se termina la querelle du duc et de l'évê-

que de Gueldre. En 1256, Henri de Brabant, qui avait, pendant si longtemps, travaillé sans succès à la pacification des differends qui divisaient le pays, se trouva enfin en position de mettre un terme à tous ces fatals désordres. L'empereur Guillaume de Hollande ayant été assassiné par une troupe de paysaus dans une expédition qu'il dirigeait contre les Frisons, la querelle qui durait, depuis tant d'années, entre Marguerite de Flandre et Jean d'Avesnes, put prendre un terme. La comtesse obtint, movement une rancon, que ses fils, Gui et Jean de Dampierre, fussent rendus à la liberte. Elle assura, en outre, le Hainaut à Jean d'Avesnes. Cet arrangement se fit sous la médiation du duc de Brabant.

Ce prince mourut à Louvain, le 28 février 1261. Il s'était moutré un des trouvères les plus remarquables de son temps, et laissa dans notre histoire litteraire un nom aussi distingué que dans notre histoire politique. Fauchet cite, dans ses Poéles françois, deux chausons dues à Henri III. Non-seulement le due cultivait lui-même la poésie, il fut aussi un grand protecteur des lettres, des poêtes surtout. Il éleva à sa cour un des écrivains les plus féconds de son temps, Adenez le Roi, auteur des poemes de Berthe au grant pié, d'Ogier le Danois, de Buevon de Commarchis, d'Aimery de Noirbonne et de Cléomades, comme le passage suivant de ce dernier livre nous l'atteste :

Menestrés au bon duc Henri Fui; eli m'aleva et norri, Et me fist mon mestier apprendre.

Parmi les actes politiques de Henri III, le testament qu'il nous a laissé est d'une haute importance. « Dans

cette pièce, dit un de nos historiens modernes dont nous aimons a reproduire quelquefois les paroles, il manifeste des principes de raison et des sentiments d'humanité, non moins Jouables que ceux que son père avait montrés dans son acte de 1247. Ce deruier s'était borné à accorder aux Brabançons le droit d'être jugés par leurs magistrats. Mais Henri III lea affranchit des impositions personnelles et des exactions arbitraires auxquelles ils étaient soumis, et il étendit ces privilèges à cette classe malheureuse qui, dans ces temps de barbarie, était comme sequestrée de la société civile, et dégradée de la qualité d homme. . En effet, il statue, daus son testament, que tous les hommes de la terre de Brabant, c'est-à-dire les serfs et les clients attachés à in glebe, seront traites généralement parjugement et par sentence, et exempts d'impositions extraordinaires : tellement, dit-il, que nous n'en léverons sur ces hommes, ou n'en ferons lever, que dans les expéditions milliaires pour la défense de noire pays, pour la conservation de nos droits, pour la répression des injures, pour le service des empereurs romains ou des rois d'Allemagne, ou quand nous marierons une de nos filles, ou quand nous créerons un de nos fils cheva-

Henri III, en mourant, n'avait laissé ue quatre enfants mineurs, Henri, Jean, Godefroi, et Marie, dont la tutelle donna lieu aux plus vives contestations. La duchesse Alix, ou Adèle, qui était fille de Hugues, duc de Bourgogne, s'était établie dans le couvent des Dominicains à Louvain. où elle entreprit l'administration du Brabant, et s'arrogea la tutelle de ses fils. Henri, landgrave de Thuringe et de Hesse, qui avait épousé Béatrix, sœur du duc défunt, arriva précipitamment d'Allemagne, et prétendit être nommé tuteur des jeunes princes ses neveux. Mais il fut débouté de ses prétentions par l'avis unanime des seigneurs et des villes. Alors se présent a Henri de Gaesbeeck, petit-fils du duc

Henri I. Entraîné par les conseils d'Otton, comte de Gueldre, et de Henri, évêque de Liege, frère de ce seigneur, il se déclara tuteur, contre la volonté des états de Brabant, et se montra résolu à se maintenir dans ce titre les armes à la main. Mais Alix obtint à prix d'argent que le comte et l'évêque engageassent Henri de Gaesbeeck a se désister de ses prétentions. Ainsi, par le consentement des villes et des seigneurs, elle resta soule tutrice de ses enfants. Toutefois, bien que cette princesse fût aussi distinguée par sa prudence que par sa fermeté, les états choisirent deux conseillers pour l'assister : ce furent Godefroi de Perwez et Gauthier Berthold, sirede Malines, Arnould, baron de Wesemael, maréchal héréditaire du Brabant, éprouva le plus grand dépit en se voyant exclu de ce conseil, auquel il croyait que sa naissance, autant que ses titres et ses services, lui donnaient le droit d'être appelé. Pour se venger de cette espèce d'affront, il résolut donc de souever la ville de Louvain, où il exercait une grande influence. Homme d'un caractère violent et énergique, il n'eut pas de peine à y réussir : car il y travaillait avec une double ardeur, d'abord à cause de son exclusion du conseil de tutelle, ensuite parce que Henri, le fils aîné de la duchesse, étant dans un état complet d'imbécillité, elle voulait transmettre le pouvoir à son second fils Jean. Cet arrangement, dit l'historien de la ville de Louvain, contrariait singulièrement les vues du sire de Wesemael. qui désirait toujours arriver au pouvoir. Il avait su s'attacher les Lovanistes, et il se forma dans cette ville deux partis, nommés, le premier, les Colveren ou Uytten Brule, et le second, les Blanckaerden, du nom de ces familles. Les premiers, à la tête desquels se trouvait Arnould de Wesemael, tenaient pour le parti de Henri; les seconds, pour celui de la duchesse et de Jean. A chaque instant ces deux factions en venaient aux mains, et le sang n'était pas épargné dans ces rencontres. Enfin. Jes Blanckaerden

allèrent trouver la duchesse, et pecusèrent les Coloren et le sire de Wesenael de tous les excès qui se commettaient journellement dans la ville. Arnould fut chassé de Louvain avec tous ses partians en l'an 1264, et la paix fut rétabile pour le moment daus la ville. Landis que le parti de Wesemael se jeta sur la seigneurie do Malines, où it euerça les plus grands dégâts, mais où il no tarda pas a être complétement défait.

Les fils de Henri venaient d'atteindre l'âge où, suivant la constitution du pays, ils étaient reconnus capables d'exercer la souveraineté. Alix convogua à Cortemberg, entre Bruxelles et Louvain, une assemblée générale des villes et des seigneurs, dans laquelle le prince Henri déclara que, de sa libre volonté et de son mouve-, ment spontané, il faisait a son frère la cession ou donation de tous les droits qu'il pourrait avoir a réclamer sur le duché de Brabant, sous quelque dénomination que ce fut; ensuite, il jura, sur l'Évangile, que jamais il ne contreviendrait à cette donation ; déclarant au surplus qu'il déchargeait les hommes de la terre de Brabant, tant présents qu'absents, de la foi et de l'hommage qu'ils lui avaient prétés, et leur ordonnant de tenir son frère comme tégitime duc de Brabant, de lui obéir, de le servir comme tel, et de lui prêter foi et hommage.

Cette assemblee, célébre dans l'hischire de la Belgique, ayant accepté ainsi la renouciation de Henri en Laveur de son frère Jean, l'acte en fut dressé but joursapres, le 33 mai 1267, 3 Cambral, don l'Préquas était trouvé à Cortemberg. Cet acte lui-même à Cortemberg. Cet acte lui-même à Cortemberg. Cet acte lui-même (Cornouilles, qui jouissist alors du vain titre d'empereur. Le jeune Henri prill'habit de uroime, et entra dans un monastere à Djion, où ût vêcutdans la retraite, avec une ouur et une suite

conformes à sa naissance.

Au mois de juin 1267, le due Jean 1, âgé alors de dix-sept ans, fit son entrée solemelle à Louvain, et v prit

ossession de la souveraineté du pays. Le traité de Cortemberg y fut ratifié et confirmé par les villes et par les seigneurs. Toutefois le duc ne le crut pas suffisant, puisque, Rodolphe de Habsbourg étant parvenu à l'Empire en 1273, il se rendit à Aix-la-Chapelle, et fit de nouveau ratilier cet acte par l'empereur. Dès lors Jean se sentit affermi dans sa puissance. Il en donna les premières preuves dans ls fameuse guerre de la Vache, qui éclata, en 1274, entre la principauté de Liège et les gens de Namur et de Luxembourg, Nous en avons raconté les sanglants épisodes, au règne du prince-évêque Jean d'Enghien.

Dans le cours de la même annér, une grande jois es répandit dans le Brabant. Marie. sour du due Jean, devenuit l'épouse du roi de Françe Philippe le Hardi. Cette princesse, qui enfentie per la companyation de la companyati

A près quatre années de mariage, en 1278, cette princesse faillit devenir l'innocente victime d'un drame qui elt été non moins lamentable que celui dont Marie, fille du duc Henri II, avait été l'héroine en 1256, au château de Donawert.

Le roi Philippe avait des enfants de son premier mariage avec Isabelle d'Aragon. Tout à coup son fils almé Louis mourut empoisonné, et la reine fut accusée d'avoir commis ce le chemin du trône, quand elle aurait r'eussi à se delivere de tous les enfants du premier lit de son époux. Cette accusation fut produite par sobrère ou deirregen de saint Louis, c'ait parenus à la diguité de chambel, c'ait parenus à la diguité de chambel, chait parenus à la diguité de chambel, chambel, chait parenus à la diguité de chambel, chambel, chait parenus à la diguité de chambel, ch son files ton successeur. Quelques his tories on the prefered a qui l'recourut à ce moyen criminel pour perfre la reine parre qu'elle voyai avec déplasir en central pui l'exerçais sur l'espri durai, ce de l'espri de l'espri durai, ce l'espri de l'espri durai, ce l'espri de l'espri de l'espri durai, in solemment d'un pouvoir dont il était igne. Mais un térniqueur l'amand, contemporain de l'esement, Jean Van Heelu, affirme que Pierre Lavan Heelu, affirme que Pierre Lale l'espri de l'espri de l'espri de l'espri l'espri de l'espri de l'espri de l'espri à l'honneur de la reine, se venues par cette accussition du refus de Marie.

#### Dese Pirs hadde ondaet Ghetracht op die conineginne '.

Philippe, prétant l'oreille à ces odieuses insinuations, fit enfermer la reine dans une étroite prison; et, pour s'éclairer sur œt horrible empoisonnement, il recourut à l'art des devius. « Il v avait alors, à Nivelles, dans le Brabant, dit l'historien belge M. Dewez, une de ees religieuses connues sous le nom de béguines, qui passait pour une habile devineresse. Le roi envoya successivement des députés a cette femme pour la consulter sur cet abominable mystère. Il dépécha d'abord Matthieu, abbé de Saint-Denis, auguel Labrosse fit sdjoindre Pierre, évêque de Bayeux, parent de Labrosse et auteur de son élévation. L'évêque, qui avait eu soin de prendre les devants. flatta, menaca, intéressa la prophétesse, que quelques écrivains traitent sérieusement de sorcière, et l'engagea à lui révéler le secret en confession. L'abbé arrive : la devineresse lui dit que l'évêque de Bayeux est instruit de tout le mystère. Le roi, qui attendait leur retour avec la plus vive impatience, fut étrangement surpris quand l'évêque refusa de lui rendre compte de sa mission, alléguant que c'était un secret de confession.

- « Dom évêque, lui dit le roi avec colère, je ne vous ai pas envoyé pour la confesser. Par Dieu qui me fit, j'en saurai la vérité.
- Il envoya donc Thibaut, évêque de
   Rymkronyk van Jan van Heelu, p. 65, vers 1380; Bruzelles, 1836.

Dol, et Arnould, chevalier du Temple, qui furent tres-bien reçus par l'oracle de Nivelles.

« — Engagez de ma part le roi, leur dit-elle, à ne pas croire les mauvaises paroles qu'on lui dit de sa femme. Le poison a été donné par un homme qui est tous les jours auprès du roi.

Tels sont les details que nous fournissent sur cet événement les anciens ehroniqueurs. Toutrfois nous devons à la verité d'aquoter qu'aucune des eirconstances relatives à la devineress de Rivielles ne se trouve rebate dans la fut pourtant témoin de toute la vie du duc Jean I, dont il détaille les gestes avec une complaisance souvent trèsprolixe.

Quoi qu'il en soit, il est certain que, la reine etant parvenue à instruire son frère de la fâcheuse position où elle se trouvait, le due se rendit incoutinent à Paris, où il fit bientôt éclater l'innocence de sa sœur. Quelques-uns disent qu'il fournit cette preuve après avoir offert le combat de Dien à Labrosse. Mais cette eireonstance n'est pas plus rapportée par Van Heelu que ne le sont celles que nous venons d'indiquer. Le fait est que le perfide ministre fut reconnu coupable de l'empoisonnement, et condamné à mourir au gibet. Il fut pendu à Montfaucon, où Jean 1 et le comte d'Artois le menèrent en chantant, selon la grande Chrouique de Flandre.

L'esprit d'aventures, qui s'était manifesté de bonne heure dans le jeune duc, trouva bientôt un aliment digne de lui. Ce fut la conquête du duché de Limbourg.

Waleram III, due de Limbours, le demier de exte famille, morten 1280, avait laissé une fille unique, noumée Ermengarde, qui épouss Renaud, comte de Guédire et de Zutphen. sur nommé le Belliqueux. Cette princesse mourut deux années après son père, son lordre naturel, devait être Adoi-ple, comte de Berg, petit-fils de Henri de Limbourg, père de Waleram. A ce titre, et au temojgnage de tous les tutre, et au temojgnage de tous les

auteurs contemporains, le comte devait être ruvesti de la possession du Limbourg; ear, dans ee duche, de même que dans les autres provinces des Pars-Bas qui relevaient de l'Empire d'Allemagne, les collatéraux étaient admis à la succession des grands fléie.

Cependant d'autres prétendants se mirent également sur les rangs, soit pour reeueillir une partie de l'héritage, soit pour revendiquer la possession de quelques fiefs qu'ils soutenaient leur être dévolus selon la coutume d'Allemagne. Dans cette dernière classe se trouvaient l'archevêque de Cologne et l'évêque de Liége.

Renaud de Gueldre s'étair placé à la tête du duclé comme possesseur usufroitier, à titre de son nuariage et en vertu d'une concession que l'empereur lui avait faite le 18 juin 1262. simple usufroitier; il grove le pay de plusieurs dettes, et plus tard il vendit même la terre de Vassenberg à l'erèque de Cologne; ce qu'il n'avait aucuement le droit de faire.

Le comte de Berg n'était pas en mesure de lutter contre des competiteurs si puissants. A défaut de pouvoir appuyer ses pretentions par les armes, il s'adressa d'abord au duc de Brabant le 3 août 1283, à l'effet de recevoir l'investiture d'une partie du Limbourg, que le due Henri III avait rendue fiet du Brabant. Ensuite il invoqua l'aide de plusieurs membres de sa famille, pour l'aider à déposséder le comte de Gueldre. Mais sa famille ne voulut lui prêter des secours qu'à conditiou qu'elle serait admise au partage de la succession d'Ermengarde. Adolphe de Berg refusa de se soumettre à cette condition, et s'adressa de rechef au duc de Brabant, auguel il vendit tous ses droits sur le duché de Limbourg. Mais Renaud de Gueldre n'était pas homme à lâcher prise facilement, et le duc Jean I dut l'attaquer par la force desarmes. Telle fut l'origine de cette guerre du Limbourg, qui dura cinq ans, et se termina par la fameuse journée de Woe

se prolonger, quand Jean I, sentant que la querelle ne pouvait être tranehée que par une bataille décisive, fit d'immenses préparatifs. Il resserra les liens qui l'unissaient à la France, et employa daus son armée les meilleurs capitaines de cette nation belliqueuse, les comtes de la Marche, d'Augoulèine, de Soissons, de Vendôme, de Saint-Pol, les sires de Châtillon, de Craon, de Montmorency. Il eomptait pour alliés les comtes de Hollande, de Looz, de Bourgogne, de la Marck, de Waldeck, et le sire de Cuyck. Mais Renaud de Gueldre réunissait dans son parti des alliés plus nombreux. Le cointe de Luxem-bourg, les principaux seigneurs des pays de Clèves, de Juliers et de Lim-bourg; les comtes de Seyne, de Nassau, de Spanheim, de Salm et de Nicuwenare, et Thibaut, fils du duc de Lorraine, tenaient pour le parti de Gueldre. Avant de tircr l'épée contre son suzerain, Renaud renonça d'abord à son fief. Il était prêt à entrer en campagne, renforcé encore d'une puissante armée que Sifroid, archevêque de Cologne, amenait à son secours. De son côté le duc Jean etait prêt aussi à la guerre. Les bourgeois brabancons, pour l'aider à la soutenir, lui avaient accordé le vingtième de leurs biens, et les seigneurs lui avaient apporté leurs bonnes épées 2.

ringen '. Cette lutte semblait devoir

Tous les préparatifs termines, le duce Brabant lança ses troupes au delà de la Meuse, et entra daus le pays de Limbourg et de Juliers. Il balaya devant lui ses ennemis jusqu'au Rhin. Les deux armées setrouverent bientôt en présence. Ce fut au mois de juin 1288.

Dans le cours du mois précédent, le comte de Gueldre avait cédé au comte de Luxembourg, et à son frère le sire de Ligny, ses droits sur le Limbourg. Pleins de coufance dans le nombre et la bravoure de ses troupes lui et ses alliés se croyaient tellement assurés de la victoire, qu'ils avaient fait conduire sur le champ de bataille des chariots chargés de chaînes et de cordes, pour attacher les prisonniers.

Les deux armées avaient pris position à Woeringen, près de Cologne. Dès le matin du 5 juin, l'archevéque de Cologne célébra une messe soleinnelle, à la suite de laquelle il donna l'absolution générale à toutes les troupes de ses alliés, et lança l'excommunication contre le duc de Brabant.

La bataille était devenue inévitable. La veille, une partie des chevaliers et des seigneurs de l'armée du duc avaient communié, et les cérémonies religieuses avaient recommencé le matin. Quand elles furent terminées, le due excita tous lessiens à se conduire vaillamment, et à lui donner la mort s'il tombait entre les malas de l'ennemi, ou s'ils le voyaient prendre la fuite. Le combat s'engagea presque aussi-tôt. Au premier choc, les Brabançons furent forcés de se replier. Les soldats du comte de Gueldre, croyant que la victoire était gagnée, avaient déjà commencé à piller les tentes. Cependant l'affaire n'était pas décidée encore, bien que le danger fût devenu pressant. L'archevêque avait reuni en une masse compacte et serrée les trois corps de bataille de ses alliés, et venait d'écraser les gens de Berg, au secours desquels le duc s'elança aussitôt. Tous les efforts de l'enneiui se dirigcaient du côté de ce prince, que l'éclat de son armure distinguait de ses autres capitaines. Les troupes de Limbourg, de Gueidre et de Cologne crisient à haute voix : Au duc! au duc! Le comte de Luxembourg réussit enfin à se faire jour à travers la mêlée, et à joindre le prince brabançon, quì, déjà blesse au bras par Wautier de Wes, continuait à se battre avec une incroyable énergie. Alors commença entre le duc et le comte une lutte corps à corps. Le frère du comte, Waleram de Ligny, était parvenu aussi à s'avancer du même côté; mais la presse devint si forte, qu'il fut renversé de sa

Introduction du RYMKRONYK VAN JAN-VAN HEELU, publice par M. WILLEUS.
Dewiz, Histoire générale de la Belgique,
tom. III, p. 131.

telle, et broyé sous les pieds des chevaux. La fureur d'Henri de Luxembourg redoubla quand il vit tomber son frère : et cette foia le combat devint si rude, que le due fut eulbuté à deux reprises, et sa bannière abattue. Déjà la terreur avait saisi, les Brabancons, et les trompettes ne se faisaient plus entendre de leur coté, quand leur bannière se releva tout à coup, et avec elle le courage des soldats. Le duc combattit pendant quelque temps à pied avec un courage digne des héros d'Homère, et parvint enfin à remonter sur le cheval d'un échevin de Louvain, Arnould van der Hofstadt, qui se trouvait auprès de lui. Les Luxembourgeois l'avaient eru mort. Mais, quand il reparnt, le désordre se mit dans leurs rangs et leur bannière fut renversée à son tour. Leur comte attaquait le duc avec un acharnement toujours croissant. Bien que son eheval fût blessé au ventre, il ne lâchait pas prise. Les deux guerriers donnaient ainsi, au milieu de la bataille, le spectacle d'une joute où le courage était égal des deux côtés, et dont le prix devait être la mort de l'un des deux. Apres qu'ils sefurent longtemps battus à l'épée, ils se saisirent par le corps, l'un essayant d'arracher l'autre de son cheval. Mais, au moment où Henri de Luxembourg se penchait vers son adversaire, un chevalier brabaucon, Wautier van der Bisdomine. saisit le défaut de la euirasse, que ce mouvement venait de découvrir, et porta au comte une blessure mortelle.

Alors la bataille devint une bouche-

Tre.

Le duc entamait de plus en plus
Le duc entamait de plus en plus
le centre de l'armée connenie, tandis
que d'un côté son frère Godefroir rompait les rangs des soldais de l'archpluté sur une économe tour de bais
créntéles, que trainaient des chevaus
ur un char. Pendant ce temps, Renaud de Gueldre succombait de l'autre côté, et, tout couvert de biessures, il n'obtint la rie saure que grâce
à l'obțint la rie saure que grâce
à l'obțint la rie saure que grâce
à l'obțint la rie saure que grâce

Un seul des alliés limbourgeois opposait encore une apre résistance: c'était Waleram, sire de Fauquemont et de Montjoie. Mais il finit par succomber a son tour. Blessé d'un eoup d'épée au visage, il fut sauvé, comme Renaud de Gueldre, par Arnould de Looz.

Loot. En es moment la déroute des ennemis devint complète, un lugir l'opé de divint complète, un lugir l'opé trassaux limbourgous essayaient encore de disputer le terrain. Ils forent dispersés après un el froyable caringe. La petre de l'ennemi, en morte et en dispersés après un el froyable caringe. La petre de l'ennemi, en morte et en la complète de l'entre pris ou tues. La bataille avait ecommencé à six hurres du matin, et elle ne fut décidé qu'à trois heures de l'après-dince. L'orcherèque de Colonga fui l'ure à Arnouid dux Jean, qui le tint, pendant use dux Jean, qui le tint, pendant use année, prisoniner au chiléteu de Lou-

vain.

La mémorable journée de Woeringen assura au duc la possession du Elmbourg, et li mérita le aurnom de Elmbourg, et li mérita le aurnom de nos jours por use procession que les Bruzellois faissient, tous les ans le 5 juin, sous le nom de Ommeganch; et le souvenir en et éte conserve net le souvenir en et éte conserve net et souvenir en et éte conserve ne se le souvenir en eté conserve par les parties de l'actual Serment, dout les arbalétes contribuèren un conserve de la conférie du Grand Serment, dout les arbalétes contribuèren puissamment à ectle grande victoire.

Le due Jean consacra les dernières années de sa vie à corriger la législation de son duché. Dans une assemblée solennelle des principaux seigneurs du Brabant, il publia ces lois celèbres connues sous le nom de Landcharter charle du pays. « C'est une espèce de code penal, par lequel, pour contenir dans le devoir, par la crainte des châtiments, ceux qu'on ne peut y attacher par l'amour de la vertu, le duc décerne différentes peines, amendes, bannissement ou mort, suivant la gravité du delit, contre ceux qui injurient, calomnient, frappent ou blessent les autres; qui vout les at-

tent sur autrui de la bière, du vin ou d'autres liqueurs; qui coupent les arbres, arrachent les haies, ôtent les bornes, enlèvent les bestiaux, fournissent des torches pour incendier, dressent des embûches pour tuer, surprennent les autres en trahison , ou les appellent en duel. Il y fut également statué que celui qui troublerait la tranquillité publique serait tire en quatre quartiers, et que ses membres seraient attachés à des poteaux plantés aux confins du pays; que, si celui qui aurait encouru la confiscation de ses biens avait femme et enfants, la moitié de ses biens resterait à sa famille, et l'autre passerait au seigneur; que si, au con-traire, il était sans famille, tous ses biens seraieut acquis au profit du seigneur; que celul qui ne pourrait être convaincu d'un délit, devrait tâcher de prouver son innocence par des témoignages dignes de foi; ct, s'il était étranger, attester par ser-ment qu'il est innocent et qu'il lui est impossible de trouver des témoins. Il fut décrété que ceux qui auraient enlevé une fille encourraient, ainsi que leurs complices, la peine de mort et la confiscation de leurs biens; et que celui qui aurait fait violence à une femnie ou à une fille, si le fait était constaté par celle qui aurait été forcée, aurait la tête tranchée avec une scie de bois. Il fut ultérieurement établi que celui qui aurait coupé un membre à un autre serait soumis à la peine du ta-lion; que le drossard (sénéchal, bailli) du Brabant, les justiciers des villages et les autres officiers de justice, ne pourraient recevoir aucun présent ou service pour retarder ou accélérer le jugement, sous peine de payer le double des frais. Enfin, le duc promit de ne nommer à aucune place de drossard, maïeur, bailli, aman ou échevin, pour argent donné ou prêté. »

taquer dans leurs maisons; qui jet-

Telle est l'analyse de la législation

que Jean I donna au duché. Ce duc était en quelque sorte l'expression vivante de l'idée que nous

nous formons de ces aventureux chevaliers du moyen âge, natures éteintes, types perdus aujourd'hui, poëtes à la fois par le bras, par la tête et par le cœur. Jeté au milieu de cette époque de romans, il semble en effet taillé pour être lui-même le héros d'un roman. Aussi, tous nos poêtes anciens le célèbrent à l'envi dans toutes les langues, Melis Stoke, Niclaes de Klerck. Jean de Thielrode, Van Velthem, et dix autres. Toute sa vie fut remplie d'évenements chevaleresques, d'aventures galantes, combats, fêtes, tournois, amours, poésie; car Jcan I fut poete aussi. Élevé sans doute à l'école d'Adenez, et enflammé par l'exemple de son père, il nous a laissé plus d'une curieuse chanson dans le Sammlang der Minnesingern.

Le duc Jean mourut comme un brave doit mourir, d'un coup de lance. Il assista, comme acteur, à plus de soixante-dix tournois. Il fut frappé au bras par Pierre de Beauffremont, dans un carrousel donné par Henri, comte de Bar, à l'occasion de son mariage avec Marie, fille du roi Édouard I d'Angleterre, et il succomba à cette blessure le 3 mai 1294, à Bruxelles.

#### CHAPITRE II.

HISTOIRE DU DUCHÉ DE LIMBOURG JUSQU'A SA REUNION AU BRA-BANT, EN 1288.

Le duché de Limbonrg, qu'il ne faut pas confondre avec la province moderne de ce nom, était borné au nord par la seigneurie de Rolduc; au midi, par l'évêché de Liège, la principauté abbatiale de Stavelot et le duché de Luxembourg; à l'est, par le duché de Juliers, le territoire d'Aix-la-Chapelle et de Corneli-Munster ; à l'ouest, par le comté de Daelhem et l'évêché de Liége. Sa capitale était la ville de Limbourg, anjourd'hui perdue dans la province de Liége.

D'après les dispositions de l'acte de Verdun de 843, le Limbourg faisait unriedu royaume qui chut à Lothaire. Il Plus tard, dans le pratage qui fut fait, en 885, entre les lils dece prince, la prat attribué à Lothaire II. conque sous le nom de royaume de Lorraine; compreant le Limbourg, qui decide que fient essuyer a l'armée des Lorraine ins bormades, dont plus de la compressite le suyer a l'armée des Lorraine ins bormades, dont plus de la compressite de la c

Après l'établissement des dues bénéficiaires de la Lotharingie, et la division de ce duclié en haute et basse Lotharingie, c'est dans la dernière que

le Limbourg fut compris.

Ce ne fut guère avant l'an 1055 que le Limbourg eut son premier comte héréditaire: ee fut Frédérie, un des fils puinés de Frédérie, comte de Luvembourg, Ce prince, qui avait dejà été investi, en 1048, du duché de la hasse Lotharingie, exerca également l'avouerie des abbayes de Stavelot, de Malmédy, et de Saint-Trond.

Fondateur de la maison de Limbourg, il transporta, vers l'an 1060, le comté, por sa fille Judith, à son gendre Waleram Udon, comte d'Arion, par lequel fut bâti le château de Limbourg, qui donua son nom au pays.

Le successeur de ce prince, son fils Henri de Limbourg, nous apparaît pour la première fois dans l'histoire en 1082. Il exerça, depuis l'an 1101 jusqu'en 1106, la dignité de due de la basse Lotharingie.

Son fils alne, Waleram II, prit, après son père, les rênes du comté de Limbourg en 1119. Il fut investi comme lui du duché de la basse Lotharingie, et introduisit le premier le titre de due dans sa maison.

Il eut pour successeur dans le duehé de Limbourg, en 11839, son fils aîné Heuri II, auquel l'empereur Conard III retira le titre de druc de la basse Lotharingie, pour le laisser exclusivement à Godefrol le Barbu, comte de Louvain, mais qui tenta des efforts désespérés pour ressoisir cettedignité, dont sa maison alloit être frustrée pour toujours. Cette guerre, qu'il continua pendant longtemps, no se termina, en 1155, que par le mariage de sa fille Marguerite avec Godefroi III., petit-fils de Godefroi le Barbu. Il mourut de la peste en Italie, où il avait suivi l'empereur Frédérie dans sa quatrième expédition.

En 1167, la couronne ducale se trovait placée sur la tête de son flis Henri III, qui reçut le surnom de Vieux, parce qu'il régna plus de ciaquante ans. Nous avons montré la part que ce prince prit par lui-même, part que ce prince prit par lui-même, qui divisa l'Empire anna, à la querile de l'empereur Othon, et l'exaltation de Frédérie, roi de Sicile, par le pape Innocent III.

Waleram III, qui succéda à son père et qui s'était déjà signale dans la guerre que le due de Brabant, Henri I, fit àl'églisede Liége, arriva à la dignité de duc de Limbourg en 1221. Il nous a déjà apparu dans l'histoire du comté de Luxembourg, où nous l'avons vu épouser, en 1214, Ermesinde, fille unique du comte Henri l'Aveugle, et veuve de Thibaut I, comte de Bar. De son premier mariage avec Adélaîde, fille de Goswin, seigneur de Fauquemont, il avait eu plusieurs enfants, dont l'ainé, Henri, épousa en 1217 Ermengarde, fille unique d'Adolphe, comte de Berg, et nièce d'Englebert. archevêque de Cologne. A en juger d'après cette union , qu'Englebert favorisa même par plusieurs aetes de libéralité, ee prélat se trouvait dans des termes non équivoques d'amitié avec Waleram. Cependant cette harmoniene tarda pas à être troublée, par un motif que les bistoriens ignorent, mais qu'ils soupconnent avoir été la construction d'un éhâteau fort que le due fit élever sur le territoire de l'archevêché. De là une guerre, dans laquelle Englebert incendia et détraisit la forteresse. Cette inimitié croissait de jour en jour. L'archevêque, dans sa baine, alla jusqu'à tenter, avec son frère Adolphe, comte de Berg, père d'Ermengarde, de faire casser, sous prétexte de parenté, le mariage de cette princesse

BELGIQUE ET HOLLANDE.

avec le fils du duc Waleram, pour empécher le comté de Berg d'entrer dans la maison de Limbourg, N'avant pu reussir dans ce dessein, le prélat trouva bientôt une autre occasion de faire tort à son ennemi. Adolphe de Berg étant mort au siège de Damiette en 1218, Englebert forma des prétentions à la succession de son frère, se fondant sur sa qualité de plus proche parent male. De là de nouvelles hostilités, Waleram prétendant maintenir les droits héréditaires de sa bru. Cette guerre toutefois cessa bientôt, grace a l'intervention du due de Brabant et de quelques autresseigneurs. Un traité fut conclu en 1220, en vertu duquel Henride Limbourg déclarait s'en rapporter au bon plaisir de l'archevêque pour les prétentions qu'il élevait, du chef de sa femme, sur le comté de Berg, dont le prelat se réservait la louissance sa vie durant.

Après cet arrangement, l'attention de Walerams tourna' du nautre côté: il s'occupa d'une longue guerre, qui eut pour objet la succession du comté de Namur, que Henri l'Aveugle avait, avec le consentement de l'empereur, assurée à son neveu Baudouin de Hainaut.

Mais un draine terrible vint bientôt ensanglanter sa famille.

L'empereur Frédéric II, se trouvant retenu en Italie par les affaires de l'Empire, avait investi de la dignité de vicaire de l'Empire Englebert, archevêque de Cologne. Ce prelatétait chargé, à ce titre, de mainteuir le repos public; et il le fit avee toute l'énergie et la fermeté qu'on pouvait attendre d'un homme doué d'un aussi grand génie. Mais son zèle et sa sévérité lui crécrent des ennemis parmi ceux dont il réprimait ainsi les violences et la rapacité. De ce nombre était un membre de sa propre famille, Frédéric d'Altena, comte d'Isenberg, gendre du duc de Limbourg. Ce seigneur, pour se vanger de l'archeveque, le fit assassiner traitreusement le 7 novembre 1225, dans la forêt de Gevelsberg, que le prélat traversait pour aller consacrer l'église de Schwelm. Après avoir commis ce crime, suquel méme on soupconne que le duc ne fit pas étranger, Fréderic d'Attens couruit l'enfermer dans son distèreu d'isemberg, Aussild que roma de la constantia del constantia

Alors arriva un singulier prodi s'il faut en croire le naif réeit d'un moine contemporain, Césaire de Heisterbach, qui écrivit la vie de l'archeveque assassiné. Un chanoine de l'abbaye de Roldue, étant occupé à dire la messe au château de ce nom pour le repos de l'âme d'Englebert, le prélat lui apparut, et lui dit qu'il jouissait déjà du bonheur des élus, et que tous ceux qui avaient pris part au meurtre dont il était tombé victime périraient, avant peu. d'une manière funeste. En effet . Gérard de Wassenberg mourut le trentième jour après l'assassinat de l'archevêque, et le duc lui-même le suivit au tombeau peu de mois après. tandis que ses deux fils Henri et Wa-

leram tomberent gravement malades. Le clergé de Cologne, que la des-truction du château de Valance avait grandement ému, mais qui craignait plus encore pour les priviléges qu'Englebert lui avait accordés, et dout les habitants de cette commune avaient bruié la charte après la mort de ce prélat, pourvut en toute hâte à l'élection d'un nouvel archevêque, et choisit Henri, provot de Bonn, issu des seigneurs de Molenark, au pays de Juliers. A peine armé de la crosse. Henri fit serment de venger le crime commis sur son prédécesseur, et refusa d'investir le duc Waleram de certains fiefs que la maisou de Limbourg tonait de l'église de Cologne. Fidèle à ce serment, il se rendit à Francfort, pré-

senta à la diète des princes de l'Empire, presidee par le roi des Romains, les restes mutilés et les vêtements ensanglantés d'Englebert, et demanda à grands crisjustice. Le jeune roides Romains se répandit en larmes devaut les ossements du mort; et toute la diète fut saisie d'une si vive indignation, qu'on renouvela la proscription déjà pro-noncée contre l'assassin par la diète de Nuremberg: En outre, on déclara tons les blens et les flefs de Frédéric d'Isenberg confisqués, et ses vassaux déliés de leur serment; les fiefs devant retourner à ceux dont ils relevaient, et 'les alleux être partagés entre les plus proches parents du comte, à l'exclution absolue de sa femme et de ses enfauts. On mit egalement au bah de l'Empire les complices de l'assassin, et l'archeveque de Cologne fulmina Pexcommunication contre tous ceux qui avaient participé su erlme. Parmi ces complices on citait les quatre frères du comte Prédéric : Guillaume, Godefrot, Thierry, évêque de Muns-ter, et Englebert, évêque d'Osnabruck ; Thierry ; comte de Clèves ; enfin, les comtes de Tecklembourg, d'Arnsberg et de Schwalenberg, Selfin Césaire de Heisterbach, le soupcon atteignit même le due Waleram et ses fils. Mais ce ne fut là qu'une simple conjecture, dont le peu de fondement est prouvé par l'amitie dans Inquelle le duc continua à vivre, depuis l'événement, avec le roi des Romains, et par la sévérité dont son fils Henri fit preuve, en faisant mettre à mort un des meurtriers, quatre jours après que te crime eut été commis. Waleram, après avoir accompagné

heroi des Romains en Italie, vint musici dans son duché vers le mois de juin 120-. Sa Illie, la connesse d'Isen pris et saceagé par les troupes de Parche véque de Colonge, vétint réculgée avec ses enfants chez son frère Henri de Limbourg, et les succembe au foncient de la constant de la con

le comte d'Isenberg ne tarda pas a tomber entre les mains de l'archevêque de Cologne. Après avoir falt un vovage à Rome pour être admis à la pénitence par le souverain pontife, il revint dans la basse Allemagne, déguisé en marchand et accompagné sculement de deux de ses gens, dans l'intention. dit-on, de chercher un aslle auprès du duc de Limbourg, en attendant que l'orage qui le menacait efit eu le temps de se calmer. Par malheur il fut reconnu à Liége, et arrêté pour être vendu à l'archevêque, au prix de deux mille cent marcs d'argent, Son procès fat bientôt înstruit, et le roi des Romains le condamna un supplice effroyable. Après avoir été promené à cheval par les rues de Cologne, il fut étendu' por terre, et eut les bras et les Jambes brisés par seize coups de cognée. Ensuite on le coucha sur une roue, et on le laissa mourir. Ce supplice, commencé le 10 novembre 1226, ne se termina que le lendemain au matin. Ce fut après cette longue agonie que le malhe ureux rendit l'ame, n'ayant laissé échapper aucune marque d'impatience, ni cessé de prier. Henri IV avait, depuls plusieurs

mois, remplacé son père dans le duché ; lors de ce lamentable dénoument de l'histoire de Prédérie d'Isenberg Le nouveau due eut d'abord à lutter avec de graves difficultés, à cause de la position on le meurtre commis par son beau-frère l'avait placé. Il fui fallait garder les plus grands menagements, et ne pas epouser trop ouvertement la cause de ses neveux, que la sentence de Francfort frappait avec une rigueur si extrême. Des les premiers mois de l'an 1226, l'archevêque de Cologne avait lance ses hommes d'armes sur les terres de Frédéric d'Isenberg, dont ils démolirent les châteaux. Le comte Adolphe de la Marck s'était joint à hii, et avait mis la main sur la prineipale partie des possessions de l'înfortune Fréderic, son cousin germain du côté paternel. Le duc Henri, writé, somma le comte de se dessaisir de ces appropriations si inhumainement faites sur des parents ausquels e ann glallist de si pres. Mais Adolphe s'y etantrefusé, le due recourut à la guerre, Dans cette lutte, qui secontinua avec acharnement, il eut pour allies le counte de Tecklenbourg, celui de Swalenberg et le sire de Steinturt, qui finisient dans le même temps qu'à l'archevique de Coigne et à l'evique d'Ossabruck.

Les hostilités ne furent interrompues qu'en 1234, par la croisade contre les Stadings, à laquelle Adolphe et Frédérie, fils de Frédéric d'Isenberg prirent part avec Adolphe, fils aîné du duc de Limbourg. Cette expédition finie. elles furent reprises avec une énergie nouvelle, et ne se terminèrent que le 1er mai 1243, par un accommodement en vertu duquel Thierry d'Isenberg recouvra une partie de la succession de son père, et consentit à laisser l'autre an comte de la Marck, auquel l'archevêque de Cologne en avait donné l'investiture. Ce fut là le dernier acte de cette longue tragédie.

Pendant la durée de la première période de ces hostilités, le duc de Limbourg, laissant à ses généraux la conduite de la guerre, s'était rendu à la célèbre diète tenue à Aix-la-Chapelle, par ordre de l'empereur, vers la fin du mois de mars de l'an 1227, pour délibérer sur les secours à envoyer à la terre sainte. Il y avait pris la croix; et, après avoir confié le gouvernement de son duché à Waleram, son frère, seigneur de Montjoie, il partit pour la Palestine, où il prit une part importante à la guerre sacrée, et fut même chargé, par l'empereur Frédéric, du comman-

dement de l'armée.
En l'an 1229, nous trouvons le duc de retour dans ses États. Il sauve d'abord d'une roine complète et assurée la d'une roine complète et assurée la des l'entre l'entre l'étérie, avait voues un fer et au feu, parce qu'elle avait accueilli, counne lègat du saint-siège, le cardinal Otton, depuis évapue de Poeto, envoyé en Allemagne par le page Grégorie IX, pour soulever les lepage Grégorie IX, pour soulever les

princes contre Frédéric, auquel ce pontife voulait substituer dans l'empire Otton de Brunswick, dit l'Enfant, etit-fils de Henri le Lion, duc de Bavière et de Saxe. Plus tard, en 1235, nous le voyons se rendre en Augleterre, avec l'archevéque de Cologne et le duc de Brabant , pour aller chercher a la courde Henri III la sœur du roi, Isabelle, que l'empereur Frédéric venait de prendre pour épouse. En 1241, il est de ceux qui, restant fidèles à l'empereur, ne reconnaissent pas au pape Grégoire IX le droit que ce pontife s'arroge de donner un autre maître à l'Empire. Il meurt en 1247, et son fils pulné lui succède, sous le nom de Waleram IV.

Le règne de ce prince tombe au milien d'une époque où les querelles de l'Empire se renouvellent sans relache, où les désordres se multiplieut de toutes parts, où toute l'Allemagne ne présente qu'un triste et continuel spectacle de ravage et de désolation. Dans cet état de choses Waleram s'allia avec ses cousins, Guillaume, comte de Juliers, et Thierry, seigneur de Fauquemont, pour maintenir le repos public et la liberté des routes entre la Meuse et le Rhin; charge qui avait autrefois appartenu au duc de la basse Lotharingie, et qui était restée aux ducs de Limbourg depuis que quelques-uns d'entr'eux avaient eté revêtus de cette dignité. Grâce à lui, l'Escaut et le Rhin purent communiquer entre eux par les marchands de Hainaut et de Flandre, et par les traficants de Cologne.

Cestroubles avaient été suscités d'abord par Henri Raspon, landgrave de Thuringe, que le pape Innocentil V parvint à porter sur le trône d'Allemagne. Ils furent entretenus par Guillaume II, comte de Hollande, que le même pontife réussit, en 1247, à faire nommer successeur de Henri Raspon.

Leduc Waleram's attachaau nouvel anti-César, qu'il nomma son cher et fidele parent, et prit part à la guerre que ce prince commença contre Marguerite de Flandre, en faveur de Jean d'Avesnes.

Cependant l'Empire était toujours l'objet des plus ardentes querelles : Guillaume II avait péri, en 1256, dans une guerre contre les Frisons oceidentaux, et Richard, comtede Cornouailles, frère de Henri III, roi d'Angleterre, avait été revêtu du titre de roi des Romains. Il voulut, pour mieux s'attacher les Allemands, se choisir une épouse parmi les princesses de leur nation; ce fut à la maison de Limbourg qu'il la demanda, et il obtint Béatrix, fille de Thierry, seigneur de Fauquemont, cousin germain du duc Waleram. Bientot une nouvelle puissance échut à cette famille par l'élévation d'Englebert de Fauquemont à la dignité d'archevêque de Cologue, en 1261. C'est ce prelat qui posa, en 1273, la couronne impériale sur la tête de Rodolphe d'Habsbourg.

Waleram de Limbourg se signala dans la première guerre que set empereur fit à Ottocar, roi de Bohême, qui refusait de le reconnaître pour son suzerain. Pendant cette expedition, il se maria en secondes noces avec Cunegonde, fille d'Otton le Pieux, margrave de Brandebourg, grace à l'intermédiaire de Sifroid de Westerbourg, qui avait succédé à Englebert de Fauquemont sur le siège archiépiscopal de Cologne. Mais, a son retour dons le Limbourg, il rompit l'amitié qui l'unissait à ce prélat, et dont Sifroid venait de lui donner une preuve si éclatante. Il s'attacha au parti du comte de Juliers, qui, faisant une guerre acharnée à l'archevêque de Cologne, pénétra à main armée dans la ville d'Aix-la-Chapelle, et fut tué par les bourgeois avec son fila aîné et presque tous les siens. Sifroid, après la mort de son enneml, se jeta sur le pays de Juliers, en dévasta les campagnes, et en détruisit presque tous les châteaux. Ce ravage porta un grand nombre de seigneurs d'entre Meuse et Rhin à se liguer contre l'archevêque en faveur du jeune comte de Juliers. Waleram entra dans cette confederation, et tomba avec ses alliés sur les terres de Sifroid, où ils mirent tout à feu et à sang. Le duc de Brabont intervint un moment dans octte querelle, pour demandre comple saw neigneurs limbourgeois de quelques pilleries cons, et sur loca, et sur loca, et sur loca et al. et

C'est dans la diète, tenue à Worma par Rodolphe de Habsbourg, que fut accordée, le 18 juin 1282, a Erme garde l'investiture du duché et de to ce qui lui était dévolu par la mort de son père, dont elle était l'unique héritière. On serait en droit de conclure. d'aprèa cet acte, que la succession féminine était établie dans le duché de Limbourg, ou au moins qu'elle y avait passé en coutume. Quoi qu'il en soit, dana les lettres d'investiture que l'empereur délivra à Ermengarde, il fut stipulé que, dans le cas où cette princesse viendrait à mourir avant son époux le comte de Gueldre, celui-ei continuerait à jouir, sa vie durant, du duché de Limbourg, et de tout ce qui en dépendait : cette elause ne fut que la consécration d'un point convenu dans le pacte anténuptial de Renaud et d'Ermengarde.

Le cas préru ne tarda pas à se présenter. Ermongarde mourut vers le milieu du mois de juillet 1383; an verse de la companya de la companya de relies au sujet de la succession du duché, qui amenirent la fameuse da taille de Woeningen, dont le resultat fut la conquête du Limbourg par Jean 1, duc de Brabant.

### CHAPITRE TROISIÈME.

BISTOIRE DES DUCHÉS DE BRABANT ET DE LIMBOURG JUSQU'A LA MORT DE JEANNE EN 1406.

Le duc de Brabant Jenn l'avait eu de sa seconde femane, Marguerite de Flaudre, deux fils et deux filles. L'un deces fils, Godefroi, était mort avant son père. L'autrelui succeda, sous le nom de Jean II. L'ainèe des deux filles était mariée à Heuri de Luxembourg, et la seconde devint plus tard l'épouse d'un conte de Savoie.

Au moment où Jean II prit en main les rênes du duché, une grande guerre se préparait, entre la France et l'Augleterre. Depuis longtemps Philippe le Bel et E louard I cherchaient un pretexte pour recommencer les anciennes hostilités entre les deux pays. Ce prétexte leur fut donné par une querelle qui s'éleva entre deux matelots. l'un anglais, l'autre normand, dans le port de Bayonne. Edouard, dans l'intention de fortifier le parti anglais , avait commence par donnersa title Marguerite en mariage au fils de Jean I. Cette union fut célébrée le 2 janvier 1294. Le but du roi était de parvenir à faire en Beigique une puissaute diversion, dans le cas où Philippe le Bel commencerait l'attaque par la Guyenne. Mais ce n'était pas dans le Brabant seul qu'il avait cherché une alliance. Il se tourna aussi du côté de la Flandre, et fit proposer à Gui de Dampierre une union entre le prince de Galles et Philippine, fille du comte. Nos lecteurs ont vu, dans l'histoire de Flandre, comment le roi Philippe le Bei se vengea de son vassal le coute Gui, dont il retint la fille prisonniere a Paris.

Cependant, du côté du Brahant, le mariage obtenu par Édouard ne lui fut d'aucun appui dans la guerre où il allait s'engager contre la France. Jean II saviat trop bien les maux que l'alliance anglaise avait causés à la Flandre et à la Hollaude, pour exposer

son pays aux mêmes désastres. Aussi ferma-t-il prudemment l'oreille aux suggestions du roi, qui vint lui-même au château de Louvain, pour mieux travailler a circonvenir son gendre, Mais le duc resista à toutes ces propositions, se reservant d'agir dans cette lutte selon que l'exigerait son intérêt particulier, comme Henri I, son aieul, u'avait cesse de le faire. En effet, on le vit plus tard ménager à la fois les deux partis, et tantôt seconder les projets d'Edouard, tantôt defendre les intérêts de Philippe le Bel. Cetta conduite fut loin de lui être awantageuse, car elle épuisait sans gloire et sans profit les ressources du pays et le sang de ses habitants. Ce ne fut pas la le seul malheur qui

affligea le Brabant. Le règne de Jean Il fut signale par des dissensions et des tunsultes dans tontes les grandes villes du duché. Anvers, Malines, Bolsle-Duc, Louvain, Bruxelles, fureut tour à tour le théâtre des plus grands desordres, dont le motif n'était au fond qu'une question de haute justice , l'égalité, devant la loi, des bourgeois aussi bien que des nobles. Le moment était venu où les villes, devenues florissantes grace à leur commerce et à leur industrie, avaient compris toute leur importance et leur dignité. Les bourgeois se sentaient froissés sans cesse par les patricions, qui les dominaient en toutes choses. Supportant à eax seuls toutes les charges et tous les impôte, ils se voyaient à regret exclus des fonctions publiques par les nobles. La richesse leur avait douné le goût du pouvoir. Aussi commencerent-ils de terribles révoltes.

-- Anvers donna le premier exemple de oster potestation du droit contre la force. Mais cette première sédition druit elu fied dans le sans de ceux qui Favaient fomentée. Cependant le mauvais succès des Anversois no découragea pas ceux de Malines, qui es soulevernet à leur tour, Le duc étant accouru pour apaiser les troubles, les babiantas lu fierment les portes de leur ville. Errité de cette au-dea, il accourut, au mois de, mars dace, il accourut, au mois de, mars

1302, pour attaquer Malines avec une armée nombreuse. Dans le but d'épargner le sang, il résolut de tenir simplement la ville bloquée, au lieu de chercher à la réduire par un siège en règle. Comme on était précisément aux fêtes de Paques, plusieurs moines sortirent de Malines, et vinrent au camp supplier le duc de consentir à une trève , qu'll ne fit pas difficulté de leur accorder. Jean II se reposait sur la foi de cette trêve, quand tout à coup les Malinois, sachant que les quartiers nu les troupes d'Anvers et de Lierre étaleut etablies se trouvaisnt mal gardes, vinrent les surprendre, et y exercerent un grand carnage, avant que le duc, posté de l'autre côté de ja Dyle, n'eût pu venir au secours des siens. Cette perfidie demandait une éclatante réparation. Aussi la ville, serrée de plus pres, manqua bientôt de vivres, et, après avoir été bloquée pendant cinq mois, fut forcée de se rendre : elle se remit à la discrétion du vainqueur, qui se contenta de la condamner à une forte amende.

La moderation dont le duc avait fait preuve en cette circonstance n'empécha pas les gens de Bois-le-Duc dese révolter à leur tour, de chasser les nobles de leurs emplois, et de les remplacer par des honimes du peuple. Jean, sire de Cuyck, qui fut envoyé contre eux ponr les faire rentrer dans le devoir, essuya une sanglante défaite, et périt de la main des bourgeois, qui firent prisonniers un grand nombre des siens. Ce soulèvement ne prit fin que l'année suivante, et cette fois, comme à Matines, le duc se montra d'une modération extrême : il se borna à réintégrer les nobles que le peuple avait déposés, et accorda à la ville une amnistie complète, en exigeant toutefois que amende considérable.

Les révoltes se propageaient de tous côtés. Les habitants de Louvain, qui avaient assisté le duc au siège de Malines, s'ameutèrent aussi contre leurs patriciens, et réclamèrent tumultueusement leurs droits, Jean II était au bout de sa patience. Il n'avalt rien gagné par l'induigence qu'il avait

témolguée d'abord. Il arriva donc à Louvain avec des projets de rigueur et de sévérité, pour apaiser les troubles : mais le remede qu'il y porta fut pire que le mal; car, au lieu de restrein-dre le pouvoir des patriciens, il ne fit que l'augmenter. Il leur accorda le droit de réprimer les émeutes par tous les moyens qu'ils jugeraient convenables, et confera aux magistrats la faculté d'augmenter ou de diminuer les amendes, selon leur bon plaisir. Il bannit uu grand nombre d'ouvriers, et eu litemprisonner d'autres à Genappe; enfin, l'impunité fut assurée à celui gui aurait donné la mort à un banni. Robert de Bethune, comte de Flandre, promit l'extradition de ceux qui viendraient chercher un asile à Gand. Les villes de Saint-Trond, de Maestricht et de Huy firent la même promesse, Cet exces de rigueur porta des fruits bien amers, parce qu'il augmenta de plus en plus l'arrogauce des patriciens, et produisit plus tard cette épouvantable révolte populaire qui ensangianto la ville de Louvain.

La fermentation ne tarda pas a gagner Bruxelles, où, profitant de l'absence du duc, qui se trauvait à Terveuren, le peuple se livra a toute sorte de désordres. Sans égard pour la duchesse Marguerite, qui essaya vainement de l'apaiser par la douceur, il chassa les patriciens, dont il saisit les biens et rasa les maisons. Jean II, instruit de ce qui se passait, se rendit aussitot à Vilvorde, où il rassembla une armée avec laquelle il vint s'établir devant la ville insurgée. A près la facile victoire remportee dans ses murs, le peuple crut avoir aussi bon marché des troupes ducales, et s'avança résolument vers le camp; mais, charge avec impétuosité, il fut mis en déroute au premier choc, et se débanda dans le plus grand desordre. Les fuyards furent poursuivis l'épée dans les reins ; et le duc, qui, dans l'action, avait été renversé de son cheval, entra triomphantdans Bruxelles. Il cassa tous les magistrats nonimés par le peuple pendant l'insurrection, et reintégra les nobles dans tous leurs droits. Il statua

is — in Ene

que tous les ans, huit jours avant la fête de saint Jean-Baptiste, les échevins sortants en éliraient seut autres, qui tous devaient appartenir aux sept familles patriciennes de la ville; mais il se réserva toutefois le droit de refuser les nouveaux élus, en les remplaçant par d'autres choisis dans les mêmes familles. Il désarma les métiers , les depouilla de tous les droits et de tous tes priviléges qui leur avaient été aceordés depuis l'an 1303, et leur défendit de lever aucun impôt sur les membres qui en faisaient partie , à moins que les échevins n'y donnassent leur consentement. Enfin, il fit chasser de la ville ceux d'entre les tisserands et les drapiers qui avaient été les boutefeux de la révolte.

Ainsi se termina cette série de séditions, que nous allons voir renaître bientôt en explosions encore plus acharnées et plus furibondes.

A peine le pays commençait-il à resirerde ces secousses profondes, qu'un turuulte d'une espèce nouvelle vint y ramener le trouble et l'agitation. Vers le milieu du siècle précédent, les Pastoureaux, en France, avaient donné l'exemple d'une singulière animosité contre les Juifs. Plus tard, Philippe le Bel chassa de son royaume ces infortunés enfants d'Israel, que de nouveaux malheurs attendaient en Belgique. Il s'y forma dans quelques provinces un rassemblement d'hommes sans aveu et sans mœurs, qui, séduits par des imposteurs, se croyaient appelés à faire la conquête du royaume de Jérusalem, après avoir égorgé les Juifs dans tous les endroits où il s'en trouverait. Cette horde, sans chef, sans mission, sans étendard, qui déclarait hautement qu'elle ne connaissait que Dieu pour son général, se répandit de tous côtés dans le Brabant. Les Juifs, se voyant exposés de toutes arts au fer des assassins, implorerent la protection du duc Jean, qui leur donna pour asile le château de Genappe, où ils se retirèrent. Ce fut sans doute moins un mouvement d'humanité ou un sentiment de générosité qui dicta cette conduite au duc,

qu'un motif d'intérêt et une vue politique; car les Juifs, étant rangés en quelque sorte dans la classe des eseisves, lui payaient de très-forts impôts.

Mais le château de Genappe n'offrait pas à ces malheureux un asile assuré, lis y furent assiegés par la horde de fanatiques qui les persécutaient. Le duc lui-mêne fut foreé de marcher eontre ces brigands, qu'il parvint à disperser, et dont il massacra ungrand nombre.

Depuis longtemps Jean II souffrait de la pierre. Sentant que sa fin ctart prochaine, il voulut régler les affaires du pays, et convoqua à Cortemberg une réunion des seigneurs et des envoyés des villes du Brabant. Le résultat de cette assemblée fut le réglement célèbre, connu sous le nom de loi de Cortemberq.

Le contenu de cet acte est d'une haute importance historique. Il y fut statué que les ducs de Brabant n'imposeraient plus de droits ni de taxes sur le peuple, si ce n'est pour la levée de la milice, pour les mariages ou la rancon des ducs, et que ces impositions seraient fixées avec tant de modération, que personne ne pût en être grevé ni lésé; que les ducs traiteraient avec la justice la plus impartiale tous leurs suiets, selon les lois et les termes judiciaires, sans distinction de pauvres ni de riches, et d'après les règlements originaux rédigés à ce sujet, lesquels devaient être soigneusement revisés par des jurisconsultes éclaires, charges d'en corriger les abus, ou de mitiger les dispositions qui pourraient être trop dures ou onéreuses au peuple; qu'ils maintiendraient dans toute leur intégrité et leur vigueur les immunités, les libertés et les franchises des villes, comme elles en avaient joui jusqu'alors; et qu'ils rendraient justice à leurs sujets selon le droit coutumier de chaque ville, sans souffrir qu'il v fût porté aucune atteinte; que, de l'avis du conseil de pays, ils eliraient, dans l'ordre de la noblesse, quatre sujets d'une capacité, prud'homie et probité parfaites, et dix dans la classe des bourgeois, savoir ; trois de

Bruxelles, trois de Louvain, un d'Anvers, un de Bois-le-Due, nn de Tirlemont et un de Léau, lesquels tiendraient toutes les trois semaines une assemblée à Cortemberg, tant pour y reconnaître et eorriger les abus qui pourraient s'être glissés dans l'administration du pays, que pour préve-nir ceux qui pourraient s'y introduire par la suite, et dicter ou rédiger les statuts et les décrets qu'ils croiraient utiles au bien public; que, s'il arrivait qu'un des membres élus mourût, ou fut jugé peu propre ou peu habile à remplir ses fonctions, l'assemblée de Cortemberg le remplacerait par un autre de son ehoix; que les membres élus jureraient sur les saints Évangiles de veiller soigneusement aux interêts tant du prince que des sujets , sans distinction de pauvres ou de ri-ebes; de maintenir leurs droits respectifs avec un soin exact, et de rendre la justice avec une scrupuleuse impartialité: que tous les statuts et les décrets portés par l'assemblée de Cortemberg serajent des maintenant ratifies par le due et ses suecesseurs ; et que, s'il arrivait que l'un ou l'autre des ducs vint à les enfreindre ou refusåt de les observer, les sujets seraient autorisés à refuser le service jusqu'à ce que le prince se fût conformé à ces décrets. Le duc promit, sur le livre des Évangiles, de tenir pour fermes et irrévocables toutes les dispositions prescrites par ces statuts, sans que le due ni ses successeurs pussent jamais y porter atteinte en aucune façon, par dol, ruse, tromperie, ou de toute autre manière; et, pour assurer et eorroborer d'autant plus ces dispositions, le duc enjoignit à tous ses barons, chevatiers, vassaux, ainsi qu'à tous les habitants des villes, en vertu de l'obéissance et de la fidélité qui lui était due, d'en jurer, à son exemple, l'exacte obscrvation. Finalement, il déclara derechef que s'il arrivait que l'un ou l'autre de ses successeurs abrogedt quelqu'une des dispositions de ces statuts en tout ou en partie, ou qu'il s'en écartat, les sujets seraient dechargés de l'obligation de prêter service,

obéasmee ou secours, aussi longtempo que les infractions n'auraient pas été redressées dans tons leurs points; que si, d'un autre côté, l'un oujfairte des barons, clevaliers, vassaux, ou habitants des villes, portait attente ou infraction à ces ordonnances, il était dès maintenant déclaré traitre, indigné de tester, et inhabite à rempir aueune fonetion publique.

Tel est ce memorable acte politique par lequel le due Jean signala ses derniers jours. Il est daté du 27 septembre 1312.

Les affaires de l'État ainsi réglées, le due s'occupa d'une ordonnance en faveur des abbayres, par laquelle il reconnaît qu'il à quelquefois outrepassé ses droits dans les elanges qu'il leur a imposees : il y delare qu'il se repent deces exactions, et il promet que, dans me leur imposeront de surcharge extraordinaire. Cé document est du commencement du mois d'octobre 1312.

Jean II mourut le 27 du même mois, ne laissant de son épouse, Marguerite d'Angleterre, qu'an seul fils, qui lui succèda sous le nom de Jean III.

Les dettes considérables que Jean II avait contractées placerent, après la mort de ce prince, le pays dans de singulières difficultés; car un grand nombre de créaneiers étrangers attaquèrent de tous côtés les vassaux brabancons, et mirent arrêt sur leurs personnes et sur leurs biens, dans la erainte de ne pas être payés. Par l'effet de cette mesure, le commerce fut grandement troublé, jusqu'à ce que les états du ducbé eussent résolu, en 1313, d'imposer au pays une taxe pour l'acquittement des dettes. Cet impôt, qui s'élevait à dix-sept mille neuf cent quarante-trois marcs d'argent, fut établi sur les villes et sur les abbayes, et tira le duc du singulier embarras où la ruine de ses finances l'avait jeté. Mais cet embarras ne fut pas le seul avec lequel il eut à lutter. L'année qui suivit la mort de Jean II, une famine cruelle vint désoler le pays, et amena une peste sterrible qui enlieva, selon les supputations un peu engéréen peut-être des historiers, le tierr des historiers de des historiers, le tierr des historiers de peut de la companie de la companie de peut de companie de la companie de dune femme, et épousa Marie, fille de Louis, conste d'Evreux, lis de Phique de la conste d'Evreux, lis de Phile spane duc était suiteur couces, aon brau-père prit les rênes du gouvermement, avec d'erard, contra de Juliers, et l'Evreus Detribold, seigneur de l'active de la constant de luliers et l'Evreus Detribold, seigneur

de Cortemberg. Jean III sortit ensin de minorité; et, les finances du pays remises en bon état, il allait commencer un règne qui semblait devoir être prospère, quand tout a coup une singulière querelle vint remettre en question le repos publie. Jean, roi de Bolième et conite de Luxembourg, fils de Marguerite de Brabant, fille de Jean I. viut à Bruxelles élever des prétentions sur quelques parties du duché de Brabant' qu'il réclamait du chef de sa mère. Le conseil du duc fit connaftre au roi que ses réclamations n'étaient fondées ni en droit ni en coutume; que, de temps immémorial, les feinines avaient été, selon-les lois du pays, exclues du droit de succession alors qu'il y avait des enfants mâles; et, entin, que Marguerite elle-même n'avait jamais forme une semblable prétention pendant les dix-huit années qu'elle avait vécu après son père. Irrité de cette reponse, le roi y répondit par une déclaration de guerre Le due aecepta le défi, et se mit aussitôt à faire d'immenses préparatifs. Mais Gérard, duc de Juliers, ayant interposé sa médiation, un congres se réunit à Roldue, où il fut preliminairement admis que la paix serait rétablie entre le duc et le roi. La ville de Nivelles fut désignée pour y tenir des conférences où les conditions définitives seraient réglées. Les réunions s'ouvrirent ; mais le roi de Bohême y parla d'une manière si impérieuse, que le duc, vivement choqué, ne put conte-

nir son indiguation. Tous deux s'obstinèrent, et se répandirent en injures et en menaces l'un contre l'autre. Des lors les conférences furent brusquement rompues, après n'avoir servi qu'à redoubler l'auimosité des deux partis, et la guerre devint imminante. Le due employa tout l'hiver de 1325 à ses préparatifs; et, des le printemps, ses Brabançons passerent la Meuse pour se jeter dans le pays de Fauguemont, dont le seigneur, après avoir commis quelques hostilités sur les terres du Brabant, s'était ligué avec le roi. Le château et la ville de Fauquemont furent pris après un siège opiniatre ; la citadelle fut rasée.

Pendant en temps, Jean de Boltique sichalt en ute la leur de France pour exasyer, d'exciter le roi Philippe VI contre le duc, Mais, indigre toutes eas solicitations, Philippe as borns de former de le consistent pour terminer le contre de la contre de France, sans seepter toutefois l'arbitrage qui lui était offerst, et il pris le roi de lui laisser le soin de finir seul une querelle qu'il avait dejà present terminer le contre de la contre de la

presque terminée. La guerre cependant était plus éloignee que jamais de sa fin; car un incident inattendu vint tout à coun exeiter le courroux du roi de France contre le duc. Celui-ci avait accorde dans ses États un asile à Robert d'Artois, qui avait été banni du royaume pour-avoir refuse de comparaître au lit de justice tenu par Philippe de Valois, a l'effet de s'y disculper du crime dont on l'avait accusé, d'avoir appuyé sur des actes faux les prétentions qu'il élevait, du chef de son père, sur le comté d'Artois, contre sa tante Mathilde. Robert s'était réfugié d'abord chez son neveu le comte de Namur; mais, craignant que celui-ei ne le livrât au roi, il était allé demander un asile au duc Jean, et se crut désormais en sûreté à Louvain. Mals Philippe de Valois fit sommer le due de lui livrer le banni, ou de le chasser de ses États. Jean refusa d'obtempérer à cet ordre. Alors le roi, irrité

organisa contre le Brabancon une ligue formidable, dont le roi de Bohême était la tête, et dont les princes les plus puissants des pays voisins étaient les bras. Elle sa composait d'Adolphe de la Marck, évêque de Liège: de Waleram, archevêque de Cologne; de Baudouin, archevêque de Trèves; de Jean de Hainaut, seigneur de Reaumont; de Renaud. comte de Gueldre et de Zutphen; da Gérard, comte de Juliers; de Jean, comte de Namur; de Louis, comte de Looz et de Ciney; d'Édouard, duc de Bar; de Thierry, comte de Clèves; et de Jean, roi de Bohême et duc de Luxembourg. Toutes les forces de ces princes se réunirent à Fexhe, à deux lieues de Liége, où le connétable de France, Raoul, conte d'Eu, vint les rejoindre avec un corps auxiliaire de troupes françaises. C'était en 1333. L'armée réunie se divisa en trois corps, et résolut d'envahir le Brabant par trois points différents. Déjà l'ennemi s'était avancé jusqu'à Saint-Trond, et la perte du duché paraissait certaine. Mais le duc, quelque grand que parût le danger, ne désespéra de rien. Il se porta, avec une armée beaucoup moins nombreuse que celle des attiés, mais animée de cet esprit patriotique qui double le nombre sur les frontières de la Hesbaie, dans l'espoir de provoquer l'ennemi à lui présenter le combat.

Un choc paraissit devenu inévitable. Heureusement le comte de Hainaut intervint, et offrit às médisitous. Vieus et infirme, il so fit porter en littère dans les deux camps, pour nétenir d'abord des confedérés, qui commencement par devaster la partie wallonne du Bribant. Cependant le duc faissit ai bonne contenance et leur teaix in benn étate, qu'ils na leur teaix in benn étate, qu'ils na leur teaix in benn étate, qu'ils na après lis consentirent à rouelure une trève de six semaines.

Pendant ce temps, la comtesse de Hainaut, Jeanne de Valois, s'était rendue à Paris auprès du roi son frère, pour l'engager à un accommodement avec le duc; et elle réussit d'autant mieux dans cette mission, que Robert était sorti du Brabant pour chercher un asile pins assure en Angleterre. D'ailieurs la fermeté de la conduite que le duc avait tenue, seul en face d'un si grand nombre d'ennemis puissants , lui concitia si bien les bonnes graces du roi, que celui-ci lui demanda une entrevue à Compiegne. De là ils se rendirent à Paris, où ils conclurent une alliance. dont les principales conditions furent que Marie, fille du roi de France. épouserait Jean, fils du duc ; que le roi nedonnerait plus de secours aux allies; qu'au contraire il tâcherait, par sa mediation, de les engager à la paix.

Le roi cependant ne parvint qu'à les déterminer à une trêve. Leur but n'était pas de conclure une paix définitive, et ils voulaient se réserver une occasion de guerre, que le temps ne

tarda pas à leur offrir.

En effet, une singulière et grave question se présenta bientôt : celle de la possession de la ville de Malines. Cette ville avait longtemps appartenu à l'eveché de Liège, qui la faisait. administrer par des avoués, les aires de Berthold de Grimbergen, Mais plua tard elle s'étendit au delà de la Dyle, sur une partie de la terre de Sempt, village qui appartenait aux Berthold: de sorte que la rivière la divisait en deux quartiers, dont l'un ... l'ancien, était placé sous la seigneurie, du chapitre de Liège, tandisque l'autre, le nouveau, reconnaissait l'autorité des Berthold, qui s'arrogerent pour ce motif le titre-de seigneurs de Malines. Sous le règne du duc de Brabant Jean III, les deux villes se trouvaient réunies sous la domination du comte de Flandre Louis de Nevers, qui avait acheté l'une de l'église de Liège, et l'autre de Renaud, comte de Gueldre, époux de Sophie, fille unique de Florent Berthold, Mais les habi-

tants de Malines refusaient de se soumettre à l'autorité du comte de Flandre, et réclamèrent la protection du duc, dont relevait la seigneurie de Malines, enclavée dans le Brabant. En sa qualité de suzerain, le due n'était point intervenu dans la vente tilégale de ce fief. Il se rendit donc à Malines, qui lui prêta le serment de fidélité. Le comte de Flandre, irrité, confisqua tous les biens des Malinois situés dans la Flandre, et renoua la fameuse ligue dont l'intervention de Philippe de Valois avait vainement essayé de débarrasser le duc. Les alliés, qui cette fois avaient attiré le comte de Hainaut dans leur parti, étaient au nombre de quinze. Ils s'engagèrent réciproquement à ne conclure aucune paix séparée avec le Brabant, et résolurent d'envahir, chacun de son côté, le duché par les frontières qui touchaient à eurs domaines respectifs. Après que chacun d'eux eut déclaré la guerre en son propre nom, les hostilités commencerent sur tous les points à la fois. Le duc Jean n'avait pour allies que le roi de France et le duc de Bar.

Après que la guerre eut sévi pendant quelque temps, et que de grands degâts eurent eté commis de part et d'autre, le roi Philippe, dont les forces étaieut entrées dans le Brabant, moins pour seconder le duc par les armes que pour amener les parties belligérantes à conclure la paix, parvint à leur faire accepter son arbitrage. En effet, au mois d'août 1334, on arrêta en commun, à Cambrai, un arrangement dont les principaux articles portaient : que tous les traites d'alliance, faits de part et d'autre depuis le commencement de la guerre, seraient nuis; qu'il y aurait une paix sincère et une amitié réciproque entre tous les seigneurs confederes; que le roi mettrait garnison dans la ville de Malines jusqu'à ce qu'il fût mieux instruit du droit des parties intéressées ; que Jean , fils aîné du duc Jean, épouserait Isabeau, fille alnéede Guillaume, comte de Hainaut (car Marie, fille du roi, avec laquelle le jeune prince avait été fiancé d'abord, etait morte en 1333); que Henri, son deuxième fils, épouserait la fille de Renaud, comte de Gueldre, et que le fils de celui-ci épouserait Marie, fille cadette du duc.

Des trois mariages stipulés dans

ce traité, un seul fut réalisé, lean, filis du duc de Brabant, étant mort peu de temps après, avant d'avoir pu étre uni à la princesse Isabeau de Hainaut, et Henri, deuxième fils du duc, s'étant uni, en 1847, à Jeanne de Normandie. Dans la même année, le fils du duc de Gueldre épousa Marie de Brabant.

La paix que ce traité avait cherché à établir, avec toutes les conditions possibles de stabilité, ne dura guère plus de quatre années.

Robert d'Artois, qui avait trous un saile en Angleetre, n'avait pas neigligé de mettre à proît son sejour à la cour du rol Bouard III, dim l'insparent le course de la cour de la course de l'avait donné lieu un bette de la course de l'avait donné lieu un vave plus de fareur que jamais les vieilles querelles entre la France et l'Angleetre, dans lesquelles tant de sang avait coulé, et qui devaient au sang avait coulé, et qui devaient en 1338, un couler eucore. Cétail: et 1338, un couler eucore. Cétail: et 1338, un couler eucore. Cétail: et 1338, un couler eucore.

Cédant sox instigations de Robert d'Artois, le roi Édouard résolut eufin de revendiguer, les armes à la main. le titre de roi de France, qu'il croyait lui être dévolu du chef de sa mère Isabelle de France, comme héritière légitime de la couronne qu'avaient portée les trois derniers rois, ses frères. Toutefois, avant de commencer la guerre, il voulut, d'après l'avis de son conseil, s'assurer du concours ou de l'appui des princes de la haute et de la basse Aliemagne. L'évêque de Lincoln, chargé de cette mission, s'adressa d'abord au comte de Hainaut, dont Édouard était le gendre. Ce prince, que le voisinage de la France inquiétait grandement, n'osa se prononcer. Il engagea l'évêque à commencer par attirer dans le parti du roi le duc de Brabant, l'évêque de Liége, le duc de Gueldre, l'archevêque de Cologne, et le marquis de Juliers. Edouard envoya done une ambassade au duc Jean, qui eut quelque répuguance à contracter une alliance avec l'Angleterre contre Philippe de Valois. avec lequel il venalt à peine de signer le traité de Cambrai. Toutefois il promit de faire partie d'une ligue contre la France aussitôt que les autres princes auraient consenti à y entrer, et Il s'engagea à fournir un secours de mille cavaliers. Cette confédération ne tarda pas à se former à Valenciennes, où le duc de Gueldre, le marquis de Juliers, le sire de Fauquemont, l'archevêque de Cologne et le comte de Hainaut s'unirent aux Anglais contre la France. La condition exigée par le duc de Brabant se trouvant ainsi remplie, ce prince devrit par là même être regardé comme ac-quis au parti de l'Angleterre. Ces seigneurs gagnés, Édouard se tourna vers les communes flamandes, que leur commerce de laine, et l'influence qu'exerçait sur elles Jacques Van Artevelde, parvinrent sans peine à rallier à la cause de ce roi.

Tout se trouvant ainsi préparé. Édouard s'embarqua vers le milieu du mois de juillet 1338, et aborda au port d'Anvers avec une flotte considérable, et un grand nombre de comtes, de barons et de chevaliers. A l'arrivée du roi, les principaux seigneurs de la Belgique se réunirent à Hal pour délibérer sur le grand objet qu'il méditait, et l'engagerent à chercher un motif qui pút justifier son entreprise. Ils lui suggérérent l'idée de se faire nommer par l'empereur vicaire de l'Empire en Belgique, et de réclamer à ce titre la restitution du Cambrésis, que les Francais avaient usurpé. Edouard accueillit cette idée, et chargea le comte de Gueldre et le marquis de Juliers d'aller solliciter pour lui le titre de vicaire impérial, qu'ils obtinrent à force de présents. Après s'être fait investir de sa dignité par l'empereur à Cologne, il revint prendre possession de son vicariat dans la petite ville de Herck, située dans le comté de Looz.

C'est ainsi que le due de Brabant se trouva dans l'obligation de prendre part à la guerre contre la France, a laquelle d'ailleurs il était naturellement poussé par son peuple, dont le commerce avec l'Angleterre était fort étendu, et surtout fort profitable au

C'est au milieu des événements que cette guerre produisit, que l'acte d'une singulière importance dont nous avons déja parlé, c'est-à-dire le traité d'alliance ménagé par Jacques Van Artevelde, fut conclu entre le due de Brabant et le comte de Flandre.

Mais la lutte qui vient de commeneer entre Edouard III et Philippe de Valois n'appartenant pas à l'histoire du Brabant, puisque ce pays n'y prit qu'une médioere part, nous renvoyons le lecteur à ce que nous en avous dit dans l'histoire de Flandre.

La mort avait enlevé au duc Jean III ses trois fils, Jean, Henri et Godefroi, sans qu'il lui restât l'espoir d'obtenir un nouvel héritier måle. Il n'avait que trois filles, dont l'ainée, Jeanne, avait épousé Wenceslas I, comte de Luxembourg; la seconde, Marguerite, s'était unie à Louis, comte de Flandre; enfin, la troisième, Marie, était l'épouse de Renaud de Gueldre. Dans la crainte que ses États ne fussent morcelés après sa mort, ou que son héritage ne devint l'objet d'une querelle entre ses gendres, le due Jean voulut régler sa succession. Il ouvrit done à Louvain des eonférences, où les villes, représentées par leurs députés, s'engagèrent soleunellement à maintenir l'unité du pays, et déciderent que la souveraineté du duché serait placée entre les mains de Jeanne et de Wenceslas, tandis qu'il serait fourni un apanage convenable aux deux autres princesses. Cet acte porte la date du 8 mars 1355. Le due fit, en même temps, un testament concu dans le mêine sens, et que l'empereur Charles IV ratifia dans le cours du mois suivant. Le 5 décembre 1355, Jean III mourut, après avoir pris l'habit de l'ordre de Saint-Bernard.

Jeanne et Wenceslas s'étant mis en possession du duché, le comte de Flandre vint réclamer l'apanage de sa femme, que le due avait lixe, dans son testament, à la somme de cent vingt mille écus. Par malheur, le



trésor ducal ne se trouvait pas mieux garni qu'il ne l'avait été depuis Jean , et il fut impossible de faire droit à la réclamation du comte, qui dut recourir à la guerre; ce qu'il fit avec d'autant plus d'ardeur qu'il avait vu avec l'envie la plus falouse le duché échoir à Jeanne. Wenceslas cherchs donc tout d'abord à bien s'affermir dans la possession du Brabant; et, s'étant adressé à son frère l'empereur Charles IV, il parvint à obtenir de celui-ci un acte dans lequel il fut statué que, si Jeanne mourait la première sons enfants, les duches de Brabant et de Limbourg pusseraient à Wenceslas; que si, au contraire, ce dernier mourait le premier sans enfants et que Jeanne se remariât, les enfants issus de cette seconde union lui succéderaient; et. enfin, que si l'un ou l'autre venait à mourir sans avoir d'enfants d'un mariage postérieur, la souveraincté apportiendroit à l'empereur Charles ty, ou a son plus proche parent. Cet acte, daté du 20 fevrier 1356, fut rattille par les villes. On conçoit à quel point il dut irriter le comte de Flandre. dont l'épouse se trouvait lesée d'une manière aussi flagrante dans les droits éventuels qui pouvaient lui échoir à une succession à laquelle elle avait des titres si légitimes et si positifs. Aussi; des ce moment, il ne se contint plus. Il avait à réclamer la dot de sa femme, et en outre la somme de quatre-vingt-eing mille eing cents reaux d'or, pour laquelle il avait cédé, en 1346, sa part de la ville de Mallnes à Jean III, et qui ne lui avait pas été pavée.

Te due se trouvâté encorés à Macrich, où il Punait de conclure avec l'emperaur le concordat dont nous exceptions de la concendat dont nous exceptions de la consensation de la consensation aux son passage. Tout fut hien-tit dans le plus grand désortre. Les l'hammôt éctard nois l'etit de la compilate du duehé, oh les geas de louvân s'etit en rendus, aous le cordres du jeune Gérard de Juliers contre de Berg, pour empécher l'encouté de Berg, pour empécher l'en-

nomi d'y entrer. Ces forces étaient loin d'être en état de se mesurer avec celles du comte de Flandre. Il eût. donc été sage d'attendre l'arrivée du duc, et les renforts qui devaient venir d'Anvers et de la Campine. Mais la précipitation perdit tout. L'étendard du Brabant, que gardait toujours l'abbaye d'Afflighem, fut déroulé, et remis a son guidon héréditaire, le seigneur d'Assche; et l'armée sortit de Bruxelles le 17 août 1356, se dîrigeant vers Scheut, près d'Anderlecht, où les Flamands l'attendaient en bon ordre. Le comte de Berg commandait l'avant-garde des Brabancons, et engagea le combat; mais il fut bientôt force de ceder le terrain aux Flamands, qui, supérieurs en nombre, mirent le désordre dans ses rangs, et le chargèrent avec taut d'impétuosité, que le sire d'Assche prit la fuite, après avoir lâchement jete l'étendard commis à sa garde. Ce fut le signal d'une déroute complète : l'armée tout entière des Brabançons se debanda, et se dispersade toutes parts. Alors commença un carnage effroyable: les uns furent massacres sur le champ de bataille, les autres périrent dans les maraison dans les eaux de la Senne, Quelques debris parvinrent à gagner la porte de la ville, où ils entrerent pêle-mêle avec les vainqueurs. Cette défaite mémorable (qui donna au jour où elle eut lieu le nom de Mauvais Mercredi, Kwaede Woensdag) fut si prompte, que la duchesse eut à peine le temps de se sauver de Bruxelles et d'échapper aux Flamands, en se dirigeant vers Maestricht, où le lâche Wenceslas, selon l'historien Butkens, « s'amusait avec assez peu de soin, se laissant mener par le conseil de jeunes gens sans expérience, plus adouues à leurs plaisirs qu'à ce qui était nécessaire pour la détense de la patrie. »

Cependant le comte de Flandre, après avoir établi son autorité à Bruxelles, se dirigea vers Louvain, qui se soumit à sa puissance. Malines, Nivelles, Tirlemout, Léau, reconnurent à leur tour sa domination.

Presque tout le duché était perdu,

ans que Weiceslas se fût reulement mourte. Jeanne, des son arriver à Maestricht, chercha à inspirer quelque courrag à son époux, et s'occupavave lui de réunir des forces pour reconquérir le pays. Mais cette conquête allait devenir difficile, le comte de l'Plandre ayant attiré dans son parti Englebert de la Marck, évêque de Liège, Guillaume, comte de Namur, etses fières Robertet Louis, qui levèrent une armée pour le seconder.

Jeanne et Wenceslas se trouvaient aînsi dans une position singulièrement critique. Heureusement le courage d'un seul homme vint les sauver. Cet homme fut le chevalier brabancon Everard T'Serclaes. De Maestricht, où il avait suivi le duc, il entretenait des intelligences secrètes avec les partisans que Wenceslas avait conservés à Bruxelles. Il apprit un jour que les Fla-mands, trop pleins de confiance en euxmêmes, gardalent avec beaucoup de négligence leurs postes pendant la nuit. Il résolut donc de mettre à profit cette eirconstance, et de tenter un conp de main sur la ville. Dans la nuit du 24 octobre, il s'approcha en silence de Bruxelles avec une troupe de cinquante hommes déterminés, et escalada les remparts à un endroit qui est encore aujourd'hui appelé la rue d'Assaut. A peine cette poignée de braves eut-elle ainsi pénétré dans la cité, qu'elle se répandit par les rues en criant : Brabant au grand duc! Bientôt elle se grossit d'un grand nombre de bourgeois, et s'empara de l'hôtel de ville, d'où elle arracha l'étendard de Flandre, pour y substituer les couleurs brabanconnes. Cependant l'alarme s'etait propagée dans toute la commune, et le peuple tout entier s'était mis sous les armes, tandis que les Flamands, saisis d'épouvante, et cherchant à se sauver, se dirigeaient dans le plus grand désordre vers la porte de Flandre, où la plupart furent-massacres. Quelques-uns seulement parvinrent à s'enapper, en se précipitant du haut des remparts.

Bruxelles reconquise, les autres villes du duché, excepté celle de Malines, rentrèrent successivement sons , l'obéissance de Jeanne et de Wenceslas.

Mais, bien que le comte de Flandre eût été forcé de se retirer des points ; principaux des terres ducales où il s'étalt établi, il n'en continua pas moins à pour suivre la guerre avec acharnement sur plusieurs autres points du Brabant, pendant tout l'hiver, Enfin. au printemps suivant, les parties belligérantes en vinrent à un accommodement, qui fut signé le 4 juin 1357. Ce traité, que les historiens regardent. avec raison comme un monument de honte pour le duc Wenceslas, portait en substance : « que le comte de Flandre déchargeait les Brabancons du serment de fidelité qu'ils lui avaient prêté, mais qu'il conserverait, s'il le voulait, le titre de due ; que les bourgeois de Louvain, de Bruxelles, de-Nivelles et de Tirlemont, qui lui avaient prête foi et hommage, lui fourniraient tous les ans, aussi longtemps qu'il vivrait, vingt-cing hommes. parmi lesquels il y aurait deux cavaliers, pris dans l'ordre de la noblesse, qui feralent tous le service pendant six semaines dans les armées du comte, sous leurs bannières et à leurs frais, et seraient tenus, toutes les fois qu'ils en seraient requis, de marcher contre tous les ennemis du comte de Flandre, excepté contre le duc de Brabant; que la ville de Malines, avec toutes ses dépendances, serait cédée au comte, à titre de compensation pour les frais de la guerre, pour qu'il en jouit à perpétuité et à titre héreditaire; que la ville d'Anvers lui serait cedee pareillement avec toutes ses dépendances, comme fief du Brabant, à titre de dot et de legs, en remplacement des dix mille écus d'or qui avaient été assignés à la comtesse Marguerite; et que si les revenus provenant de cette ville n'équivalaient pas à cette somme, le duc devrait la compléter des revenus des pays adjagents. " Telles étaient les principales dispositions de ce traite avilissant.

Cette lâcheté ne rendit point le re-

pos à l'indolent Wenceslas. A peine la guerre finie, il vit recommencer les révoltes dans ses villes. Celle de Louvain fut la première à donner l'exem-

ple de l'insurrection.

Nous avons déjà vu les bourgeois de cette commune, pousses à bout par les excès et par l'insolence de ses patriciens, se soulever contre eux en 1306, sous le règne du duc Jean II, mais expier par l'exil leur protestation contre la tyrannie des nobles. Plus tard, sous Jean III, le peuple avait réclamé le rappel des bannis, et les patriciens avaient massacré sur la place publique ceux qui avaient eu le courage d'élever la voix en faveur de leurs freres. Ce furent là des motifs de baine profonde; et l'irritation, après avoir longtemps fermenté dans les cœurs de ces patients bourgeois, finit par une explosion terrible. Une cause fort simple au fond en devint le prétexte. En 1360, un paysan se presenta au marché de Louvain, avec une charrette à laquelle était attelé un cheval qui ne lui appartenait pas, et qu'il avait trouvé paissant entre Louvain et Malines. Arrêté, et accusé de vol, il fut acquitte par les échevins. Mais le maieur, Pierre Couthereel, qui, bien qu'il fût noble lui-même, protégesit le peuple contre les injustices patriciennes, le garda en prison, malgré cet acquittement; car il était bien convaincu de la culpabilité du paysan. De leur côté, les échevins destituèrent Couthereel, qui alla trouver aussitôt le duc à Terveuren, et lui exposa le tableau de la tyrannie que les nobles exerçaient à Louvain. Un des conseillers du prince fut d'avis qu'il fallait laisser faire la commune, pour diminuer un peu les richesses et 'insolence des patriciens, qui, en quelque sorte iudépendants, ne respectaient ni le peuple, ni les officiers du duc, ni le duc lui-même. Wencestas ratifia ce propos par son silence, et Couthereel triomphant se hâta de retourner à Louvain, où il ne fallut qu'un souffie pour ameuter le peuple tout entier contre une faction qui accablait la commune d'impôts, et l'ad-

ministrait sans lui rendre le moindre compte de sa gestion. A la voix de leur maieur, les bourgeois se levèrent, et se portèrent, armes de bâtons, devant l'hôtel de ville. Un patricien, Gérard de Vorsselaer, essaya de calmer la foule. Mais voyant que ses efforts étaient inutiles, il voulut engager ses compagnons à dissiper la multitude les armes à la main. Les nobles n'osèrent pas. Le lendemain, les bourgeois se présentèrent plus uombreux encore que la veille. Couthercel était à leur tête. Les patriciens, effrayés, demanderent humblement ce que la commune exigeait d'eux. Nous voulons connaître l'état des affaires de la ville, et avoir commu-

nication des comptes! crièrent mille

bouches à la fois.

Presque au même instant la maison commune fut envahie par le peuple furieux, qui déchira et brûla tous les privileges des nobles, et s'empara d'un grand nombre de seigneurs, que Cou-thereel enferma dans le château de Louvain. Il y avait vingt-six chevaliers et cent quarante-neuf écuyers. La ville ainsi délivrée de ses oppresseurs, Couthereel institua de nouveaux magistrats, qui furent choisis en partie paruni les patriciens connus par leur attachement à la cause du peuple.

Cependant Wencesias se trouvait dans le Luxembourg, et il n'était pas fâché sans doute de laisser faire la commune de Louvain; car il sentait que la noblesse humiliée n'avait de recours qu'en lui, et qu'ellene manquerait pas de venir se mettre à sa merci. La duchesse Jeanne ne se livrait pas à un calcul aussi machiavélique. Elle envoyaitmessager sur messager à Couthereel, pour obtenir la liberte des patricieus prisonniers, et l'entrée de la ville pour ceux qui en étaient exilés; mais toutes ses prières furent inutiles. Les nobles, voyant que le duc les abandonnaità leur sort, s'arrangereut alors avec Couthereel, qui les relâcha à condition qu'ils quittersient la ville, et qu'ils lui payeraient de fortes

rancons. Ainsi le peuple resta maître de la ville, et il y commit les plus graves exces. Il démolit les portes qui avaient servi de prison aux bourgeois envoyés ensuite en exil; et la baine contre les patriciens était si grande, que dans les rues on plaçait des chaudières d'eau bouillante, pour y jeter le premier d'entre eux qui aurait tenté une entreprise contre la commune. Cet état de choses dura une année tout entière. Alors le duo sentit qu'il était temps de rétablir l'ordre. Il se rendit à Louvain, força Couthereel et la commune lui demander pardon, et scella, le 19 octobre 1361, une paix, en vertu de laquelle il recomposa le magistrat. ordonnant que desormais la moitie des membres serait choisie parmi les nobles, et l'autre moitié parmi les bourgeois; que Couthereel serait destitué de ses fonctions de majeuret prendrait place parmi les échevins.

C'est ainsi que l'élément plébéien entra dans la magistrature de Louvain; mais ce fut une cause de désordres plus sanglants et plus terribles encore, dout nous aurons à parler plus tard.

issue a ville de Braxelles avait suiri Peccupile de sa ovisine. Le pepile y avait demande que la moite du magistrat fût choisé dans son ordre, et la noblesse avait de force dy conseries de la collesse avait de force dy conles petites gens plus exigenes et plus entrepresants encore : lis poussérent même leurs pertentions au point de demente leurs pertentions au point de leexclus des emplos. Le corporation de bouchers a échit mise a la tête de ce parti, qui en vint aux maiss aveel les bolhes, et fût défait après un combat solles, et fût défait après un combat solles, et fût défait après un combat au combat de la companie de la companie de la com-

Cependant la paix de 1861 ne rétabiti point le calme à Lonvain. Couthereel, qui continusit à défendre les intérêts du peuple, était sans cesse ne lutte avec les patrieins. Il envoya même des agents en Allemagne poir y vendre des crênnees sur la ville, sans doute pour soutenir son parti au moyen del agent qui en prorenait. Enfin le duc parut de nouveau sous les murs de cete ville avec une nommurs de cete ville avec une nom-

breuse armée; en 1802; il ordonna la striete observation dutrité de l'année précédente, se fit donner douze obages por la noblesseét quarante par la commune, statua que désormais les competes de la ville servicient rendu devant le duc, et réclama de la commune une amende de ingéliult mille moutons dor pour fui, et au delà de qui-rante-quatre mille pour res seigneurs.

Ainsi finit cette fois le règne de Couthereel, Mais il essava, l'année sulvante, de tenter de nouveau la fortune du peuple; et il organisa une conspiration dont le but était de massacrer tous les natriciens. Ce complot échoua, et Couthereel fut mis hors la lol ainsi que tous ses partisans. Il se retira en Hollande, où il chercha vainement à rallier tous les proscrits de Louvain, de Tirlemont, de Liége, de Saint-Trond et de Gaud, pour rentrer, les armes à la main, dans sa ville natale. N'avant pu reussir, il se mit à parcourir la France et l'Allemague; et, étant parvenu enfiu à obteuir son pardon de Wenceslas, il rentra à Louvain, où Il finit tranquillement ses jours. Malheureusement l'exemple qu'il avait donné ne périt pas avec lni.

A peine ces troubles furent-ils pour un instant apnisés, que le duc se vit engage dans une affaire plus sérieuse avec le duc de Gueldre.

Renaud de Gueldre, le premier pour lequel ce comté avait été érigé en duché, en 1339, par l'empereur Louis de Bavière, avait, après ta mort de sa femme Sophie, héritière de Florent Berthold, seigneur de Malines, contracté une nouvelle alliance avec Isabelle, fille d'Édouard II, roi d'Angleterre. Il avait eu de ce second mariage deux fils, Renaud et Edouard, qui, après la mort de leur père, ne purent s'entendre sur le partage de ses États. L'aîné, Renaud, s'étant trouvé pressé d'argent, avait engagé au comte de Micurs, pour une grosse somme, trois. châteaux forts situés dans la seigneurie de Fauquemont. Mais, au moment où cette querelle éclata, le comte somma Renaud de lui restituer l'argent prêté; car il craignait que, si

Edouard obtenait le dessus, les châteaux engagés ne lui fussent repris. Malheureusement Renaud ne se trouvait paa en mesure de faire cette restitution. Alors le comte s'adressa au duc de Brabant, qui s'empressa de lui compter la somme, et d'entrer dans ses titres et dans ses droits; car il vit là une favorable occasion d'arrondir sa seigneurie de Fauquemont. Les deux frères en vinrent bientôt à des hostilités ouvertes. Renaud fut completement battu et pris le 25 mai 1361 par Edouard, qui l'enferma dans une forteresse où le malheureux prisonuier resta jusqu'à sa mort, c'est-à-dire neuf ans et trois mois. Au moment où Renaud tomba entre les mains de son ennemi, sa femme Marie se sauva en Brabant, et réclama l'appui de Wenceslas, le n beau-frere. Le duc tenta d'abord sos voies de la douceur, pour amener le vainqueur à consentir à un accommodement; mais tous ses efforts étant restes infructueux, il se décida pour la guerre. Ce nouveau moyen ne lui réussit pas ntieux; car, après avoir envahi la Gueldre en 1364, il fut force presque aussitôt de l'évacuer. Une seconde attaque dirigée contre Édouard. quatre années après, n'eut pas un meilleur succès; et Wenceslas fut ainsi contraint d'abandonner le malheureux Renaud à sa destince.

D'ailleurs l'attention de ce prince se trouva bientôt attirée d'un autre côté. Entre la Meuse et le Rhin s'était formée, en 1365, une bande de brigands, nommés les Linfars, du nom de leur chef, qui se livraient à toute sorte d'excès, dévastant les campagnes, dépouillant et massacrant les voyageurs. Pour mettre un terme à cet état de choses, l'empereur Char-les IV publia un édit qui enjoignait à tous les seigneurs de la Belgique de se prêter mutuellement secours pour délivrer les provinces de ces bandits. Le duc Wenceslas fut constitué chef de cette association, qu'on appela Landfried, c'est-à-dire Paix du paya; et l'empereur lui donna, en outre, laqualité de vicaire de l'Empire, de protecteur et de défensour des routes publiques.

Investi de ce pouvoir, Wenceslas commença à faire la guerre aux Linfars. Tous cenx qu'on put tronver furent impitoyablement mia à mort. Comprenant la nécessité de purger les chemins de ces vagabonda dangerenx, le duc de Juliers , les villes de Cologne, d'Aix-la-Chapelle, et quelques autres villes et seigneurs, conclurent en 1369, avec Wenceslas, un traité par lequel ils s'engagerent pour cinq ana à se soutenir reciproquement contre l'ennemi commun. Ce traité toutefois ne fut guère observé par le duc de Juliers, qui non-seulement donnait asile aux Linfars dans sea États, mais qui même, selon le témoignage de Froissart, passait pour leur avoir « presté chevauix et chasteaux. » C'é» tait une infraction flagrante aux engagements que le duc venait de pren-dre. Aussi Wenceslas, cédant enfin aux plaintes qui lui furent adressées de toutes parts à ce sujet, euroya une deputation au duc de Juliers, pour lui remontrer quel blâme et quel préjudice il apportait au due de Brabant. gardien suprême de la Landfried. Mais le duc ne s'étant que faiblement excusé, et ayant montré qu'il aimait autant la guerre que la paix, Wencestas résolut de le forcer à tenir les conditions du traité. Hrassembla done une armée nombreuse, composée des troupes du Brabant, de Liège et de Namur, et d'un grand nombre de voloutaires qui vinrent du Hainaut, de la Flandre, et même de France, de Lorraine et de Bourgogne, se ranger sous ses drapeaux. Ces forces reunies, il se dirigea vers la Meuse, et fit déclarer la guerre au duc de Juliers, qui comptait dans son parti le duc de Gueldre, le comte de Berg, et un grand nombre de chevaliers allemands.

nombre de chevaliers allemands.
Lea deua raméea se reucontrient
au village de Bastweiler, entre Aix-laChapelle et Juliers. Les Brabançons
se crurent tellement sûrs de la victoire, que le due était encore oceupé
à ent-paire tranquillement la messe, au
moment où le due de Juliers rangeait
dejà ses troupes en ordre de batalle,
de sorte que Wenceslas n'ett que le

temps de mettre au plus vite son bassinet, et de se placer au niilieu des cavaliers bruxeliois, a montés les anlcuns à cheval, et leurs variets derriere eulx, qui portoient flacons et bouteilles de vin troussées à leurs selles, et aussi, parini ce, fourrage et pastes de saumon, de truites et d'anguilles, enveloppés de belles petites tovailles (serviettes) : et empeschoient là durement ces gens la place de leurs chevauix, tant qu'on ne se povoit avder de nul costé. » Pour degager le duc de l'embarras de cette presse. ses écuvers durent commencer par lui faire lour, en frappant à grands coups sur les casques et sur les ehevaux de ceux qui l'entouroient. Aussitôt que Wenceslas trouva le champ libre, la bataille s'engagea. L'armee brabançonne était divisée en deuxcorps, dont le premier était commandé par le duc lui-même, et dont le second était placé sous les ordres de Robert de Namur. Le premier choc fut si terrible, que les rangs ennemis furent enfonces, et que la viotoire paraissait complétement déeidée : mais le comte de Juliers revint à l'attaque avec un tel acharnement, qu'une mélée épouvantable s'engagea, et que le champ de bataille se couvrit de morts. Enlin, après une lutte obstinée, la victoire se déclara pour les ennemis. Le duc Wenceslas; Louis et Robert de Namur; Guillaume, leur neveu; Waleram, comte de Saint-Pols Jean, fils aîne du seigneur de Breda, et plusieurs des principaux seigneurs, tombèrent entre les mains du duc de Juliers. Le nombre des tues fut considérable de part et d'autre. Édouard de Gueldre mourut, trois jours apres cette bataille, d'une blessure qu'il avait recue au visage.

Le duc de Juliers distribua les principaux prisonniers entre les princes et les seigneurs qui l'avaient assisté. Il se réserva le duc de Brabant, qu'il enferma dans le château de Nicdeggen, sur la Roër.

L'émotion fut grande dans le Brabant, quand la nouvelle de ce désas-

tre s'y répandit ; et la duchesse surtout était dans une inquiétude extrême, s'attendant à chaque moment à voir de nouvelles explosions éclater dans les villes, où l'esprit populaire était mal dempté. Les conditions que le duc de Juliers mettait à la liberté de Wenceslas étaient ai exorbitantes, que la duchesse dut s'adresser à l'empercur pour tacher d'en obtenir d'autres moins pénibles. Charles IV fit d'abord faire des propositions fort avantageuses an due de Juliers, lui offrant de donner à son fils l'investiture du duché de Gueldre et du comté de Zutphen, et, en outre, de lai faire obtenir en mariage Catherine de Hainaut, veuve d'Edouard de Gueldre, tombé dans la bataille ele Bastweiler. Mais plus ces offres étaient séduisantes, plus le duc se montra intraitable, espérant toujours obtenir davantage. L'empereur, n'ayant pu réussir par les moyens de conciliation, se decida à recourir aux voies de la rigueur. Il se rendit à Aix-la-Chapelle, et convoqua tous les princes de l'Empire à la guerre, résolu de dompter le duc de Juliers par les armes. Les hostilités allaient commencer quand les prélats et les seigneurs s'interposèrent tout à coup, et parvinrent à engager l'empereur à sommer une derniere fois le due de rendre la liberté à Wenceslas. Le comte de Hainaut, et son frère Otton, marquis de Brandebourg, furent chargés de porter cette sommation à Juliers. Le duc s'empressa aussitôt d'envoyer ses chevaliers les plus distingués à Niedeggen. pour tirer Wenceslas de sa prison et le conduire à Aix-la-Chapelle: lui-même s'y rendit en personne aupres de l'empereur, et la paix fut scellée entre eux et Wenceslas, qui fut ainsi délivré sans rançon, de même que tous les autres prisonniers, qui n'avaient pas encore conclu d'arrangement avec

les seigneurs auxquels ils étaient échus.
L'empereur, pour reconnaître la soumission que le duc de Juliers lui avait ainsi témoignée, donna au fits de ce prince l'investiture du deché ue

Gueldre, et fit conclure le mariage qu'il lui avait fait proposer avec Catherine de Hainaut.

Dès que Wenceslas fut rentré dans ses États, il lui fallut songer à payer les dettes que les dernières guerres lui avaient fait contracter. Ce ne fut pas chose facile. Une assemblée des villes et du commun pays se réunit cependant à Cortemberg, et accorda au duc • une ayde de neuf cent mille moutons, monnoie de Vilvorde. » Cette somme votée, une nouvelle difficulté s'éleva. Les villes, qui pendant la captivité de Wenceslas s'étaient alliées entre elles dans le but de défendre en commun leurs droits et leurs libertés, voulurent que la répartition et la levée de cette somme fussent faites par leurs propres gens, et que ceux-ci fussent exclusivement chargés d'en surveiller l'emploi. Le duc, blessé de cette défiance, sortit de Bruxelles, et se disposa à faire la guerre aux villes. Mais l'évêque de Liege, Jean d'Arckel, interposa sa médiation, et engagea le prince à convoquer une assemblée nouvelle, qui eut lieu en effet à Braine-Lalleud. Là il fut décidé, le 30 avril 1374. que l'alliance conclue entre les villes, pendant la captivité du duc, serait déclarée dissoute; que, des neuf cent mille moutons accordes a Cortemberg, les villes et le plat pays en payeraient huit cent mille; que les villes nommeraient, pour la perception des deniers, leurs propres receveurs, auxquels il en serait adjoint deux nommés par le duc. Deux mois après, cet accord fut modifié, en ce sens que l'on mit à la charge des monastères cent mille moutons, plus quinze mille à titre de subsides ultérieurs, en laissant les huit cent mille autres à la charge des villes du plat pays, des ehevaliers et des barons. Ce dernier acte n'avant été souscrit par aueun ecclésiastique, les monastères refusèrent de payer la part qu'on leur avait imposée, et porterent leurs plaintes à Rome. Le pape, faisant droit à leur réclamation, mit le duelié de Brabant en interdit, excommunia les officiers du duc et tous ceux

qui avaient pris part à cette affaire, et cita devant son tribunal Wenceslas, et les villes qui l'avaient assisté dans cette mesure, si contraire aux immunités ecclésiastiques. Toutefois ces difficultés nouvelles furent bientôt levées, mais d'une manière peu honorable pour le duc, il est vrai. L'évêque de Liége fut chargé par le pape d'examiner les réclamations produites par les monastères, le saint-siège avant delégué à son commissaire le pouvoir dé casser et d'annuler, en vertu de l'autorité apostolique, les impositions mises à la charge des corps ou des personnes ecclésiastiques, et s'étaut réservé le droit de fixer selon son bon plaisir la part que les monastères seraient tenus de payer. Telle fut, en 1377, la conclusion humiliante de ce differend

Cependant la ville de Louvain grâce à la mauvaise administration des patriciens, et aux amendes ruineuses que les soulèvements lui avaient fait imposer, se trouvait tellement obérée, que ses marchands n'étaient plus en sûreté ailleurs que dans le Brabant; car on les arrêtait partout, et partout on saisissait leurs biens . qu'on retenait en nantissement. Le due crut remédier à eet etat de choses en nommant une commission chargée d'examiner les comptes de la ville, et d'aviser aux movens de faire face à ses dettes. Mais ces commissaires n'obtinrent aueun résultat, les factions se heurtant sans relâche, et le peuple comptant sur l'appui et sur le secours des Flamands. Au mois d'août 1378, la commune s'insurgea, s'empara de l'hôtel de ville, et tit prisonniers tous les patriciens. Le duc ne vit dans ce mouvement qu'une nouvelle occasion d'extorquer de l'argent; et il accorda, le 14 septembre, une nouvelle paix, qu'il fallut payer d'une somme considerable, et en vertu de laquelle les vingt et un jurés se composeraient de onze patriciens et de dix plébéiens : et les sept échevins, de trois membres pris dans l'ordre des bourgeois, et de quatre choisis dans celui de la noblesse. Ce-

pendant cette mesure ne rétablit point le repos. Les nobles recommencerent à opprimer le peuple, qui, fatigué de ces persécutions, resolut d'en finir une bonne fois. Mais, avant de recourir àla révolte, l'échevin Wautier Van der Leyen fut envoyé au duc pour lui exposer les griefs de la commune. Ce malheureux fut assassiné par deux chevaliers appartenant au patriciat, avant qu'il eut pu arriver jusqu'au prince. Aussitôt que la nouvelle de ce nouveau crime se répandit dans la ville, la commune exaspérée courut aux armes, et se rua sur l'hôtel de ville, où treize patriciens se trouvaient réunis. Ils furent massacrés saus nuséricorde, et précipit és par les feuêtres, sous lesquelles se dressaient des milliers de piques pour recevoir les cadavres. Ce fut une horrible boucherle, où le peuple irrité se vengea de toutes les oppressions qu'il avait si lontemps subies. Après le premier vertige de cette fureur, le peuple, effravé lui-même de son œuvre, envoya des députés à la ducliesse Jeanne, pour lui demander l'oubli du passé et l'exil des deux chevaliers qui avaient assassiné l'échevin Van der Leyen. La duchesse eût peut-être accède a la prière de la commune; mais le duc, revenu du Luxembourg sur ces entrefaites, n'accorda la paix que pour une grosse somme d'argent, et il condamna en outre la ville apaver une composition aux pareuts des treizenobles égorgés, et les principaux auteurs de ce massaere a faire un pélerinage en Palestine.

Cet arrangement, s'il contenta les bourgeois, alt loin de satisfaire les patriciens, qui ne voulisient que des patriciens, qui ne voulisient que des patriciens, qui ne voulisient que des patriciens de la ville, et egorient, partout oil ils les trouvaient, bors de leurs remparts. Les atrociètes qu'ils commirent passent toute idée. Pour en donner un seul exemple, nous cierons le fait suivant. Un jour, ils parviorent à d'emparer d'un riche bourgeois, auquei ils compierent les mains et les pieds, et qu'ils envoyèrent dans cet dats ur une charrette à Louvain, act det sur une charrette à Louvain.

disant qu'ils traiteraient de la même manière tous ceux qui leur tomberaient entre les mains. La commune irritée perdit de nouveau patience. Elle arma ses métiers, et les lança dans les 'campagnes à la poursuite des patriciens; de façon que bientôt ce ne fut plus partout que devastations, assassinats, pillages et incendies. Il fallut que le duc s'avancât de nouveau avec une armée contre la ville. Il parut sous les murs de Louvain le 5 décembre 1382. Les bourgeois étaient décides à soutenir un siège; mais l'évêque de Liège, Arnould de Hornes, avant offert sa médiation, le duc consentit à leur accorder la paix. Parmi les conditions qu'il leur imposa les trois principales étaient, d'abord le baunissement de dix-neuf des principaux che's du peuple; ensuite le payement d'une amende de onze mille moutons d'or; enfin, la réconciliation des partis. Cette paix, si elle ne rétablit pas complétement la tranquillite, doma au moins quelque relâche à cette malheureuse ville, où la révolte ilt encore par moments quelques légères tentatives, qui furent reprimées presque aussitôt.

Cette longue suite de tumbites de séditions, et, presque autant que ces séditions et ces tumultes, les exactions incessantes de Veuceslas, ruinòrent cette cité naguére si florissante par son commerce et par ses riches d'apperies, maintenants inorne, si desperies, maintenants inorne, si desperies, maintenants inorne, si desperies, maintenants inorne, si desperies la cristal de la viel de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya de

Wenceslas ne vécut guère au delà du dernier arrangement des affaires de Louvain. Il mourut le 7 décembre 1383, dans le Luxembourg, sans laisser un seul enfant.

Ainsi la duchesse resta chargée de l'administration du duché, et elle s'en acquitta avec une prudence et une sagesse dont le pays n'avait eu, depuis lougtemps, à se louer dans ses princes. Cependant, des 1386, elle se trouva en guerre avec le duc de Gueldre, qui pretendait libérer les trois châteaux.

forts que le comte de Mours tenait en gage du due Renaud, et qu'il avait sous-engagés à Wencesias. Jeanne de Brabant ayant refusé de satisfaire a cette exigence, l'épée fut tirée, et les hostilités continuèrent, presque sans interruption, jusqu'en 1399.

Dans le courr de cette année, les estats du Brabant requerent un utessage du duc de Bourgogne, qui les invitat a veilir prétier présent par les considerations de la dischesse. Presque en même tenuy venesales, roi des Romains, rappala un cetats l'ordre de succession échoil la moison de Luisembourg, par le duc Wencealls, et on épous», de concert la même de Luisembourg, par le duc Wencealls et son épous», de concert avec l'empreure Charles IV. Mais les états donaternt la mêm et de Sanchard de la consideration de la consider

encore.
Jeanne de son côté ne songéait guère
à tenir l'engagement inconsidéré qui
vait été pris avec la maison de Lukembourg. En effet, le 2 septembre
1399, elle avait réglé as succession,
à laquelle elle appelait, par un diplôme
itaté de Tournay, Marguerite, sa nièce,
femme de Philippe le Hardi, duc de

Bourgogne et comte de Flandre, laquelle était fille de Marguerite de Brabant, sa sœur. Ce fut à la suite de cet acte que le roi des Romains et le duc de Bourgogne s'adressèrent aux états du Brabant, pour obteuir le serment de fidélité. Philippe le Hardi prenaitsi vivement à cœur cette affaire, qu'il ne négligea rien pour y réussir. Aussi parvint-il, à force de présents et de promesses, à attirer dans ses intérêts les principaux membres des états, qui, dans une assemblée nombreuse tenue à Bruxelles en 1403, déclarèrent successeurs de Jeanne, Antoine, second fils de Philippe le Hardi et de Marguerite de Flandre, La mort du duc de Bourgogne, survenue peu de mois après, détermina la duchesse Le Brabant à abdiquer en faveur de sa nièce Marguerite, qui elle-même remit le gouvernement du duché à son fils Antoine, avec la dignité de ruwaert. Ce prince ne prit le titre de duc de Brabant qu'après la mort de sa mère , survenue en 1405, et celle de Jeanne, arrivée en 1406. Ce fut par lui que le Brabant et le Limbourg sortirent de la maison de Louvain, pour entrer dans celle de Bourgogne.

# HOLLANDE.

## INTRODUCTION.

Nous voici sur un tout autre sol que celui de Belgique. Nous voici dans cos Provinces-Unies qui, comprises sous la dénomination générale de Hollande, suivirent pendant si longtemps les destinées des provinces belges, sans s'y être jamais vues liées autrement que par l'autorité commune qui les gouvernait. Tout, en effet, a divisé foncièrement ces deux grandes parties des Pays-Bas : le caractère national. les mœurs, les usages, les traditions, les intérêts, les occupations, même les diverses influences du dehors. Tandis que, de bonne heure, le système féodal se développa dans les provinces belges; que les habitudes élegantes et chevaleresques de la société française s'y introduisirent; que l'industrie et le commerce y constituèrent ces formidables et menacantes communes dont nous avons raconté l'histoire; que les arts fleurissaient au milieu de cette active et joyeuse population, les fêtes de rhétorique pour les bourgeois, les cours d'amour, la poésie et la musique pour les comtes de Flandre et pour les ducs de Brabant; les provinces septentrionales vivaient d'une vie plus simple et plus grave. Leurs peuples, soit ceux qui hab taient la Hollande proprement dite, ou l'évêché d'Utrecht, soit ceux qui se trouvaient établis entre les côtes orientales du Zuyderzée

et les hords de l'Ems, se ressentaient tous de leur origine fris onne, et portaient dans leur caractère la fierté, la roideur et la ténacité qui distinguent encore aujourd'hui les enfants de cette race, Leurs luttes constantes avec la mer, et l'ardeur infatigable avec laquelle il leur fallait combattre ce terrible élément et lui disputer le sol natal, les avaient endurcis aux plus rudes fatigues, et rendus impatients de tous les jougs. Aussi, les institutions féodales ne purent s'implanter d'une manière complète au milieu de ces hommes, rebelles à tout ce qui avait l'air de géner leur liberté. Ni le faste ni les fêtes de la chevalerie n'avaient de charme pour eux. Autant la nature monotone et triste qui les environnait tendait sans cesse à réagir sur leur pensée, autant les traditions de la mythologie du Nord, qui s'étaient maintenues chez eux, avalent imprimé à leur esprit leur couleur sombre et farouche. Ce fut la dernière population indépendante et aussi la dernière population païenne des Pays-Bas; car la crosse du clergé ne sut pas mieux la dompter que les épées des chevaliers n'avaient pu le faire, et le temps seul parvint à la courber sous la double puissance de l'Église et . des châteaux.

Tel est le terrain sur lequel nous allons introduire le lecteur.

## LIVRE IV.

HISTOIRE DES COMTÉS DE HOLLANDE ET DE ZÉELANDE, ET DE LA SEIGNEURIE DE FRISE, JUSQU'A LEUR RÉUNION AUX ÉTATS DE LA MAISON DE BOURGOGNE.

#### CHAPITRE PREMIER.

JUSQU'A L'EXTINCTION DE LA PRE-MIÈRE BACE DES COMTES DE HOL-LANDE ET DE ZÉLANDE.

L'histoire de l'Europe ne nons offre guère un peuple qui se soit maintenu sous des institutions aussi particulières, avec une constance aussi encrgique et sur un territoireaussi borné. que les Frisons. Il entre dans les idées des natures ainsi trempées de rapporter leur existence à quelque origine antique et fabuleuse, et de la rattacher à des noms héroïques qui n'ont jamais existé que dans les royaumes de l'imagination. Ainsi Corneille Van Kempen n'eut pas de peine à ac-créditer auprès de quelques-uns l'origine donnée par lui aux Frisons, qu'il fait descendre des Juifs que la captirité de Babylone dispersa sur la terre; tandis que Tritheim eut moins de peine encore à établir une généalogie de rois frisons, en tête desquels il plaça le roi Friso, de la race de Pharainond. Mais aux Frisons eux-mêmes tout cela ne suffisait pas encore. Ils font remonter leur origine bien autrement loin dans les annales du monde. A les en croire, ils sont originaires des Indes, d'ou leurs ancêtres sortirent sous la conduite de trois frères. Friso, Saxo et Bruno, qui servirent sous Alexandre le Grand, et, après la mort de ce roi, coururent les plus incroyables aventures, jusqu'à ce qu'enfin ils abordassent avec leurs vaisseaux, en l'an 313 avant l'ère clirétienne, à l'embouchure du Vlic ou Flevo, où ils bâtirent la ville de Stavoren, et donnérent le nom de Frise au pays qu'ils occupérent.

Il n'est pas nécessaire que nous nous occupions ici de discuter l'existeuce des prétendus rois qui se succédérent, selon les chroniqueurs, depuis Friso jusqu'au roi ou plutôt jusqu'au chef qui se présente dans l'histoire de Frise en 677, sous le nom d'Adgill. Toute cette généalogie tombe devant le moiudre examen historique. Quelle était la nature du pouvoir de ces chefs, on le voit dans la conduite que tint Radbod, successeur d'Adgill. Selou le temoignage de l'auteur de la vie de saint Ludger, il employa la violence contre tous ceux qui lui étaient opposés, ou dont il convoitait les biens; et il les fit egorger par ses soldats, ou les chassa du pays. Nous lisons, dans le même écrivain, qu'il y avait eu Frise certaines families qu'on désignait particulièrement par le titre de nobiles, et dont la condition était évidenment la même que celle des principes, ou chefs, de la première periode germanique. Il est dans la nature même des choses que parmi ces chefs une famille se soit élevée au rang de stirps regia, c'est-à-dire qu'elle ait acquis une puissante prépondérance dans quelque moment de trouble et de division intestine. Nous savons, en outre, qu'au temps de Radbod, c'est-à-dire à la fin du viie et au commencement du viiie siècle, les Frisons soutinrent de rudes guerres contre les Francs, et que eeuxei les tenaient dans une certaine dependance. Ces guerres pourraient particulièrement avoir fourni à Radbod l'occasion d'acquérir de fait le pouvoir suprême. Mais l'usage qu'il fit de cette autorité donna lieu à une opposition qui chercha et trouva de l'appuichez les Francs; d'où i riestul pulicierrement que ce parti pencla vers le christianisme, aquel Radhod s'opposa toujours avec une vive énergie, comme à une importation de la vivematie franque. Malgré plusieurs défailes, dont chacune cependant selbiles, dont chacune cependant selbile rapprocherun peu des Francs, Raddo continua à marcher dans acte voie jusqu'au moment de sa mort, surveaue en 719.

A la tête du parti qui s'était formé contre ce chef, se trouvait Ado Wursing, qui était probablement un des parents d'Adgill. Comme Radbod ne devait la considération dont il jouissait chez les Frisons qu'à la haine irréconciliable qu'il portait aux chrétiens et aux Francs, Ado Wursing s'était enfui chez ces derniers. Cependant, après la mort de Radbod, qui, se sentant vieux et épuisé, lui avait restitué tous ses biens. Warsing ne rentra pas dans sa patrie. Il y envoya son second fils Dietgrimm, pour reprendre possession de ses terres; et luimême attendit jusqu'à ce que, en 724, Charles Martel eut soumis par le fer et la flainme Poppo, successeur de Radbod, et la Frise tout entière, Après cette conquête, l'illustre capitaine franc fonda l'évêché d'Utrecht, et donna à Wursing une étendue de terre assez considérable dans le voisinage de cette ville, avec la mission de protéger le christianisme dans cette contrée. Ce domaine fnt affecté plus tard par saint Ludger, lils de Dietgrinnn. à la dotation d'un monastère nomnié Werthina, qu'il fonda près de l'ensbouchure du Rhin, sur le bord de la mer.

Il résulte clairement de ceci, que non-seulement le territoire d'Urecht, mais encore toute la Hollande actuel étaient occupés par les Frisons. Il y a même plus : ce peuple tenait tout le pays vers l'ouest, et labitail les terres connues dans les auteurs contemporains sous lenome marifima, c'està-dire de Zéclande. Les Frisons étaient d'origine ger-

manique, et ils comptèrent parmi les

Franca sussi longtemps que ce denier mot conserva son sens primitif, c'est-à-dire qu'il signifia les peuples du nord-ouest de la Germanie qui porcession de la Germanie qui porserva de la Germanie qui porserva de la companie de la companie

Cliarles Martel leur fit essuver en 724 et en 729, les Frisons occidentaux commencèrent à adopter les institutions franques; et la famille d'Ado Wursing mit tout en œuvre pour répandre parmi eux la doctrine du christianisme, avec le secours de plusieurs missionnaires anglo-saxons.

Déià, dans les temps antérieurs à Radbod, s'était fondée, sur les confins des Francs et des Francs-Frisons. une puissante ville de commerce, Wykby-Duurstede, qui faisait un immense trafic avec Londres. Tout ce négoce tomba, pendant la guerre des Francs contre ce chef. Mais Wykby-Dunrstede se releva bieutôt, après que Charles Martel eut rétabli le calme dans le pays. Londres n'était pas le seul endroit avec lequel les Frisons' eussent des relations commerciales. Ils occupaient un quartier particulier de la ville de Mayence, et partout les manteaux et les draps de Frise étaient recherchés. Après la mort de Poppo, successeur »

Aprec la mort de Poppo, successor; le Radoud, les Prisons orientaux, blein qu'ile fussent ecumis au tribut varia, à virre sous leur ancienne le idabation particulière. Cependant libistoire nous mortre qu'ils firent, à plus d'une roprise, de grands efforts pour détruire les églisses et les monasteres chreitens établis sur leurs promitéres. Ces efforts, ils les unitentifications et de les monasteres chreitens établis sur leurs frontières. Ces efforts, ils les unitentifications et de la commentation de la

tikind que le christianisme fut redelement implanté dans la terre des Frisons. Mais à peine exte doctrin nouvelle y eut-celle été introduite, que les Danois et les Normands abordérent aux côtes frisonnes, et se mirent à piller tout le pays. Ces dérastations ameniement Louis le Débonnaire à doumer, en 637, une nouvelle organe de la Frise, dans le but de mieux protèger le territoire contre ces incommodes hommes du Nord.

Sous le nom de Frise était compris à peu près tout le territoire dont se compose aujourd'hul le royaume des Pays-Bas. Cependant elle se divisait d'abord en deux grandes parties, en citérieure et en ultérieure. Celle-ci a'etendait depuis le lae Flévo, aujourd'hui nommé le Zuyderzée, jusqu'à l'Elbe; celle-là était renfermée entre le lac Flévo au nord . l'Yssel à l'est, la mer à l'ouest, la Meuse et l'Escaut au midl. Puis venaient lessous-divisions. Sous le nom de maritima étaient désignées les terres que bornaient au sud-ouest la rivière de Zwyn, et au nord-est les bouches de la Meuse. Le territoire de Marsum se développait entre les bouches de la Meuse et celles du Rhin. Depuis ce dernier point jusqu'à l'extrémité de la province actuelle de la Hollande méridionale, s'étendait un comté dont le noin local g'est point connu, mais qui forma plus tard le comté de Hollande proprement dit. A l'est du territoire de Marsum et du comté dont nous venons de parler, était situé le Teisterbant, qui se trouvait compris entre le Leck, le Wahal et la Meuse, depuis la jonetion de ces rivières jusqu'auprès de Buren. Le comté de Batua ou de Bathua, dont on fit plus tard le Betuwe, était renfermé entre le Rhin et le Wahal, depuis Schenk jusqu'auprès de Buren, entre Thiel et Wykby-Duurstede. Il y avait ensuite le comté de Moilla, qui, borné au nord par le Betnwe, embrassait tout le territoire depuis les environs de Nimègue jusqu'à la Meuse, où il touchait à la Taxandrie. A l'est du Flévo.

s'étendait le territoire de l'Yssel et celui de Trianth (aujourd'hui Drenche). Et enfin, au nord, les comtes de Westrachie (Westergo) et d'Ostrachie (Ostergo), qui tous deux composent actuellement la partie occidentale de la Frise, et dont le premier avait pour che-flieu la ville de Stavoren, et le second la ville de Dokkun.

#### CHAPITRE II.

LES PREMIERS COMTES DE HOLLAND B ET DE ZÉLANDE, JUSQU'A L'EXTING-TION DE LEUE LIGNÉE MASCULINE.

On regarde comme la tige probable des comtes de Hollande un comte Gérolf, qui gouvernait le Kennemerland, peut-être aussi la Frise, et qui était issu, selon plusieurs historiens, du sang de Witikind. Ouoi qu'il en soit, Gérolf doit avoir été un ardent partisan d'Arnoul de Carinthie, lors de la révolution des vassaux germains contre Charles le Gros; car le nouveau roi, sans doute pour se l'attacher davantage encore, le pourvut en 889, non-seulement d'une forêt royale et d'un domaine situés sur le territoire occupé aujourd'hui par le lac de Harlem, mais encore de plusieurs antres terres dans le cointe de Teisterbant. Plus tard, nous trouvons sa famille étroitement liée avec les rois sortis de la même révolution qui avait mis la couronne sur la tête d'Arnoul, etqui lui succédèrent. Seulement, dans le court intervalle d'incertitude qu'il y eut sur le sort de la Lorraine, que se disputaient la France et l'Alsemagne, Thierry I, fils de Gérolf paraît n'avoir en vue que son intérêt particulier entre les partis qui déchiraient le pays même. Car, au mois de juin 922, le rol Charles lui accorda, probablement pour le récompenser de sa fidélité an parti des Français, l'avouerie de l'église d'Egmont dans le Kennemerland; et peut-être le mariage de Thierry avec Gerberge, fille du comte Pepin de Senlis, fut-il le resultat des rapports amsi noués avec la cour de France.

Son fils Thierry II eut à lutter avec les Frisons du nord, qui tenaient encorea une grande partie des pratiques du paganisme; car la chronique d'Egmont nous apprend qu'il fut forcé de remplacer par des moines les religieuses de ce monsstère, ob asperilatem et molestiam dura gentis Fresonum. il eut pour femme Hildegarde, fille du premier burgrave germanique de Gand, laquelle lui donna trois enfants, dont deux fils, Arnoui et Ecbert, et une fille , Eclinde. Ecbert devint évêque de Treves, et Arnoul succéda à son père en 988, dans le comte de Marsum, de Konnemerland, et d'une partie de la Frise. En moins d'un siècle, cette famille était ainsi devenue une des plus puissantes de la Germanie occidentale. Elle avait même, outre les territoires que nous venons d'indiquer, d'importantes possessions dans le Teisterbant, Luidgarde, femme d'Arnoul, étant sœur de l'impératrice Cunégonde, parvint à attirer sur son mari la faveur de la maison impériale, et obtint qu'il succédât à son grandpère dans la charge de burgrave de Gand. Le père d'Arnold, Thierry II, était déjà parvenu, en 985, a faire transformer en alleux de sa maison plusieurs fiefs de l'Empire qu'il tenait dans le comté de Marsum, dans le Kennemerland et dans le territoire de Texel, lequel, à cette époque, se trouvait encore lié à la terre ferme.

Arnoul ayant succombé, en 993 ou en 1093, dans use guerre contre les Frisons septentrionaux, eut pour en 1093, dans esptentrionaux, eut pour en 1093, dans est it henût enredengé d'Urechte de 1000 en 1000 en

battage, de pâturage et de pêche. Ce territoire s'appelait Holland, ou terre basse. Il était entièrement inculte. Aussi les Frisons de Thierry, quand ils y arrivèrent, ne trouverent personne qui s'opposat à leur établissement. Les évêques les laissèrent s'y installer, et y mettre la terre en culture. Mais lorsque les nouveaux coions, non contents decette concession. voulurent exiger pour Thierry un droit de passage des bâtiments marchands qui longeaient leur île, et piller ceux qui refusaient de paver; quand ils eurent construit une forteresse (probablement Dordrecht) dans laquelle Thierry entretenait une garnison, alors les prélats de la basse Lotharingie et les marchands de Thiel s'émurent, et réclamèrent en l'an 1018, de l'empereur Henri, le châtiment du cointe.

L'empereur fit aussitôt enjoindre à Thierry d'évacuer le territoire de Merwède, et ordonna au due de Lotharingie, Godefroi de Verdun, aux archevêques de Cologne et de Trèves, et à l'évêque d'Utreeht, de mettre sur pied une armée, pour forcer au besoin le comte à l'obéissance. Pendant que cette armée le menaçait, les Frisons, contre lesquels Arnoul avait échoué. remirent en campagne contre Thierry; mais il sortit victorieux de cette double guerre. Il fit même prisonnier le duc Godefroi, qu'il ne relácha qu'à condition que celui-ci emploierait sa médiation auprès de l'empereur et de l'évêque d'Utrecht. En effet, le duc fit si bien, que nonseulement l'empereur pardonna à Thierry, mais qu'en outre il lui donna tout le territoire contesté de Holland, et lui fit concéder en fief, par l'évêque, la partie occidentale du comté d'Utrecht près de Bodengraven et de Zwammerdam, conquise par Thierry sur Thierry-Bavon, vassal de l'Eglise

d'Utrecht.

Depuis ces acquisitions, Thierry III
et ses descendants, pour faire valoir
leurs droits incontestables sur les
territoires nouveaux, adoptérent le titre de comites Hollandenses (comtes

de Hollande), avec lequel cependant celui de marquis ou de comtes de Frise alterne encore assez fréquemment dans les actes qu'ils nous ont laisses.

Tous les États de Thierry III échurent après sa mort, survenue en 1039, a son fils Thierry IV, bien que, selon plusieurs historiens hollandais, la Frise fût attribuée à son fils cadet Florent. Quoi qu'il en soit, Florent recueillit bientôt toute la succession de son père, Thierry IV ayant été assassiné, en 1049, a Dordrecht, sans laisser de postérité légitime, par des sicaires des évêques d'Utrecht, de Liege et de Metz. Ceux-ci l'avaient vu, avec grand déplaisir, mis en possession de la Hollande; et au moyen de ce meurtre ils parvinrent à se rendre de nouveau maîtres de tout le territoire de Merwède. Ainsi dépouillé, Florent s'adressa à son allié Godefroi, fils de Gothelon le Grand, duc de la basse Lotharingie. Celui-ci accourut avec une armée, dans l'intention de reconquérir la Hollande pour son propre compte; mais il fut battu par les évêques alliés, et forcé de prendre la fuite. En 1058, Florent essava une nouvelle tentative pour s'emparer des domaines de Merwede, mais sans obtenir un meilleur succès. Trois années après, il fut plus heureux. Il battit sur tous les points les princes lorrains qui lui avaient si longtemps disputé l'héritage paternel; mais, surpris par les eunemis au moment où il se reposait sous un arbre, près de Hemert, après un combat acharné contre les comtes de Louvain et de Cuyk, il fut massacré avec un grand nombre des siens Il fallait plus que jamais un bras

ferme pour gouverner et défendre le counté; et Florent ne laissait qu'un enfant presque au berceau, qui lui sue céda sous le nomde Thierry V. Sa veuve Gertrude prit en main Fadministration des affaires, au nonu de son fils. Cependant les dificultés devinrent topendant les dificultés devinrent tolempreur refloasit à Thierry V l'investiture du comté de son père, mais enoure il décida le retour à l'évêché

d'Utrecht des seigneuries que les comtes de Hollande avaient arrachées à cette Église. Dans l'extrémité où Gertrude se trouvait ainsi reduite. elle consentit à épouser, en secondes noces, Robert de Flandre. Cette alliance procura à Robert le surnom de Frison, et à Gertrude un défenseur qui, occupant les îles zéclandaises de l'Escaut occidental, s'était appliqué d'abord lui-même à s'agrandir aux dépens de la Hollande. On pense généralement que le comte Thierry III. en s'emparant du territoire de Merwède, se rendit maître aussi des iles zéelandaises de l'Escaut oriental, comme appartenant aux marches frisonnes; et que Robert de Flandre. avant son mariage avec la veuve de Florent I, avait conquis sur eette princesse cette partie de la Zéelande; et peut-être la Hollande elle-même. Toujours est-il que, uni à Gertrude, il gouverna tout le pays depuis le Zuyderzee jusqu'au Zwyn, et qu'il défendit aussi bien contre l'étranger les domaines de sou pupille, qu'il sut mainteuir l'ordre au dedans. Il signala le commencement de son règne en arrachant la Hollande à l'évêque d'Utrecht. Ce prélat ne trouva d'autre moyen de rentrer dans cette possession que de la douner en fiel à Godefroi V, duc de la basse Lotharingie, qui, ayant battu Robert en 1071, près de Levden, le força à se retirer à Gand, ets'établit dans toute la partie qui compose aujourd'hui la Hollande méridionale et s'étend jusqu'à Delft , où il bâtit une citadelle. L'année suivante, Godefroi poussa ses conquêtes sur tout le reste des domaines de Thierry V, c'est-à-dire jusqu'à Alkmaar, et il en resta possesseur jusqu'en 1076. Mais en cette année il fut assassiné à Anvers, selon quelques-uns, à l'instigation de Robert le Frison. Cette mort, qui fut suivie bientôt de celle de l'évêque d'Utrecht, vint tout à coup changer la face des affaires de Thierry V, qui, secondé par Robert, reconquit en peu de temps tous les domaines de son pere, depuis la Zéelande jusqu'aux frontières des Frisons du Texel. Il liegua en 1091 ce magnifique liéritage a son fils Florent II, qui porte dans l'histoire le surnom de Riche, et qui passe pour avoir obtenu de l'Empire, des 1107, les fles occidentales de la Zéclande, comme un arrière-fier de la Flandre. Ce qui est certain, c'est que son fils les posséda à ce titre.

La mort de Florent II laissa, en 1122, le pays dans une situation exactement semblable à celle où la mort de son aïeul l'avait laissé. Sa veuve Pétronille, fille du duc Thierry de Lorraine, resta avec des enfants mineurs, dont elle eut à défendre, à son tour, les domaines contre l'Empire. Un événement imprévu, arrivé à Utrecht, l'avait entraînée tout à coup dans les difficultés les plus graves. L'empereur Heuri V célébrait, en 1122, les fêtes de Noel en cette ville. Une querelle s'élevaentre les bourgeois et les seigneurs de la suite de ce prince. L'évêque se rangea du côte de ses hommes, et les deux partis se livrerent un combat acharné. Les hommes du prélat succombèrent, et luimême fut fait prisonnier par l'empe-reur. La comtesse de Hollande se trouva mélée à ces hostilités, soit en sa qualité de vassale de l'Église d'Utrecht, soit pour toute autre cause. En effet, en 1123, l'empereur envoya une armée contre Utrecht et la Hollande; mais le duc Lothaire de Saxe accourut au secours de sa belle-sœur, la comtesse Pétronille, et paralysa si bien les forces impériales, que l'évêgue fut remis en liberté, et que la guerre cessa aussitôt.

Peu d'années après, la mort de l'emperur Henri V ayant laissé vacant le trône d'Allemagne, Lothaire de Saxe y fut promu. Des lors une puissante protection était assurée à le comtesse de Hollande, Cependant elle n'empêcha pas les Frisons orientaux de faire de vigoureuses tentaives pour renche pas les Frisons orientaux de faire de vigoureuses tentaives pour renment le jeune Thierry VI etait es gie de portor l'épée de son père. Il marcha coutre eux en 1132, les rejeta lors des fondières de sou territoire,

et pénétra gans le leur, où il mit tout à feu et à sang. Mais s'il réduisit de cette maniere l'ennemi du dehors, il rencontra, au sein de son comté même. un ennemi plus dangereux : c'était son propre frere Florent, qui s'était formé un parti puissant dans le pays, et qui, après avoir passé une année au milieu des Frisons, entra dans les États de Thierry les armes à la main. Cette guerre civile, commencée en 1133, fut conduite avec un acharnement incrovable. Florent finit cevendant par succomber, après deux annees de luttes et de dévastations. L'empereur Lothaire s'était interposé inutilement d'abord; mais, ayant menacé les deux frères de sa disgrâce. il parvint à les forcer à déposer les armes. Cette paix fut scellée quelques années plus tard, par la mort de Florent, qui fut tué, en 1137, sous les murs d'Utrecht, par les hommes de l'évêque. Malgré l'inimitié qui avait longtemps divisé Florent et Thierry, celui-ci résolut de tirer du meurtre de son frère une éclatante vengeance; et à cet effet il marcha, avec une armée, contre l'evêque d'Utrecht. Mais cette guerre se termina, comme la plupart de celles que nous avons vues s'engager avec l'évêché de Liège, par un anathème. Le prélat battit avec les armes de l'excommunication le comte de Hollande, qui consentit à s'humilier devant son ennemi, et à lui demander pardon pieds nus et la tête décou-

Le goût des croisades entraîna un moment Thierry vers la terre sainte, où il passa trois ans. Il était temps qu'il revint dans ses États en 1143, pour mettre en jeu toute son influence dans l'élection du nouvel évêque qu'il s'agissait de donner à Utrecht, le prelat Herbart étant mort. Le choix du chef qu'il fallait placer à la tête de l'évêché était d'une haute importance pour les seigneurs qui tenaient des fiefs de cette Eglise. Les comtes de Hollande, de Gueldre et de Clèves se déciderent pour Herman, prévôt de Saint-Géréon à Cologne, tandis que les dignitaires du chapitre, les villes

d'Utrecht et de Deventer, et toutes les campagnes, leur epposéemet un autre prétendent. Tout le pays s'enut de cette querelle. Le comité Thierry vocalut y mettre un terme, en imposant par la force le prisvôt Herman au chapitre, qui tint bon cependant. Mais, sur ces entrefaites, arrive un cardinal-légat pour décider l'affaire. Il

se prononca en faveur d'Herman. Si Thierry VI avait ainsi puissam-ment concouru à l'élévation du nouvel évêque d'Utrecht, son fils Florent III . qui arriva au cointé de Hollande en 1459, soutint deson épèe le successeur de ce prélat, Godefroi de Rheenen, dans une circonstance assez critiquo qui se présenta bientôt. Parmi les domaines de l'Église d'Utrecht, on comptait la châtellenie de Groningue, qu'avait tenueen fief Leffart, frère de l'évêque récemment décédé. En 1159, après la mort de Leffart, qui n'avait point laissé d'héritier, deux membres de sa famille prétendirent à sa succession : son frère Lambert, et sa fille, épouse de Godescale, scigueur de Sepperothe. Celle-ci trouva des partisens parmi les chevaliers de Groningue et du pays de Drenthe, et offrit au comte de Gueldre de lui rendre l'hommage pour cette châtellenie, s'il consentait à l'aider contre l'évêque Godefroi. Le cointe accepta cette proposition; et la guerre, qui commença aussitôt, ne tarda pas à prendre une touxnure si fâcheuse pour le prélat, que les fils de la dame de Sepperotlie le tinrent assiègé dans son propre châtcau épiscopal d'Utrecht, et 'eussent infailliblement fait prisonnier, grâce au concours des habitants de la ville, qui s'étaient joints à eux. si le comte de Cleves n'était accouru à son aide. La guerre cependant continua evec un tel acharnement, que l'évêque, presque réduit à l'extrémité. invoqua le secours de Florent de Hollande, qui parut bientôt avec une flotte et une armée nombreuse devant Utrecht, La ville était occupée par les gens du comte de Gueldre, qui la défendirent bravement, sous les ordres de Thierry de Batenburg, Mais les Hollandais, qui comptaient dans leurs

ranga un graud nombre de oas rudes Frisons, labitues à lutter aveel a uer, assaillirent vaillamment la place, saus toutefois réussir à l'emporter. Las combats continuèrent jusqu'au milieu del cèté del an 1161, et ils ne cessèrent que par l'intervention de l'archevéque de Cologne, que l'empereur chargea de mémager un accommode-

ment. La récompense du secours que le comte Florent avait ainsi prêté à l'évêque fut l'investiture de l'Ostrachie et de le Westrachie, c'est-à-dire de la partie qui compose actuellement la Frise hollaudaise. Déjà l'empereur Lothaire, dans son affection pour sa sœur et pour son neveu, avait investi celui-ci de ce fief important, Mais Thierry VI ne put jamais réussir à faire reconnaître son autorité dans cette province; de sorte que l'empe-reur fut forcé de la rattacher à l'évêche d'Utrecht, dout elle avait dé-pendu d'abord. Florent III, après le service signalé qu'il venait de rendre à l'évêque, réclama le don qui avait été fait à son père Thierry par Lothaire. Le prelat s'y refusa; et une guerre s'alluma eutre la Hollande et Utrecht. Mais l'empercur, s'étant rendu en cette ville en 1165, coucilia ce différend de telle façon, que la seigneurie de l'Ostrachie et de la Westrachie devint commune entre les deux princes.

Cet accroissement de territoire ne fut pas le seul que Florent III apporta à sa maison. La guerre de seize ans, qui commença, en 1166, entre lui et les Frisons septentrionaux, le rendit maître, en 1184, des territoires de Wieringen et de Texel.

Tandis que ses domaines s'agrandissaient ainsi, as puissances'accroissait encore par de belles alliances. Ainsi Thierry, l'alad des enfauts que Florent avait obtenus de sa feume Ada, princesse d'Ecosse, épousa Adles, sour du comte de Cleves, Thierry, le sour du comte de Cleves, Thierry, le Murgaetre, life du comte de Hollandie. Peu de temps après, l'évêque d'Utrecht mourut, et Baudouin, frère de Florent , fut appelé à prendre la crosse. Le comté de Hollande était assis

Le comté de Hollande était assis sur des bases plus solides que jamais, grâce aux travaux de Florent, qui, n'ayant plus d'ennennis à combattre autour d'ellu; partit, en 1893, avec l'empereur Frédéric Barberousse pour la croisade, où il mourut de la peste l'année suivante.

Son fils Thierry VI, qui lui succida, fut charge en 1196, par l'empereur Henri VI, de Jdaminstration de l'eréche d'Utreelit, que se disputé-de Bandouin, Aroudé, previd de Devente, et Dieser, previd de Saint-Martin à Utreelit, et frier du comte Florent. Cette desision de l'empereur trouve un grand adversaire dans Direcht, contre de Grudère, qui entra Chro, comte de Grudère, qui entra previe de l'est de l'e

Copendant les deux prétendants s'eliaeit rendus à Rome, pour soumettre au saint-siège la decision du débât qui s'aptitat intre eux, et le paps s'était de s'aptitat de la comment de la commenta del la commenta del la commenta de la commenta del la commenta de la commenta de la commenta del la commenta del la commenta del la commenta del la

Cependant le frère de Thierry, Guillaume, qui avait accompagné son père en Paleatine, et s'y était attaché au duc Frédéric de Souabe, était revenu en 1194 dans le comté natal, pour y susciter des troubles civils. Plein d'ambition, et ne voulant pas se souniettre à l'autorité de son frère, il se retira chez les Frisons septentrionaux, et se mit à faire des incursions dans les Etats de Thierry. Celui-cl étant en ce moment occupé à guerroyer en Zéclande contre les Plamands, la comtesse Adèle se mit à la tête de l'armée destinée à combattre Guillaume. Elle réussit d'abord à ob-

tenir querques avantages; mais le jeune rebelle pénétra jusqu'à Aikmaar, où il fut battu et mis en déroute par les Kenuemères et par les chevaliers de la comtesse. Reduit à l'impuissance par e ette défaite, Guillaume demanda la paix. Son frère la lui accorda, et lui donna en sus le fief de l'Ostrachie et de la Westraehie, à condition qu'il resterait en repos. Guillaume promit de ne plus rien entreprendre contre la Hollande; mais, peu fidele à sa promesse, il donna sous main des secours à Otton de Gueldre, et l'aida à envahir l'éveché d'Utrecht, après que Thierry eut été investi par l'empereur de l'administration de ce territoire, devenu vacant par la mort de l'évêque Baudouin. Cette trahison irrita au plus haut degré le comte, qui résolut d'en tirer vengeance. Il se trouvait préeisément au château de Ten-Horst, sur le territoire d'Utrecht, où il tenait sa cour en sa qualité de mambour du pays, après la défaite d'Otton de Gueldre, quand Guillaume se basarda, malgré les conseils de sa mère, à venir y voir son frère. Thierry le fit saisir par un vassal utrechtois. Henri de Kraan, et enfermer dans une étroite prison. Mais le captif parvint à s'échapper, et courut demander un asile au comte de Gueldre, qui le recut avec de grandes démonstrations de joie, et lui promit sa fille en mariage. Après avoir séjourné quelque temps auprès d'Otton, il retourna à Stavoren, où il célébra tranquillement son mariage avec Adèle de Gueldre. sans que Thierry l'inquiétât davantage.

Du reste, une réconciliation a opéra pu de temps apres, en 1198, entre le comte de Holiande et le conite de Gueldre; et Guillaume y fut compris ans doute. Elle fut seellie par une clause en vertu de laquelle Addie de Holiande, fille de Thierry, fut finnees herri, in de Cotto. Cette union des Henri, in les Cotto. Cette union des levels de laquelle Addie de l'évêbed d'Urrecht eutun autre résultar coerce : elle nit une terme aux querdles que l'élection d'un nouvel cétque avait réveilles, et tous les partis se

réunirent pour porter leur voix unanime sur Thierry d'Aarburg, prévôt

de Maestricht.

Guillaume de Hollande jonissait en paix de son fief, quand l'évêque d'Utrecht réclama, en 1202, la moitié qu'il prétendait lul être due des revenus de l'Ostrachie et de la Westrachie, comme seigneur indivis de ce domaine. Guillaume refusa de payer, et l'évêque l'attaqua; mais celui-ci fut pris, et relâché. Après cette rude leçon donnée au prélat, on comptait voir s'apaiser cette querelle; mais le comte Thierry avait vu, dans les hostilités dirigées contre le fief de son frère, une atteinte portée à ses propres droits. Il conclut une alliance avec Otton de Gueldre, attira de son côté la plupart des seigneurs utrechtois, et commença à serrer de près l'évêque, tandis qu'Otton chassa de l'Over-Yssel tous les officiers épiscopaux, et se fortifia dans la ville de Deventer. Tout le pays, à l'exception de la ville d'Utrecht, était au pouvoir de comte Thierry. En cette detresse, l'évêque n'eut plus d'autre parti prendre que de s'adresser au duc de Brabant, et de lui demander aide et 25sistance. Celui-ci commença par réclamer le service féodal de son vassal, le comte de Gueldre, coutre la Hollande. C'était un moyen adroit de rompre l'alliance qui unissait les deux cointes. Mais ce moven ne lui renssit point, car le service lui fut refusé. Alors force fut au due de les attaquer tous deux. Cependant il voulut d'abord châtier son vassai rebelle, qu'il fit déclarer coupable de félonie et déchu de tous ses droits féodaux. Pour exécuter cette sentence, marcha avec une armée contre la Gueldre, et s'empara du comte Otton, qui avait tente vainement d'obtenir la médiation de l'empereur. Pendant ce temps, le comte de Hollande incendia la ville de Thiel, battit une partie des Brabançons commandes par les sires Guillaume de Perwez et Henri de Cuyck, qu'il fit prisonniers; ravagea le territoire de Bois-le-Duc et réduisit cette ville en cendres, après

l'avoir abendonnée au pillage. Mais le duc de Brahant arriva sur ces entrefaites, attaqua le comte, qui se dirigeait vers la Meuse, le batiti à outrance, et, après lui avoir enleve ses prisonniers et son butin, le fit prisonnier lui-même.

Les deux comtes ne recouvrèrent la liberté qu'aux conditions les plus dures. Otton de Gueldre fut restitué dans ses États, après s'être engage à payer deux mille einq cents marcs; à donner en otage au duc, jusqu'au payement complet de cette somme, deux de ses propres fils, et les fils de plusieurs des ses vassaux ; et enfin à fournir une caution qui consisterait dans la partie du territoire de la Gueldre situé entre la Meuse et le Wahal. Le comtede Hollande ne fut relâché qu'après qu'il eut consenti à paver deux mille marcs, et à convertir en fief brabançou tout le pays situé entre Stryen, dans l'ile de Beverland, et Waalwyk, dans le Brabant septentrional. A cette condition le duc renonca, en outre, a quelques droits qu'il prétendait avoir sur une partie de la Zéelande. Cette rançou ne fut pas la seule perte que le comte Thierry eut à deplorer. l'endant qu'il était prisonnier du duc, ses terres avaient été envahies par l'eveque d'Utrecht, et livrées aux plus horribles ravages. Aussi, il ne survecut guère à sa délivrance ; il mourut le 4 novembre 1203.

Tous ces desastres, Guillaume les avait regardés avec une grande joie : il considerait déjà le comté comme un héritage qu'il allait recueillir, car Thierry n'avait qu'une fille, incapable de se defendre elle-même. Mais son ambition fut singulièrement décue dans son attente par une ruse qui renversatous ses calculs. Pendant que Thierry, malade à Dordrecht, se sentait à l'extrémité, et désirait vivement qu'on appelat son frère, afin de s'entendre avec lui sur les affaires du comté, sa feinme Adèle de Clèves, qui était parvenue à gagner tous les seigneurs résents à sa cour, fiança en toute hate, avec leur consentement, sa fille Ada au comte Louis de Looz,

qu'elle avait fait venir à licusden. dans le pressentiment de la fin prochaine de son époux. A peine Thierry eut-il rendu le dernier soupir, que Louis de Looz accourut à Dordrecht, où le mariage projeté s'accomplit immédiatement après que le mort eut été cou-

che dans son cercueil. Guillaume n'eut pas plutôt reçu la nouvelle que son frere venait de mourir, qu'il arriva en toute hâte, pour célebrer avec sa famille les funerailles du comte. Mais il fut forcé de retourner aussitôt en Frise, sa bellesœur ayant refusé de l'admettre à la cour. Une pareille insulte courrouça Guillaume, et un grand nombre de chevaliers prirent fait et cause pour lui. Ce furent non-senlement ceux que la comtesse n'avait pu réussir à attirer de son côté, mais encore une partie de ceux-là même qui s'étaient d'abord déclarés pour elle, et qui vovaient maintenant que, le comte de Looz une fois installé à la tête des affaires, et n'agissant que d'après les inspirations de la veuve de Thierry, ils n'avaient pour maître que l'ombre d'un honime, guidé par la volonté d'une femme. Ce parti devint de plus en plus puissant, et les sympathies se prononcèrent de plus en plus pour Guillaume. Les chevaliers l'invitèrent, quand leurs plans furent bien concertes et mûris, à se rendre au château de Wassenaar, eutre Leyden et la Haye. Il y arriva dans le plus grand secret. De la il se rendit, a la faveur d'un déguisement, à Vlaardin-gen, où les Zéelandais l'attendaient pour le conduire à Zierikzée, et le proclamer leur comte. En même temps plusieurs de ses partisans souleverent la partie septentrionale de la Hollande. La nouvelle de cette insurrection surprit le coınte Louis et la comtesse douairière, pendantqu'ils se rendaient à Haarlem. Ils s'enfuirent en toute hâte à Utrecht, dont l'évêque était contraire à Guillaume et s'était prononcé pour Louis de Looz. La jeune Ada s'était sauvée à Leyde, accoinpagnée de quelques chevallers fidèles. Bientôt elle se trouva assiégée dans HOLLANDE.

cette ville et foroée, de se rendre. A ces premiers succès Gnillaume accourut, se fit inaugurer dans toutes les villes de Hollande, et enferma sa eune prisonnière dans le château de Texel.

Cependant Louis de Looz mit tout en œuvre pour avoir sur pied une armée capable de le rétablir dans ses affaires. Il s'assura du secours de l'evêque de Liége, du duc de Limbourg, du comtede Namur, et de plusieurs autres princes de la basse Lotharingie. Son oncle, le comte Otton de Gueldre, dont Guillaume de Hollande avait épousé la fille, resta neutre dans cette querelle, les liens de la parenté l'attachant aux deux partis à la fois. L'évêque d'Utrecht s'était rangé parmi les alliés du comte Louis, qui lui promit, ponr ce secours, une somme de deux mille livres, et lui donna son propre frère en otage, comme garantie de l'exécution de cette promesse. Enfin, un certain nombre de chevaliers hollandais, restés fidèles à la cause d'Adèle de Clèves , se placèrent sous les drapeaux du comte.

Dans ces entrefaites, Guillaume n'était pas resté inactif. Après avoir établi ses capitaines dans le Kennemerland et dans le Rhynland, il s'avança dans l'évêché d'Utrecht, rompit les digues de l'Amstel afin d'inonder le pays, exerça sur tout ce territoire le pillage et l'incendie, et prit

partout des otages.

L'évêque résolut de prendre une éclatante revanche de tous ces ravages. Il marcha contre les retranchements que Guillaume avait fait élever près de Zwammerdam, et qui étaient placés sous le commandement de son frère Florent, prévôt d'Utrecht. Les tronpes épiscopales s'emparerent de ce fort, et, après avoir fait prisonnier Florent de Hollande, se mirent à exercer de furieuses représailles dans tout le pays du Rhin jusque sous les murs de Leyde.

En même temps Louis de Looz s'était avancé avec un corps d'armée nombreux dans la Hollande méridionale, où se tenait Guillaume lui-même, avec

les Hollandsis et les Frisons. Il pénetra jusqu'à Dordrecht sans que les ennemis lui opposassent la moindre résistance, en reculant toujours devant lui jusqu'en Zéelande. Tout le pays étant ainsi balayé, Louis opéra devant Leyde sa jonction avec l'évêque, et tous deux dirigèrent leurs forces reunies vers le nord, où les partisans de Guillaume commencèrent à passer du côté du vainqueur. Le Kennemerland tout entier se soumit, et acheta son pardon pour une somme de cinq cents livres. Tandis qu'ainsi toute la partie septentrionale de la Hollande se détachait de Guillaume, le comte Philippede Namur était accouru en Zéelande et avait conquis l'île de Walcheren, pendant que Hugues, seigneur de Voorne, soumettait le reste de ce comté, et le forçait à donner des otages.

La cause de Louis paraissait gagnee; car il ne lui restait plus qu'à reduire le château d'Egmond, près d'Alkmaar, et celui de Leyde, où commandaient de braves capitaines. Mais une circonstauce imprèvue vint tout a coup ranimer le parti vaincu. Hugues de Voorne avait commencé à tralter les Zeelandais avec si peu de menagements, qu'ils se révoltèrent contre lui et le chassèrent de leur pays, tandis que Guillaume reparut tout à coup à Tolle, près de Ryswyk, avec les hommes de Hollande et de Zéelande qui lui étaient restés fidèles, et refusa les propositions de paix que le comte Louis lui fit faire par le duc de Llmbourg. Celui-ci, dejà terrifié par la subite manœuvre de Guillaume, fut d'avis que l'on évitat tout engagement avant le retour de l'évêque, dont les troupes venaient d'être congédiées, parce que l'on croyait que la guerre était finie. Aussi, dans la crainte d'une défaite, ils reculèrent en toute bâte, et se replièrent sur Utrecht, harceles sans reidche par l'enuemi. Louis n'atteignit cette ville qu'après avoir vu se fondre une grande partie de ses forces. Ce fut une véritable victoire pour Guillaume, qui prit Asperen et le réduislt en cendres, pendant que les ennemis

ui brdiaient sa ville de Dordrecht. La guerre s'était prolongée tout une année, quand un accommodeneut se conclut cettre Guillaume et récipro quement leurs enclaves, et le counte pays au préat une somme de mille livres. De cette manière Guillaume se rattache une grande partie des anciens adhérents de Louis. Les les siens, et en donna une bonne part à son frere Florent, le chevaleresque prévis d'Urcent.

Lorsque l'évêque eut été ainsi détaché du parti de Louis de Looz, Guillaume reprit ses opérations. Il envoya son frère Florent eu Zéelande, dont il reconquit toute la partie orientale, dans l'autonne de l'année 1204.

Au printemps de l'année suivante. Philippe de Namur, qui tenait encore pour le comte Louis, et qui occupait la Zéelande occidentale, voulut entreprendre une attaque contre les troupes de Guillaume. Mais, avant qu'on u'en fût venu aux mains, un arrangement fut conclu entre les deux partis. et le comte Philippe se retira pour une somme de dix mille cinq cents marcs. Après cette défection, dont Louis et sa belle-mère recurent la nouvelle à Utrecht, où ils avaient reuni une nouvelle armée, ils se virent dans l'impossibilité de faire de nouvelles entreprises, et renoncèrent, pour cette année, à reprendre l'offensive.

Cependani. Ada avai. tét lirée de sa prason à l'excl, et onduite en Angletere. Et comme Guillaume avai conclus pais avec l'évêgue d'Utrecht et avec Philippe de Namur, qui admisstrait également in Flandre, le comte d'autant plus complète qu'il avait vaiennent invoque le secours du duc de Brabant. Sa situation était sinsi to-talement dessopréete, tandis que Guilsumes s'affermissalt mieux chaquejour dans le comté del follande. Estalin, en à l'arbitrage de Philippe de Namur, qui al l'arbitrage de Philippe de Namur, qui prononq, le 14 octobre, cutre Lous de

Looz et Guillaume de Hollande. Mais la décision qu'il rendit ne fut point admise. Toutefois, l'année suivante, le comie Louis partit pour l'Angleterre, où il alla reprendre son épouse Ada. Il profita de ce voyage pour attirer dans son parti le roi Jean, dont il se reconnut plus tard le vassal; et, presque en même temps, il tira avantage des troubles qui déchiraient l'Empire, pour s'assurer de l'empereur Otton, en se déclarant pour lui. Ces alliances émurent Guillaume, qui ne resta pas inactif. Tandis que son adversaire s'était rangé du côté des Guelfes, il se prononça pour les Hohenstaufen. Mais, apres l'assassinat de l'empereur Philippe, tous deux changerent de role: Guillaume passa dans les rangs des Guelfes, et Louis embrassa la cause du jeune Frédéric de Sicile. Pendant que le premier tenait le parti de Phi-lippe de Souabe, il fut attaqué par Otton, auquel il opposa la plus vive résistance, et dont il paralysa complétement les armes. Depuis que Guillaume avait abandonne le drapeau des Hohenstaufen, il s'était rapproché du duc de Brabant, dont il conquit si bien l'amitié, qu'une alliance fut conclue entre eux en 1214, et que son tils Florent fut flancé à Mathilde, fille du duc. Cette union ne tarda pas à être d'une grande utilité au comte, qui, grâce à l'appul du Brabant, rentra en faveur auprès des Gibelins, quand le duc se fut réconcilié avec eux. Bientôt Guillaume se trouva si so-

lidement établi dans le comté paterne, qu'il put songer à faire des entreprises au déhors. Un grave debat venuit précisément de surgie entre la comment de l'appe de la comment de France, flis de Philippe Auguste (clevait, du che feo as femme Blanche de Castille, des prétentions au trône de Angleterre, depuis qu'en 1203 le roi Jean, assassin du Jeane Arthur ou de l'appe de l'appe de l'appe l'appe de l'appe l'appe l'appe de l'appe de l'appe l'appe visiture à Philippe Auguste en 2131. Mais le roi Jean s'étati hâté de onjurer l'orage, en se réconciliant avec le s Juverain pontife, suquel il préta, entre les mains du cardinal légat Pandolphe, le serment de vasselage pour la couronne anglaise. En dépit de la protection papale sinsi acquise à son adversaire, Louis de France entregrist une expédition en Angleterre, où les berons eux-mêmes l'appelsient, en lui promettant leur foi féodale. Il partit, en bravant les foudres de Féglise.

Guillaume de Hollande accompagna le jeune prince en Angleterre; il fut luimême enveloppé dans l'excommunication, et la Hollande mise en interdit.

L'occasion parut favorable à Louis de Looz pour rentrer dans la possession des Etats de sa femme. Il s'adressa au saint-siège; mais il ne réussit pas dans ses desseins, et il mourut empoisonné le 29 juillet 1218. Les démarches de son adversaire avaient si peu inquiété le comte Guillaume, qu'il s'était décidé, en 1217, à laisser l'administration du pays à Baudouin de Bentheim, et à se rendre à la croisade, où il assista, en 1219, à la conquête de Damiette, Pendant l'absence de Guillaume, sa femme, Adèle de Gueldre, était morte. Aussi, des qu'il se trouva de retour dans son comté, il songea à se rattacher par un nouveau lien au duché de Brahant, en épousant la fille du duc, Marie, veuve de l'empereur Otton IV. Cette alliance eut lieu en 1220. Le comte n'y survécut que deux an-

Guillaume laissa dans les institutions de son comié de belle traces de son passage, entre autres les chartes de son passage, entre autres les chartes de la comment de la contrate de la c

Immédiatement après la mort de ce prince, son fils alné, qui lui succèda sous le nom de Florent IV, accorda les mêmes droits aux bourgeois de Westkapelle, et, l'année suivante, à ceux de Dombourg.

Florent IV ne pourrut point, avec frévague d'Urtecht, à la nomination d'un vicomte pour l'Ostrachie et la Westrachie. Tous deux continuèrent à administrer en commun eette province, d'après na accord conclu entre cux en 1226, à la suite d'une guerre entreprise par l'évêque contre le comte de Gueldre, dans laquelle Florent avait été l'aillé de ce prélat.

Florent trouva la mort dans un tournoi qui fut donné à Corbie, en Picardie, au mois de juillet 1234, et laissa ses États à son fils Guillaume · II. La minorité de ce prince ne fut signalée par aucun événement important, la Hollande étant à l'abri de toute attaque, à cause des puissantes alliances qu'elle avait avec tous ses volsins. Unie par un double lien de famille au duché de Brabant, elle se trouvait dans les meilleurs termes avec l'évêché d'Utreeht, auguel Otton, l'un des frères de Florent IV et onele du comte Guillaume II, avait été promu; de sorte que l'histoire de ce comté ne recommença à présenter réellement un puissant intérêt qu'au moment où Guillaume se mit sur les rangs pour la dignité de roi des Germains.

Les motifs qui, après la mort de Henri de Duringen, engagèrent le pape à présenter au choix des électeurs de l'Empire Guillaume de Hollande, étaient fort naturels; car il fallait, avant tout, que le prince appelé à défendre les intérêts du saint-siège fût voisin du bas Rhin, où l'influence papale avait le plus de force. Or, aueun des princes de l'Empire, dans cette contrée, n'était, sinon plus puissant, du moins mieux soutenu que ne l'était Guillaume. Il avait à sa disposition les ressources de presque tous les Pays-Bas, tandisque dans les seigneuries méridionales il tenait en quelque sorte dans sa main tous les partisans des d'Avesnes, auxquels il venait de s'allier par sa sœur Adele, que Jean d'Avesnes avaitépousée. D'ailleurs la nature même du sol où il régnait, et où il pouvait

tonjour trouver un refug assuré en cas de éditaic doubait encoreas puissance. Enfin Guillaume avait herité de l'udace de son grand-père; et son esprit chevaleresque, autant que 1 porteé de son intelligence, donnaient les esperannes les plus belles. Toutes escensuiderations bien mirries, leehoix escensuiderations bien mirries, leehoix en contraina celui d'une partie des princes, ex-sk-dire des prelats du Rhin. Ce fut au commencement d'octobre 1247.

Avant la fin du même mois, le nouveau roi des Romains prouva au pape que ce ealeul avait été de bonne politique. En effet, l'influence de Guillaume parvint à faire placer, sur frère du comte de Gueldre; et ainsi le esiège devenu vacant de Liège, Henri, frère du comte de Gueldre; et ainsi le rouveau roillés au roi nouveau, c'était un accroissement important d'influence et de force.

Mais, dès ce moment, Guillaume appartient presque tout entier à l'histoire d'Allemagne, et c'est de celle de Hollande seule que nous avons à nous occuper iei. En 1248, nous le vovons engagé dans un grave différend avec la comtesse de Flandre, contre laquelle il soutint son beau-frère Jean d'Avesnes. Ce différend donna lieu à de singulières difficultés au sujet des îles de Zéelande, Walcheren. deux Beveland, Borselen et Wolfersdyk, qui étaient des terres de l'Empire, et que les comtes de Hollande tenaient deceux de Flandre en arrièrefief. Nous avons déjà dit comment se termina cette lutte des d'Avesnes contre leur mère Marguerite de Flandre.

Les grandes affares qui occupiaren Guillaume en Allemagne ne detournèrent pas ses affections de son comté de Hollande. Les chartes qu'il accorda à plusienrs de ses villes nous en fourrissent la preuve évidente. Ainsi, au mois de novembre 1244, nous le voyons rendre aux Frisons leurs vieilles franchises et lurar vieilles libertes, pour les récompenser du secours qu'ils lui avaient prété au siège et à la prise d'Aix-la-Chapello. Deux années plus tard, il affranchit les bourgeois de Dordrecht de certains péages établis sur les quatre priucipales rivières de Hollande, et les enrieliit d'une charte nouvelle.

Un coup douloureux avait frappé ce prince en 1249. Son oucle Otton, évêque d'Utrecht, était mort. Il fut d'autant plus sensible à cette perte, qu'il se voyait à la fois privé d'un allié fidèle, et d'un homme qui lui avait longtemps tenu lieu de pere. La nécessité de pourvoir au choix d'un uouvel évêque doit être regardée comme le motif probable qui ramena tout à coup, en 1250, Guillaume en Hollande Ce voyage est d'un certain intérêt historique; car c'est de ce seiour de l'empereur dans son comté que date l'origine de la ville de la Haye. A l'endroit où cette capitale est située, s'étendait alors une forêt assez vaste, dans laquelle ce prince se livrait parfois au plaisir de la vénerie Au lieu de la simple maison de chasse qui s'y trouvait, il concut l'idée de bâtir un palais. C'est autour de ce palais, qui ne fut achevé que par son fils, que les nobles du comté se firent construire des maisons, et que peu à peu se forma la résidence actuelle des souverains des Pays-Bas.

Chaque voyage que le roi faissit en Hollande était signalé par quelque traural d'utilité puilque. Tentofe était la ville de Delft qu'il monissait de renparts, tantôt le château de Marquette qu'il élevait près de Heemskerk, funtôt un nouveau palsis qu'il construissit à Alkmaar. Tout cela marchait de front avec les soins que réclamient les affaires d'Allenagne, et l'atteution que demandait la guerrée de Plandre.

Mais en l'année 1254 les Frisons septentrionaux commencient herperendre leur ancienne turbulence. Ils avaient pris ombrage du châteu de Marquette, elevé dans le Kennemerland, croyant que cette forteresse était erigée contre cux. Autommencement du printemps, ils montèrent sur Jeurs navires, et vinrent attaquer les bâtiments du conte, qui batit complètement leur flotte.

Furieux de cette défaite, ils se mirent à porter le ravage sur le territoire voisin de leurs frontières. Ils purent se livrer à l'aise à ces brigandages, Guillaume ayant été brusquement rappelé au de là du Rhin par les intérêts de l'Empire. Aussi l'hiver tout entier fut signalé par les déprédations les plus furibondes. Il fallait mettre un terme à ces excès. Le cointe revint en Hollande au printemps suivant, avec une troupe nombreuse d'Allemands qu'il lanca sur la Frise, où ils parvinrent, avaut l'automne, à s'emparer de neuf villes qui furent forcées de se soumettre à la dime. Cette armée edt pénétré bien plus avant; mais l'automne étant venue, les pluies continuelles, aussi bien que la nature marécageuse du sol, brent suspendre les hostilités. Le prince resolut donc d'attendre l'hiver pour poursuivre ses opérations, et s'occupa de bâtir à l'est d'Alkmaar une seconde forteresse, à laquelle il donna le nom de Toornburg, Au mois de décembre, une armée nom: breuse allait se mettre en mouvement: mais Guillaume fit d'abord sommer les Frisons de se soumettre, de recevoir ses officiers, et de lui donner satisfaction pour les dominages qu'ils lui avaient causés. Ils répondirent par uu refus insultant. Alors trente mille hommes se dirigèrent vers Alkmaar, et de la sur Vronen. Aussitôt qu'au niois de janvier les marais des Frisons eurent été pris par la glace, l'armée poussa plus avant. Elle était divisée en deux corps : l'un avait pour chef Guillaume, seigneur de Brederode, et l'autre était com-mandé par le comte lui-même, qui se porta, le 15 janvier, sur Hoogwoude, où les Frisons avaient réuni le gros de leurs forces. Il y arriva cinq jours après. Mais les ennemis, évitant une rencontre générale, reculèrent toujours, en attirant le prince vers les endroits où la glace était moins bien prise, et devait nécessairement céder sous la grosse cavalerie dont Il était, accompagné. Ce qu'ils avaient prévu arriva. Guillaume, emporté par son impétueuse ardeur, se precipita en avant avec ses chevaliers, quand tout à comp le soi glaed cida, et se rompit. Le poids de son arnuer et la lourieur de son cheval de la-taille ne lui permirent pas de so chevaliers, assis d'épouvante, prirent le fuite, et il rests seul unitieu des ennemis, se battant en désapérés, et demandant vainement quarrier. Il fut implicipaliement quarrier. Il fut implicipaliement quarrier, il fut implicipaliement quarrier tout tout de la défaite de son armée, qui ficha piét et fut mise dans une de-lieb principalités principalités par le fut mise dans une de-

route complète. Ce désastre fut d'autant plus fatal qu'il laissait le comté à un prince mineur, et l'administration aux mains d'une femme, Adèle, veuve de Jean d'Avesnes. Les Frisous profitèrent de cet état de faiblesse, pour reprendre leur vie franche et libre. Leur indépendance Inspira même au Kennemer-land l'idée d'imiter leur exemple. Si, au commencement du XIV siècle, les premiers cantons suisses, après la conquête de leur liberté, donnèrent llen à la puissante confédération dans laquelle ils attirerent tous leurs voisins, il parait que les paysans frisons, déjà quarante ans auparavant, avaient tendu à former une alliance de la même nature. Ainsi, en 1268, nous voyons les paysans de Kennemerland se soulever, et forcer tous les chevaliers à déserter leurs manoirs, et à se réfugier dans les murs de Haarlem. Les Prisons accourent à leur aide, et les deux populations se décident à tomber en commun sur l'évêché d'Utrecht, où l'orgueil et la puissance de la noblesse sont devenus plus insupporta-blesse encore que dans le reste des fiefs hollandais. C'est presque une croi-sade, qui a pour but l'affranchisse-ment de la classe des serfs. Les révoltés se jettent d'abord sur l'Amstelland, et forcent le seigneur de ce territoire, Gisbert II d'Amstel, à leur prêter serment de fidélité, et à se placer à leur tête. Ce seigneur ne demanda pas mieux que de prendre le mandement de cette troupe formidable, et de s'en servir contre ses prol'évêché et les conduisit vers Utrecht, dont les habitants se rallièrent à lui, et. après avoir chassé tous les patriciens de leur ville, se placerent sous une magistrature populaire de leur eboix. Amersfoort imita l'exemple d'Utrecht. L'évêque et le comte de Gueldre, qui essayèrent d'abord d'arrêter ce torrent et d'accourir au secours des nobles, furent forcés de se retirer vers le Veluwe. Ainsi Gisbert. d'Amstel put tout à son aise se venger de ses ennemis. Il prit et ruina les ehâteaux de Gisbert d'Abcoude, de Guillaume de Rysenburg et d'Hubert de Vianen. L'automne arriva sur ces entrefaites, et déjà les Prisons s'étaient retirés avec leur butin. Pour clore cette campagne, le sire d'Amstel se porta avec les gens du Kennemerland vers Haarlem, dont il forma le siège. Mais cette ville, défendue par une troupe de braves chevaliers, se maintint vaillamment. La garnison, après avoir pendant quelque temps fatigué les assiègeants par de vigoureuses sorties, les battit enfin, et les mit si bien en déroute, qu'ils regagnerent en toute hate leurs foyers, en abandonnant tout le butin qu'ils avaient fait sur les terres de l'évecbé.

res ennemis. Il les entraina donc dans

Tout ce flot furieux rentré dans ses rivages, l'évêque n'eut guère de peine à soumettre Amersfoort, et, quelque temps après, à faire rentrer Utrecht dans le devoir Gisbert d'Amstel lit la paix avec son seigneur, et les gens du Kengemerland obtinrent leur pardon. D'ailleurs, le jeune comte Florent V avait grand intérêt à les attirer de son côté, afin d'avoir sur leur territoire un appui pour agir contre les Frisons, sur lesquels il tenait à cœur de venger la mort de son père. Aussi, il les traita avec tant de douceur et leur accorda tant de priviléges, que les nobles l'appelerent par dérision le Roi des Paysans.

Enfin, en 1272, vint le moment tant désiré par Florent de tirer l'épée contre les Frisons. Cette guerre, avec quelque énergie qu'elle fût conduite, ne se termina qu'en 1287, per la conquête totale du paya. Le comte, pour tenir en bride cette turbulente population et y établir solidement sa puissance, lit construire quatre châteaux forts: eux de Medenblik, d'Énigenburg, de Middelburg et de Neyenburg.

Jusque-là les chevaliers hollandais avaien fidelement servi leur comte, bien qu'ils le vissent avec grand dé-plaisr livré à l'influence d'un favori, Claes Van Kats, qui exercait sur son maltre un pouvoir sans fimite. Puis encore Floreut, jeune et beau commeil l'était, mennit une vie de débunde qui ne respectait pas même les familles no-bles; et il passait pour avoir porté le déshonneur dans celle des seigneurs de Velsen.

La noblesse zéelandaise lui était surtout opposée, mais pour un autre motif encore. Il en avait réclamé des services aussi longtemps qu'il en avait eu besoin dans la guerre si longue qu'il fit à la Frise; mais, après la conquête de ce pays, il commenca à empiéter sur les droits des seigneurs de la Zéclande occidentale, en modifiant les titres de tenure d'après lesquels ils avaient occupé jusque là leurs fiefs sous la souveraineté des comtes de Flandre, L'empereur Adolphe, pour mettre un terme aux incessantes difficultés que cette partie de la Zéelande avait suscitées entre la Hollande et la Flandre, l'avait, en 1277, donnée à Florent comme fief'inmédiat de l'Empire; et ce prince. placé dans cette condition nouvelle, avait agi d'une facon si arbitraire à l'égard des barons zéelandais, qu'il ne tarda pas à se les aliéner complétement. Des murmures, on en vint aux faits. Mais, avant de se décider à une révolte ouverte, on résolut de s'assurer de l'appul dn comte Gui de Flandre, dont on reconnut, au mois de mars 1289, la suzeraineté, et auquel on promit le serment d'hommage. Cet acte, qui fut signé par les membres des familles les plus puissantes, les Renesse, les Borselen, les Kruningen. les Malstede, les Kattendyke, les Poele et même les Kats, s'exprime ainsi à l'égard du comte de Hollande :

Faisons savoir à tous, ke des grans et pluiseurs grieteis et durteis que nos sires l'lorens, quens de Hollande, nos fail et a fait en moult de maniere et longhement encontre les coustumes dou pays et encontre vai-

80%. u Tandis que toute cette noblesse se déclarait ainsi pour la Flandre, la ville de Middelbourg resta fidèle au comte Florent, qui s'engagea formellement, en 1290, à la proteger et à la défendre, en cas qu'elle fût attaquée par les chevaliers. Mais, peu de temps après, Gui de Flandre et son fils Robert arrivèrent dans l'île de Walcheren pour porter secours aux nobles. qui entreprirent aussitôt le siége de Middelbourg. Cette ville fnt réduite à se rendre sans que Florent eut pu venir la dégager. Il ne se trouvait pas en mesure, d'ailleurs, de lutter contre les forces que les seigneurs avaient à lui opposer. Ce ne fut donc pas avec l'épée qu'il songea à terminer ce soulevement. Dans la crainte que toute la Zéelande occidentale ne lui échappât, il recourut à la voie des accommodements, et, par l'intermédiaire du due de Brabant , il eonelut un arrangement avec le comte de Flandre, dont non-seulement Il se reconnut le vassal, mais auquel il paya en outre, pour frais de guerre, une somme de vingt mille livres parisis. De plus, il offrit une amnistie complète aux barons qui s'étaient révoltés contre lui, et institua une assemblée de soixante-sept jurés, choi sis par le due de Brabant, par le comte de Flandre et par son fils Robert, pour dresser un règlement qui définit exactement les droits et les devoirs des seigneurs aussi bien que des comtes.

Ce qui pronve que ee soulèvement n'eut pas uniquement pour cause les infractions apportées par Florent aux districts des barons, mais qu'il fut presque autant le résultat de l'esprit d'hostilité que le comte avait réveille en eux, c'est que même plusieurs seigneurs bollandais y prirent part, très que Thierry de Brederode, auisi quedif-

férentschevaliers de l'Ile de Schouwen,

qui n'était pas fief flamand.
L'arrangement pris avec le comte

L'arabgement pira a revi e contre de l'andre paraissait avoir aplani cette affaire, mais l'empereur annula cette affaire, mais l'empereur annula contre de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la contre décision impériale pour reteuir sur ce qu'il avait solemellement signé; et il continua à tenir les lite de Zécland d'après les titres de l'act qu'il vernait de poser, en attendant une occasion plus favorable et plus s'ûre de parvenir à ses fins. Cette occasion se présents hientôt.

Florent était lié d'une étroite amilés arce le roi Edouard Id Angeletere, auquel il avait même confié l'éducation de son fils Jean. Cette amitié allait être scellée par l'union de Jeanavec une des filles du roi, a laquelle il avait été fiancé, quand tout à coup les intérêts du commerce hollandais vinrent détacher le comte du parti anglais, et le lier à celui de la

France.

Dans la guerre qui venait d'éclater entre Philippe le Bel et Édouard 1, celui-ci, pour s'attacher les Flamands, leur accorda de grands avantages commerciaux, dont la ville de Bruges profitait surtout, elle qui devenait maintenant le grand marché des laines anglaises, qui jusqu'alors avait appartenu à Dordrecht. De la une grande haine contre les Brugeois. Le comte, qui n'avait pu pardonner aux princes flamands le secours qu'ils avaient prêté aux seigneurs zéelandais, crut pouvoir tirer parti de cette irritation populaire pour l'exécution de ses desseins. D'ailleurs le renouvellement des hostilités avec les barons de Zéelande devait nécessairement amener d'abondantes occasions de faire des entreprises contre la Flandre. Ces motifs portèrent Florent à rompre tout à coup avec l'Angleterre, et a conclure enfin, le 10 janvier 1295, avec le roi Philippe un traite, par lequel il se reconnaissait vassal du roi et allié intime de la France.

Telle était la position nouvelle que Florent venait de prendre, quand une querelle intérieure, qui s'éleva dans l'évêché d'Utrecht, vint tout à coup ruiner tous les projets de ce prince. Jean I de ce nom , évêque d'Utrecht , avait gravement indisposé les états de son diocèse, en donnant en fief à Gisbert d'Amstel, fils de celui qui avait commandé les Kennemeres, le château de Vredeland, et à Herman de Woerden la forteresse de Montfoort. Après la déposition de ce prélat en 1288, Gisbert, dont le vaste domaine seigneurial s'étendait dans le pays d'Amstel et dans celui d'Utrecht, établit, près de Vredeland , un nouveau péage qui entravait singulièrement le commerce des gens de l'évêché. Sur les instances réitérées de la ville et du chapitre, l'évêque Jean II lui offrit la restitution du prix du fief, et réclama l'évacuation du châtean. Gisbert répondit à cette sommation par un refus formel; et Hermande Woerden lui amena de Hollande un corps de troupes, pour le mettre à même de résister aux entreprises que l'évêque pourrait tenter pour le soumettre par la force des armes. Jean II fut battu, en effet. Après cet échec, il s'adressa à son vassal Florent de Hollande. qui vint faire le siège de Vredeland, devant lequel il échoua d'abord, mais dont il reussit enfin à s'emparer. Gisbert fut pris. Herman de Woerden ne fut pas plus heureux; ses domaines furent saccagés, et la forteresse de Montfoort tomba entre les mains du comte.

Ces événements furent surus d'un traité de pius pre lequel l'évéque donna les deux châteaux à Florent, qui les remit en arrière-fles à Gisbert et à Herman. Ces deux seigneurs toutefois se virent forcés des soumetres è cetaines conditions onéreuss: le premer pour être remis en liberté, le mer pour être remis en liberté, le rentrer dans as aelkneurie. Eutre untres stipulations, il y en avait une qui dépoullait Gisbert de sa ville d'amstrelam

Ces arrangements terminés, Plorent ne montra plus aucune défiance; même il admit ces deux seigneurs parmi ses conseillers les plus intimes. Eux, cependant, n'aspiraient qu'à se venger, et ils n'eurent pas de peine à trouver parmi les chevaliers hollandais plus d'un bras prêt à les seconder. Il y avait un homme surtout, Gérard de Velsen, dont ils se servirent pour se mettre en rapport avec les Anglais et

les Flamands.

Pendant que les conjurés concertaient avec le roi Edouard le projet de s'emparer du comte, de le faire garder prisonnier en Angleterre, et de prendre l'administration du comté sous le nom de Jean son fils , Florent se livrait plus que jamais aux plaisirs et à la dissipation, dans son château nouvellement construit de la Haye ou de Vogelsang. Ce n'était que chasses bruyantes et que joyeux festins, auxquels il invitait les plus belles femmes de son comté et les plus élégants cavaliers de sa cour. Ces fêtes, il les interrompit un moment, pour se rendre à Utrecht, où il s'agissait d'arranger un différend que la dernière guerre avait fait naltre. Dans l'expédition dirigée contre Gisbert d'Amstel et Herman de Woerden, deux seigneurs de la famille de Zuylen ayant été tues, leurs parents cherchaient à tirer vengeance de ce meurtre sur les deux conseillers du comte. Ce fut dans le but d'amener un accommodement que Florent était parti pour Utrecht, inalgré les avertissements d'une devineresse qui lui avait prédit qu'un grand matheur l'attendait en ce voyage. Un jour, après avoir galement diné avec l'évêque et les nobles de la ville, Florent se retira dans sa chambre à coucher, pour prendre quelque repos. Mais à peine se fut il endormi, qu'il fut réveille par Gisbert, qui vint lui annoncer qu'une quantité prodigieuse d'oiseaux sauvages s'etant montres dans le voisinage de la ville, on se disposait à sortir avec les fauconniers. Le comte, qui aimait par-dessus toutes choses la chasse au faucon , se leva en toute hâte, prit un émérillon sur son poing, sortit de la ville avec un petit nombre de varlets, et fut par degrés entrainé jusqu'à une

demi-lieue des remparts. Tout à coup Herman l'entoura avec une troupe de cavailers qui s'étaient tenus cachès dans une enhouscade, et Gérard de Velsen se précipita sur son seigneur. Florent songea un moment à se défendre, et tira son épée. Nais, succombant sous le nombre, il ful forcé de se rendre, et conduit à Muiden, qui était le châteup principal des sires

d'Amstel.

A peine la nouvelle de la captivité du comte se fut-elle répandue, que les Frisons et les Kennemeres se levèrent pour aller délivrer leur seigneur. Ses ennemis, craignant l'arrivée de ces troupes furieuses, songerent à le mettre en sûreté, et le dirigerent vers Naarden par des routes écartées, où ils croyaient qu'on ne pourrait les surprendre. Mais les bourgeois de cette ville leur ayant coupé le chemin, et le cheval du comte étant tombé en franchissant un fossé, il ne leur resta plus qu'à égorger teur prisonnier et à se disperser, s'ils ne voulaient se voir eux-mêmes exposés à être pris, et livres à toute sa colere. Cette resolution fut adoptée. Les furieux frappèrent Florent de vingt et un coups de dague, et tous s'enfuirent au plus vite, Gérard de Velsen en son château de Kronenburg, et Herman hors du pays. Le comte expirait au moment où les Kennemeres le rejoignirent. Cet événement arriva le 28 mai 1296. On l'enterra au couvent de Rynsburg, auprès de sa femme Béatrix de Flandre, fille du comte Gui.

du comte cui.
Alors commença l'œuvre de la vengeance. Ce fut le comte de Cleves qui s'en chargea. Il assiégea et prit le château de Kronenburg, qui fut rasé. Thierry de hardem obint la garde de la forteresse de Muiden, qui fut également conquise. Les aveux de Gérard de Velsen decouvrirent toutes les ramillôctions du complot, et il expis sur

la roue le crime qu'il avait commis. L'assassinat du comte Florent commença une époque de décadence pour la noblessehollandaise, qui ne se releva jamais complétement des persécutions que le peuple furieux exerça sur elle



jusque dans la septième génération. De toutes les familles nobles, celle des Brederode fut la seule qui ne fut pas atteinte dans quelqu'un de ses membres.

Au moment où son père tombs ains victume dectaffreux guet-apens, le jeune comte Jean de Illollande deiai mineur encore, e le trouvait en Angleterre; de sorte qu'il fallut pourtendess Etats. Le counté de Cirere si Gui d'Avesanes, qui devint plus tard évide GU trecht, se la partagierant, le premier entreprit le gouvernement de la le l'Illollande septentrionale, du Kennemerhand et de la Frisc; le second, octubre de l'Avesane de l'Ave

Mais la carrière des guerres intestines se rouvrit bientôt. Guillaume Berthold, de Malines, venait de monter sur le siège de l'évêché d'Utrecht, Sa première occupation fut de tenter de rattacher immédiatement l'Amstelland au domaine de son diocese. Il réussità reprendre Muiden, et à soulever contre l'autorité hollandaise les Frisons, qui s'emparèrent du château de Wydenes, démolirent celui d'Eenigenburg, et cernèrent Medemblik, où Florent d'Egmond se maintiut vaillamment jusqu'à ce que Jean d'Avesnes eût eu le temps de venir le dégager. Ceux d'Arkel et de Putteu brû-lerent ensuite la ville d'Enkhuizen, sans doute pour se venger des dégâts que la ville de Medemblik avait éprouvés pendant lesiége qu'elle venait de subir. Durant ce temps le comte de Flan-

dre recommença sea attaques coutre la Zeleanda, et prietra dans l'liede Walcheren. Dans cette détresse, plusieurs seigneurs biolandais s'emborquerent pour alter prendre en Ampeterre le pour alter prendre en Ampeterre le présence contribuerait à ramener l'ordre dans le pays. Le roi Édouard eur fit le mellieur accueil, et leur remit le comte et sa jeune épouse, beur voluit que des vents contraires poussassent vers la Zéelande le navire que Jean montait. On fut forcé de relàcherdans le port de Yeere, où Wolfram de Borselen s'empara de l'esprit du jeune prince, dontils'arrogea latutelle, bien que le seul qui y eût droit fût le plus proche parent du comte, Jean d'Avesnes.

Aussitôt que le jeune comte de Hollande fut reutré dans ses États, les affaires prirent une autre face. Les seigneurs avaient maintenant autour de gui se rallier. Aussi, en 1297, il marcha, sous la conduite de son tuteur, avec les hommes de Hollande et de Zéelande, contre les Frisons, qui refusaient de le reconnaître. Attaqués par lui près d'Alkmaar, vers la fin du mois de mars, ils perdirent dans cette rencontre plus de quatre mille hommes. Cette victoire signalée devait entraîner la défaite totale des Frisons; mais Guillaume d'Utrecht, qui sentait que leur ruine serait l'avant-coureur de la sienne, chercha tous les moyens de les secourir. Il fit prêcher dans l'Ostrachie et dans la Westrachie une croisade contre la Hollaude. Une armée s'v trouva bientôt réunie, et s'embarqua pour Monnikendam, où les gens de Haarlem et des bords de l'Y la battirent, la forcerent à remonter dans ses vaisseaux, et la poursuivirent dans sa fuite sur les eaux du Zuyderzée. L'évêque ne se découragea point. Il chercha de nouveaux secours dans l'Over-Yssel, et meuaça lui-même directement le comte; mais il fut aisément réduit.

Illu alsement result.

Gepredant Wolf y Tillnenen de Borselen

Gepredant Wolf y Tillnenen gut

eterçait sur le contre Lean, que les

tabifants de Dordrecht se soulerè
rent contre lui. Il entreprit le sièged e

cette ville; mais il fut forcé de le

levre et de s'enfuir vers la Zéeland,

après aroir valnement tenté d'y

traîner avec lui le leune prince. Les

traîner avec lui le leune prince. Ille

poursuite, l'attengarient, et le coudui
sirent à Defft, oùt périt dans un mou
vement populaire, le 1" août 1299.

Jean d'Avesnes succéda alors dans la tutelle à Wolfram de Borselen. Grâce à lui, il avaitété conclu en 1298, avec la Flandre, un arrangement en vertu duquel le comte Gui renonçait, en faveur de Jean de Hollande et de ses descendants, à la seigneurie de la Zeelande, en s'en reservant toutefois le retour, en cas que Jean mourût sans postérité, et que la Hollande passat a ses parents collatéraux. De son côté, Jean s'engageait à prêter à la Flandre des secours contre la France. Mais les réserves écrites par le comte de Flandre dans ce traité furent bientôt réalisées. Jean monrut sans héritler direct le 10 novembre 1299, et en lui s'éteignit la première lignée des comtes de Hollande.

Avant que nous terminions ce chapitre, il importe de jeter un conp d'œil sur les rapports de la Hollande avec l'Ostrachie et la Westrachie, Un document de l'an 1290 nous prouve que ces rapports n'avaient pas cessé d'exister. Dans cet acte, l'empereur Rodolphe revêtit du gouvernement de ces provinces le cointe Renaud Gueldre, mais en maintenant intacts les droits que le comte de Hollande y possédait : excepta duntaxat illa parte, quæ ad nobilem virum comitem Hollandiæ pertinet. Nous savons en outre, par un autre document, que les gens du comté de Stavoren prétèrent, en 1292, le serment d'hommage au comte Florent V; et il est permis d'en conclure que cette seigneurie faisait alors partie de la Hollande.

Voici quelle était la nature de l'autorité établie entre le Zuvderzée et le Lauwer. Les comtes de Hollande et les évêques d'Utrecht avaient été investis par l'Empire d'un ponvoir suprême de contrôle dans ces contrées. Ce pouvoir cependant était beaucoup plus restreint dans les parties de la Frise qui n'appartenaient point immédiatement à ces seigneurs, ou dans lesquelles ils ne possedaient pas tous les droits de l'avouerie, qu'il ne l'était dans les autres parties. Au lieu de trois plaids réels dans l'année, les comtes n'en tensient qu'un seul par an dans les terres frisonnes; en Zéelande le prince ou son bailli agissaient de même, ainsi que, dans l'Ostrachie et dans la Westrachie, le

vassal commun que le comte et l'évêque y plaçaient. Dans ces grands plaids se traitaient toutes les affaires qui étaient du ressort de l'Enpire. Pour le reste, les cominunes independantes et les nobles du pays étaient gouvernés selon leurs propres lois, dont ils défendaient le maintien comme la base de leur liberté, et à l'observation desquelles, en tant que ce droit n'était pas du ressort exelnsif de l'Empire, se trouvaient préposés, dans chaque district particulier, des homines appelés Asega ou Aesga, souvent aussi Grietmannen, intendants, grands baillis. L'Asega de chaque district avait des assesseurs, et tenait deux grands plaids par an. L'administration des impôts publics était confiée à des écoutetes. Quant aux nobles, ils possédaient des seigneuries importantes; et les querelies des grandes familles troublaient fréquemment le pays. Ce fut probablement pour refréner ces luttes. que les communes investirent sonvent d'un pouvoir extraordinaire certains seigneurs qui jouissaient d'une grande consideration, et qui nous apparaissent dans l'histoire de Frise sous le nom de podestats. L'Église avait, comme la noblesse, ses vassaux et ses selgneuries, tant fiefs qu'avoneries; et plus d'un droit régalien était exerce dans certains districts par la noblesse ou par le clergé. Depuis une époque assez reculée, le

territoire de Stavoren dans la Westrachie s'était formé en seigneurie ou comté séparé; et il paraît que les comtes de Hollande y avaient acquis nn domaine important, des droits d'avouerie, des droits régaliens ou d'autres droits féodaux, outre ceux qui leur avaient été attribués par l'Empire dans l'Ostrachie et dans la Westrachie, en commun avec les évêques d'Utrecht; en un mot, quelle qu'ait été la nature réelle de leur autorité dans le comté de Stavoren, toujours est-il certain qu'il tenait à la maison comtale de Hollande par des liens infiniment plus étroits que tout le reste de ces deux provinces.



Bien que, pendant la minorité de Florent V et les luttes qu'il eut à soutenir contre les Frisons et les Flamands, les droits que ce prince possédait dans l'Ostrachie et dans la Westrachie fussent exclusivement exercés par le représentant de l'évêque d'Utrecht, ou qu'ils fussent en partie tombés en désuétude, Stavoren ne cessa point d'appartenir à la Hollande. C'est ainsi que nous voyous, dans l'acte de délégation par lequel l'empereur Rodolphe investit, en 1290, le comte de Gueldre de l'administration impériale dans l'Ostrachie et dans la Westrachie, que Stavoren en est excepte. Peut-être même ce territoire était-il entièrement soustrait à la juridiction des évêques, et uniquement réservé aux comtes. Cependant ceux-ci ne renoncèrent point aux droits qu'ils avaient primitivement possédés sur le reste de ces provinces, où nous les verrons souvent encore chercher à les faire valoir.

CHAPITRE DEUXIÈME.

### LES COMTES DE HOLLANDE ET DE

ZÉELANDE, DE LA FAMILLE D'A-VESNES.

Le plus proche parent du comte Jean était son tuteur Jean d'Avesnes, fils de Jean d'Avesnes et d'Adele de Hollande, sœur du roi Guillaume, Deià, du vivant du comte Jean, il s'était allié à plusieurs des principales villes de Hollande et de Zéelande, pour venger sur certaines familles nobles le meurtre de Florent V; et il avait acquis par la une grande popularité dans les communes. Des son avénement il se trouva douc appuyé d'un côté par l'esprit populaire, tandis que de l'autre il puisait une grande force dans son cointé de Hainaut. Il lui falfait cette puissance pour lutter avec le comte de Flandre, qui réclamait de lui le serment de fidelité, en vertu du dernier accommodement conclu avec Jean de Hollande.

L'autorité comtale était rétablie dans l'Amstelland, malgré les efforts

de l'évêque d'Utrecht; et la possession de la seigneurie de Woerden était désormais assurée Jean d'Avesnes donna ces deux fiefs à son frère Gui d'Avesnes. qui plus tard monta lui-même sur le siège de cet évêché. De son côté, le comte de Flandre investit de la Zeelande son fils Gui, qui pénétra en 1302 dans le pays, où un parti, dans lequel figurait Jean de Renesse, s'était deja prononcé en sa faveur. Le comte Jean eut beau en appeler à l'arrangement antérieur, en vertu duquel les fiefs allemands de la Flaudre avaient été accordés à la maison d'Avesnes, bien que la Zéelande fût toujours restée à la Hollande; les Flamands continuèrent la conquête, et firent si bien qu'ils se rendirent maîtres, nonseulement des îles de l'Escaut occidental; mais encore du reste du pays; de sorte qu'en 1303 le conte de Hollaude se vit réduit à consentir à l'évacuation provisoire de toute la Zéelande, à l'exception de la ville de Zierikzee. Mais les Hollandais n'avaient cédé qu'à une nécessité du moment; car peu de temps après, c'est-à-dire au printemps suivant, les deux partis reprirent les armes. Cependant cette guerre nouvelle, le comte Jean ne put la poursuivre jusqu'à la fin; car il mourut le 22 août 1304, après avoir remporté, le 10 du mênie mois, une grande victoire navale sur les Flamands. Son fils Guillaume, qui lui succèda, eut ainsi à juaugurer son règne sur un cliamo de bataille. Il sortit de cette lutte avec avantage, et parvint à se faire rendre l'hommage de la Zéelande en 1310.

Guillaume fat le premier qui introduisit en Hollande les usages brillants et poétiques de la vie des seigneurs français. Les chroniques vantent avec chaleur une cour piènière qu'il tint à Haarlen, ois es succeidrent pendant huit jours les fêtes les plus belles de la feodalité. Aincé de la noblesse à cause de l'estaimé des villes à cause de la tendance politique adoptée par son père, aimé du etreg qu'il enreithissait par les dotations dont il le pourvoyait, il mérita dans toutes les classes le surnoin de Bon, qu'il porte dans l'histoire.

Mais autant l'esprit de la chevalerie animait Guillaume, autant il montra d'éloignement pour la guerre. Son uom était partout l'objet d'une si grande considération, que son règne fut le plus pacifique dont l'histoire de Hollande eut parlé jusqu'alors. Ainsi, lorsque, en 1317, la mort de l'évéque Gui d'Utreclit vint donner lieu à des querelles au sujet des fiefs d'Amstelland et de Woerden, dont ce prélat avait été personnellement investi, personne ne trouva à redire à la décision du comte, qui déclarait que ces seigneuries lui étaient retournees, et qu'il voulait les faire administrer par ses baillis ou par ses écoutètes. Toutefois, il y eut une guerre qui vint troubler le calme que le gouvernement de Guillaume avait rendu au pays : elle éclata dans la Wes-trachie. Le comte de Gueldre , auquel l'empereur Rodolphe avait donné en 1290 l'investiture de ce pays, n'avait pu réussir à s'y installer à ce titre, dont cependant il demanda la confirmation à l'empereur Albert en 1299. En cette année même, comme nous l'avons déjà vu precédemment en 1292, les habitants de Stavoren prêterent le serment d'bommage au comte de Hollande, qui leur accorda des droits et des privilèges nouveaux; car cette preuve de vasselage lui était agréable surtout parce qu'elle mettait hors de doute ses droits sur cette partie de la Westracbie. Le reste de cette province et l'Ostrachie tout entière étaient placés sous leurs Aesgas ou Grietmannen, et sous leurs podestats. Ces officiers avaient fini par être, en quelque sorte, des souverains populaires. Le comté de Stavoren s'était laissé entraîner peu à peu vers cet ordre de choses presque républicain. En 1309, il refusa de reconnaltre encore pour son seigneur le comte de Hollande. Il fallut donc mareber contre cette seigneurie rebelle; mais la puissance des Frisons était trop grande pour qu'on put espèrer de

se mesurer contre ello avec avantage; de sorte que cette entreprise, à peine commencée, fut suspendus presque aussitôt. Comme les Frisons de la Hollande septentrionale s'étaient montrés en cette occasion les fideles alliés des Hollandais, la baine avec une grans celata coure eus avec une grans contre eus avec une grans contre eus avec une grans contre eus serve une grans de la contre eus hollandais, au la ville d'Enkhuysen.

Tel était l'état des choses, quand une circonstance imprévue vint tout a coup offrir au comte une occasion favorable de reprendre l'offensive. Des divisions intestines venaient de s'élever entre l'Ostrachie et la Westrachie, dont la noblesse s'était divisée en deux partis, celui des Schierings et celui des Vetkoopers; Dokkum et Groningue étaient en guerre. C'était en 1318. Guillaume résolut de tirer avantage de ces troubles, mais il ne réussit pas mieux cette fois qu'il n'avait reussi en 1309. Il avait cependant un puissant intérêt à rétablir son autorité dans les deux provinces, où l'empereur Louis IV venait de lui rendre les droits qui avaient d'abord été exercés en commun par le comté de Hollande et par l'évêché d'Utrecht, et qui ensuite avaient été attribués à la Gueldre seule. Mais cette restitution amena un nouveau champion dans la lice, le comte de Gueldre. Après que la secoude tentative faite par les Hollandais eut échoué, celui-ci vint attaquer la Frise pour son propre compte. Il obtint d'abord un grand avantage près de Vollenhoven, en 1323. Mais cette victoire fut presque une défaite, parce qu'il ne sut pas en profiter; car elle donna lieu à une grande assemblée nationale des Frisons d'Ostrachie et de Westrachie, qui fut tenue près d'Upstalboom, et à laquelle se trouvèrent les prêtres et les nobles avec leurs vassaux, les Aesgas et les Grietmannen de tous les districts. De cette réunion sortit une vaste alliance offensive et défensive contre la Hollande et la Gueldre. Toutefois elle n'empêcha pas la Westrachie d'abord, l'Ostrachie ensuite,



d'envoyer en 1328 des deputés au comte Guillaume pour lui jurer fidélité, et lui demander la conlirmation des officiers judiciaires du pays; de sorte qu'au moins les droits de la Hollande sur cette partie de la Frisc furent maintenus intacts pour la forme. Quant au rétablissement de l'autorité de fait, il eut lieu peu de temps après , l'empereur Louis ayant confirmé, en 1330, l'acte de concession déjà donné par lui au comte Guillaume.

Ce prince était généralement aussi estime au dehors qu'il était aimé de son peuple : aussi son alliance fut grandement recherchée. Sa femme, Jeanne de Valols, était sœur du roi de France; sa fille ainée, Marguerite, avait épousé l'empereur Louis de Bavière; une autre de ses filles, Jeanne, était l'épouse du comte de Juliers; une troisième, Philippine, partageait le trône du roi d'Angleterre.

Guillaume mourut le 7 juin 1337, emportant les regrets d'une population éplorée, qui conserva longtemps la memoire de cette vie qui avait été si pleine de probité et de sentiments genéreux.

Le plus âgé et le plus jeune de ses trois fils, Jean et Louis, l'avaient précéde dans le tombeau. Le deuxième ; qui portait, comme lui, le nom de Guillaume, lui succéda dans le comté.

Ce troisième prince de la maison de Hainaut-Hollande possédait tout l'esprit chevaleresque de son père. Les tournois et les cours plénières qu'il tint à Haarlem et à la Haye remplissent les pages de plus d'une chronique, et rivalisèrent avec tout ce que les fêtes féodales de la France offraient de plus brillant. Aussi, il ne fait que traverser les annales hollandaises la lance courtoise au poing, pour passer d'un champ de tournoi au siége d'une ville, celle d'Utrecht, devant laquelle il fut percé d'une flèche, et du siége d'Utrecht à celui de Stavoren dans la Westrachie, où il perit le 27 septembre 1345. Les Frisons lui coupèrent la tête, et la portèrent en triomphe dans leurs villes. comme le trophée d'une victoire dont ils célébrèrent le souvenir jusqu'au uilieu du XVII siècle.

### CHAPITRE TROISIÈME.

LA HOLLANDE, LA ZEELANDE ET LA PRISE, SOUS LES COMTES DE LA MAISON DE HAINAUT-BAVIERE.

Dans le comte Guillaume s'éteignit la race masculine de la maison d'Avesnes. Ce prince eut pour successeur sa sœur aînée Marguerite, épouse de l'empereur Louis de Bavière, bien que les deux autres sœurs, la reine d'Angleterre et la comtesse de Juliers, élevassent de leur côté des prétentions, et voulussent être admises au partage des seigneuries hollandaises. Ces prétentions, à la vérité, n'étaient pas sans être fondées jusqu'à un certain point. Mais l'empereur trancha toutes les difficultés, en déclarant qu'il n'admettait point de succession feminine dans ces parties de l'Empire, et qu'il regardait ces fiefs comme deveous vacants. Il en investit sa femme, Marguerite de Hollande-Hainaut.

L'impératrice se rendit incontinent dans ses nouveaux domaines, pour s'y faire inaugurer à titre de comtesse. Elle entra d'abord en Hollande, où les états, pour prévenir le renouvellement des dispendieuses soleunités chevaleresques auxquelles le comte Guillaume s'était livré, exigèrent d'elle la promesse qu'à l'avenir les comtes ne pourraient plus entreprendre une guerre au deliors, sans le consentement de la noblesse et des villes. Marguerite se rendit à cette exigence, placée qu'elle était dans la necessité de s'attacher les états, et de rétablir les finances obérées du domaine comtal et du pays. Sa joyeuse entrée eut donc lieu à cette condition. Son inauguration accomplie, elle conclut un traité d'amitié avec l'évêché d'Utrecht, et chargea de l'administration des seigneuries hollandaises son fils Guillaume, duc de Bavière, enfant encore. Un conseil d'hommes choisis parmi les plus nobles familles , à la tête duquels et rouvait Jean d'Avesnes, de la branche de Hainaut-Beaumont, fut adjoint au jeune Guillaume, pour gérer les sifiaires du pays.

Les choses étaient arrangées de cette manière, quand la mort de l'empereur Louis vint tout à coup rouvrir le champ aux prétentions de la reine d'Angleterre et de la comtesse de Juliers. La menace de ce concert acquit bientôt une nouvelle importance par l'avenement de l'empereur Charles IV de Luxembourg, qui professait une haine mortelle contre toute la maison de Bavière. Dans ces circonstances, Marguerite prit, au mois de janvier 1349, la résolution d'abdiquer les seigneuries hollandaises en faveur de son tils. contre une rente snnuelle de dix mille écus de France; mais à condition que ces terres lui retourneraient en cas que la rente ne lui fût pas exactement payée. Guillsume ne se sentit pas plutôt seigneur souverain de la Hollande, qu'il s'affranchit de l'espèce de tutelle que son conseil avait jusqu'alors exercée sur lui, et il se choisit un conseil nouveau, composé d'hommes moins influents, dont iln'eut plus ainsi à craindre l'orgueil et les prétentions. L'éloignement qu'il manifesta de cette manière pour les familles les plus puissantes lui attacha étroitement les villes, msis lui aliéna, d'un autre côté, les grands seigneurs, qui restèrent en relation avec Marguerite, et formèrent un parti dangereux. Le mauvais état des finances sugmentait encore ce péril; car bientôt le comte se trouva dans l'impossibilité de payer la rente que sa mère s'était réservée sur les domaines hollandais, et le cas prévu par l'acte d'abdication se présenta. Il fut invoqué en 1350 par la comtesse, qui rentra sinsi dans la possession du comté, et envoya son fils en Hainant, L'éloignement du comte mit en présence son parti avec celui de Marguerite. Si la haute noblesse tenait pour la mère, un grand nombre de nobles d'ordre inférieur, et beaucoup de villes surtout, tenaient pour le fils. La

première de ces factions fut désignée par le nom de Horéschen (Imm-cons); la seconde, par celui de Kabeljaauus-chen (cabillaur). Celle-ci conclut, le 25 mai 1350, une alliance avec Guillaume contre Marquette; et on en la company de la company de la company de la contre de la co

L'avantage était du côté de Guillaume. Sa mère, craignant une défaite complète, se tourna alors vers l'Angleterre, et demanda du secours à son beau-frère le roi. Mais le secours était lent à venir, et le comte faisait chaque jour de nouveaux progrès. Il s'était rendu à Gorinchem, où les seigneurs de son parti et les députés de Dordrecht, de Delft et de Haarlem étaient venus le trouver. En leur compagnie il se dirigea vers Dordrecht, et fut recu avec acclamation par toutes les villes. Le Kennemerland et les Frisons septentrionaux lui jurèrent fidélité; de sorte qu'il se trouvait de fait cointe de Hollande.

Cepeudant Marguerite avait offert le gouvernement du pays au roi d'Angleterre, et elle avait reussi à mettre sur pied une armée assez imposante pour forcer, en 1351, les Kabeljaanwschen à accepter un combat payal près de Veere, en Zéelande. Elle remporta la victoire, et Guillaume se retira en Hollande, où une deuxième rencontre eut lieu à l'embouchure de la Meuse, entre la Brielle et s'Gravesand. Cette fois la fortune se déclara pour le comte, qui mit les Hoekschen dans une déroute complète. Alors Marguerite se retira en Angleterre, où son fils la suivit, et où le rol, après de longues négociations, parvint à ménagerun accommodement entre les deux partis. Ce traité porte la date du 7 décembre 1354. Deux années sprès, la comtesse mourut, et son fils lui succéda en Hollande et dans le Hainaut.

A peine sa mère fut-elle descendue dans le tombeau, que Guillaume commença à donner des signes de folic.

ar Google

En 1359, cette folie, calme d'abord, était devenue une véritable frenèse; de sorte qu'il fallut cufrner le malbuerux prince, comma nous lavons déjà dit dans notre r'cui de l'histoire du Itainaut. Son frère, le duc Albert de Bavière, eutreprit niors l'administration des seigoeuries itollandaises, avec le titre de Ru-

Le traité conclu entre Guillaume ets amère n'avait point positié le pays. En effet, après le succès décisif rein-porté à l'embouchure de la Meuse, le conte avait cruellement abusé de la victoire en proserivant tous les adhérents de Marçuerite, et en faisant ucendier leurs enhances de leurs mais au la condier leurs de le leurs mais allumé de grandes la laines, ecc traité pouvait éteindre.

Aussi, à peine Albert eut-il pris en main les renes du cointé, que le feu de la guerre civile éclata avec plus de force que jamais, pour un motif assez petit cette fois. Jean de Blomsteen, seigneur du parti des Kabeljaauwschen, et bailli de la province de Kennemerland, avait été calomnié anprès du duc et démis de ses fonctions, qui furent données à Renaud, sire de Brederode. Il rallia autour de lui tous les hommes de sa faction, qui attaquerent aussitôt les Brederode, pour lesquels Albert se declara; et. n'ayant pu réussir dans leur entrerise, ils se réfugièrent en partie dans le château de Heemskerk, en partie dans la ville de Delft. Alors le duc résolut de mettre le siège devant les murs de Heemskerk. Le siège de ce château venait de commencer, quand les gens de Delft, secondés par les nobles partisans de Blomsteen, allerent degager la place. Ils eurent le dessus, et pénétrérent jusque dans la Haye, où ils ouvrirent toutes les prisons. Albert se trouvait précisément en Zéelande. Il accourut en toute hâte à la Haye, convoqua les états du pays. et avec leur secours entreprit le siège de Delft, dont il s'empara. La ville rebelle fut forcée à lui demander pardon, à payer une amende de quarante mille écus, et à consentir a la démoiition de ses murailles. Cet échec des Kabeljaauwschen, et

plus encore l'énergie que le duc avait montrée en cette circonstance, réduisirent pour un moment les factions au silence; et une paix intervint, qui fut seellee dans un tournoi qu'Otton d'Arkel donna, en 1360, à Gorinchen, et auquel assistèrent les nobles des deux partis.

Cette paix momentanéeainsi établie, la Hollande se trouva tout à coup enveloppée dans une guerre avec la Gueldre. Albert avait admis dans le comté plusieurs bannis qu'Édouard, duc de Gueldre, venait de chasser de son pays. Edouard reclama, et prit aussitot les armes. Albert saisit à son tour l'épée, et, pour abréger la lutte, defia le duc à un combat singulier en rase campagne. Il se présenta, au jour désigné, avec une armée nombreuse ; mais Edouard ne se montra pas. Alors les Hollandais entrérent dans la Gueldre, où ils mirent tout à feu et à sang; après quoi ils rentrèrent dans leurs frontières, chargés de butin.

Toutefois cette expédition ne fut que le prelude d'une entreprise plus importante qu'Albert méditait depuis longtemps : il s'agissait de rétablir l'autorité comtale dans l'Ostrachie et dans la Westrachie. Mais le clergé, les seigneurs et les communes de ces provinces, voyant le danger qui les menacait, reformèrent aussitôt leur ancienne alliance, et écarterent ainsi le péril; de façon qu'Albert dut se borner à ne lancer en Frise que de petites chevauchées. Lui-même en conduisit une dans l'île de Ter-Schelling en 1374, après que Guillaume Naeldwyk, maréchal de Hollande, eut déjà pillé ce territoire l'année précédente. Ces expéditions continuèreut aiusi pendant plus de dix ans, sans amener aucun

résultat.
Aussi bien l'énergie de la chevalerie bollandaise était réservée à d'autres luttes qui éclatèrent bientôt. Le
due Albert, ayant perdu son épouse,
s'éprit d'une vive passion pour la belle
Adèle. fille du sirc de Poelgreest; elle-

tenait, par sa famille, au parti des Kabeljaauwschan, auquel elle n'eutpas de eina à gagner si bien la duc, qua, en 1389, un seigneur de eette faction, Jean d'Arkel, fut revêtu de la dignité de bailii de Hollande, de Zéelande et de Frise, et chargé de l'administration du pays, tandis qu'Albert menait ioveuse vie à la Haye avec sa ravissante Adèle. Jusqu'alors la prince avait su maintenir la paix entre les deux partis, bien que ses affections personnelles l'attirassent du côté des Hoakschen. Mais, grace à cette feinme, qui la dominait tout entier, il pencha tout à coup vers les Kabeljaauwschen, qu'il commença à favoriser de toutes les manières et à préférer en toutes choses. Les nobles des Hoekschen, d'autant plus irrités de ce changement qu'il avait été plus brusque, se mirent à murmurer d'abord, et s'adresserent au fils d'Albert, Guillaume, qui gonvernait le comté de Hainant, pour se concerter avec lui sur le moyan de se défaire d'Adèla de Poelgeest. Un plan exécrabla fut concu. auquel Guillaume consentit, et même, selon quelques écrivains, concourut par sa présence. Au milieu de la nuit de Saint-Maurice, en 1392, Adèle fut surprise à la Haya, et misérablament assassinée avec son maître d'hôtel, Guillaume Kuser, qui avait vainement essayé de la défendre. Les maurtriers se réfugièrent dans le Hainaut, où Guillaume les couvrit de sa protection. Mais Conrad Kuser, père de la victime, s'éleva en accusateur contre cinquante-trois nobles, à la têta desquels sa trouvait le jeune Guillaume, et qui avaient tous plus ou moins pris part à l'assassinat de sa fille. Aucundes accusés ne se présenta devant la justice, mais tous furent condamnés au bannissement et à la confiscation de leurs biens. Ce jugement fut le signal d'une explosion nouvella antre les deux factions, et la lutte prit un caractère d'acharnement qu'elle n'avait peut-être jamais présenté jusqu'alors. Albert était si irrité contre son fils,

Albert était si irrité contre son fils, coupable d'avoir, sinon exécuté, du moins protégé ce meurtre, que Guilhume, étant venu à la Haye pour demander pardon à son père, int forcé da s'enfuir au plus vite et da se jeter dans une maison fortifiée. Albert la character de la commanda de la commanda t'étaltsavei, et se dispossit à limottici et à ses pieds, implorant la grâce de cuillaume, et ne cessa de le supplier que loraqu'il fut parvenu à calmer le prince et à le finire renture dans son prince et al enfire renture dans son tirle, Guillaume s'enfuit avec les siens vers Altens.

Mais le conreux du due n'était pas papisé, at il ne cessa d'axiger de son baill in démolition de tous les chiateux des condamnés. Force fut donc à Jean d'Arkel de pourvoir à l'exécution du jugemant. Il commerca par assièger le chitenn d'Altenn, qui int prés at démol. Le jeune Guillaume prés at démol. Le jeune Guillaume siège; et, après s'étre tenn pendant quelque temps à boise-Due et à Bréda, il s'était retiré à la cour de France, d'éssepérant du pardon paternel.

Pendant trofs années Guillaume nosa se présonter aux yeux de sonpère. Mais, en 1395, arriva à Paris au 
réénement sasce étrange, qui détermina le retour du jeune prince. D'appère un ancien enfroniqueut l'indipère un ancien enfroniqueut l'indiguide de la table de Charles VI arec un grand 
nombre da seignaure, quand le roi des 
data table de Charles VI arec un grand 
nombre da seignaure, quand le roi des 
totts de la table de Charles VI arec un grand 
nombre da seignaure, quand le roi des 
totts approché del peuna contra coupa 
avec son éjéc la partis de la nappe qui 
se trouvait davant lui, et dit:

— C'est une honte qu'il se trouve à la table du roi de France un prince qui ne porte pas un blason intact. Or, le vôtra ne l'est pas, messirer, vous dont l'aieul Guillaume IV a perdu son épie en succombant dans la Frise, sans qu'aucun de ses héritiers ait, jusqu'a ce jour, cherché à la reconquérir par de justes représailles.

Le prince rougit jusqu'au blanc des yeuxen entendant ces paroles; et, après le repas, il prit congé du roi. Rentré dans le Hainant, il écrivit à son pèra lettre sur lettre, le suppliant de lui

pardonner, et lui recontant ce qui s'était passé à la cour de France. Il ne tarda pas a rentrer en grace, et partit pour la Hollande, où une grande expedition contre les Frisons fut, en effet, préparée. C'était en 1396. Tous les chevaliers du pays voulurent y prendre part, et un nombre considerable de seigneurs français, auglais, et de la basse Allemagne, se joignirent à eux. Le motif qui engagea toute cette feudatité a se ruer sur la Frise est facile à compreudre, quand on considere que ce pays etait comme la Suisse des Pays-Bas, dont l'esprit indépendant, et impatient de toute forme feodale, était un objet constant de dépit pour la noblesse organisée.

L'armée se réunit à Enkhuizen en 1897. Les Français avaient pour chef le comte de Saint-Pol, et les Anglais le cointe de Cornouailles. Quand toutes les batailles se trouverent rassemblees, on s'embarqua; carii fallut pren-dre route par le Zuyderzee, l'evêque d'Utrecht ayant refusé le passage par ses terres. La flotte, s'il faut en croire les ehroniques contemporaines, se composait de trois mille bâtunents. D'Enkhuizen elle se dirigeavers Kuinder, où le due Albert prit terre avec sa troupe le 24 septembre, malgre la résistance desesperée que lui opposa un corps de six mille Frisons. Le terrain fut si vivement disputé, que la victoire resta indécise insqu'à ce que le seigneur de Kuinder eut passe du côte des chevaliers. Alors ce ne fut plus qu'une boucherie. Tous les Frisons resterent sur le champ de bataille. Cinquante seulement furent pris vivants. Ce succès avait ouvert au duc l'entrée de la Westrachie et de l'Ostrachie, qu'il réduisit entièrement sous sa puissance, depuis le Zuyderzee jusqu'au Lauwer, Albert, toutefois, n'abusa point de son droit de conquête. Il laissa au paya ses franchises et ses (ibertés, et il se contenta d'y faire reconnsître son autorité, d'imposer ses baillis et d'établir queiques lègers im-pôts. Grâce à l'influence de son fils Guillaume, tous les baillis furent ehoisis dans le parti des Hoekschen;

et ce fut là une cause nouvelle de discessions, la faction opposée s'étant, rattachée, par esprit de vengeance, au parti frison des Schierings, daus l'intention de recommencer les hostilites aussitof qu'une occasion favorable se présenterait. Cette occasion s'offiti bieutot, le due étant rentré en Hollande avec les restes de Guilnaitt, qui furent envoyée en Hainaitt.

L'armée partie et dissoute, les ferments de discorde amassés en Frise celaterant. Le bailli et la garrison hollandaise de Stavoren furent chassés, et la révoite se propagea dans tout le pays avec la rapidite d'un incendie. Partout on un voyait devant soi qu'un but, celui de secouer le joug de la Hollande.

Alors il fallut de nouveau courir aux armes pour sounettre cette population indocile. Albert réunit pour la deuxième fois une armée et une flotte à Enkhuizen en 1998, et confia à son fils Guillaume les commandement de cette expedition, qui debarqua daux le voilla l'entre en rouva pour la deuxième fois conquise, et rédute à prêter le serment de filédire de servent de se

Mais si la force pouvait vaincre ces énergiques Frisons, cependaut elle ne reussissait pas à les dompter. Leurs luttes avec les Hollandais offrirent au XIVe siècle le spectacle de cette héroïque persévérance que les Saxons svaient montrée dans les guerres acharnées que leur fit Charlemagne. Car à peine le jeune Guillaume fut-il rentré en Hollande, que les Schierings, appuyes sur les communes, s'insurge-rent derechef pour reconquerir leur liberté. Une troisième expédition fut envoyée contre eux en 1399. Cette fois Guillaume envahit leur territoire avec une armée plus nombreuse, leur imposa de nouveau l'autorité hollaudaise, et ne composa les baillis que de nobles choisis dans le pays même, et pris probablement dans la faction des Vetkoopers. On crut par là avoir pacifié les esprits; mais il n'en fut pas ainsi. Les impôts, si minimes qu'ils

fussent, entretenaient le peuple dans un état permanent d'irritation; et la faction des Schierings était toujours. sure de trouver, par ce moyen, des forces capables de la seconder dans ses constants projets de soulevement. La révolte se renouvela en effet en 1-100; les Vetkoopers furent chassés de Groningue, et les Schierings vinrent assiéger Stavoren. Une armée hollandaise accourne, sous les ordres de Jean, sire de Brederode, pour dégager cette ville, essuya une défaite si complète, qu'Albert se résolutenfin, de guerre fasse, à conclure, le 1er octobre 1401, une trêve de six ans avec les Frisons, en leur laissant leur li berté complète, de même qu'aux habitants des iles Ter-Schelling, Ameland, Schiermonnikoog et Rottum, et en se contentant de la ville et du territoire de Stavoren.

Depuis sa réconciliation avec son père, Guillaume n'avait cessé de favoriser la faction des Hoekschen, et de se montrer profondément hostile à celle des Kabeljaanwschen, et surtout au grand bailli Jean d'Arkel, qui en était le chef. Il avait même réussi à ramener son père au parti de la haute noblesse, tous deux se trouvant ainsi en opposition ouverte avec le grand bailli, auquel ils ne voulaient ni accorder démission honorable de son emploi, ni permettre de rendre publiquement compte de sa gestion; de sorte qu'il ne resta à celui-ci d'autre parti à embrasser que celui de s'affranchir lui-même de sa charge, et de se placer à la tête des siens pour recommencer la guerre civile. Cette résolution énergique, il la prit et l'exécuta le 22 août 1401, comptant sur l'appui des ducs de Brabant et de Gueldre, et du comte de Juliers.

Cette nouvelle lutte intestine avait duré pendant deux ans, quand le duc Albert mourut dans le cours du mois de décembre 1404, laissant pour successeur, dans les comtes de Hainaut et de Hollande, son fils Guillaume, qu'il avait eu de sa première femme, Marquerite de Leichnitz. Après l'assassinat d'Adèle de Poelgeest, il avait épousé

en secondes noces Marguerite de Clèves dont il n'eut point d'enfants. Il avsit marié sa fille Marguerite à Jean sans Peur, duc de Bourgogne, et était parvenu à faire placer son lis Jean; sur le siège épisoopal de Liège.

La mort d'Albert avait mis à la tête des selgneuries hollandaises un homme qui, instruit aux pratiques de la guerre, non-seulement respirait l'ardeur des batailles, mais encore était animé d'une rare violence de caractère, et se livrait à toutes les impulsions de cette violence, soit dans son amour, soit dans sa haine. Il resta l'ennemi acharné des Kabeljaauwschen; et, bien que Jean d'Arkel lui eût rendu le plus grand service en mettant tout en œuvre pour le réconcilier avec son père, la lutte, commencée en 1401, n'en prit qu'un caractère plus furieux après la mort d'Albert.

La parenté qui unissait les d'Arkel au duc Renaud de Gueldreentraine celui-ci dans cette guerre si longue et si désastreuse, à laquelle la paix, conclue en 1412 à Wyk-te-Duurstede, ne put mettre un terme.

Pendant qu'ainsi ces sanglantes divisions intestines déchiraient la Hollande, la trêve conclue avec la Frise était expirée; mais elle avait été renouvelée d'année en année jusqu'en 1411. Alors les Frisons, au milieu d'une nuit d'hiver, tombérent sur Stavoren, tuèrent la garnison, et chassèrent tous les Hollandais de la ville. Peu de semaines après, Guillaume y rétablit son autorité. Mais, au mois de mars 1414. Stavoren tomba derechef aux mains des infatigables Frisons; et, dès ce moment, le duc, renonçant à toute nouvelle entreprise, se horna à prolonger chaque année la trêve, usqu'au moment de sa mort, survenue dans la semaine de la Pencôte, eu l'an 1417.

Il ne laissa de son mariage avec Marguerite, fille de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, qu'une fille, Jacqueline, à laquelle, avant de mourir, il fit solennellement promettre obéissance et fidelité dans une assemblée générale des états des seigneuries hollandaises.

Quoque, dans cette assemblée, les esigneurs et la plupart des villes du parti des Kabeljaauwschen, aussi bein que ceux de la faction des Hockschen, cussent solemnel lement reconut cut a view de la company de la c

Nous avons dejà vu, dans l'histoire du comté de Hainaut, comment cette princesse épousa le duc Jean de Brabaut, et comment Jean de Hainaut-Baviere, après avoir renoncé au siège épiscopal de Liége qu'il occupait, se maria avec Elisabeth de Luxembourg-Gorlitz, veuve d'Antoine de Brabant.

Au moment où Jacqueline arriva au pouvoir, la fureur des factions, si imprudemment attisée par Guillaume, était moins que jamais disposée à transiger. Les Kabeliaauwschen s'attachèrent en grande partie à Jean de Bavière, qui, dans l'automne de 1417, se rendit à Dordrecht, avec l'intention de s'emparer lui-même de la Hollande. Deja fort d'un grand appui, il s'occupa avec ardeur de doubler ses ressources en rassemblant, dans cette ville et dans celle de Brielle, des troupes et des vaisseaux. Son parti croissait de jour en jour, et il menaçait sérieusement de renverser complétement l'autorité de Jacqueline dans le pays tout entier. Force fut donc à cette princesseet à son indolent époux de venir mettre le siège devant Dordrecht. Mais non-seulement l'ambitieux prélat se maintint énergiquement dans cette place, il réussit encore à forcer l'armée brabanconne de se retirer, et à s'emparer de Rotterdam.

Bientôt la Hollande tout entière se trouva convertie en un vaste champ de bataille, où Jean de Bavière était déjà vainqueur sur les points les plus

importants, quand Philippe de Bourgogne intervint, et ménagea la paix entre ce prince et Jacqueline. En vertu du traité. Jean obtint en fief, de la duchesse de Brabant, une grande partie des seigneuries hollandaises; en outre, il fut chargé d'administrer pendant trois ans, au nom de Jacqueline et à titre de mambour, tout le reste du pays, c'est-à-dire la Hollande, la Zéelande et la Frise tout entières. Il entreprit donc ce gouvernement, mais beaucoup moins en mambour qu'en seigneur souverain, irritant plus encore les factions l'une contre l'autre, n'appelant aux offices publics que les seigneurs du parti des Kabeljaauwschen, et repoussant tous ceux qui appartenaient de près ou de loin à celui des Hoekschen. Ceux-ci espérèrent un moment dans l'appui de l'évêque d'Utrecht, qui en effet tira l'épée en leur faveur, et combattit, pendant quelque temps, avec avantage la Hollande et la Gueldre, que Jean était parvenu à unir par un traité d'alliance offensive et défensive. Mais cette épée fut brisée, et ceux d'Utrecht se virent réduits à demander la paix.

Les Hoekschen, maintenant abandonnés à leurs propres forces n'avaient plus d'espoir que dans les chances d'une lutte entre Jean de Baviere et Jacqueline. La grande difficulté était d'amener cette lutte, à laquelle la duchesse ne pouvait décider son époux. On imagina, pour renverser cet obstacle, de souffler la division dans le palais ducal à Bruxelles; ce qui n'était guère difficile, vu l'esprit faible et vacillant du mari de Jacqueline. Déjà quand, au commencement de l'an 1420, ce prince eut prorogé le terme de la mambournie de Jean de Bavière, et l'eut même étendue sur Anvers et sur son territoire, les Hoekschen étaient parvenus à gagner à un certain degré la duchesse; et ils y eurent d'autant moins de peine que sa mère était également fort irritée de cet arrangement. Nous avons vu comment Jacqueline partit pour l'Angleterre avec le projet de se separer du duc Jean, et comment, avant même qu'elle eût été légalement divorcée, elle épousa le due de Glocester. Pour le reste des aventures si romanesques dont la vie de cette princesse est remplie, nous renvoyons au récit que nous en avons donné dans l'histoire du comté de Hainaut.

Jean de Bavière mourut à la Haye le 6 janvier 1424. On assure qu'il fut empoisonné par un seigneur du parti des Kabeljauwschen, qui fut en effet décapité pour avoir commis ce erime, et eoupé en quatre quartiers devant le palais des comtes.

Les Kabejaauwschan se rollièren à Jean de Brabant, uniquement parce qu'il était opposé à Jacqueline et aux hockschen; et ils lui conférèrent le gouvernement de la Hollande, de la Zéslandect de la Frise, commes il edit été leur véritable comte. Ils étaient ainsi maîtres du champ de bataille. Aussi les Hockschen se resignérent, jusqu'à ce que Jacqueline, s'étant étaapée de Gand, arriva tont à coup à Gouda, et vint ranimer l'esnoir des siens.

Le retour de cette princesse fut signalé par un de ces épisodes dramatiques qui abondent dans les annales hollandaises, et semblent y avoir transporté une partie de l'histoire de l'antiquité. Jacqueline avait envoyé un de ses capitaines, Florent de Kyfhoek, s'emparer du château de Schoonhoven, pour s'ouvrir ainsi l'entrée de la Hollande, Cette eitadelle, commandée par deux vaillants hommes de guerre, Guillaume Colster et Albert Beyling, et défendue par quatre-vingts soldats, résista pendant quelque temps aux attaques multipliées de Florent de Kyfhoek; mais elle fut enfin forcée de se rendre. Toute la garnison obtint la vie sauve, excepté Beyling, dont le chef ennemi réclamait la tête, pour se venger de quelque aneienne inimitié particulière. Albert cependant obtint, par ses prières, un délai d'un mois, pour aller revoir une dernière fois sa femme et ses enfants. Kyfhoek le laissa partir, après lui avoir fait jurer qu'il reviendrait. Quand le mois fut écoulé, Beyling revint, nouveau Régulus, offrir sa tête, comme il l'avait promis.

Moins généreux envers son ennemi que celui-ci n'avait été infidèle à sa parole, Kyfhoek le fit impitoyablement enterrer vif.

Cependant le duc Jean, pour tenir tête à Jacqueline, nomma gouverneur des seigneuries hollandaises Jacques, sire de Gaesbeek d'Abcoude, qui commença par assiéger la duchesse et ses partisans dans le château de Schoon-hoven. Toutes les villes étaient dans l'attente; ear toutes vovaient, dans la prise ou dans la résistance de cette forteresse, l'avortement ou l'origine d'une guerre nouvelle. Zierikzée, Gouda, Oudewater et la Brielle étaient les seules qui, sans renier décidément les Kabeljaauwsehen, fussent decidées à rester neutres : toutes les autres étaient contraires au parti de Jacqueline. Le siége de Schoonhoven avait duré six mois, quand le due de Clèves et le comte de Meurs procurerent un armistiee de six semaines. Les Kabeljaauwschen leverent aussitôt le siège; et, voyant que le due Jean n'agissait qu'avec la plus grande mollesse et la plus étrange irrésolution, ils s'adresserent au duc de Bourgogne, qui était appelé d'ailleurs à recueillir l'héritage de Jacqueline, si elle mourait sans enfants. Philippe le Bon accepta les propositions qui lui étaient faites; • et, après avoir obtenu, par un traité conclu à Mons en 1425, avec le due Jean, le gouvernement de la Hollande, de la Zéelande et de la Frise, il résolut d'y établir son autorité. Mais Jacqueline, dont le parti avait repris quelque consistance, continua à résister jusqu'au 3 juillet 1428. Alors enfin elle se vit réduite à reconnaître Philippe de Bourgogne pour son légitime héritier, et à le mettre en possession des selgneuries hollandaises, avec le titre de ruwaert de Hollande. Dès ce moment nous pouvons regarder la domination bourguignonne comme établie dans ces proviuces. Le due de

Brabant, lui-même, était mort l'année précédente. Tandis que toutes ces fureurs civiles dévastaient ainsi la Hollande, l'Ostrachie et la Westrachie n'étaient sans pitié.

pas restées plus caimes. Après que Jean de Bavière se fut emparé du gouvernement au préjudice de Jacqueline, il avait tenté de reconquérir ces provinces, et il s'était adressé au parti des Schierings, qui, dans les derniers temps, avait reçu de rudes échecs dans la lutte qu'il soutenait toujours contre celui des Vetkoopers. A l'appel du duc, ils tinrent, en 1418, une assemblee à Stavoren, et nommerent, pour le terme de vingt ans, Jean de Bavière, seigneur de Frise, à condition qu'il aiderait les Schierings bannis à rentrer dans leurs biens. Mais comme le duc était trop occupé par les affai-res de la Hollande pour pouvoir prêter ce secours, ce traité n'eut pour résultat que d'irriter plus encore les Vetkoopers, et de les porter a mieux écraser encore leurs ennemis; ce qu'ils firent avec un incroyable acharnement. Les Schierings furent traqués partout comme des bêtes fauves, et les prisonniers eux-mêmes égorgés

D'aitleurs, quand même les Vetkoopers n'eussent pas complètement paralysé les efforts des partisons que Jean de Bavière avait réussi à se créer dans l'Ostrachie et dans la Westrachie. un autre motif eût empêché ces provinces de lui être d'aueune utilité. En effet, en 1417, l'empereur Sigismond avait confirmé les auciennes libertés des Frisons, et déclare leur pays avouerie de l'Empire, en leur promettant en même temps de n'entendre en aucune façon détacher cette avoueriedes terres impériales, mais de la protéger, tant sous le rapport de ses institutions et de ses lois nationales, que sous celul du service qu'elle devait, et qui ne pouvait, en aucun cas, être réclamé au delà des frontières du territoire des deux provinces. En retour de cette charte, chaque famille se soumit à la prestation d'un gros, ou de la seizième partie d'un florin d'Empire. Ainsi rétablis dans leurs vieilles franchises, les Frisons s'irritérent dus que jamais contre la domination hollandaise. Cependant ils n'en con-

tinuèrent pas moins à ensanglanter leur sol par leurs querelles intestines. lls se reconcilièrent un moment en 1420, Jean de Baviere étant intervenu dans leurs affaires, et ayaut prêté aux Schierings un leger secours qui les mit à même de battre leurs ennemis. Cette intervention, qui n'était certainement pas désintéressée, et qui pouvait devenir dangereuse aux deux partis, les engagea a conclure, le 6 août de la même année, une trève de vingt ans, dont les principaux articles stipulaient : une amnistie genérale, le rappel des bannis, la restitution des biens contisqués, la suspension de toute hostilité, et l'expulsion des soldats étrangers. Mais cette trève fut presque aussitôt rompue que signée. Les Schierings ayant négligé de fournir les otages promis aux Vetkoopers , la guerre éclata de nouveau , et il ne resta bientôt plus qu'a recourir derechef à l'aide de Jean de Bavière, et à reconnaître son autorité. Il fit, en effet, recevoir le serment de fidélité par Henri, seigneur de Renesse, qu'il nomina son gouverneur en Frise. a Stavoren. Dès lors les Schierings eurent un point d'appui. Avec le secours des épées hollandaises, ils étendirent en peu de temps leurs conquêtes sur toutes les parties de l'Ostrachie et de la Westrachie, qui enfin, en 1421, reconnurent le duc Jeau pour leur seigneur, en se réservant toutefois l'exercice de leurs libertés. Cet arrangement eut peut être été maintenu , car tous les partis étaient extenués, si Jean n'avait commence à élever des forteresses, pour affermir son autorité. La crainte d'un asservissement complet rendit une nouvelle énerg à ces rudes populations, qui cette fois, déposant franchement leurs haines intérieures, s'allierent contre celui qu'elles regardaient comme leur ennemi commun, et conclurent, en 1422, un traité dont le résultat dé-finitif fut l'expulsion de la puissance hollandaise. Des ce moment, le pays reprit sa vie indépendante, à l'abri de ses institutions particulières.

# LIVRE V.

HISTOIRE DE GUELDRE ET DE ZUTPHEN, JUSQU'A L'OCCU-PATION DE CES TERRITOIRES PAR LA MAISON DE BOUR-GOGNE SOUS CHARLES LE TÉMÉRAIRE.

## CHAPITRE PREMIER.

LA GUELDRE JUSQU'AUX COMTRS DR LA MAISON DE NASSAU-

Les rois germaniques avalent institué, pour l'administration de la haute justice dans leurs terres domaniales, des baillis ou des avoués. Il en fut de même au temps des Carlovingiens; et, comme partout ailleurs, il y avait un officier semblable dans un de ces districts situé sur le Niers, dans le comté de Haettra, dont la plus grande partie servit plus tard à composer le comté de Cieves. La famille qui, dans les derniers temps de la dominatiou carlovingienne, etait investie de cette avouerie, descendait, selon un ancien historiographe gueldrois, Arend van Slichtenhorst, d'un seigneur nommé Wichard, qui vivait à la cour de Louis le Jeune, et qui fut honore de cette dignité en récomponse de ses services. Ce qui est certain, c'est que le pays où la ville de Gelder est située, c'est-a-dire. le territoire qui s'étend entre Wachtendonck, Straelen et Sonsbeek, était un bailliage, et que, longtemps après l'époque dont parle van Slichtenhorst, cette terre était encore désignée par la denomination d'avocatia. Mais les documents historiques sur lesquels est établi le reste des données que cet historien nous fournit, manauent completement. Nous ne savons pas mieux d'après quelle autorité il avance que Wichard mourut en 910, et que la dignité d'avoué fut transportée à son fils Gerlache, La mort de celuici est fixée à l'an 937; et l'historiographe dont nous suivous toujours

les assertions lui donne, pour successeurs en ligae directe, Godefroi, Wichard II, et enfin Mengoos ou Megingoz.

Nous arrivons à l'an 990; là nous mettons réellement le pied dans l'histoire. Car on sait d'une manière certaine que Mengoos fonda à Willich, dans le diocèse de Cologne, près de Bonn , un monastère de dames nobles, dont sa fille Adèle devint abbesse. Dans la biographie de cette religieuse, qui mourut en odeur de sainteté, en lui attribue déjà le titre de comte, titre qui, du reste, ne s'appliquait pas toujours exclusivement aux terres érigées en comtés d'Empire, ni aux autres domaines pourvus des droits dont se composajent les attributions des comtes; car il se donnait souvent aux avoués et aux administrateurs féodaux, qui représentaient les grands dignitaires. Mengoos eut (toujours selon Slich-

Mengode cut (todjotr solo Mierahimora) pour ucoesseur son la Viidre en 1011, et mourut en 1035, laissants ad igait et aon fla Wichard, Le frère de ce seigneur occupa, depuis 1046 jusqu'en 1076, le siège épispuis 1046 jusqu'en 1076, le siège épisque la vient de la vient de la vient de prantement contribué à sugmenter l'estat des maisons. En effet, la fille unique de Wichard, Adéle, éponsa 100a, comte de Nassus, qui obtuit, apres la mort de sa formune, l'avouete en 1076 le counté de Zutphen, avant épousé, en secondes noces, l'unique, letritère de ce conté.

### CHAPITRE DEUXIÈME.

LES COMTES DE GUELDRE ET DE ZUTPHEN, DE LA MAISON DE NASSAU-

Otton de Nassau porta le premier le tirre de comte de Gueldre et de Zutphen. Il réunit à oes domaines ce-nid ev Veluwe, qui, touchant à l'évéché d'Utrechts, au comté de Teisterhant et à l'ancien duché de Fries, avait été donné par l'empereur à l'évêque d'Utrecht, lequel le transmitte fille à l'enri III, comte de Louvain. Ce seigneur le transporte an arrière-fiel à Otton, comte de Gueldre, dans l'intervalle de 1095 à 1105.

Ainsi se réunissaient les éléments qui devaient composer, plus tard, un des plus puissants duchés des Pays-

Bas Gérard le Long, fils d'Otton de Nassau, succéda à son père dans le comté de Gueldre, et fut même admis par l'évêgue d'Utrecht (bien qu'il fût issu du premier mariage de son père) au fief de Zutphen, qui avait été donné en 1046 à cette Église par l'empereur Henri III. Gérard s'affermit puissamment en épousant Hedwige, fille du comte Florent II de Hollande. Il laissa un fils, Henri, qui obtint toutes les seigneuries paternelles en 1131, et mourut vers fan 1163. Alors arriva au comté Gérard II, qui, pendant son règne de seize ans, faillit perdre la terre de Veluwe, attendu que le comte de Louvain, duc de Brabant, avaitnégligé de prêter pour ee fief le serment de fidelité au nouvel évêque d'Utrecht, Baudouin, frère de Florent III, comte de Hollande. La querelle qui s'éleva à ce sujet se continua après la mort de Gérard, qui eut pour successeur son frère Otton II. L'évêque résolut dechasser du Veluwe le nouveau comte, et s'allia aux comtes de Hollande et de Clèves pour dévaster la Gueldre. Mais Otton trouva du secours, pour tenir tête à ses ennemis, auprès de l'archevêque de Cologne, de l'évêque de Munster, du duc de Brabant et du comte de Berg; de sorte qu'il réussit à forcer Baudouin à la retraite. Il marcha même sur Deventer, et menaçait sérieusement cette ville épiscopale, quand Bandouin, ayant réuni de nouvelles forces pour dégager cette place,

edisine Samuotani, ayani recini dei niou reparrittoat a como devatatle shommes de Gueldre. Une bataille décisive al lata voir livei; mais l'empereur Prédéric, interposant aussitiv sa medialata voir livei; mais l'empereur le litige, et adiguage le fid de Veluwe au comte Otton en 1187. Cependant toutes les difficielles ne furent entirement aplanies que pur l'empereur toutes les difficielles ne furent entirement aplanies que pur l'empereur entire de manière à contenter toutes les parties. Il décida que ce domaine seratt tenu de l'Empire par l'évéche d'Urenti, et que le duce Braiant de d'Urenti, et que le duce Braiant de de Braiant de de Braiant de B

Ce qui avait engagé le conte de Clèves à prendre parti contre celui de Gueldre, c'est que es seigneur ayant négligé ses devoirs de vassal envers l'Empire comme bas-avoué de la ville impériale de Nimégue, Frédéric lui avait retiré cette dignité en 1182, pour

la donner au comte Otton.

Quant à l'organisation des villes à cette époque où, grâce à la faveur des empereurs, ainsi qu'à leur propre énergie et à lenrs alliances, les comtes de Gueldre étendirent, si largement leur puissance, elle était en tout pareille à celle que nous avons remarquée dans les villes brabançonnes. Elles avaient des écoutêtes ou des haillis, que secondaient des collèges échevinaux. Outre les prestations traditionnelles qu'elles fournissaient, telles que l'impôt de mortemain et certains services de vasselage, les redevances ordinaires qu'elles pavaient n'avaient lieu que pour le mariage des filles du comte, pour les fêtes de promotion de ses fils à la chevalerie, et pour sa rançon personnelle lorsque les hasards de la guerre le rendaient prisonnier de l'ennemi. L'octroi de lettres de communes ne remonte pas au delà du règne d'Otton II , qui accorda la première charte à la ville de Zutphen en

Peu de temps avant que l'empereur Henri est definitivement regle la question élevée au sujet du comté de Veluwe, Otton s'était trouvé entraîné dans une nouvelle guerre avee l'évêque d'Utrecht. Le pays de Drenthe, flef de cette Église, était administré par les châtelains de Koeverden. En 1196, cette charge était remplie par Florent de Vorenburg, qui, sûr de ne pas déplaire au comte de Gueldre, irrité eneore des dégâts que l'évêque avait exercés sur ses terres, s'était livré à des déprédations sur les domaines d'Otton de Bentheim, dont le territoire touchait les limites orientales de celui de Drenthe. L'évêque, prenant parti pour son frère Otton de Bentheim, semonça d'abord son châtelain; mais comme il ne gagnait rien aux remontrances, il finit par l'excommunier. L'excommunication ne produisant pas un meilleur effet, le prélat attaqua et prit la forteresse de Koeverden, qu'il donna, avec le fief épiscopal, à son frère. La famille de Florent de Vorenburg prit aussitôt les armes, et souleva tout le pays de Drenthe contre le nouveau châtelain. La révolte se répandit d'autant plus facilement, que les gens de Groningue s'étaient joints aux rebelles, avec lesquels le comte de Gueldre même entretenait des relations secrètes. L'évêque, ayant senti la nécessité de réprimer avec énergie ce soulèvement, marcha contre eux avec deux armées, l'une commandée par lui-inême, l'autre placée sous les ordres d'Otton de Bentheim. Le comte de Gueldre, malgré les intelligences qu'il avait nouées avec les révoltés. amena ses hommes de guerre, comme vassal de l'Église d'Utrecht. Le succès des armes du prélat fut complet. Les rebelles succombèrent partout: mais Otton de Gueldre sit valoir en leur faveur sa médiation, en obtenant de l'évêque qu'il acceptât quatre otages de Groningue et douze de Drenthe, qui devaient être gardés à Deventer jusqu'à ce qu'il eut été donné satisfaction au dioeese d'Utrecht, et qu'une paix

solide est été eonelue. Il paraît que l'armée du comte était si nombreuse, en comparaison de eelle du prélat, que celui-ci n'osa refuser cette médiation, ni les conditions qu'elle posait. Mais quand ils furent arrivés à Deventer, l'évêque Baudouin, dans l'intention de vexer Otton, qui eherchait, il est vrai, à faire tourner au désavantage du prélat les négociations avec les otages, leta ceux-ci aux fers, et les fit traiter sévèrement comme des prisonniers. Le comte, irrité de ce procédé, sortit aussitôt de la ville. Presque en même temps un des gendres de Florent de Vorenburg reprit les armes, tomba sur le château de Koeverden, et eminena prisonnières la femme et toute la famille du comte de Bentheim, en emportant tout ce qu'il put. Alors force fut à l'évêque de relâcher les otages pour obtenir la liberté de la comtesse prisonnière. Mais bientôt après il lança une nouvelle armée dans le pays de Drenthe. Heureusement, eette fois, les archevêques de Cologne et de Mayence vinrent à Deventer, et négocièrent un accommodement, en vertu duquel Robert (probablement un fils de Florent de Vorenburg) fut nommé châtelain de Koeverden et investi du fief de Drenthe, à condition qu'il s'engagerait à payer mille marcs à l'évêque Cet arrangement irrita au plus haut degré Otton de Bentheim. Mais, cachant sa colère jusqu'après le départ des deux prélats, ce seigneur parvint à engager son frère, peut-être parce que Rodolphe tardait à payer la somme promise, à conduire une armée devant Koeverden. Quelque vaillanee que Baudouin déployat dans cette campagne, il subit une défaite sanglante, et se retira en désordre vers l'Yssel. Là il repara ses forces, et envalit inopinément les terres du comte de Gueldre, qu'il regardait comme l'auteur de tout ce qui était arrivé. Tout le pays de Veluwe fut mis à feu et à sae. Le comte exaspéré reprit au même instant les armes, se joignit aux rebelles de Drentlie, châtia rudement l'évêque, et courut mettre le

siége devant Deventer. Cette ville allait tomber, quand le duc de Brabant arriva, ménagea une trêve, et fuurnit à l'empereur Henri l'occasion de règler d'une manière définitive les relations du comte de Veluwe en 1196.

Un mois après que l'empereur eut decision, Baudouin prononce sa mourut, et le siège d'Utrecht devint l'objet d'une vive querelle. Nous avons vu comment il fut disputé par deux concurrents puissants, Thierry de Hollande, frère de Baudouin, prévôt d'Utrecht, et Arnould d'Isenburg, prévôt de Deventer. Une guerre nouvelle éclata entre le comte de Hollande et celui de Gueldre, au sujet de cette élection. Uue troisieme eut lieu en 1198, après que l'évêché fut de nouveau devenu vacant par la mort des deux prétendants, qui avaient aspiré à la crosse. Mais cette fois elle fut conduite en commun par les deux comtes contre Thierry d'Aarburg, appelé au siège épiscopal en 1198. La lutte étant fort inégale, Thierry d'Utrecht invoqua le secours du duc de Brabant, son vassal direct pour le cointé de Veluwe. Celui-ci intervint aussitôt, et fit prisonnier le comte de Gueldre, qu'il ne relacha qu'en 1203, après l'avoir dépouille des domaines de Thiel et de Bommel, dont l'eglise épiscopale avait autrefois investi les comtesde Zutphen, pour les indemniser des droits qu'ils avaieut exercés à Deventer, comme vassaux immediats de l'Empire. Otton de Gueldre ne survécut guère à sa captivité : il mourut en 1204, laissant son fils, Gerard III, engagé dans les plus graves difficultés avec le duc de Brabant. Celui-ci, non content d'arracher à Otton deux domaines importants. lui avait infligé de grosses amendes qu'il s'agissait de payer. Gérard ne trouva moyen d'y faire face qu'en engageant à l'évêque de Liège la partie de la Gueldre qui s'étendait entre Ruremonde et Maestricht. Cet amoindrissement de territoire ne fut pas le seul tort que la Gueldre eut à subir. Pendant la captivité d'Otton, l'évêque avait commis d'horribles ravages dans le Veluwe, pillant et dévastant le

pays. Ces excès auraient continued peut-être, si un accommodement ne fût intervenu entre Otton et le due de Brabant, et surtout si la guerre de la succession n'eût commen-eu Hollande. Ces deux puissants motifs engagérent le prelat à rétablirau plus vite ses bonnes relatious avec la Gueldre. En effet, dès l'an 1205 un arrangement fut conclu entre

les deux princes.

Mais cette paix ne fut pas de lon-gue durée. L'évêque Thierry était mort et il avait obtenu pour successeur Otton de Lippe. Bien que ce prélat n'eût réussi à se faire élire que par l'influence que les comtes de Hollande et de Gueldre avaient employée en sa faveur, il faisait opprimer par ses baillis plusieurs vassaux, nobles et autres, que le comte Otton avait dans les terres d'Over-Yssel. Ceux-ci adressèrent des plaintes à leur seigneur, qui recourut a des représailles, en faisant frapper de gros peages les gens d'Utrecht, qui naviguaient sur le Rhin, a Oosterbeek et a Arnheim. L'évêque se plaignit à son tour, mais à l'empereur, qui, pour mettre un terme à ces exactions, abolit les deux péages en 1223. Cette mesure, au lieu de trancher les difficultés, ne fit que leur donner un aliment nouveau; car l'évêque, des ce moment. commença à trouver dans les vassaux d'Over-Yssel la plus apre résistance. Il fallut réduire les rebelles par les armes. Le prelat appela à son secours son frère Herman de Lippe et l'évêque de Munster, et marcha contre les révoltés, qu'il trouva bien préparés à la defense, et appuyés par le comte de Gueldre. Cependant il parvint à les battre, et leur brula plusieurs châteaux, narmi lesquels se trouvait celui de Buckhorst, dont le seigneur tenait pour les Gueldrois. Gérard de Gueldre ne pouvait plus reculer, en voyant le desastre de ceux qui s'étaient ainsi fiés en lui. Il s'assura d'abord du concours de Waleram de Limbourg et du jeune comte de Hotlande, tandis que l'évêque de Brême se rangea du côté de ceux d'Utrecht.

Une guerre longue et terrible allait s'ouvrir, quand le cardinal-légat Conrad interposa sa médiation, et parvint à amener les deux parties à deposer les armes et à conclure la paix.

Cette paix paraissait si solidement établie, que l'année suivante, une querelle ayant éclaté entre le châtelain de Koeverden et celui de Groningue, et les deux seigneurs en étant venus rudement aux mains, l'évêque obtint l'assistance du comte de Gueldre, ainsi que celle des comtes de Hollande, de Clèves et de Bentheim, pour réduire Rodolphe de Koeverden, qui commettait de grands degâts sur le territoire de Groningue. Rodolphe, ayant appris qu'une armée formidable s'avauçait contre lui, quitta précipitamment le slége de cette ville, qu'il tenait bloquée, et courut se réfugier dans son manoir. A peine y fut-il rentré, qu'il apercut l'avant-garde de l'armée alliée qui s'approchait, Malheureusement les troupes épiscopales entainèrent le combat sur un terrain marécageux près de la rivière de Vecht, où un grand nombre perirent engloutis dans le sol, qui cédait sous les cavaliers, alourdis encore par le poids de leurs armes, et qui soutenait même à peine les fantassins. En sorte que la victoire se pronouca bientôt en faveur de Rodolphe, qui poursuivit avec énergie les avantages de cette journée, et qui, après avoir mis l'évêque et ses allies dans nne déroute complète, les chassa pendant toute la nuit l'épée dans les reins. Le prélat, engagé dans les marais, fut misérablement mis à mort ; le comte de Gueldre fut pris avec plusieurs autres seigneurs, et quatre cents chevaliers et écuvers restèrent sur le champ de bataille,

Il follait pourvoir au choix d'unsuecesseur à donner à Otton de Lippe. Gérard de Gueldre et les eigneur d'Anstet obtinent du châtelair de Kovereden d'être refléchés pour quelques jours de leur prison, afin depouvoir assister au chapitre qui s'ouvrit à Utrecht, pour procéder à l'élection d'un nonveau chef. Ils se firent porter, sur des civières, dans la salle de l'assemblée; car ils souffenient encora des blessere qu'ils evaient reque dans la funeste bataille où ils furent pris. Le choix tomba sur le ills du comte d'Oldenbourz, Willibrand de Pederger le prêlet, dont il albit recueillir l'heiring. C'était en 1226. Toutefois Willibrand er réissit pas à réouffer la groute fur pays de bremthe et des terferes d'Yssel. Il mourait vant que la 1224 fill venue rirapper d'épouvante les rebelles, et les eût amenés à demander la naix.

Gérard de Gueldre ne vécut pas jusque-là. Il mourut en 1229, après avoir accompagné l'évêque dans sa première expédition contre le sei-

gneur de Koeverden.

Otton III, fils de Gérard, succéda à son père dans le comté de Gueldre. Ce prince, surnommé le Pied-bot, fut réintégré par l'emperenr dans les péages dont son père avait été dépouillé en 1223, et il agraudit son territoire de la haute avouerie de la ville et du royaume de Nimègne, dont il fut investi en 1248 par l'empereur Guillaume de Hollande, et qui avait dépendu insqu'alors du duc de Brabant. Ainsi le comté se trouvait entièrement arrondi, et il formait un bel ensemble tout d'une pièce, depuis Woudrichem et Heusden jusqu'a Elst et Arnheim. Six ans plus tard, il obtint une nouvelle marque de la munificence impériale, qui lui donna le fief d'Ove. Ainsi se complétait à peu près le territoire de la Gueldre dans le Bétuwe, entre le Wahal et le Rhin. En 1256, Otton acheta toutes les seigneuries que le couvent de Deutz, pres de Cologne, possédait dans le Betuwe et dans le Veluwe; et il entra ainsi en possession immédiate d'Elkum, de Velp, de Rhynwyk et de Wyk. La même année, il acquit Zevenaar. Mais ce n'était pas seulement par toutes ces importantes acquisitions qu'il augmentait la puissance de son comté : il chercha aussi à l'affermir par de grandes alliances, eontractées avec les princes voisins. Ainsi



une de ses filles épousa Walerain, sirede Fauquemont et de Montjoye, de la maison de Limbourg; une autre, le comte Adolphe de Berg; enfin, une troisième, Thierry de Clèves.

Otton était fort avancé en âge quand il mourut, en 1271. Les dernières années de sa vie furent signalées par une guerre qu'il eut avec le duc de Brabant au sujet de la ville de Thiel. Il expira avant d'avoir pu la terminer, et son fils Renaud lui succéda.

Ce prince, qui mérita le surnom de Guerroyeur, eut pour première femme Ermengarde, hértière de la maison de Limbourg, qui ne lui donna point d'enfants. Il épousa en secondes noces Marguerite, tille de Gui de Dampierre, comte de Flandre, qui fut la mère de

Renaud II de Gueldre. C'est Renaud I qui parut, en 1288,

dans la fameuse guerre engagée avec le duc Jean I de Brabant , pour la succession du duché de Limbourg. Nous avons vu quel fut le résultat de cette lutte sanglante, décidée par la bataille de Woeringen, laquelle adjugea définitivement cedomaine à Jean I, et détruisit toutes les espérances de Renaud de Gueldre, qui en 1289 renonça enfin à ses droits sur le Limbourg, et obtint en retour les territoires de Thiel et de Bommel, conquis sur son père par les Brabançons. Cette guerre ne fut pas la seule qui mérita à Renaud le surnom qu'il porte dans l'histoire. Celle qu'il eut à soutenir dans l'Ostrachie et dans la Westrachie, pour y établir son autorité, après que l'empereur Rodolphe l'eut investi de ces seigneuries en 1290, n'eut pas un meilleur résultat que celle qu'il entreprit pour la défense des terres limbourgeoises. Mais dans l'une et dans l'autre il montra une rare intrépidité et un courage chevaleresque peu commun, même dans ces temps des grands courages.

Ces expéditions ruinèrent la santé de Renaud, qui, en outre, grièvement blessé à la tête dans la bataille de Woeringen, eut même quelques lueurs de folic qui attristèrent le reste de sa vie, et qu'augmentaient encore les chagrins qu'il ressentait de la perte de tant d'auns tombés dans cette fatale journée. Aussi il ne s'occupa plus que d'agrandir ses États par l'acquisition d'un grand nombre de petits fiefs, et de reorganiser ses villes, en leur donnant des chartes, où la liberté communale eut à la vérité peu de part. En 1311, il obtint de l'évêché d'Utrecht, en fief immédiat, le Veluwe, pour lequel le duc de Brabant avait négligé de faire hommage à l'évêque Gui. Cependant la maladie d'esprit qui le gagnait chaque jour davantage, les atteintes qu'il porta aux libertés, et l'extraordiuaire piété dont il fit preuve vers la fin de sa vie, comme le démontrent les noms nouveaux qu'il donna aux villes. tels que Hattem-Mons Dei , Zutphen-Insula Dei major, Wageningen-Insula Dei supra Veluam, Ruremonde-Insula Dei ad Mosam, lui aliénèrent la plupart des villes et des seigneurs. Il se forma contre lui un parti de mécontents, à la tête desquels se plaça son fils Renaud, qui commença bientot une guerre ouverte contre son père, en 1316. Cette lutte impie dura deux années, et elle ne se termina qu'en 1318, par l'arbitrage du comte Guillaume de Hainaut-Hollande. Par cette décision, le ieune Renaud fut chargé de l'administration des domaines gueldrois.

Cependant la sandé du vieux comte empirait de plus en plus. Sa femme et quelques-unsdes grands du pays furent d'avis qu'il faliait l'enfermer. Son fils, en effet, le confina dans le château de Montfort, près de Ruremonde, qui avait été bâti par Henri de Gueldre, évêque de Liége. Le vieillard y mourut

le 9 octobre 1326.

Renaud I avait laises le pays singulièrement obiré. Son fils, qui avait épousé Sophie, héritière de Floreat Berthold de Maines, fut forcé devendre une partie de cet héritage, pour dégager le comté des dettes qui l'accablaient. Mais à peine ses linances furent-elles rétablies, qu'il perdit sa ferume. Il se vit placé ainsi dans un grave embarras. En vertu des stipulations matrimoniales contractées avec la famillé des Berthold, il s'était en-

gagé à n'admettre à la succession de la Gueldre que les enfants issus de ce mariage. Or, Sophie Berthold ne lui avant laissé que des filles, cet arrangement devenait caduc pour les fiefs impériaux du comté, si un mariage postérieur lui donnait un fils. Telle était la difficulté qui se présenta en 1331, au moment où Renaud II voulut épouser en secondes noces Éléonore, sœur du roi d'Angleterre. Il se pour vut d'abord auprès de l'empereur Louis de Bavière, qui assura aux enfants du futur mariage la succession de leur père dans le domaine impérial de Nimègue. Ensuite il obtint également pour eux, de l'évêque d'Utrecht, la succession des fiefs utrechtois. Enfin, dans un diplome qu'accompagnait son acte de mariage, il stipula que le fils aîné, ou, à défaut de fils, la fille aînce qui sortirait de l'union projetée avec Éleonore, succéderait dans toutes les seigneuries de la Gueldre. Le duc de Brabant et le comte de Hollande se rendirent garants du contrat, et le mariage eut lieu le 24 octobre 1331. Deux années après, Renaud consentit aux fiançailles de sa fille aiuée Marguerite avec Gérard, fils aîné du comte de Juliers, et elle recut en dot ce qui restait des domaines de Berthold de Malines.

Ce prince avait hérité de l'esprit guerrier de son père. Dans l'histoire de Hollande, nous l'avons vu prendre les armes contre les Frisons en 1323. Il les battit de nouveau en 1338, sans gagner, cette fois, plus de terrain que la première dans l'Ostrachie ni dans la Westrachie. Vers le même temps, éclata la guerre entre la France et l'Angleterre. Renaud v fit cause commune avec son beau-frère, et y fit briller le troncon de l'épée paternelle, brisée à la journée de Woeringen. Ces expéditions, et les prêts que Renaud ne cessait de faire à l'empereur Louis et à Edouard d'Angleterre, endettèrent considérablement le comté. Louis témoigna sa reconnaissance des services que Renaud lui rendit ainsi, en lui attribuant le titre et la dignité de duc. Après avoir donné une charte de

commune à la ville de Venlo en 1343. Renaud mourut à Arnheim. Il laissait d'Éléonore un fils mineur, qui lul succeda sous le nom de Renaud III. Dans la crainte que l'âge de leur jeune prince n'entraînât le pays dans des troubles et dans des désordres, les villes conclurent aussitôt une alliance, dans laquelle entrè-rent d'abord Nimègue, Zutphen, Arnheim et Ruremonde, qui étaient les chefs-lieux des quatre quartiers de Gueldre: ensuite Gelder, Emmerich . Thiel, Saltbommel, Harderwyk, Doesburg, Goch, Dotechem, Lochem, Venlo, Neustadt, Gent, Maas-Bommel, Wageningen, Elburg, Hattem, Erkelens et Echt. Cette alliance était devenue d'autant plus urgente que le jeune duc se trouvait avecsa mère à la cour d'Angleterre, et que des partis avaient commencé à troubler le duché. D'un autre côté, le comte de Juliers songeait à faire valoir les droits hérèditaires de sa femme Marguerite. fille de Renaud II et de Sophie Berthold, en vertu des stipulations du mariage de sa mère. Mais ce dernier danger se trouva bientôt écarté par la mort de Marguerite, survenue en 1344. Cependant le comte n'en continua pas moins à souffler le feu dans le duché. Aussi le roi d'Angleterre, dans le but de prévenir les desordres qui allaient y éclater, songea à négocier une union entre le jeune due et Elisabeth, fille du comte de Juliers, et à charger celui-ci de la tutelle et de l'administration de la Gueldre. Mais le jeune Renaud voulut rester fidèle au traité concln en 1334 avec le Brabant, en vertu duquel il avait été stipulé qu'il épouserait Marie de Brabant; et il refusa l'union qu'on lui proposait, pour conclure, en 1347, celle que son père avait acceptée pour lui.

Cerègne, commencé sous de si mau vais auspices, ne tarda pas à être désolé par une rude guerre qui mit le duché à deux doigts de sa perte.

Dans une querelle que l'évêque d'Utrecht eut, en 1348, avec le duc Guillaume de Bavière-Hollande, qui

In - 38 Googli

n'observait point le traité que sa mere, l'impératrice Marguerite, avait conclu avec l'éveché, Gilbert, sire de Bronckhorst, était parvenu à surprendre la garnison épiscopale de Goor, et à réduire cette place en cendres. La querelle s'étant arrangée entre les deux princes, et Gilbert étant resté isolé, l'évêque envoya coutre lui une armée qui ravagea tous ses domaines. Mais comme ces terres appartenaieut au pays de Zutphen, et étaient fiefs gueldrois, il en résulta que le duc Renaud et son frere Édouard prirent parti pour le sire de Bronckhorst, et déclarerent la guerre à l'évêque, contre lequel le duc Guillaume s'engagea à les soutenir. Cependant le différend s'accommoda l'année suivante, après que les Hollandais eurent été forcés à la retraite. et que le prélat eut retiré de grosses amendes qui furent imposees aux Brouckhorst.

Mais si la paix se trouvait ainsi rétablie au deliors, elle ne l'était pas dans le pays même. Les Bronckhorst souffraient avec impatience l'humiliation qu'ils venaient de subir, et qu'ils attribusient surtout à l'influence qu'exerçait sur le duc la famille des Heekeren, qui, en effet, jouissait aupres de lui d'une faveur extraordinaire. Résolus de se venger à la fois du prince et de ses favoris, ils reussirent, en 1350, à exciter Édouard contre son frère Renaud, et à le faire se déclarer pour eux. Edouard, cédant aux Bron-ckhorst, se mit à la tête du parti puissant qu'ils étaient parvenus à former, et ils ne songeaient à rien de moins qu'à l'élever au duché. Cette conspiration s'étendit bientôt sur tous les points du pays. Renaud était dans une situation reellement critique; car une grande partie de la noblesse s'était rangée du côté d'Édonard et des Bronckhorst. Cependant il ne manquait pas d'alliés. Il avait pour lui Waleram de Fauquemont, le sire d'Asperen et Jean d'Arkel, et pouvait tenir tête à l'orage. Avant l'automne, leduché ne fut plus qu'un vastechamp de bataille. Cette guerre civile continuait encore en 1358. Tous les liens d'obéissance étalent relâchés. parti d'Édouard s'était acern d'une manière effrayaute, et les princes voisins avaient vainement essayé d'interposer leur mediation. La détresse de Renaud augmentait de jour en jour. Pour ne pas être chassé du duché, il se détermina à affranchir tous les habitants du Veluwe des Impôts et des dîmes qu'ils lui payaient. Cette mesure augmenta un peu ses forces. Mais cette population, peu exercée aux armes, n'était bonne qu'à incendier et à piller. Elle ne put tenir devant les épees des Bronckhorst, qui la défirent complétement. De leur côté les chevaliers se livraient à tous les désordres, brûlaient les manoirs de leurs ennemis, égorgeaient les garnisons. Edouard, soutenu par les gens de Nimègue, s'empara, en 1354, des châteaux de Buynswaard, de Lent, de Bemmel, de Zoelen, d'Avezaet, de Tuyl, de Loenen, d'Apelteren, do Doornik, de Zynderen, et de quelques autres. Il avait, de son côté, la plupart des nobles. Renaud avait, du sien, presque toutes les villes et les campagnes, Il reprit Arnheim, Doesburg, Venlo, Thiel, et Emmerich. Le pays était épuisé par ces ravages

et parces desastres, et de toutes parts on aspirait à un peu de repos. Enfin, en 1358, les chefs-lieux des quatre quartiers de Gueldre, Nimègue, Zut-plien, Arnheim et Ruremonde, essayèrent de rétablir le calme. Deux échevins de chacune de ces villes conclurent un traité de paix avec les évêques de Munster et d'Utrecht, le comte de Moers, et Arnould, sire d'Arkel. Mais ce traité fut déchiré presque aussitôt qu'il fut écrit, et la guerre recommença avec un nouvel acharnement. Il fallait cependant mettre un terme à un état de choses qui avait réduit le plat pays presque en up desert. En 1361, Renaud, décidé à porter un grand coup, mit sur pied une armée plus nombreuse que jamais. Il la dirigea sur Thiel, qui tenait pour Edouard, Celui-ci n'était pas resté inactif; il avait, de son côté, rassemblé de grandes forces. Il marcha è la renconire de son frire, qu'il attspua pres de Thiel, et qu'il fil prisonune, aprie l'avoir complétement defait. Alors la Gueldre tout entière se sount au vianqueux, le proclama duc et luiprêtale serment de fidelité. Rennad, prisonnler, fut transporté d'abond au château de Rozendaal, pris d'Arnheim, ensuite à Nieuwbeek, entre Deventer et Zutphen, où il resta enfermé dix nas.

Hneparattpasquecette captivité lui at causé de grands chagrins; ear, s'il fluit en croire ce que rapporte l'historiographe Arend van Slieiten-listoriographe Arend van Slieiten-ment aux plaisirs de la table, qu'il engraissa bientit à tel point, qu'il ne tut plus nécessire de tenir férnat son appartement, sa complence seelle Creppétant de no sortir. Lorsqu'il fut vere passage, dénoile les portes des chambres qu'il à vait occupées.

Edouard, parvenu au pouvoir, eut à lutter encore avecles de Heekeren, qui avaient cherché un asile en Hollande, et continuaient à faire des irruptions dans le duché. D'un autre eôté, Marie, femme de Renaud, s'était refugiée auprès de sa sœur Jeanne, duchesse de Brabant, qui envoya ses hommes de guerre dans l'île de Bommel, où ils porterent le ravage. Un troisième parti se déclara contre lui : ee fut le comte de Clèves, qui, ayant vainement réelamé la dot de sa femme Mathilde de Gueldre, voulut, en 1364, forcer par les armes Édouard à la lui payer. Ce ne fut pas tout : d'un bout du pays à l'autre, des plaintes éclatèrent sur l'élévation des péages, sur les impôts, sur les dîmes, auxquels, après tous les désastres qu'on avait soufferts, il était difficile de faire face. Mais, si porté qu'il fût à reudre la tranquillité au pays, Edouard n'y put réussir que par la guerre. Il prit et démolit les châteaux des de Heekeren; il chassa les Brabançons de l'île de Bommel; il s'arrangea avec le comte de Clèves, en

lui engageant la ville d'Emmerleh; enfin il contenta les villes en leur aecordant de nouveaux priviléges. D'un autre côté , il se fortifia par l'alliance qu'il contracta avec Albert de Baviere-Hollande, dont il épousa la sœur Catherine. Mais il ne jouit pas longtemps du repos qu'il s'étnit ainsi assuré; car, impliqué dans la guerre que Wenceslas, duc de Brabant, fit, en 1371, au duc de Juliers, qui avait agi contrairementa la Landfried, ou paix du pays, le duc Edouard fut mortellement blessé dans la bataille de Geilenkirchen, où il s'était placé sous les drapeaux de Guillaume de Juliers.

La mort d'Edouard proeura la liberté à son frère Renaud, qui sortit enfin de la prison où il avait été retenu pendant si longtemps au chiteau de Nieuwbeek: Le captif fut replacé à la lète du duché, mais pour n'en joulr que pendant trois mois; car il suivit bientôt son frère dans la tombe, et en lui s'éteignit la mason de Nassau

en Gueldre.

#### CHAPITRE TROISIÈME.

DEPUIS L'EXTINCTION DE LA MAI-SON DE NASSAU JUSQU'EN L'ANNÉE 1473.

Édouard ni Renaud n'avaient laissé d'héritier direct qui pût leur succéder. Il n'yavait pour recueill ir leur héritage que le fils de leur sœur Marie, épouse du due Guillaume de Juliers. Mais la réunion des deux dueliés sur la même tête pouvait rendre un jour le jeune Guillaume de Juliers trop puissant pour ses voisins. Aussi, l'évêque d'Utrecht recounut, comine devant succeder dans les domaines gueldrois, Mathilde, veuve du conite de Cleves, sœur aînée des ducs Renaud et Edouard: et il engagea cette princesse à donner sa main à Jean de Châtillon, comte de Blois, que les princes volsins reconnurent aussitôt duc de Gueldre, mais à qui la ville d'Arnheim seule prêta le serment de fidélité. C'était en l'an 1372.

Sur ces entrefaites, l'empereur arriva à Aix-la-Chapelle, pour aviser aux moyens de délivrer son frère, le duc de Brabant, de la captivité où il gémissait depuis la bataille de Geilenkirchen. Il temoigna le plus vif intérêt au ieune Guillaume de Juliers, et lui promit l'investiture de la Gueldre. En vain le comte de Blois essava-t-il de faire valoir ses prétentions par les armes, secondé qu'il était par l'évêque d'Utrecht. Partout le duc de Juliers lui offrit la plus vive résistance, jusqu'à ee qu'enfin, la guerre s'étant allumée entre l'évêque et le comte de Hollande en 1372, il concut l'espoir de mieux écraser son ennemi. Il n'y réussit pas cependant, malgré tous les efforts qu'il put mettre en œuvre. Le comte de Blois tint bon jusqu'à ce que, les hostilités ayant cessé entre le comté de Hollande et l'évêché d'Utrecht. il se trouva de nouveau appuyé par le prélat, son allié. Alors la lutte prit un caractère plus animé. Un grand nombre de seigneurs qu'il avait faits prisonniers, de concert avec le prélat, se déclarèrent en sa faveur, alin de s'affranchir de payer la rançon à laquelle il n'eût pas manqué de les soumettre. La position de Guillaume de Juliers se trouva ainsi singulièrement compromise. Il recut nn nouvel échec en 1377. le comte de Blois avant conclu, avec la majeure partie de la noblesse et plusieurs villes, une alliance pour six

ans. Cependant une heureuse combinason vint au secours du jeane duc de Juliers. Il lift faince à Catherine de Ba-Juliers. 1 de finance à Catherine de Ba-Juliers. 1 de finance à Catherine de Baguerre de la companie de la Hollande, ruins complétement le parti du somte de Blois et de Mathilde de Gueder; de sortre que le duché tout etter de sortre que le duché tout etter soute tout de la companie de la com

Cette lutte avait été d'un immense avantage pour les communes; car le prince, forcé par la nécessité de les attirer dans son parti, chercha à les gagner enleur accordant force privitéges et franchises. De cette maniere les communes gueldroises prirent, pendant la période de la minorité du jeune Guillaume, un grand dévelopement; et même la plupart acquirent alors plus de libertés que les villes impériales de Thiel et de Nimègue n'en avaient jamais possédé.

En 1933, Guillaume requi de l'empereur Wencelss l'investiure du duche de Gueddre. Quelques ferments de discorde y régiment encore, el plusieur seigneurs ne cessient d'essiyenvisions, quand les croisdes de Prasste de Livonie vinrent inspire su dus prides d'y cherche une occupation pour l'esprit guerrier de son indocile cheraliera. Il y conduist en effet ses turbulentes épies, qui s'userent bientielle.

Guillaume était revenu dans ses États en 1386, pour mettre fin aux différends que Marie de Brabant, veuve du duc Renaud, avait suscités contre la Gueldre, et qui n'étaient pas terminés encore, et pour recueillir, en 1393, la succession du duché de Juliers. La réunion des deux États dans la main de Guillaume, événement que les princes voisins avaient tant redouté, venait maintenant de s'accomplir. Le duc toutefois ne put guère profiter de cet accroissement de puissance, si ce n'est pour soutenir son beau-frère, Jean d'Arkel, dans une guerre que ce seigneur eut à soutenir contre la Hollande. D'ailleurs il mou-

rut en 1402.
Guillaume, n'ayant point laissé
d'heritier de Catherine de Baviera
Hollande, eut pour neucessur sous nier
Remand IV. Ce prince, Q'un espri pales autres de la commanda del commanda de la commanda de la commanda del commanda de la commanda del commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda del commanda de la comman

parti d'Orléans, Renaud IV, dès son avénement, se rangea du même côté, et se plaça par la dans la position la plus fausse à l'égard des princes voisins, qui tensient presque tous pour le duc de Bourgogne. Témoin des dispositions hostiles que ces princes ne se donnaient pas même la peine de déguiser, la noblesse voisine saisit, en 1406, les plus minces prétextes pour envoyer des lettres de défi. et déclarer la guerre aux duchés de Gueldre et de Juliers. Sous un autre que Renaud, le pays n'eût pas manqué de se trouver lance dans des agitations nouvelles. Mais il sut sagement faire décider par des arbitres toutes ces difficultés, dont chacune recélait une guerre peut-être. Deux ans après, en 1408, tout danger disparut devant le traité d'alliance offensive et défensive que conclurent la Gueldre et le Brabant, pour tous les cas où il ne s'agirait pas de tirer l'épée contre l'Empire, le roi de France ou le comte de Hollande.

Toutefois, malgré ett engagement solennel, une partie de la noblesse gueldroise prit une part très-active à la lutte qui commença bientôt à sévir en Hollande entre Jean de Bavière et la comtesse Jacqueline. Le duc Iniméine ne cessa pas, il est vrai, d'observer la Landfried, de même que les

villes gueldroises.

Le duc Renaud n'avant point d'enfants de son mariage avec Marie de Harcourt, la plus grande partie des seigneurs les plus importants du pays. et les magistrats des communes, songèrent à prévenir les troubles auxquels ne manqueraient pas dc donner lieu les disputes nouvelles qui s'élèveraient au sujet du duché. Ils conclurent donc en 1418 un concordat, par lequel ils s'engageaient à ne reconnaître, en cas que le due vint à mourir sans héritiers légitimes, d'autre seigneur que celui qui aurait réuni la majorité des voix des communes et de la noblesse. Le même acte garantissait le maintien en commun des chartes des villes, et des droits établis « d'ancienneté. » Le but de cette alliance fut si bien apprécié, que le reste de la noblesse se joignit,

en 1419, à ceux qui l'avaient signée. Renaud cependant y vit une infraction apportée à ses droits; mais il n'eut pas le courage d'essayer de s'y opposer. Jusqu'alors la chevalerie gueldroise

avait été seule à se mêler des affaires de Hollande. Renaud lui-même y prit part bientôt, et brisa le traité conclu avec le duché de Brabant, en s'alliant avec l'usurpateur du comté de Hollande, Jean de Bavière. Ce fut, il est vrai, dans le but d'attaquer en commun l'évêche d'Utrecht. Cette guerre couvrit de ruines le pays de Veluwe, où les troupes épiscopales exercèrent les plus grauds ravages. A près deux années de luttes, le duc en vintà un accommodement qui lui assura des sommes importantes, que l'évêque s'engagea à lui payer. Mais la mort ne lui permit pas de les recueillir. En 1423, il laissa le duché vacant, et le pays eut à lui choisir un successeur, aux termes du concordat conclu en 1418.

Après la mort de Renaud IV, les états du pays de Gueldre se réunirent à Nimègue pour proclamer en commun le nom de celui qui succederait à ce prince Leur choix s'arrêta sur Arnould d'Egmont, petit-fils de Jeanne, sœur des ducs Guillaume et Renaud, laquelle avait épousé Jean d'Arkel. Arnould n'avait que quatorze ans à peine, et son pere, Jean d'Egmont, vivait encore. Celnici fut donc investi de la tutelle de son fils, bien que la partie supérieure de la Gueldre eut préféré voir appeler à cette charge Adolphe de Clèves. Pour prévenir toute division qui aurait pu naître à ce sujet, et comme d'ailleurs il était important de s'assurer de l'amitié du cointe de Clèves, le jeune Arnould fut fiancé et, bientôt après, marié à Catherine, fille du comte Adolphe. Le 15 août 1424, l'empereur Sigismond reconnut solennellement les droits d'Arnould au duché de Gueldre; mais il ne tarda pas à refuser de ratifier le choix que les états du pays venaient de faire; et il voulut que le duc Adolphe de Berg fut choisi et mis en possession de l'héritage de Renaud V. Cependant les états de Gueldre s'en tinrent à leur première décision, et re-

poussèrent le prétendant de l'empereur. Néanmoins, forts de l'appui impérial et assurés du secours de l'archevêque de Cologne, Adolphe de Berg et son fils Robert se rendirent maîtres du duché de Juliers, et ce dernier prit pour épouse Marie de Harcourt, veuve de Renaud IV. Pendant ce temps, Arnould s'assurait de bonnes alliances do côté des Pays-Bas, et contracta avec Philippe le Bon, duc de Bourgogne, et avec l'évêque d'Utrecht une etroite union. Mais, si puissantes que fussent ces alliances, il comprit l'impossibilité de ressaisir le duché de Juliers. Aussi ne fit il aucune tentative dans ce but, et il se borna, pour le moment, à se fortifier et à se maintenir dans la Gueldre, D'aitleurs , un motif majeur lui commandait de ne songer a aucune entreprise de ce côté, les forces dont il auralt pu disposer se trouvant absorbees par la part qu'il lui fallut prendre aux luttes que l'évêque d'Utrecht, Zweder de Kuilemburg, soutenait contre Rodolphe de Diepliold, prétendant au siège de cet évêché, et par les envois de troupes qu'il dut fournir à Philippe le Bon, pour aider ce prince à mettre enfin un terme aux dernières tentatives de Jacqueline de Bavière en Hollande.

Ce qu'Arnould de Gueldre avait eraint depuis longtemps arriva en 1428. Robert, fils d'Adolphe de Berg, après s'être solidement établi dans le duché de Juliers, dont il venait d'être solennellement investi par l'empereur, reuouvela ses prétentions sur la Gueldre, La situation d'Arnould était d'autant plus fâcheuse, qu'il s'était en quelque sorte épuisé par les secours prêtes à l'évêque d'Utrecht et au ducdeBourgogne. Il se hâta done de conclure une trêve avec Rodolphe de Diephold, et il crut pouvoir compter sur Philippe le Bon. Mais ce prince, profitant de l'isolement où son affié se trouvait réduit, le somma, comme héritier du Brabant, de restituer les biens dotaux de Marie de Brabant, feinme de Renaud III de Gueldre. Il fallut parer au plus vite à ce

nouvel embarras. Arnould se rendit donc en toute hâte à la cour du duc Philippe, pour aplanir les difficultés qui auraient pu lui venir de ce côté; car il lui importait, avant tout, de se mettre en mesure de tenir tête à l'orage qui se préparait dans le pays de Juliers, Heureusement l'intervention du comte de Meurs parvint à empécher cet orage d'éclater. Grace à ce seigneur, des arbitres nommés par les deux partis se réunirent le 13 juillet 1429, et conclurent une trêve de quatre ans, pendant laquelle le statu quo serait observé de part et d'autre. Cette paix, que Robert de Berg avait posée, ne tarda pas à être roinpue, ce prince étant mort en 1430, et son père Adolphe s'étant emparé de l'affaire en litige, avec cet esprit turbulent et belliqueux que l'histoire lui reconnaît. La guerre éclata donc. Elle promettait à Arnould des dangers d'autant plus réels, que les difficultés élevées par la maison de Bourgogne s'étaient aggravées au point que le duc Philippe cherchait par tous les moyens possibles à créer dans le duché de Gueldre un puissant parti en faveur d'Adolphe de Berg, et que, d'un autre côté, celui-ci etait parvenu à faire fixer par l'empereur une diète où il prouverait la justice de ses prétentions sur ce domaine. Au milieu de ces me nacants embarras, les états du duché firent mettre le pays en hon état de défense, résolus qu'ils étaient à maintenir les droits d'Arnould. Mais l'empereur, malgré la résistance qu'il savait que le jugement qu'il allait pronoucer rencontrerait dans la fidélité du duché à son chef, mit Arnould et tous ses partisans au ban de l'Euipire. Le duc toutefois ne se laissa point effrayer par cette condamnation. Il pouvait compter sur son peuple : il voulut pouvoir compter aussi sur de bons alliés. Il conclut enfin en 1432, avec le duc de Bourgogne, une allian ce offensive et defensive, qu'il n'obtint, il est vrai, que par de grands sacrifices; et, peu de temps après, il conclut un traite aussi onereux avec le duc de Clèves. Ainsi appuvé, il put non-seulement se maintenir solidoment dans la Gueldre, mais encore, ayant envahi avec une armée le pays de Juliers, il voulut forcer Adolphe à accepter une bataille. Mais celuici, évitant avec soin toute rencontre decisive, se borna à réunir le plus de troupes possible, et à s'assurer de l'alliance de plusieurs seigneurs allemands, entre autres de l'archevêque de Cologne, avec l'aide desquels il réussit enfin à chasser les Gueldrois du territoire de Juliers. Le jugement impérial ne put donc être exécuté. En 1436, Arnould de Gueldre, pour récompenser les états de son pays de la fidélité qu'ils lui avaient témolgnée dans cette longue et dangereuse querelle, leur donna, dans une grande assemblee tenue à Nimègue, une charte générale, dans laquelle il confirma tous les droits et les priviléges des nobles aussi bien que des villes. Ce fut un lien nouveau entre le prince et ses sujets. Cette union ruinait les dernières espérances du duc de Juliers, qui enfin consentit à traiter de la paix. Les négociations s'ouvrirent à Dalhem , daus le duché de Limbourg , où se rencontrèrent les députés d'Arnould de Gueldre, d'Adolphe de Juliers, et de Philippe de Bourgogne. La conclusion du traité se trouva blentôt singulierement facilitée par la mort du duc Adolphe, auquel succéda son neveu Gerard de Berg et de Juliers, prince aussi pacilique que son oncle avait été guerrier.

Des ee moment Arnould, n'ayant plus rien à ceindère du dehors, ne s'occupa plus que de l'administration intérieure de son duché. L'Empire uli-mêmeavaitcessé ses menacos; car, en l'an 1442, on vit ce prince; paraitre tranguillement à la dicte de Francfort, où l'empereur Fréderic III Favalt invite à se rendre.

Cependant tous les éléments de guerre n'étaient pas si bien éteints qu'ils ne Gissent bientôt un nouvel effort pour éclater. C'était en 1443. Gérard de Berg et de Juliers avait mis sur pied des forces eonsidérables, dans lesquelles Arnoild vit une nienace faite à la Gueldre, Il s'empressa de convoquer de son côté une armée qui put tenir tête à celle de son voisin. Il s'attacha le duc de Clèves, tandis que Gérard attira dans son parti l'archevêque de Cologne et l'évêque de Liége, qui cependant ne purent lui prêter un secours efficace, celui-là se trouvant, bientôt après, entraîné dans une querelle avec l'évêque d'Utrecht, et celui-ci avant eonclu un accommodement avec le duc de Gueldre. Arnould, comptant sur l'affaiblissement que cette double défection avait apporte à son ennemi, entra aussitôt dans le territoire de Juliers avec deux mille hommes d'armes, et commença par mettre tout à feu et à sang. Gérard marcha au-devant de lui, et litessuyer à ceux de Gueldre une déroute fort peu importante, il est vrai, mais dans laquelle le duc Arnould lui-inême faillit être pris. Soixante-quatre chevaliers gueldrois étaient tombés entre les mains de l'ennemi; et les trophées de cette victoire ne furent tout simplement que de grosses rancons, que ceux de Juliers réclamerent comme prix de la liberté de leurs prisonnlers. Cependant il s'était formé dans le

duché une certaine opposition contre Arnould, qui s'efforçait de maintenir la charte qu'il avait donnée aux états à Nimegue, mais qui y réussissait d'autant moins que sa faiblesse extraordinaire augmentait chaque jour davantage les prétentions particuliéres des villes, dont les intérêts opposes se mirent bientôt en état d'hostilité. Le duc intervenait chaque fois dans les débats, mais chaque fois pour se créer de nouveaux ennemis dans les partis qu'il cherchait à concilier. Ce furent ces inimities intertines qui avaient engagé Gérard de Juliers dans l'entreprise qu'il avait voulu tenter contre la Gueldre, et dont nous venons de voir l'issue.

Pressé toujours davantage par les exigences des villes, le duc ourrit enfin en 1450 une grande assemblée des ètats à Lobith, à l'effet de procéder à la nomination d'un conseif d'administration pour le duché. Les chefs-

14.

lieux des quatre quortiers du pays demandérnt que, outre les deux chevaliers que chaque quartier avait à dire, chacune des quatre capitals en le droit d'en nominer deux autres, de sorte que le nombreen (fil protés sezs. Le ducy consentit. L'assemblée close, i remnit a econsisi de nobles les quavernement du pays, sous le presidence de du duchesse; et il partit pour Rome, de du de le consensation de la consensation de subsense. Il ne registra de la consensation de admissione de la ceptit du original de admissione. Il ne registra d'un 145 co

La faiblesse d'Arnould croissait de jour en jour, en raison des difficultés qui l'environnaient. Bientôt il en survint une qui menaca d'autener la ruine du duché, en y allumant la guerre civile. En voici la cause. Vincent, comte de Meurs, avait été investi de plusieurs fiefs dépendant du comté de Fauquemont, pendant la réunion des duchés de Juliers et de Gueldre. La séparation de ces deux seigneuries avant été opérée, il cessa de se considérer comme vassal d'Arnould. Celui-ci, irrité de ce qu'il appelait une rébeltion, voulut réduire le contte par les armes. Mais Vincent, sachant qu'il n'aurait pas de peine à obtenir du secours des gens de Nimégue, qui étaient fort opposés au duc, s'adressa à cette ville, laquelle en effet promit de le soutenir. C'était une ètincelle qui pouvait mettre en feu le pays tont entier, et compromettre la couronne ducale elle-même.

Dans cette circonstance critique, la duchesse de Gueldre et son fils Adolplie résolurent de prendre en main les affaires du pays, et ils se pronoucerent pour le comte de Meurs. Ainsi la guerre civile s'alluma. Une partie du duché tenait pour le fils, l'autre tenait pour le père. Celui-ci se tourna alors vers le duc de Bourgogne, qui, se bornant à des promesses, ne fit rien pour son allie; car il voyait saus doute avec plaisirces dissensions s'envenimer, esperant v trouver plus tard l'occasion d'enrichir par ce moyen son heritage, deja si riche et si beau. Arnould obtint cependant quelque secours du duc de Clèves, et put se mettre en campagne contre son fils, qu'il assiègea dans Venlo et contraignit à lui demander pardon.

Mais, non content de pardonner à son fils rebelle. Arnould, par un traité conclu à Batenburg, le chargea de l'administration de la ville et du royaume de Nimègue, ainsi que du territoire de Duiffel. Cette fatale condescendance ne tarda pas à porter ses fruits; car la paix fut bientôt troublée de nouveau par Adolphe, qui fit enlever et maltraiter deux seigneurs de la cour de son père, au point qu'ils succomberent aux violences dont its avaient été les victimes, Arnould, voulant punir cette infraction au traité de Batenburg, somma son fils de comparaître à son tribunal. Mais Adolphe refusa de s'y rendre, et il se retira avec sa mère dans le Veluwe, rompant ainsi ouvertement avec son pere. Il ne restait au duc qu'à tirer l'épée contre le jeune rebelle; et il se disposait à prendre les armes, quand Adolphe quitta brusquement le duché, et se rendit à la cour de Philippe le Bon, pour y chercher de l'appui. Mais sa demande ayant été repoussée, il prit le parti d'aller accomplir un pelerinage en Orient. A son retour, il épousa à Bruxelles Catherine de Bourbon, belle sœur du cointe de Charolais, et parvint à se faire pour la seconde fois recevoir en

grace par son père. La Gueldre cependant se déclarait de plus en plus contre Arnould. Les villes de Nimègue, d'Arulieim et de Zutpheu lui étaient plus que jamais hostiles, et Vincent de Meurs y gagnait une influence toujours grande, à cause de la lutte qui n'avait cessé de régner entre lui et le duc. Celui-ci pouvait encore, il est vrai, compter sur le duc de Clèves dont l'alliance ne lui avait point fait defaut. Mais, sur ces entrefaites, Adolphe et sa mère rentrèrent brusquement dans le duché, decidés à tout risquer pour parvenir à s'emparer du pouvoir. Ils commencerent par s'attacher au parti à la tête duquel se trouvait placée la ville de Nimègue,

et réussirent a y faire entrer les villes du haut quartier du pays, à l'exception de celle de Ruremonde. Jusque-là tout s'opérait dans le plus grand secret, le moment n'étant pas encore venu d'agir au grand jour. Mais ce moment arriva bientôt. Quelques chevaliers, pour en finir promptement, proposèrent au jeune Adolphe et à la duchessede s'emparer d'Arnould, et de l'enfermer dans un château fort. Le fils dénaturé, et sa mère, applaudirent à ce projet. Mais plus il était perfide, plus il fallait de prudence pour l'exécuter. Aussi, toutes les chances furent combinées avec un art incrovable. On se rapprocha lentement du duc, on l'entoura de prévenances, on recher-cha ses bonnes grâces, de loin d'abord, de près ensuite. La duchesse s'était reudue pendant les fêtes de Noël à Grave, où le duc tenait sa cour. Adolphe l'y avait suivie le jour des Rois 1445. Le vieillard, trompé par les faux semblants d'affection que sa femme et son fils ne cessaient de lui témoigner, leur avait rendu toute sa confiance. Cet aveuglement le perdit. En effet, au milieu d'une nuit ténébreuse et glaciale, Adolphe introduisit dans le palais ducal une troupe de gens de guerre qu'il avait fait venir de Nimegue, et fit saisir son père dans son lit. Bien que la rigueur de la saison fût extrême, le prisonnier fut jeté dans une barque, mai couvert, et se plaignant, avec des larmes amères, et du froid, et de l'ingratitude de son fils. Mais Adolphe, sans écouter les plaintes du vieillard, lui fit passer la Meuse, et le transporta d'abord à Lobith, ensuite à Buren, où il l'enferma.

Tous les princes voisins furent grandment émis, en spprenant l'acte de violence qu' Adolphe venait d'excret sur son père. Le duc de Cêves surtout adressa à ce sujet les plus pressantes remontrances à son neveu. Mais celui-ci n'en tint aneun compte. Il s'arceça, autant qu'il put, l'administration du duché, et voulut par de mavaits raitements forcer enfin son perè à abdiquer le pouvoir. Ce moyen lui resust. Armoul délai tous ses sujets

de leur scrment de fidelité, et Adolphe, cet indigne fils, se fit inaugurer, le 15 janvier, ducde Gueldre à Doesburg. Cependant tant de perfidie ne devait pas rester impunie. Le duc de Clèves fut le premier à prendre les armes, et à rallier à son drapeau plusieurs autres seigneurs gueldrois. Les prélats d'Utrecht et de l'archevêché de Cologne cherchaient de leur côté un prétexte pour se déclarer contre Adolphe : ils le trouvèrent dans quelques difficultés suscitées à propos de certains péages prélevés illégalement sur des marchands de leurs dioceses, tandis que, dans le duché même. Ruremonde refusait toujours de reconnaître le nouveau prince.

Les épées de Clèves entrèrent les premières sur le territoire de la Gueldre, et dévastèrent tout le pays de Nimègue. Adolphe, de son côté, entra sur les terres de Clèves, où il exerça de sanglantes représailles.

Cette guerre avait duré nne année tout entière, et elle apportait de graves préjudices au commerce du Brabant. Aussi Philippe de Bourgogne adressa bientôt des plaintes severes an fils d'Arnould. Ces remontrances réitérées, et l'épuisement des finances. auquel Adolphe avait vainement tenté de remédier, en accordant à grand prix d'argent des priviléges exorbitants aux villes, le deciderent enfin à conclure, au commencement de l'an 1467. avec le duc de Clèves une suspension d'armes, dans laquelle il fut stipule que le duc Arnould sortirait de son cachot; qu'il obtiendrait Buren, Lobith, ou une autre forteresse du duché; qu'il lui serait donné un état convenable à sou rang; et qu'on lui accorderait la liberte de chasser, de pêcher, d'aller et de se tenir où bon lui semblerait. toutefois sous la surveillance nécessaire. Ce traité signé, le duc de Clèves déposa les armes ; mais Adolphe n'exécuta pas les conditions auxquelles II venait de souscrire; car il craignaît toujours que son père ne sé mit à la tête de quelque parti. Il recommenca même la guerre contre le duc de Clèves , et obtint pour allié l'acehevêque de Cologne : mais il fut forcé de nouveau à demander la paix, qu'il rompit derechef. Alors recommencèrent les ravages et les dévastations, jusqu'à ce qu'enfin le duc Charles le Temeraire interposa sa médiation en 1469. Adolphe eut l'air de céder, vaineu cette fois en apparence par la perte de sa femme Catherine de Bourbon, et par l'anathème qui pesait sur lui depuis qu'il avait si indignement jeté son père dans les fers. En 1470, il convogua à Nimègue les états du pays, et les pria de consentir à la mise en liberté du duc prisonnier. Ceux de Nimègue et tous les seigneurs ennemis du vieux Arnould se prononcerent formellement contre la proposition; et Adolphe ne demandait pas mieux que de se rallier à leur volonte. Mais Charles de Bourgogne, pousse par Guillaume d'Egmont, frère du vieux due, et par le due de Clèves, manda l'usurpateur à Hesdin, afin de s'y justifier de l'infraction qu'il venait de faire à la paix. Un cardinallégat du saint-siège v était présent. et reprocha vivement à Adolphe l'attentat dont ils s'était rendu coupable; mais celui-ci allégua le serment qu'il avait prêté aux états, et par lequel il s'était engagé à ne rien décider sans leur consentement. Toutefois Charles de Bourgogne insista si vivement, qu'Adoiphe donna l'ordre écrit de relacher son père. Sur cette lettre, portée, sans delai, au commandant du château de Buren, le prisonnier fut tiré de son cachot et conduit à Bois-le-Duc, d'où il se rendit à Hesdin. Partout il fut accueilli avec autant de respect et de vénération que son fils le fut avec mépris. Arnould revint aiusi au monde, portant la double couronne de la vieillesse et du malheur.

Cependant le bruit se répandit en Gueldre que le duc Charles, non content d'avoir fait remettre en liberté le pière, allait faire saisir le flis, L'inquiétude fut grande dans le pays, quand exte nouvelle y fut accréditée. Aussi, dans l'alaeme qu'elle produisit, les états seréunirent à Zutphen, et prirent la resolution de défendre et de conservant de la resolution de

ver le duché au nom d'Adolphe. Cette décision adopté et signée, ils en donnèrent communication au duc Charles, qui se plaignit amèrement de l'intention qu'on lui avait prétée. L'assemblée publia, en outre, un manifeste, dans leque elle exposa toutes les raisons qui avaient motivé l'arrestation et la eaptivité du due Arnould.

Charles de Bourgogue, après avoir comment traité ett querelle de famille, voulut réintegrer Aolphe d'ars la Gueldre, à condition que la ville de Grave continuerait à appartenir au vieux Aronuld, auquel le duché payerait, en outre, une pension de six mille florins d'or. Mais Aolphe se refusa à cet arrangement, disant:

 J'aimerais mieux jeter mon père dans un puits et m'y précipiter après lui, que d'accepter une pareille projosition. Voici déjà quarante ans qu'il est due; il est temps enfin que mon tour arrive.

Bientôt après, il s'échappa brusquement de la cour de Bourgogne; mais, ayant été reconnudans sa fuite en voulant passer la Meuse, il fut arrêté. On le transporta d'abord au château de Namur, puis à celui de Vilvorde, et enfin à celui de Courtrai.

Après l'arrestation de son fils, le vieux Arnould écrivit des lettres aux états de Gueldre, dans lesquelles il les somma de le reconnaître comme leur prince légitime. Ensuite il s'occupa, avec l'aide de Charles de Bourgogne, à mettre sur pied une armée. et il pénétra dans son duché. Les fêtes de Pâques 1471 terminées, il entra, sans coup férir, dans la ville de Grave, qui lui ouvrit ses portes; mais il fut forcé de reduire le château fort par les armes. Cette entreprise lui réussit: Gelder et Ruremonde se soumirent sans résistance. Mais les autres villes du pays persistèrent dans le refus de le recevoir; et comme Charles, fils aîné d'Adolplic, n'avait pas encore atteint sa majorité, elles conférérent au comte Vincent de Meurs l'administration intérimaire du duché. Ce ne fut pas tout : les chcfs-lieux des trois quartiers superieurs de la Gueldre et les seigneurs conclu rent un autre traité, en vertu duquel ils s'engageaient à garder entre eux bonne alliance et à s'assister mutuellement. Toutes les lettres qu'Arnould put envoyer aux villes en particulier, telles que Zutphen et Arnheim, demeurèrent sans aucun résultat. En sorte que, voyant l'impossibilité de reconquerir le territoire de son duche, il prit, vers la fin de l'an 1472, à Saint-Omer, la résolution de vendre la Gueldre à Charles le Téméraire pour quatre-vingt-douze mille florins d'or. en se réservant toutefois le titre de duc, et l'autorité souveraine dans le pays, Quant à l'administration, elle fut laissée à Charles de Bourgogne, qui obtint le droit de faire occuper par ses hommes une place forte à son choix dans chacun des quatre quartiers. Ce marché conclu, le Téméraire entra aussitôt dans le duché, fit démanteler les villes de Nimègue et de Venlo, pour refréner leur esprit de rébellion, et sévit contre une partie des seigneurs qui s'étaient montres le plus acharnés contre le vieux Arnould. Celui-ci s'était assuré la jouissance viagère de la ville et du château de Grave, où il passa les derniers mois de sa vie. Il y mourut le 23 février 1473. Le duc Charles se mit aussitôt en possession de la Gueldre, qui dès lors se trouva attachée aux domaines de la maison de Bourgogne.

## LIVRE VI.

## HISTOIRE DE L'ÉVÊCHÉ D'UTRECHT JUSQU'A DAVID DE BOURGOGNE.

### CHAPITRE PREMIER.

DEPUIS L'ORIGINE DE L'ÉVECHÉ JUS-QU'A L'EMPEREUE ABNOULD.

L'origine la plus probable du nom d'Utrecht est celui d'Outrecht (vetus Trajectum), par lequel la capitale de l'évêché se trouve désignée dans les documents du IXe siècle, bien que cette ville y soit fréquemment appelée aussi Trajectum ulterius ou ultrajectum, comme opposition au nom de Trajectum superius que portait la ville de Maestricht, également située sur le territoire des Francs. Les habitants du territoire environnant paraissent avoir porté anciennement le nom de Wules; car Utrecht est appelé, dans d'an-tres documents, oppidum Wiltorum. Quelle que soit l'origine romaine ou franque de cette ville, il est certain qu'elle ne fut érigée en place forte et en siège épiscopal que dans les temps de Charles Martel, comme nous l'avons déià dit.

Le premier chef decet évehéfut saint Willhert ou Willhert of, Northumberland, qui, ayant été sarré à Rome de la Rome de l

Déjà du vivant du premier de ces

prélats, comme il résulte du testament même de saint Willibrord, l'évéché comptait, outre la ville d'Utrecht, plusieurs possessions importantes, parmi lesquelles se trouvait l'Église d'Anvers avec toutes ses dépendances.

L'évêché d'Utrecht était situé dans le comté d'Insterlak, qui faisait partie du Teisterband, lequel était, comme nous l'avons dit, une réunion de plusieurs comtés.

Avant de mourir, Willibrord designa pour son successeur son disciple et compagnon saint Bonifice, que le aunt-siege avait des accré evique des aunt-siege avait des accré evique des Edite les priviléges les plus tiendus, d'abord de Charles Martel, ensuits de Pepin le Bref. Mais Bonifice n'admistra point par lui-même et diocèse, absorbé qu'i fétait ailleurs par le cercle propientudes est avant sa point par le propientudes est avant su position que l'autorité de l'un de l'architecture de l'archit

Ce dernier, issu d'une famille franque très-considérable, succéda à Boniface, et mourut entre l'an 765 et 784. Il laissal'évêché à Albert d'York, qui, plus tard, cumula avec ce siége celui de Cologne, et obtint de Charlemagne d'importanteadonations. L'année de la mort de ce prélat n'est point connue. Après lui on voit se succéder rapidement dans le diocèse d'Utrecht, d'abord Théodard, savant frison, pendant l'administration duquel Charlemagne luttait encore avec Wittekind; ensuite Erwachter ou Harkamar, qui, selon les uns, fut originaire de la Frise, selon les autres, de Northumberland; enfin Rixfried, également Frison, qui vivait encore en 815, et recut de Charlemagne la ville de Wykby-Duurstede, et tous les impôts et les dimes auxquels avait eu droit jusqu'alors la chambre impériale dans le diocèse d'Utrecht.

Frédérie, disciple de Rixfried et issu d'une famille frisonne, obtint la crosse après la mort de son maître. Les paroles que l'on assure lui avoir été adressées par l'empereur Louis le Débonnaire, le lendemain du jour où il fut inauguré sur le siège épiscopal, nous montrent suffisamment que les idées païennes avaient encore racine dans certaines parties du diocèse d'Utrecht. « Est autem, dit l'empereur, Walachria tuz diæcesis insula multum infamis, ubi, proh dolor! concumbere dicitur non solum frater sorori, nerum etiam filius suz propriz genitrici. » Quant à la Frise proprement dite, elle était grandement infectée de l'hérésie des ariens; et ce fut pour l'extirper que Frédéric envoya à Stavoren saint Odulphe d'Oirschot. Dans la tâchedifficile qu'il eut à accomplir, Frédéric ne démentit pas un seul instant son zèle, si bien qu'il finit par en devenir la déplorable victime. Il s'attira la colère de l'impératrice Judith, dont il avait sans ménagement réprimande les relations avec le marguis Bernard de Barcelone; et il fut misérablement assassiné par ordre de cette princesse . en 838.

lei se succédèrent plusieurs évêques a peu d'années d'intervalle. Ce fut d'abord le frère de Frédéric, Albert II, sous le règne duquel le diocèse fut dévasté par les Normands; ensuite Eginhard, qui n'est cité que dans un diplôme de l'empereur Lothaire 1; puis, le Frison Ludger; enfin, un autre Frison, Hunger, sous lequel les Normands exercerent de nouveaux ravages dans l'évêché. En 866, la erosse échut derechef à un Prison nommé Odilbald, qui régna jusqu'au temps de l'empereur Arnould.

Sous ce dernier évêque, l'église de Saiut-Martind'Utrechtavaitdeja acquis une grande importance territoriale, grâce à la faveur des empereurs et à la pieuse libéralité des seigneurs

## CHAPITEE II.

JUSQU'A L'ACQUISITION DU HAME-LAND. 1046.

Après la mort d'Odilbald, lechapitre, d'une voix unanime lui choisit pour successeur Egilbold, également d'origine frisonne. Ce prélat était fort con-sidéré à la cour de Zwentibold; mais il n'administra son Église que pendant deux années, et il fit place à Radbod, qui descendait par sa mère de l'ancien chef frison du même nom. Radbod était un homme fort savant, élevé à la cour de France, et instruit dans les sciences philosophiques, telles qu'elles étaient cultivées à l'époque où il ve cut. La ville d'Utrecht ayant été entièrement ravagée par les hordes normandes, il transporta sa résidence à Deventer, et s'appliqua avec ardeur à réparer les désastres auxquels son diocèse avait été soumis par les furieuses invasions de ces barbares. Mais les Normands l'arrêtèrent à plus d'une reprise dans ce travail de restauration, jusqu'à ce qu'enfin on eût reussi à les expulser entièrement des terres de l'évêche. Radbod succomba à cette grande tâche en l'an 917, et fut enterré à Deventer, après avoir en 914 obtenu de l'empereur Conrad I la confirmation des droits et des privilèges que l'É'glise d'Utrecht avait recus des rois francs précédents.

Son successeur fut Baldric, que l'on croit issu des comtes de Clèves, et qui vivait à la cour de Henri l'Oiseleur. dont il éleva les deux fils : l'un qui, plus tard, figura dans les fastes de Empire sous le nom d'Otton le Grand; l'autre, que nous avons déjà rencon-tré dans l'histoire de la basse Lotharingie, et qui fut archevêque de Cologne sous le nom de Brunon.

Le premier projet de Henri l'Oise-leur avait été de donner à Brunon la succession de Radhod; maia, comme le territoire de l'évêché était cons-

d'Utrecht elle-même demandait à être relevée des ruines où ces barbares l'avaient mise, et que, en un mot, ce siége réclamait un bras énergique, il confera le diocèse à Baldric. C'était là , en effet, un homme d'un esprit de fer. dans la main duquel la crosse valait une épée. Il ramena à Utrecht les chanoines fugitifs, reunit l'ordre dans les finances de sa cathédrale, restaura les églises, fortifia la ville; bref, il fit tout pour cicatriser les blessures que les hordes du Nord avaient faites à l'evêché, et il se montra en toutes choses digne de la tâche qu'il était appelé à remplir. Aussi, les rois ses contemporains le seconderent-ils le plus qu'ils purent dans son œuvre. Ainsi Henri I lui donna la confirmation de tous les droits et de tous les priviléges de Saint-Martin, et lui fournit les moyens de paralyser entièrement les expéditions que les Normands pourraient encore méditer contre les terres utrechtoises. Ainsi, enfin, Otton 1 l'enrichit d'un grand nombre de donations et de faveurs

tamment exposé aux invasions des

pirates normands; comme la ville

Après une vie laborieuse, et plus de cinquante ans consacrés à relever son évêché des désastres qui l'avaient affligé, Baldric mourut en 976.

nouvelles.

Il eut poir successeur Volemar, sur leque l'histoire est entièrement muette, et dont l'administration ny a laisse qu'une date, celle de 989. Nous ne posseions guère plus de détaits sur Bandouin, qui, issu de la famille des comtes de Itoliande, recueillit l'heritage de Volemar, et mourut en 994.

Mais bientôt s'ouvre un règne plus important, celui d'Ansfried, qui, après avoir d'abord occupé un des conités du Teisterbant, fut investi de la dignité episcopale. Il enrichit Figiise d'Utrecht de toutes les vastes possessions qu'il avait dans le marquisat de Ryn, telles que Westerloo, Vicerbeke, Oudlo, Hombeke. Son exemple et ses exhortations engagê-

rent plusieurs autres seigneurs à faire dou à l'évéthe de tous leurs biens. Les cumpereurs Otton III et Heuri II la pourvarent également de donations remarquables. Enfin, som aussis magnifiquement doit que sous l'épiscopat d'Ansfried. Ce diocses, dont Charles Martel avait jeté les fondements, et que Willistrord avait trouvés à humble a son origine, avant trouvés à humble a son origine, avant trouvés de compter avoc elle.

L'organisation politique d'Utrecht était, dans son principe, à peu près la même que celle de l'évêche de Liege : sculement il est probable que , pour attacher davantage les habitants à la capitale, au milieu des perils toujours renaissants dont les Normands la menacaient, il leur fut accorde, presque dès l'origine, des droits et des privileges beaucoup plus etendus. Puis encore, pour le même motif, le nombre des seigueurs qui servaient l'évêque de leur épée, et l'importance dont ils jouissaient dans l'Etat, ont dû y être beaucoup plus grands qu'ils ne le furent à Liege, L'ancienne dénomination d'Hommes de Saint-Martin, sous laquelle étaient compris tous les habitants d'Utrecht, prouve que cette ville ne pouvait pas être regardée comme une commune libre, dans le sens strict de ce mot. Car ils étaient tenus de servir saint Martin, c'est-àdire l'évêque, de leurs bras dans la guerre, et de lui payer des impôts pour la protection qu'il étendait sur eux; libres du reste comme ces fiers Frisons qui se saluaient toujours par ces paroles énergiques : Tala, fria Fresena , Salut , libre Frison ; avec cette différence toutefois qu'Utrecht ne dépendait point des empereurs, et que l'évêque, au lieu d'exercer simplement une charge impériale, régnait au nom de sa cathédrale, placée elle-même directement sous la pro-

L'évêque avait, pour administrer son évêché, un haut avoué qui prési-

tection de l'Empire.

dait la justice et qui commandait à la guerre; ensuite il avait de simples avoués dans les districts partieuliers où ils exerçaient le même pouvoir. Le haut avoué portait quelquefois le num de comte ou de châtelain d'Utrecht, comes ou castellanus Trajectensis. Dans des temps plus rapproches de nous, il y avait dans la ville d'Utrecht, outre ce dignitaire, un écoutête ou baill, que secondait un tribunal d'échevins, dont les membres assistaient même parfois le châtelain dans ses sessions judiciaires. Le nombre de ces échevins a probablement de tout temps été de douze : du moius il était ainsi fixé pendant les derniers siècles du moyen

Nous avons déjà signalé les querelles qui eureut lieu sous le règue d'A delbold, successeur d'Ansfried, au sujet du Holtland ou de la Holtlande. Ce prélat, avant d'avoir été investi de acrosse, avait longtemps été le fidèle conseiller de l'empereur Henri II, qui lui donna de grandes marques plus tard, en 1027, l'empereur Conrad II, dont Adelbold obtint tout le terra-

Après la mort de ce prélat , le slége d'Utrecht fut vivement disputé, comme il méritait de l'être en effet, à cause de l'importance qu'il nvait acquise. Enfin, pour mettre un terme à ce débat, Courad II vint lui-même à Utrecht. Pendant qu'il se trouvait en cette ville, sa feinme donna le jour à un enfant. Elle était logée dans la maisou de Bernulf, prêtre de l'église de Saint-Martin, qui courut en toute liâte porter cette pouvelle à l'empereur, auquel le chapitre venait précisément de s'en référer pour le choix d'un nouvel évêque. Quand le messager fut arrivé, et qu'il eut annoncé à Conrad que l'impératrice lui avait donné un fils, l'empereur se leva, et, s'adressant aux chanoines : - Voilà, dit-il, celui qui sera votre évêque.

Le chapitre répondit par de vives acclamations aux paroles de l'empereur, et Bernulf fut inauguré sur le siège épiscopal. Ce choix avait été le résultat d'un entraînement cœur; la suite prouva qu'il était une véritable inspiration. Bernulf fut, en effet, un des prélats les plus sages qui aient tenu l'évéché d'Utreeht. Il maintint la paix avec les princes voisins, et il gouverna par la justice. S'il fallui donner un surnom, e'est à celui de Bâtisseur qu'il aurait le plus de droit; car il construisit deux nouvelles églises à Utrecht, leur donna des chapitres, et les dota richement; il en eleva une autre à Deventer ; partout il restaura et agrandit celles que ses prédécesseurs avaient négligées. Mais, outre qu'il entassa ainsi édifice sur édifice, il agrandit aussi les domalnes de l'évêché, grâce aux nombreuses donations dont l'empereur Henri III le pourvut. Parmi ces donations, les plus importantes par leur étendue furent le comté de Drenthe, et surtout la ville de Deventer, avec le comté de Hameland ou de Zutohen.

## CHAPITRE TROISIÈME. JUSQU'A L'ÉVÊQUE JEAN D'ABKEL.

# 1342.

Plus les domaines de l'évêché devenaient puissants, plus les princes voisins devaient chercher à y placer quelque membre de leur famille, pour augmenter ainsi leur propre influence et affermir leur propre autorité.

Aussi, après Bernulf, mort en 1644, ce fut Gillaume, frire du grand ce fut Gillaume, frire du grand presente. Le constitute de l'acceptation d

ne se borna pas à cela seulennent; il ajouta à son tour de nouvelles seigneuries au diocèse que son impérial disciple lui procura : ce furent celle de Brocekeshoven dans le Veluwe, celle de Stavoren en Frise, enfin celle de l'Ostrachie et de la Westrachie. Nous avons vu les évêques d'U-

trecht devenir plus guerriers à mesure que leur puissance s'est accrue. Guillaume et Conrad nous offrent des types de ces prélats chevaleresques du moyen age, qui maniaient la crosse aussi bien que la masse d'armes; car, l'Église leur défendant de se servir de l'épée, ils assommaient, ils n'égorgeaient pas. Ce fut par l'épée que Conrad périt, non pas sur un champ de bataille, il est vrai, comme un homme de guerre, mais dans son palais, par la main d'un assassin. Il avait entrepris de faire bâtir à Utrecht une église à la Vierge, mais il ne put parveuir à rendre le terrain assez solide pour en soutenir les plliers. Alors se présenta un Frison, chef d'une de ces corporations maconniques qui parcouraient les pays pour élever ces vastes édifices religieux dont la construction réclamait de grandes connaissances techniques. Il offrit de se charger de l'édification de l'église, consentant à subir la mort s'il ne parvenait à l'achever selon les désirs de l'évêque; mais exigeant une somme considérable en cas qu'il réussit. Le prélat trouva le prix exorbitant; mais il corrompit le fils de l'architecte, qui lui confia tous les secrets de la science paternelle. Maître de ees plans, Conrad reprit lui-même son ouvrage, et le mena heureusement à bonne fin. Le Frison irrité jura de faire mourir l'évêque, et accomplit sa vengeance au mois d'avril 1099. Il penétra dans le palais épiscopal, et frappa l'évêque à mort.

lei se présente de nouveau, sur le siège d'Utrecht, une succession de deux évêques, dont le règne n'est d'aucune importance majeure pour l'histoire de ce diocèse. Nous nous bornerons donc à citer simplement eurs nous.

C'est d'abord Burkard, dont l'origine est inconnue, et qui mourut en 1112.

C'est ensuite-Godebald, qui, sorti d'une famille frisonne, ne se distingua que par son zele pour le maintien de la discipline monastique. Il s'éteignit en 1128.

Mais voici venir un prélat dont le règne sut rendre à l'histoire de l'évêché ce mouvement et cette vie que Guillaume et Conrad y avaient donnée. Ce fut André de Cuyck. Un des premiers actes de son autorité fut la reconciliation de sa famille avec celle des comtes de Hollande, qui n'avait pu oublier jusqu'alors le meurtre commis, près de Hemert, sur Florent I, par le comte de Louvain et par le sire de Cuvck. Mais cette paix ne fut guère de longue durée; car elle fut rompue par un nouveau meurtre commis par les hommes de l'évêque sur Florent, frère de Thierry VI, comte de Hollande. Ce crime ralluma la guerre entre ce prince et l'évêque. Nous avons vu, dans l'histoire de Hollande, comment elle se termina (1).

Après André de Cuyck, mort en 1138. l'évéché fut successivement occupé par Heribert ou Herbart, qui réussit à obtenir en 1148, de l'empereur Conrad, l'Ostrachie et la Westrachie, à l'exclusion de la Hollande, et mourut en 1150 ; ensuite par Herman de Hoorn, qui parvint à la crosse grâce à l'appui des princes de Hollande, de Gueldre et de Clèves, ct après deux années de luttes contre les partisans de Frédéric de Hovel, que les gens d'Utrecht lui opposaient; puis par Godefroi de Rheenen, qui enrichit l'évêché de la seigneurie de Rheenen, et succombacn 1178; enfin, par Baudouin, frère de Florent III. comte de Hollande.

Sous ce prélat nous trouvons les dues de la basse Lotharingie investis du comté de Veluwe comme d'un flef épiscopal d'Utrecht, sans que nons sachious de quelle manière Baudonin

<sup>(1)</sup> V. ci-dessus page 173.

lui-même v parvint. Nous avons vu à quelle guerre sangiante cette investiture donna lieu entre l'évêque et le comte de Gueldre (1). Baudouin mourut le 21 avril 1196, à Mayence, où il était ailé demauder des secours à l'empercur pour continuer cette lutte.

Le lecteur sait déjà à quelles âpres querelles la succession de Baudouin donna lieu entre Thierry de Hollande et Arnould d'Isenburg (2). Nous avons également touché les points les plus importants de l'histoire des évêques qui se suivirent sur le siège d'Utrecht depuis Baudouin, à savoir : Thierry I de Hollande, qui succéda à Arnould en 1198, et ne survécut guère à son élévation; Thierry II, d'Aarburg (3), dont ia mort survint en 1212; Otton II, de Lippe, sur lequell'influence des comtes de Hollande et de Gueldre parvint à faire tomber le choix du chapitre, et qui, après une vie usée à demi dans les eroisades en Orient, à demidans les guerres avec ses voisins, périt misérablement en 1226, dans les marais de Koeverden, en combattant comme II l'avait fait en Palestine (4); Willibrand d'Oldenbourg, que la mort enleva en 1233, pendant qu'il s'occupait de venger la mort d'Otton de Lippe (5); Otton III, de Hollande, qui mit un terme à la guerre désastreuse que ses prédécesseurs avaient depuis si longtemps soutenue dans le pays de Drenthe, et laissa, après sa mort, survenue en 1249, le trésor épiscopal richement fourni, et les finances relevées du désordre où elles étaient tombées; Gos wyn d'Amstel, qui succéda à Otton III, et qui céda la place à Henri de Vianden, neveu du comte de Hollande, en 1150 : et enfin Jean I de Nassau, sous lequel les paysans de Kennemerland forment un des épisodes les plus dramatiques de cette longue histoire des soulevements dont les élasses agricoles nous offrent le spectacle pendant tout

le moyen age (1). Après que les paysaus se forent emparés, en 1268, de la ville d'Utrecht, ils aidèrent les bourgeois à en chasser les patriciens, et à remplacer le magistrat noble par des hommes tires des métiers utreebtois. Ils gouvernèrent ainsi en maltres la ville pendant deux ans. Un des chevaliers épiscopaux réussit enfin à les chasser eux-mêmes, et à les refouler dans leur territoire. Cependant la retraite de leurs alliés, et le retour de la noblesse de l'évêque,n'empêchèrent pas les bourgeois de faire plus tard de nouvelles tentatives pour s'emparer du pouvoir. Mais ils furent complétement battus par Nicolas van Kats et par les chevaliers hollandais. Tous ces troubles civils inquiétaient fort peu l'évêque Jean, qui ne prenait souci que de tirer de son évêché le plus d'argent possible. Il abusait de toutes les manières de son autorité, engageait les terres, les châteaux et même les villes du diocèse; en un mot, il administrait si mal, qu'enfin un ehapitre général fut ouvert, auquel s'adjoignirent le comte de Hollande et plusienrs autres des principaux vassaux de l'Église d'Utrecht, pour déclarer la déchéance du prélat. Sa déposition fut prononcée en 1288, et approuvée par le pape. Jean I laissa l'évêché singulière-

ment obéré. Jean II, comte de Sierk en Lotharingie, qui lui succéda, eut a réparer d'abord les brèches faites à la fortune publique, ensuite à libérer les domaines engagés par son prédécesseur. Avee l'aide du comte de Hollande, il parvint à ressaisir ainsi les forteresses de Vredeland et de Montfoort. Mais à peine eut-il accompli cetto rude tâche, qu'il renonça en 1296, pour le siége de Toul, à celui d'Utrecht, dans lequel il eut pour successeur Guillaume Berthold de Malines, qui, distingué par la profondeur de ses connaissances, remplissait à la cour de Rome de hautes fonetions ecclésiastiques.

(1) Voir notre Étude sur les causes des sou-lèvements et des guerres des paysans aux moyen ége. 1 vol. 10-8°, Liège, 1841.

<sup>(1)</sup> Voyez ci-dessus, page 200. (2) Voyez cl-dessus, page 202. (3) Voyez cl-dessus, page 202.

<sup>(4)</sup> Voyez cl-dessus, page 208

<sup>(5)</sup> Vovez ci-dessus, page 203

Des que Guillaume eut revêtu le postvoir, il commenca contre la Hollande cette guerre qui cut pour resultat d'adjuger a cette dernière l'Amstelland et la seigneuriede Woerden (1). La science même de ce prelat lui fut aussi fatale que le lui furent les armes hollandaises. Exhumant et examinant avec son esprit de jurisconsulte toutes les questions qui se rattachaient aux fiefs qu'il jugeait dévolus de droit à son Église, il ne manqua pas de se créer un grand nombre d'ennemis parmi les chevaliers utrechtois. Ce fut bientôt un novau d'opposition prêt à servir celui qui aurait la volonté de s'en emparer. Le comte Jean de Hollande-Hainaut entreprit de tirer avantage de ces dispositions hostiles, et il réussit à se former un parti pnissant dans l'évêché. Les nobles, étant ainsi assurés de l'appui du comte, commencerent à se prononcer ouvertement contre le prélat. Ils s'emparerent de sa personne, et l'enfermerent au château de Lichtenberg, où ils le retincent prisonnier pendant une aunée tout entière. Cette longue captivité ennuva si bien l'évêque, qu'il se dégoûta complétement de son diocèse, et que, relâché de sa prison, il partit pour Rome, alin de se démettre de sa dignité entre les mains du souverain pontife. Mais le pape refusa d'accepter cette résignation, et ordonna à l'évêque de Munster de prêter secours à Guillaume d'Il treelit contre ses vassaux. Guillaume rentra done dans son diocèse, rassembla dans le comté d'Yssel une armée avec laquelle il descendit dans l'évêché. Il tenta d'abord de reprendre sa capitale, mais il fut bravement repoussé. Pendant ce temps, les chevahers utrechtois avaient eu le loisir de s'armer de leur côté. Ils marchèrent contre l'évêque. Les deux armées se rencontrerent, le 12 juisset 1301, près de Hoogewoerden. Au premier choe la victoire parut pencher en faveur de Guillaume, Mais l'arrivée de Zweder de Montfoort avec ses gens d'armes vint tout à coup la décider en faveur

des rebelles, et le prélat lui u:ême resta sur le champ de bataille.

Si la mort de l'évêque délivra ainsi les nobles d'un chef qui leur était importun, elle ouvrit le champ à des divisions nouvelles. Il s'agissait de pourvoir à la vacance du siège épiscoal, et deux partis se formèrent : l'un. la faction hollandaise, se prononça pour Gui d'Avesnes; l'autre, pour Rodolphe de Waldeck. Le premier s'installa à Utrecht même ; le second s'établit dans l'Over-Yssel et dans les fiefs frisons de l'éveché. L'Église utrechtoise avait ainsi deux chefs qui commencerent à lutter avec des forces à peu près égales. Gui d'Avesnes succomba d'abord, grâce à des querelles intestines élevées dans sa capitale entre le peuple et la noblesse : il fut jeté en prison, et ses ennemis occuperent la ville, où ils changerent le magistrat dans le sens du parti populaire. Mais, relâché bientôt, il parvint a reconcilier les factions, et à s'affermir sans partage sur lessiège le l'évêché. Son autorité était établie déjà sur une grande partie du diocèse. Il voulnt l'étendre aussi sur les Frisons, qui refusaient toujours de s'y soumettre. Il prit done les armes contre eux; mais il interrompit un moment cette campagne, pour se rendre an concile de Vienne. A son retour, il les trouva occupes du siège de Vollenhoven, les força à la retraite, et les soumit complète-

Toutes ces luttes avaient entièrement épuisé l'évêché. Les linances surtout étaient dans un dérangement deplorable, Aussi, le repos obteuu, il fallut songer à les réparer. C'est pourquoi l'évêque alla passer eing aunées en France (1312-1317), où, vivant dans la plus profonde retraite, il rétablit si bien par son économie le trésor épiscopal, qu'à son retour dans le diocèse il libéra le pays de toutes ses dettes. Il

mourut en mai 1317. Son successeur, Frédéric de Sierk était personnellement si pauvre, qu'il ne tarda pas à devenir un objet de mépris pour ses riches vassaux. A ce mepris des grands ne tarda pas à se join-

<sup>(1)</sup> Voyez ci-dessus, page 188.

dee la basine des petitas car Ferégas fei forcé-pour misineriroro Bata, de realner des nouveau le pay sânsi des realner des nouveau le pay sânsi des realments, des rébellions échier les rent bientôt, et. Fréderie invogus le seceutrs de Renaulc, comte de Guélère, qui cepredant ne lui prêta guére mais force. Alors i si adressa su comte de Hollande, dont i oblist une alde plus rédicese; de sorte qui la pat réduire le rédices de sorte qui la part réduire le pas long temps à cette victoire ; il moutra en 1822, lassant l'évéche obierre, et plusieurs seigneuries engages entre cet mains des Hollandais.

Après la mort de Frédéric, il y eut, à propos de l'élection épiscopale, de nouveaux troubles dans l'évêché. Le comte de Hollande désirait placer sur le siège d'Utrecht Jacques de Suda : mais il trouva la plus vive résistance dans Florent de Jutphass, prévôt de la cathédrale, et dans la plupart des chanoines. Ceux-cl porterent leurs voix sur le doyen du chapitre, Jacques d'Outshoorn; et le peuple travailla si tumultueusement en faveur de cette élection, que le comte fut forcé de se retirer de la ville. Il assouvit sa colère sur le château de Doorne, qui appartenait au doyen, et qu'il fit réduire en cendres, Mais ce facile succès ne l'empêcha pas de voir son candidat se désister d'un siège qui lui était si hostile, et Jacques d'Outshoorn investi de la crosse

Ce prelat, cependant, mourut sans avoir occupé l'évêché pendant une année révolue. On soupçonne qu'il succomba au poison.

Il ent pour successeur fean de Brouekhorst, prévôt du chapitre de Saint-Sauweur, à Utrecht, que les Gaint-Sauweur, à Utrecht, que les Calamines proclameterial d'un voix unachapitre de la companie de la companie de quie par le duc de Brahont et par les quie par le duc de Brahont et par les grésenterent comme étant simmareprésenterent comme étant simmagrésenterent comme étant simmagrésenterent comme étant simmapartie de la comme de la companie de partie de la comme de la companie de la comme de la companie de la companie de la comme de la co de Diest, que les trois princes lui

avaient propose.

Cependant Bronckhorst s'était de'h
mis en possession du siège épiscopal; de
sorte qu'i ffailut employer la force pour
l'en chasser. Jean de Diest y reussit
sans peine, grâce au secours de ses
puissants alités.

Les services que ceux ci lui rendirent en cette circonstance forent, ll est vral. loin d'être désintéressés; car non-seulement l'évêque laissa le château et la seigneurie de Vollenhoven engagés au conite de Gueldre, mais encore il engagea à ce prince tout l'Over-Yssel, tandis qu'il accordait, au meine titre, le Vredeland, et presque toutes les terres inférieures du diocèse, au cointe de Hollande. Ce fut à ce prix que Jean obtiutl'évêche; mais ce fut aussi un motif de haine constante contre lui de la part du peuple, qui éclata, à plus d'une reprise, eu mecontentements. Cependant la mort ne laissa pas au prélat le temps de voir ces mécontentements se transformer en révoltes ouvertes. Il expira en 1340.

Alors ce firent de nouveux debut, pour feléculo d'un nouvel évêque. Deux partis se formèrent celui des Gueldrois designa Jenn de Brond-Karles con des Gueldrois designa Jenn de Brond-Marie de La pape ne condirma si des Gueldrois des Gueldrois des Gueldrois des Gueldrois de Capucci. Fout-fois, ce pratique de Capucci. Fout-fois, ce pratique de l'évêcié, et reudre la justice public de l'évêcié, et reudre la justice principal de l'évêcié, et reudre la justice les ége en faveur par de la decide de la designation de les ége en faveur par de la decide de la designation de la designation de la decide de la designation de la decide de la decide de la designation de la decide decide de la decide decide decide de la decide decide de la decide de la

CHAPITRE QUATRIÈME.

JUSQU'A L'ÉVÉQUE DAVID DE BOUR-GOONE, 1455.

Jean IV était fort jeune encore, mais d'une haute instruction et d'une grande sagesse. Il se trouvait à la cour papale, quand le chois de Rome le ravêtit de sa dignité; et il vint se faire ilaugurer à Utrecht, au mois de mai 1343.

Il trouva une partie des terres de son diocèse engagées, et le pays chargé d'enormes dettes. Pour remédier à ces maux la tâche était fort rude, mais il l'entreprit avec la résolution de faire tous les sacrifices pour réussir. Pour parvenir à rétablir les finances délabrées, il imita l'exemple de son prédécesseur Gui d'Avesnes; et, après avoir nommé son frère Robert mambour del'évêché, il se retira à Grenoble, avec l'intention d'y vivre dans la retraite la plus profonde. Cependant, on le voit déja de retour dans son diocèse en 1345, pour tenir tête à une attaque que Guillaume d'Avesnes, comte de Hollande, venait de diriger coutre l'évêché, avec l'aide de plusieurs seigneurs utrechtois. La mort de ce prince, tué, le 27 septembre de la niême année, au slege de Stavoren, permit à l'évêque de sévir contre les seigneurs qui avaient pris parti pour les Hollandais dans cette lutte. Non content de les avoir sévèrement châties, il libera la plupart des seigneuries épiscopales qui se trouvaient engagées, et y sacrifia plus de cent mille florins d'or. Il acheta en outre, pour son Église, la possession immediate d'autres seigneuries qui appartenaient à des vassaux de son diocèse. Son frère étant mort, il établit un conseil de six hommes, auquel il remit l'administration de l'évêché. lorsque le calme fut rétabli dans les terres d'Utrecht, et la marche du gouvernement assurée, il retourna en France, où il se fixa à Tours. Rentré pour la seconde fois dans l'évêché. il v retrouva tout dans l'état le plus déplorable. Quelques-uns des seigneurs s'étaient derechef attachés aux Hollandais, et il fallut les soumetre par l'épée. Ce fut même là le motif d'une guerre désastreuse avec le comte de Hollande (1), qui devint plus tard l'allie du duc Renaud de Gueldre, et de son frère Édouard contre Jean d'Arkel. Tout le trésor de l'évêché, restauré à si grand'peine, s'y fondit; et Jean d'Arkel, forcé de recourir de nouveau à des emprunts, dut engager les terres de son diocèse : si bien que, voyant Utrecht an bord (1) Voyez ci-dessus, page 206,

de sa ruine, ce prélat perdit tout courage, remit le gouvernement à un mambour, Gérard van der Veene, et partit pour Rome, espérant trouver quelque appui efficace auprès du souverain pontife; mais les seul secours qu'il en obtint se bornèrent à des vœux et à des promesses. L'évêque rentra donc en 1351 dans ses États, où son absence avait encore empiré les affaires. Cette fois pourtant il retrouva toute l'énergie de son caractère, et commença contre ses vassaux indociles une lutte opiniâtre, dans laquelle le comte de Hollande jeta vainement son épée. C'étaient des domaines usurpés qu'il fallait recouvrer, c'étaient des esprits hostiles qu'il fallait réduire, e'étaient des querelles intestines qu'il fallait réprimer; et tout cela, il fallait le faire sans posseder presque aucune ressource. Jean cependant entreprit et continua cette vaste tache, avec une perseverance qui fut couronnée du plus grand succès, et qui méritait de l'être. Dans ce labeur inoui, le genie et la force de la volonté devaient triompher, et Jean d'Arkei, qui possédait l'un et l'autre, eut la gloire de terminer en 1360 cette œuvre difficile, entreprise en 1351. Des lors commença pour l'évêché une ère de repos, que le courageux prélat employa à eieatriser les plaies du pays et à améliorer toutes choses. Ici c'étaient des châteaux à rebâtir, là des marais à dessécher; partout ce grand homme eut à se multiplier. Après un règne glorieux, mais plein de périls et de travaux , Jean d'Arkel descendit, en 1364, du siège d'Utrecht, pour monter sur colui de Liége.

In de Liege.
L'évêque de Munster, Jean de Virnehourg, lui succéda dans le diocèse de l'dittreelt. Ce prélat était doué d'un esprit fort poetique. Il trouvs son événores de l'autorité d'un de demandait qu'à recurifité les riuis. Mais son ardent désir de la paix ne tarda pas à se voir travérsé par le ferments de discordes et de haites intestines que le bras de fre de Jean d'Arkel avait seul pu conteint. Aussi

il se trouva blentôt en butte à mille lostilités, auxquelles sa mort, survenue eu 1371, vint donner un nourel aliment.

Les partis se relevèrent, en cette occasion, avec plus de fureur que jamais. Pour se préparer les movens de donner plus libre carrière à leur ambition personnelle, quelques-uns des ehanoines de la cathédrale d'Utrecht voulureot choisir, pour successeur à Jean V , leur prévôt , Zweder d'Uterloo , homme aussi peu distingué par son instruction que par la sévérité de ses mœurs. D'autres se montrèrent ardemment opposés à cette élection. De sorte que le pape intervint encore cette fois, et désigna pour l'évêché Arnould de Hornes, qui vivait à la cour de Rome, et qui était eitéautant pour sa science et pour sa sagesse que pour sa bravoure guerrière.

Arnould de Hornes prit possession de son siège au mois de septembre 1371. Dès son arrivée dans l'évêché, il commença par éteindre les dettes que son prédécesseur avait faites pour se maintenir contre les seigoeurs, aux attaques desquels il s'était trouvé exposé. Sa présence seule avait réduit au silence les intentions hostiles des vassaux du diocèse; maisson esprit guerrier l'entraîna bientôt d'un autre côté. Il prit parti pour Jean de Châtillon. comte de Blois, dans la guerre à laquelle donna lieu la succession du duché de Gueldre; et il causa, de cette manière, de grands maux à l'évêché, où les ennemis de Mathilde de Gueldre firent de fréquentes et désastreuses irruptions (1). Mais à peine fut-il bien engagé dans cette querelle, qu'Albert de Bavière-Hollande entra à main armée dans l'évêché, sous le prétexte d'une réclamation qu'il formula au sujet des sommes que le prélat avait payées pour dégager le château et la seigoeuric de Vredeland. Il préten dait que ces sommes n'étaient pas suffisantes, et que l'évêque lui devait davantage. Cette double guerre encouragea les entreprises des vassaux utreclitois contre Arnould de Hornes, qui fit en 1375 la paix avec la Hoilande, et put des-lors employer contre cux la majeure partie de ses forces. Ces luttes, il les laissa inachevées, lorsqu'il passa, en 1378, à l'évêché de Liége, et obtint pour successeur Florent de Wevelleibhoven.

Florent, au moment où il entreprit les fonctions épiscopales, trouva tous les officiers du diocèse eogagés encore par leur serment à Arnould de Hornes, qui en effet conserva les revenus de l'évêché d'Utrecht pendant l'année qui suivit sa promotion à celui de Liège; de sorte que l'épiscopat de Florent ne commença réellement qu'en 1379. Ce prélat était, comme Jean d'Arkel, un homme plein d'éner-gie. Il essayason épée sur les seigneurs de l'Over-Yssel, qui se livralent à de violents brigandages, et fit brûler, en 1380, trois de leurs principaux châteaux. Mais à peine eut-il commencé ainsi à extirper de ses domaines l'esprit de violence que tant d'années de désordres avaient si puissamment concouru à développer, que l'antipape Clément, qui avait refusé de le reconnaître, conféra l'évêché d'Utrecht à Renaud, frère de Gilbert, sire de Vianen. Celui-ei se mit aussitôt en possession des revenus épiscopaux; mais il ne tarda pas à se voir renversé par Florent, et forcé à reconnaître Urbain pour le vrai souverain pontife. Ce ne fut là qu'un épisode qui vint un moment interrompre la tâche entreprise par l'évêque contre ses vassaux. Florent y réussit d'une manière complète; car non-seulement il parvint à rétablir la sûreté publique dans son diocèse, et à refréner les mauvaises passions de la noblesse, mais encore il défendit vaillamment l'autorité épiscopale contre les prétentions des châtelains et des baillis, et même contre le clergé. Aussi, au moment de la mort de ce prélat, c'est-à-dire en 1393, toutes les terres de l'évêché se trouverent dans un état d'ordre et de défense respectable.

Il était bien nécessaire que l'Etat se trouvât ainsi restauré; car l'élection à laquelle il fallut procéder, pour remplir

la place laissée vacante par Florent de Wevelichhoven, rouvrit la carrière des troubles. Le comte de Hollande et le duc de Gueldre s'étaient rendus a Utrocht, et chacun d'eux présenta son candidat au chapitre : celui de Hollande était Roger de Bronckhorst, un des dignitaires du chapitre de Cologne ; celui de Gueldre était Frélérie de Blankenheim, évêque de Strasbourg. Les deux princes ne pureut parvenir à s'accorder, et l'élection se lit au milieu d'une irritation incroyable. Cependant Frédéric de Blankenheim obtint la pluralité des voix, et la confirmation du pane.

Ce prelat, doué des qualités énersiques dout Florent avait donné des preuves si éclatantes, continua avec bonheur la guerre de son prédecesseur contre ses vassaux, pendant les trente aus qu'il passa sur le siège épiscopal d'Utrecht, c'est-à-dire jus-

qu'en 1423.

Au milieu des luttes qui divisaient les princes voisins, l'évêché avait acquis une importance assez grande pour que chacun d'eux songeat à y maintenir son influence particulière, et que tous cherchassent à y faire prévaluir le nom de leur choix. Après la mort de Florent, le nombre des prétendants offerts au chapitre fut si considérable, que les chanoines se décidérent à différer l'élection. Aussitôt que le bruit se fut répandu que cette décision était prise, les partis que les concurrents possédaient dans la ville commencerent à se mettre en mouvement. Des menaces de mort furent même proferces contre quelques-uns des chanoines de la cathédrale. Mais ils persistèrent, et maintinrent la mesure qu'ils venaient d'adopter. Cependant les chapitres des quatre autres églises voulurent proceder à l'élection. Un des partis choisit Rodolphe de Diepholt, chanoine de Cologne et prévôt d'Osnabruck, qui avait été mis en avant par le duc de Clèves. Un autre parti se prononça pour Zweder de Kuilenburg, prevôt d'Utrecht. Mais celui-ci s'étant brusquement retiré, les voix se portèrent sur Rodolphe de Diepholt,

qui tâti, du reste, à causa de la grande unillamene dont il jouissant dans l'Over l'sad, l'itomme le plus propre d'arrige les afficines de l'évelue. Toute-l'it voluta placer sur les sièces d'utilités de l'évelue les propressions de l'arrige de l'arrige de l'expet de l'expet pas la position nouvelle que le raignait de set tenuer jeté dans le conflit des factions quiss d'emenaieut origiens sur les terres utrechtoises. Grides asse intervention i. 11 tie ufinite origiens sur les terres utrechtoises. Grides asse intervention i. 11 tie ufinite expetit de l'arrige de l'expetit de l'arrige de l'

Rodolphe de Diepholt ne put se résoudre à se soumettre à la décision papale. ni à reconnaître le nouvel évêque. Il s'établit dans l'Over-Yssel, les armes à la main, et décidé à se maintenir coutre l'autorité de Zweder. C'est au milieu de ces difficiles circonstances que ce dernier fit son entrée à Utrecht, le 10 août 1425. A sa suite marchaient, selon l'ancien usage, les bourgeois qui avaieut été bannis de la ville, et auxquels la coutume rendait leurs foyers, quandils se présentaient sous la protection du chef diocésain, au moment de son inauguration. Mais un tumulte survint, et tout à coup un grand nombre de bannis furent égorgés. Zweder eut ainsi à commencer son règne par un acte de justice et de sévérité, et bannit à leur tour les meurtriers. Jusque-là il n'était reconnu que par la seule ville d'Utrecht, où meine il rencontra une vive opposition dans les esprits, mais où il rèussit cependant à s'établir assez solidement, grace à la puissante corporation des bouchers, qu'il parvint à gagner. Il ne fut pas aussi heureux à Amersfoort, dont il ne s'ouvrit les portes que par la force. C'est au printemps de l'an 1426 qu'il entra dans cette ville.

Rodolphe de Diepholt avait attendu une occasion favorable pour s'emparer d'Utrecht. Il résolut de mettre à profit l'absence de l'évêque, pour lancer une troupe de gens de guerre, commandée par Jean, sire de Reuesse, dans la caoitale du diocèse. L'ul-inémey pénétra, agrès que lessieus eurent d'abord érasse. lemétier des bouchers et les partisans de Zweder. Le prélat accourut en grande hâte pour délivrer Utrecht; mais tout était perdu. Force lui fut de se replier sur Amersfoort; mais il trouva cette ville elle-même fermée. Alors il setourna vers le sire d'Egmond, père du duc de Gueldre. Ce seigneur et son fils lui fournirent un secours de eing cents hommes, cavaliers et fantassius. Avec cette petite armée, Zweder s'empara d'Amerstoort, d'où il commenca à faire la guerre à Rodolphe de Diepholt, mais où il ne tint pas longtemps, les bourgeois de la ville evant reussi à le chassor de leurs muis.

Pendant ce temps, Rodolphe de Diepholt se maintenait, par la force, dans 'évêché. [Is'était emparé de l'administration du diocèse tout entier, régnant avec une violence qui ne reculait devant aucun moyen, et frappant de mort ceux-là même qui étaient simplement atteints du soupçon de conspirer contre lui. Bientôt après, il conclut la paix avec le duc de Gueldre (1), et presque en même temps avec celui de Bourgogne. Toutes les espérances de Zweder se trouvant ainsi detruites, ce prélat alla soumettre l'examen de ses droits au concile de Bâle. Mais il mourut en cette ville en 1433, avaut d'avoir obtenu aucune décision.

La fraction du clergé qui était restée fidèle à Zweder, lui choisit aussitôt pour successeur Waleram de Meurs. Elle crut ainsi renverser d'uu seul coup Rodolphe de Diepholt, que le page Euspàno IV avait confirmé dans le diocèse, et relevé des censures qui avaient été prononcées contre lui et ses adhérents : et elle y réussit en partie, le conoile ayant reconnu Waleram, et l'antipape Felix V l'ayant confirmé.

Ainsi deux évêques eurent de nouveau a sedisputer la possession du diocese. Waleram s'établit à Dordrecht et à Arnheim, tandis que Rodolphe tenait le pays presque tout entier. Toutefois ce dernier se trouva bientôt placé dans un grand péril, à propos d'un nouvel impôt foncier que le magistrat d'Utrecht voulut établir en 1447, à l'effet d'éteindre les dettes contractées pendant les guerres précédentes. Comme les charges étaient déjà fort grandes, Rodolphe s'opposa a l'établissement de cette nouvelle contribution. Le magistrat tint bon, appuyé qu'il était par le chapitre de la cathédrale, dont le doyen eut le courage de dire au prélat, dans une vive dispute qui s'engagea entre eux :

Je resterai doyen malgré vous;
 tâchez de rester évêque.

Voyant cette opposition se formuler ainsi contre son autorité, Ro-dolphe songea à s'affermir de plus en plus, en seretirant à Amersfoort, pour traiter avec les seigneurs utrechtois, qui s'étaient montres hostiles à son pouvoir. Mais son absence ne fut qu'un moyen de plus de presser les esprits à Utrecht de se prononcer pour Waleram de Meurs. Cependant une collision était imminente, quand tout à coup un légat du pape vint s'interposer entre les partis, et chercher à ménager un accommodement. Il y réussit, et Waleram renonça à ses pretentions, pour quelques avantages qui lus furent assures.

Rodolplie obtiut ainsi pour lui le droit, comme il avait depuis longtemps le faiten sa faveur. Ilne lui restati plus qu'à rentrer dans la capitale de l'évéché, qui refusait de le recevoir. Il y pénétra par surprise. La ville se trouvant en fête à l'occasion du renouvellement de ses magistrats, en 1449, Rodolphe s'y glissa secrétement par

<sup>(4)</sup> Yoyez ci-dessus, page 210.

une brèche des remparts, fit ouvrir une des portes, et y introduisit une troupe de gens d'armes, qui s'avancerent jusque sur la grande place, où ils engagèrent un rude combat avec les partisans de Waleram. L'évêque obtint le dessus, fit décoller ou bannir, et frappa de grosses amendes, la plupart de ses ennemis. Maintenant il se crut au bout de toutes les difficultés. Mais alors commença une nouvelle lutte avec les bannis, qui se mirent à faire de toutes parts des incursions dans le diocèse. A cette cause constante d'alarmes, vint se joindre bientôt un autre motif d'opposition et de haine. Rodolphe s'était engagé, en faveur d'un de ses parents, dans une querelle dont le siège de l'évêché de Munster était l'obiet; et il v dépensa des sommes énormes, auxquelles il ne put faire face. Il lui fallut songer a faire de l'argent, et il s'adressa au clergé utrechtois, qui refusa de lui accorder ce qu'il demandait. Même les églises prirent des gens d'armes à leur solde, pour se défendre en cas que l'évêque voulût exiger par la force ce qu'il n'avait réclamé que par prière.

Ces dispositions hostiles se prolongerent jusqu'en 1455. Alors les métiers d'Utrecht, fatigués de cet état

de choses, déposerent violemment leurs magistrats, en nommèrent de nouveaux, brisèrent le sceau de la ville, et se donnèrent en quelque sorte pour chef Gilbert de Brederode, pré-vôt de la cathédrale. Rodolphe, d'autant plus effrayé de cette émeute qu'elle était produite par le parti populaire, qu'il avait eu jusqu'alors pour principal appui, se tourna vers le duc de Bourgogne, et lui demanda du secours. Mais il mourut le 24 mars 1455, avant que Philippe le Bon eût pu faire la moindre chose pour lui. On procéda aussitôt à une élection nouvelle. Le duc de Gueldre proposa le prince Étienne de Baviere, et le duc de Bourgogne mit en avant son fils naturel, David. Mais le chapitre porta sa voix sur le prévôt de la cathé, drale, Gilbert de Brederode.

Philippe le Bon, voyant ainsi lui échapper l'occasion de rattacher l'évéche d'Utrecht à ses États déla si puissants, qui embrassaient presque toutes les provinces des Pays-Bas, envoya, en toute hâte, l'évêque d'Arras à Rome, our y empêcher la confirmation de Gilbert par le saint-siège. Il réussit dans ses desseins, et David de Bourgogne fut élevé par le pape au siége episcopal d'Utrecht.

# LIVBE VII.

# BELGIQUE ET HOLLANDE.

HISTOIRE DES PAYS-BAS SOUS LA DOMINATION DES DUCS DE BOURGOGNE.

### CHAPITRE PREMIER.

DEPUIS L'ACQUISITION DE LA FLAN-DRE JUSQU'A CELLE DE LA GUEL-DRE. (1384-1472.)

S. I. PIN DE LA GUERRE CONTRE LES PLAMANDS.

Peu de mois après que le dernier comte de Flandre, Louis de Msele, eut été inhumé, avec une pompe preque prayle, dans l'éclise de Saint-Purre à Lille, as lille Marquerite fit, propose de la litte de

La ville de Gand, dans sa haine contre les princes français, refusait toujours de se soumettre. Elle recut des secours de l'Angleterre, et bientôt elle obtint pour allies les bourgoois de Bruges et d'Ypres. Ainsi elle se crut assez forte pour braver les armes du due Philippe le Hardi. Celui-ci cependant se préparait à

faire nne guerre à outrance à ses sujets indociles, et à l'Angleterre qui les soutenait. Il en avait plus que jamais les inoyens. Des alliauces avec les maisons de Hollande et de Brabant préparaient à ses fils la possession de tous les Pays-Bas. Lui-meine venait

de joindre à ses domaines la Flandre et l'Artois, et de s'assurer un grand empire sur l'esprit du jeune rol de France, en le mariant à Isabelle de Bavière, dont la famille lui était dévouée. Au milieu des fêtes brillantes qui furent célébrées à l'occasion de cette nnion, les Gantois s'étaient emparés de la ville de Damme, et avaient ainsi posé leur premieracte d'hostilité contre le duc Philippe. Celui-ci résolut de les châtier; et il n'eut pas de peine à obtenir du roi Charles VI de conduire contre eux l'armée destinée à faire face aux Anglais. Cette armée, grossie encore des troupes hennuvéres et hollandaises du duc Guillaume de Bavière, marcha sur Damme, et planta le siège devant cette ville. Mais le capitaine gantois Akkerman, qui y commandait, s'y maintint vaillamment, pendant plus de quatre semajnes, contre ces forces si supérieures. Son but était d'attendre la saison des grandes chaleurs et l'arrivée des vents d'est, qui, soufflant sur les terrains marécageux où tous ces étrangers étaient campés, devaient y en-gendrer une terrible mortalité. Ce qu'il avait prévu arriva en effet. La flèvre des marais attaqua l'armée des assiégeants, et y exerca d'effroyables ravages. Au moment où elle sévissait avec le plus de fureur, Akkermau se fit jour, l'épée à la main, à travers l'armée, et reprit le chemin de Gand.

Les Français, furieux d'avoir ainsi laissé échapper l'ennemi, assouvirent leur colère sur la ville de Damme, sur les quatre métiers de Flandre et sur le territoire de Gand, brûlant les villages, démolissant les châteaux, égorgeant tout ce qui n'avait pu se sauver par la fuite.

Cependant dans la ville même de Gand il s'ctait formé deux partis, dont l'un, fatigué de cette lutte sans fin, demandait la paix et la tranquillité, et avait de son côté tous les hommes de peur, saisis d'une grande frayeur à l'idée du péril qui allait fondre sur eux; et dont l'autre devait vouloir d'autant plus ardemment la continuation de la guerre, qu'il était plus gravement compromis, et avait moins à espérer l'oubli du passé. Du côté de celui-ci l'énergie suppléait à ce que le nombre eût pu faire du côte de celui-là. De cette mauière les deux partis se balançaient en quelque sorte, et se neutralisaient l'un l'autre.

Sur ces entrefaites, Charles VI, voyant l'armée française décimée par les maladies, et les chevaliers royaux décus dans l'espoir d'un grand butin, songea à battre en retraite. D'ailleurs, le désir d'aller rejoindre Isabelle de Baviere hàtait son retour en France. Aussi, le 12 septembre, l'armée éva-

cua la Flandre.

Quand les Français se furent ainsi retirés, le duc Philippe se vit réduit a conclure la paix avec les Gantois. Car, depuis le temps que durait cette guerre intestine, non-seulement d'énormes sommes avaient été absorbées, mais encore il était impossible de recueillir aucun impôt en Flandre. Les gens de Gand n'étaient pas moins enclins à la paix; mais, sous la dictature que Pierre Van den Bossche exerçait dans la ville, il y avait le plus grand peril à parler d'un accommodement. Quiconque avait le malheur de proférer le moindre mot à ce sujet était impitoyablement massacré. Cependant ce despotisme ne pouvait durer plus longtemps; car tout commerce avait cessé, les campagnes étaient dévastécs, toutes les sources lu bien public étaient taries, le peuele lui-même était aussi fatigué de sa propre puissance que son tribun avait peur de sa propre autorité.

C'est dans ces circonstances que le

duc chargea un chevalier connu par sa bonne foi , Jean Van Heyle, de proposer sous main aux Gantois une amnistie complète, s'ils consentaient a se soumettre. Le chevalier s'adressa d'abord secrètement au doyen des bouchers et à celui des mariniers. Tous deux entrèrent dans sou projet, et ils n'eurent pas de peine à gagner les dovens des autres corporations. L'affaire fut conduite avec tant de mystère, que Pierre Van den Bossche n'apprit pas même que les métiers avaient envoyé des députés à Paris et à Troves, pour confirmer, devant le roi et le duc, l'assurance que Jean Van Heyle avait donnée de la soumission des Gantois, si les deux princes s'engageaient à maintenir les auciens droits et les vieilles franchises de la commune, et à accorder une amnistie complète à tous les bourgeois sans exception. Le duc y consentit volontiers, et manifesta le désir de voir le capitaine gantois Akkerman se prononcer personnellement pour la paix. Akkerman fut gagné, Cependant Van den Bossche apprit tout ce qui se tramait. Mais il était trop tard pour qu'il pût traverser les négociations; car les dovens des bouchers et des marinlers se montrèrent tout à coup, avec leurs gens en armes, sur le marché du Yen-dredi, où ils plantèrent la bannière de Bourgogne et de Flandre. Il y arriva quelques minutes après, avec les ar-chers anglais et la bannière d'Angleterre, disposé à tomber sur les partisans de la paix. Mais la défection avait commence à se mettre parmi la population gantoise, qui se rangea presque tout entière sous les couleurs ducales, Cette défection devint complète, lors que le chevalier Van Heyle eut donné lecture des propositions du duc; de sorte que Van den Bossche n'eut que le temps de s'enfuir au plus vite. Les Anglais obtinrent un sauf-conduit jusqu'à Calais , et la ville conclut avec le duc uue trêve jusqu'au 1er janvier 1386.

Pendant cette trêve, les négociations pour la paix définitive furent entamées. Cinquante députés gantois se rendirent devant Philippe de Bourgogne à Tournai, où un traité fut enfin signé le 18 décembre 1385.

Van den Bossche s'étnit retiré en Angleterre, où le roi lui fit grande fête. Akkerman fut tué, peu de temps après, par le bâtard d'Herzeele, dont il avait fait égorger le père par le populaire de Gand.

#### S IS RÈCHE DE PHILIPPE LE HARBI DEPUIS LA SOUMISSION DES GANTOIS.

La paix étant conclue avec les Gantois, la domination bourguignoune se trouva complétement établie en Flandre; et le pays put en retirer d'autant plus d'avantage, que le duc Philippe avait plus de moyens pour faire valoir l'esprit d'industrie et de commerce dont cette province avait toujours été animée.

Un des premiers aotes du règee de ce prime fut d'échanger às seineurie de Béthune pour la ville de l'Écluse, que les contes de Nanur possédaient en flet de la Flandre, et que la cour du roi Clarlets enait d'autant plus à voir entre les mains puissantes de son allie, que cep ort avait loujours servi les armées anglaises dirigées tontre la France.

Il s'occupa aussi d'établir partout de bonnes fortifications, et de prendre des mesures de police intérieure. afin d'éteindre le germe des troubles futurs qui pourraient éclater dans cette partie de ses domaines.

La redoutable expédition préparée par la France contre les Anglais, en 1386, causa un mouvement extraordinaire dans le pays de Flandre, qui fournit, a grand prix d'argent, un nombre de douze cent quatre-vingt-sept vaisseaux destinés à transporter l'armee en Angleterre, et une partie considérable des vivres, des vêtements et du materiel nécessaire. L'or afiluait ainsi dans les villes; et ce fut un moven puissant de rattacher fortement au nouveau prince, et de pacifier les populations, depuis si longtemps habituees à la révolte. Toutefois le sejour de l'armée dans leur pays ne fut pas sans causer un vif mécontentement

aux Flamands; car elle était si mal payée, que les soldats se livraient au vol et au brigandage, et cherchaieut à obtenir du petit peuple, par la violence, ce qu'ils n'obtennient pas de la justice de leurschefs. Les belliqueux Flamands, souffrant impatiemment cette conduite, opposerent la force a la force, et plus d'un Français tomba sous leurs coups. A Bruges, ou les soudards avaient commence a exercer des violences sur les femmes, les métiers se souleverent; et tous les Francais auraient peut-être été égorges, sans l'intervention de Jean de Ghistelles.

Peu de mois après, l'expédition, qui avait été organisée d'une manière si sérieuse que, le 13 septembre, le duc Philippe avait pris à Arras ses dispositions dernières et fait son testament, fut tout à coup abandonnée, parce qu'on ne pouvait se resoudre à mettre à la voile avant l'arrivée du duc de Berri, qui cependant ne se disposait guere a quitter Paris. Le roi se trouvait à l'Ecluse avec le duc de Bourgogne, et s'impatientait grandement. De leur coté, les princes, les seigneurs et les chevaliers murmuraient de tous ces retards, d'autant plus que l'argent s'epuisait dans l'attente, et que les provisions commençaient à se gâter. Enfin la saison s'avançait, et il fut bientot trop tard pour qu'on put prendre la mer. En ce moment, le duc de Berri arriva tout à coup auprès de Charles V I, auguel il représenta que les vents étaient contraires, que l'armée était eu mauvais ordre, et que le roi ne pouvait s'exposer à prendre part à une expédition si pleine de périls. Il reussit à se faire entendre, malgré l'opposition qu'il rencontra dans tous les esprits chevaleresques et aventureux qui entouraient le monarque; et l'expedition fut

remise à l'année suivante. Si grands qu'eussent été les avantages que les Flamands avaient retirés de la vente de tous les objets nécessaires à cette redoutable armée, et du rachat à vil prix des fournitures qu'ils avaient faites, le pays apprit bientôt qu'il ne s'etait pas impunement détaché de l'altait pas impunement detaché de l'altait pas impunement de l'altait pas impunement detaché de l'alt liance anglaisc. La Flandre était alors le grand entrepôt du commerce des vins de France pour le nord de l'Europe; et c'était dans la ville de Bruges surtout que les vaisseaux anséatiques venaient s'approvisionner. Ce commerce se faisait par mer; et, à chaque printemps, une flotte, composée en grande partie de Flamands, de Zeelandais et d'Anversois, partait pour la Rochelle, où elle faisait ses achats, Or, au mois de mars 1387, les navires de Flandre revenaient de ce port. Ils eurent le malheur de rencontrer une flotte anglaise qui les ruina complétement, et en poursuivit les debris jusqu'à Blankenberg. Les vainqueurs, parini lesquels se trouvait Pierre Van den Bossche, emmeuerent un butin considerable, et exercerent même de grands ravages sur les côtes flamandes

Ce terrible échec inspira aux Flamands un grand regret d'être en guerre avec l'Angleterre, et fit aussi une breche protonde à l'affection dont ils s'étaient épris pour leur prince.

Celui-ci toutefois ne négligeait rien pour rendre au pays toute sa splendeur et sa prosperité matérielle, bien qu'il se mélat beaucoup des affaires de la Gueldre en faveur de Marie de Brabant, veuve du duc Renaud III 1. Du reste, il n'y avait plus, à vrai dire, qu'une difficulté à faire disparaitre, d'où pouvaient sortir de nouveaux différends. Philippe entreprit de l'aplanir. Il s'agissait de la division que le schisme de l'Eglise de Rome avait opé-rée dans la Flandre. La plupart des villes et des seigneurs étaient partagés entre le pape Urbain VI et l'antipape Clement, ce qui fut la source de querelles et de conflits continuels. Le besoin d'argent, où le duc se trouvait toujours, lui fit d'abord fermer les veux sur ces divisions. Mais elles devinrent enfin si violentes, qu'elles menacaient sérieusement le repos du pays. En 1392, le parti de l'antipapes etait considérablement accru, grâce au duc: de sorte que les partisans d'Urbain, se

trouvant en butte à mille vexatious. commencerent à émigrer, et allèrent s'établir à Liège, à Cologne, et dans d'antres villes, où ils transportèrent leurs familles et leur industrie. La commune de Gand resta seule fidèle à Urbain, peut-être par esprit d'opposition au duc, qui tenait grandement à Clément VII. Aussi devint-elle en quelque sorte un lieu de pelerinage, où les habitants des autres villes, toutes placées sous le clergé clémentiste. venaient accomplir leurs devoirs religieux. Philippe le Hardi en manifesta souvent le plus vif mécontentement : et quand les affaires qui l'occupèrent les années suivantes lui permettaient de visiter la Flandre, il évitait chaque fois, autant qu'il le pouvait, de se montrer à Gand.

Cet esprit de sourde hostilité se communiqua bientôt aux Brugeois. La flotte flamande avait été attaquée de nouveau en 1402 par les Anglais a son retour de la Rochelle, et les villes avaient demandé vainement au due une espèce de neutralité, en vertu de la quelle elles auraient pu faire librement le commerce avec l'Angleterre par l'entremise de Bruges. L'Ecluse n'eut pas moins à se plaindre des entraves que les vaisseaux anglais mettaient à sa navigatiou.

Mais il était difficile de rien entreprendre pour secouer un joug dont tont le moude commençait à sentir le

poids. La Flandre cependant s'était prise à espérer de voir s'améliorer sa triste position, quand le prince tomba tout à coup inalade à Bruxelles, pendant les fêtes données par cette ville en 1404, à l'occasion de l'abdication de la duchesse Jeanne, qui remettait so-lennellement le Brabant à Antoine, deuxième fils de Philippe de Bourgogne. Le duc se fit transporter à Ilal, où il mourut le 27 avril

## S III. RÉGNE DU DUC JEAN SANS PEUR.

Philippe le Hardi avait laissé trois fils: Jean, qui lui succeda dans la Bourgogne, dans l'Artois et dans la

<sup>\*</sup> Voyez ci-dessus.

Flandre; Antoine, qui était ruwaert du duché de Brabant; et Philippe, qui portait le titre de comte de Rethel. Par la mort de sa mère, survenue

Par la mort de sa mère, survenue le 16 mars 1405, le jeune duc de Bourgogne etait devenu seigneur souverain de la Flandre. Le 21 avril. il fit sa joyeuse entrée à Gand, où les quatre membres du pays le prièrent d'établir sa résidence dans la Flandre; de confirmer toutes les libertés, les droits et les privilèges de chaque commune ; qu'il procurât, pen-dant la guerre entre la France et l'Angleterre, la neutralité aux Flamands, afin qu'ils ne fussent pas privés des laines nécessaires à leurs draperies; de ne pas consentir à ce que Graveliues et son territoire fussent distraits de la Flandre; et enfin, d'établir une cour suprême de justice dans une des villes flamingentes du pays, où les affaires fussent traitées en langue flamande. Henri Van der Zype, baill du duc à Lille, fut chargé de répondre affirmativement à chacune de ces demandes; et Jean de Bourgogne choisit pour sa résidence la ville d'Audenaerde, remit aux Brugeois plusieurs confiscations prononcées contre eux par son père, accorda aux villes differents priviléges, et se montra en toutes choses un bon seigneur : car il savait qu'il n'y avait rien à gagner à vivre en mauvais accord avec cette population, si impatiente de tout maître. En sorte qu'il obtint de riches présents des villes de Gand, de Bruges et d'Ypres ; et les villes lui prêtèrent le serment de fidélité

Aussi bien la Flandre avait besoin blus que jamais d'un seignen qui fut bienveillant; car le pays avait considérablement souffert par les inondations, qui, en plusieurs endroits, avaient rompu los diques et franchi les dumes : d'un autre côté, les Anghis avaient moisent à intercepter tous les navires qui communiquaient avec Bruges; Landis que les Faraquis ; ayant converti Gravelines en une place d'armes destines à tenir têté à Calais, contri-

buaient à la dévastation du sud-ouest de la Flandre. Le due négociait , il est vrai, pour assurer au pays l'avantage de la neutralité ; mais les Anglais n'en montraient que plus d'ardeur à lui fermer tout commerce maritime. Ils vinrent même bloquer le port de l'Écluse. Dans cette détresse, Jean de Bourgogne eut recours à la belliqueuse ieunessede Gand, et l'envoya au secours de ce port, qu'elle parvint à débloquer. Pendant ce temps, des désordres d'une autre nature se manifestèrent dans la Flandre française, où les gens des campagnes tenaieut pour les Anglais, et trahissaient ouvertement leurs seigneurs. Tous ces motifs , joints à la nécessité où se trouvait le duc Jean de se rendre à Paris pour déjouer les intrigues que le parti d'Orléans ourdissait à la conr. l'engagèrent à ouvrir. dans le courant da mois d'août, nne assemblée générale des états de Flandre à Aardenbourg, afin de concerter avec eux les mesures reclamées par les besoins les plus urgents du moment. Cette assemblée etant close, le duc, qui obtint en 1406 le gouvernement de la Picardie, se laissa entièrement absorber par les affaires de France. dans lesquelles nous comprenons la guerre avec les Anglais dans la Flandre française, et le siège de Calais, dont nous passons ici les détails.

Le malheureux succès de l'expédition dirigée contre cette ville eut pour cause principale le manque d'argent. les coffres se trouvant épuisés par les fêtes splendides qui furent données en 1406, à l'occasion du mariage des deux filles du duc, dont l'une, Marie de Bourgogne, épousa le duc Adolphe de Clèves, et dont l'autre, Isabelle, fut mariée au duc de Penthièvre; car. bien que les villes de Flandre eussent, à propos de cet événement de famille, donné de riches présents à leur seigneur, et que les états de Bourgogne n'y eussent pas moins largement contribué, le duc Jean trouva, en 1407, son trésor entièrement vide. L'echec uni en résulta ent des conséquences fatales. Jean l'attribuait au peu de secours que lui avait fourni la cour de France, tandis que le due d'Orléans objectait que parter ainsi, c'était exposer le uom frauçais au mépris des ennemis du royaume. Par ces dissensions, la liaine des deux princes s'envenimait de plus eu plus.

Sur ces entrefaites, le Brabant, après la mort de la duchesse, arrivée le 1<sup>er</sup> décembre 1406, venait d'échoir au duc Antoine, qui se fit aussitôt inaugurer. Peu de temps après que le duc Jean

eut échoue devant Calais, un accommodement fut conclu entre les villes de Flandre et les Anglais, en vertu duquel le commerce flamand obtint enfin la neutralité si longtemps désiree. Cet arrangement fut suivi d'une trêve entre la France et l'Augleterre, après les fêtes de Pâques 1407. Le duc se trouvait précisément vers ce temps en Flandre. Il laissa sa femme a Gand, et se rendit en France. C'est pendant ce scjour de Jean de Bourgogne à Paris, qu'eut lieu, le 23 novembre, le fameny assassinat de son canemi, le duc d'Orleans. Après s'être ouvertement déclare l'auteur de ce crime au duc de Berri, Jean quitta brusquement Paris, prit le chemin de la Flandre, et s'arrêta eufin à Lille. C'est là qu'il convoqua ses barons et son clergé, qu'il trouva entièrement dévoués à sa cause. Mais comme eux seuls n'étaient pas capaliles de le protéger, il chercha à s'assurer l'appui des villes. Il se rendit à Gand, où il manda des députés des principaux membres du pays, c'esta-dire de Gand, de Bruges et d'Ypres, qui promirent de le soutenir contre qui que ce filt, hormis le roi de France et ses enfants. Us lui prouverent même que cette promesse n'était pas une voine parole, en lui fournissaut de grosses sommes d'argent; car un prince dont l'intérêt était opposé à celui de la cour de France ne pouvait manquer d'être solidement secondé par ces populations, animées d'une haine séculaire contre les Français. C'est ainsi que le duc Jean se trouva bientôt à même de réunir une armée suffisante pour rentrer en France. En effet, il repartit pour Paris en fevrier 1408.

Nous passons ici quelques detains qui nes erattachent pas directement a notre sujet, et qui appariennent plus immediatement a l'inistoire de France. Nous nous bornerons à indiquer que le fait de ce neutre, et la fausse postion dans la puelleit plaça le duce à l'exard de Locur de France, fut une extrâne libratife dont Jean usa à cette époque neres ses sujets flamands, auxquels il accordatous leurs desirs, fonder et des une production de la cour de France de la cour de la cour

Pendant ce temps , Antoine , duc de Brabant, frère de Jean de Bourgogue, fut, à cause de sa fidélité à l'exempereur Wenceslas de Luxembourg, sur le point d'entamer une guerre avec l'empereur Rodolphe de Bavière, qui voulait le forcer à lui rendre l'hommage. Mais Rodolphe ne se hasarda point à en venir aux mains, Antoine s'etant mis sur un bon pied de defense, et s'étant même avancé jusqu'à Fauquemont à la rencontre de l'ennemi. Bientôt apres, l'union dejà si étroite du Brabant et du Luxembourg fut resserrée encore par une alliance nouvelle. Le due Antoine épousa, en 1409, Elisabeth de Gorlitz, unique héritière de ce duché.

Dans le cours de l'année précédente. les affaires de son frère, et plus encore celles de l'évêque de Liège, Jean de Bavière, avaient rappelé le duc Jean dans les Pays-Bas. Il a dejà été question de la célèbre bataille d'Othee, où l'évêque mérita le surnom de Jean sans Pitié, et le duc celui de Jean sans Peur. La victoire que ce dermer aida si puissamment à forcer dans cette journée memorable, remplit ses enuemis de France de terreur et d'epouvante. Nous laissons de côté tout ce que le duc fit dans ce royaume jusqu'a la paix de Bicêtre , qui intervint au mois de novembre 1410. Pendant qu'il se battait ou qu'il négociait en France, ses sujets de Flandre vivaient des jours d'or, grâce à la neutralité conclue avec l'Augleterre. Ce n'était que travail, jeux et fêtes, dans toutes les villes. Celles-ci s'enrichissaient al'envi de bommes franchises et de gros revenus; car le duc cherchelt à faire argent de tout. Il leur vendait des privilèges de toute nature; il aliénait ses propres droits; il accorda même à la commune de Gaud la faculté d'acquérir et de posséder autant de fiefs qu'elle voudrait, Il trafiqua des emplois publics, dont il vendait la possession viagere. Enfin, il rendit toute chose vénale, pour autant que les états ne le contrariaient pas. Mais comme, en beaucoup d'endroits, le prix de ces ventes d'offices consistait uniquement dans la facilité que témoignaient les fonctionnaires et les officiers à lever de nouveaux impôts, on vit éclater çà et la des troubles essez sérieux. Le duc alla luimême dans les villes apaiser ees mouvements, et confirmer les privileges des communes, qui lui témoignaient chacune leur reconnaissance par de beaux dons gratuits. Ainsi la ville de Purnes lui fit présent de dix mille écus d'or; celle de Bergues, de huit mille. Jean, voyant combien les Flamands étaient gens faciles et libéreux quand on s'y prenait bien, résolat de visiter, en 1411, toutes les communes du pays. Il leur présenta son fils Philippe, et obtint einsi en présents beaucoup plus que n'auraieut pu lui produire des impôts même onéreux.

Enfin, quand tout eut éé priparé par le moyee des négociations et à force d'argent, le dus pervinit, grâce à ses harons et aux bonnes villes, à mariet par priet une armétée préside et victus et bien armés. Toutes les ours de justice du pays suspendirent leurs travaux, et un nombre considérable de geas des corporations se jointierent à l'armés, qui était organisée par métiers et par villes. Un mouvement au partier de la la considérable par le partier de la la considérable aux partiers de la la considérable de geas des corporations se jointierent de l'armés, qui était organisée par métiers et par villes. Un mouvement aux partiers de l'armés de l'armés de l'armés qui partiers de partiers de l'armés de l'armés

Au commencement du mois de septerabre, le due arriva avec toutes ces forces devent la forteresse de Han, en Picardie, que défendait le sire Bernard d'Albret, capitaine des Armagnacs. Les flers bourgeois de Flandre, habitués à la vie riche et aisée qu'ils

menaient dans leurs villes, ne voulurent rien changer a leurs habitudes dans les camps, où il leur fallait. sinon toutea les facilités de l'existence: eu moins toute l'abondance possible, : de sorte que la discipline ne tarda pas a en souffrir grandement, des quereiles se renouvelant sans cesse entre eux et les chevaliers, parce que les uns ne voulaient pas ceder aux autres les meilleurs quartiers, et que c'était une lutte constaute d'amourpropre. Puis encore les gens des métiers enlevaient oux Picards tout co qu'ils pouvaient, comme s'ils eussent été en pays conquis; et ils chargenientle butin sur leurs charrettes de bagage ce qui ue se faisait pas toujours sans une vive résistance et sans effusion de sang. Enfin, le sire d'Albret avant évacué Hom evec ses Armagnacs et les habitants notables de la ville , les Flamands la pillèrent et la ravagèrent horriblement, malgré la défense du duc. Tout le pays en fut bientôt dans' l'épouvante. Mais quand l'armée se fut avancée jusqu'à Montdidier, et qu'elle fut sur le point d'en venir aux mains avec les Armagnacs, les chefs des métiers déclarerent que le temps était écoule pour lequel les bourgeois des villes de Flandre. s'étaient engagés à servir leur prince, . et qu'ils allaient retourner evec leurshommes dans le comté. Toutes les prières, toutes les supplications du duc pour les reteair pendant huit jours encore, furent inutiles. Al'instigation des Gantois, les métiers levèrent leurs tentes le leudemain au matin. Comme le duc, secondé par son frère de Brabant, voulut tenter un dernier effort, les, suppliant à mains jointes de rester encore quatre jours, les appelant ses frères d'armes, et leur promettant force libertes et priviléges de tout genre s'ils consentaient à ne paa le laisser ainsi à l'abandon, ceux de Bruges et d'Ypres commencerent à chanceler. Mais les tenaces Gantoia tinrent bon, et montrèrent la lettre qui fixait le terme du service, avec le nom et le sceau du duc opposés au bas. Ils allèrent même jusqu'a

menacer, s'il ne les ramenait au jour marqué de l'autre été de la rivière de Somme, de couper par morceaux son fils le comte de Charolais, qui était resté à Gand. Voyant cetteobstination, Jean consenti enfin à les congédier. Avant des "en aller, ils mirent le feu à leurs tentes; et la flamme se répandit dans le reste du camp, qu'elle con-

suma en partie. Pour justifier leur conduite, les Gantois alléguaient, non sans quelque fondement, que la guerre du duc ne touchait en aucune manière aux intérêts de la Flandre; qu'elle se faisait uniquement dans l'intérêt d'une faction française, pour laquelle ils ne se sentaient pas disposés à verser leur sang; qu'ils ne devaient, comme sujets du duc, qu'un service limité, et que ce service ils l'avaient fourni; que, du reste, les guerres qui désolaient la France étaient une punition méritée, pour l'attachement qu'elle témoignait pour un faux pape; que, de leur côté. ils avaient toujours été fidèles au véritable successeur de saint Pierre, et qu'ils ne prétendaient aucunement prendre part au fléau que le ciel envoyait à ses ennemis.

Quelque désolé que fût le due de voir ainsi échouer tous ses plans, grâce aux Gantois, il reconnut pourtant qu'il n'avait pas le droit de les retenir. Il reconduisit done les Flamands à Péronne, où il les remercia des bons services qu'ils lui avaient prêtés.

Pendant qu'ils represaient ainsi le chemin de la Flandre, les gens de Brutes ençacèrent ceux de Dixmude, de l'Éclaise, de Dixmude, de l'ambient de l'éclaise de la Se faire qu'elles le duc avait établi une cucillette sur les grains dans la ville de pruges impt qui avait été dendu à plusieurs autres villes de Flandre. Après avoir passé douze jours dévant Lille; ils obtinrent ee qu'ils demanche de l'éclaise de l'autre de cand, oi elles furent déchères, dans une assemblée qui eut lieu à Saint-Bavon.

Après la désagréable expérience

que le duc venait aiusi de faire, il fit sortir toute sa famille de Gand, et la manda aupres de lui à Paris. Mais les trois capitales de Flandre ne tarderent pas à lui faire exposer à ce suiet des représentations par leurs députés. Jean jugea qu'il était prudent d'accéder à leur demande; et il trouva, dans les périls auxquels le séjour de la France pouvait exposer les siens, un prétexte de coutenter les Flamands sans avoir l'air d'y être contraint. Il renvova done à Gand le comte de Charolais et la princesse royale, sa fiancee. Les gens de Flaudre attachaient d'autant plus d'importance à tenir entre leurs mains ces otages, que, en vertu d'une déclaration du roi d'Angleterre, du mois de mai 1412, la trêve avec les Flamands ne serait observée de la part des Anglais que pour autant que ceux-lane fourniraient point de secours au duc de Bourgogne contre les Armaguacs en France. Cependant l'armistice ne tarda pas à être rompu, bien qu'on n'en vint pas encore à la guerre. L'année suivante, la chance s'était tournée contre le duc, et il revint dans ses provinces flamandes, où il se prépara à se remettre en campagne. Les hostilités qui s'ouvrirent eu 1414 avaient pris un caractère tel, que les villes de Flandre refuserent d'y prendre part pour le duc; car celui-ci, maintenant que le roi s'était livré aux Armagnacs, se trouvait réellement en guerre contre son suzerain. Aussi, dans l'armée qu'il avait mise sur pied, il n'y eut que de simples volontaires des villes, ces dernières disant qu'elles ne prendraient les armes que dans le cas où le roi attaquerait leur propre territoire. Jean en témoigna un vif mécontentement, surtout quand, vers la fin du mois de mai, ses affaires empirèrent de plus en plus. Alors le duc Antoine de Brabant et la comtesse Marguerite de Hainaut-Hollande cherchèrent à ménager, de concert avec les villes flamandes, un accommodement entre le duc Jean et le roi. Mais ils n'obtinrent aucun résultat. D'un autre eôté, le parti d'Orléans tenta, avec aussi peu ile succès, d'attirer les

Flamands. Cependant le roi s'empara de Bapaume, et forma le siège d'Arras. Il échoua devant eette dernière ville, les vivres commençant à manquer dans l'armée, et les maladies y exercant d'ailleurs les plus cruels ravages. Aussi il eonsentit enfin, le 4 septembre, à conclure la paix, grace à l'intervention du Dauphin. du due de Brabant, et de la comtesse de Hainaut. Cette paix fut jurée à Tournai, au mois de mars suivant, par Antoine de Brabant, Marguerite de Hainaut, le comte de Charolais, et les députés des villes flamandes. Les états d'Arras, de Bourgogne, et des autres parties de la Flandre, la jurèrent aussi plus tard. Le due seul hésitait toujours d'y accéder, voyant les affaires du royaume s'embrouiller à merveille.

Cependant la trêve entre la France et l'Angleterre expira le 1er août 1415. Le 25 octobre, eut lieu la fameuse bataille d'Azincourt, où la ebevalerie française recut un si terrible échec. Cette journée changea brusquement la face des choses. Antoine de Brabant et Philippe de Nevers, frères du duc. v étaient tombés. La mort du premier fit échoir la succession du Brabant à son fils aîné Jean IV, à peine âgé de treize ans. Mais la défaite que l'armée royale venait d'essuyer releva tout à coup le duc de Bourgogne, auquelle roi, dans la terreur que lui inspirait la puissance de ce prince, offrit, par lettres patentes datées du 7 novembre. une abolition générale et sans exception de tout le passe, et, en outre, une pension de quatre-vingt mille rcus, et le gouvernement de la Pieardie, pour le comte de Charolais. Le duc se trouvait ainsi en position de reprendre toute son influence dans les affaires du royaume; et il résolut d'en tirer avantage, malgré les ordres qui lui furent envoyes de congédier son armée. Il marcha vers Paris; mais il ne réussit pas à y entrer. Il s'en revint done en Flandre essayer de se faire charger de la tutelle de son neveu Jean de Brabant, mais sans v réussir davantage.

Le moment espendant arriva bientot, où Jean de Bourgogne vit tourner seion ses vœux les affaires de Paris. Le comte d'Armagnae n'y régnait que par la terreur. Aussi les Parisiens profitèrent dn moment où ce seigneur marchait contre la garnison anglaise d'Harfleur, qui faisait des incursions dans le pays, pour s'adresser au due de Bourgogne, et le prier de venir les délivrer du joug odieux sous lequel ils gemissaient. La tentative qu'il fit pour s'emparer de leur ville échona, à la verite; mais elle le décida à se mettre en hostilité ouverte avec l'armée du roi.

Tandis qu'en 1416 toutes les tentatives qu'on put faire pour établir une paix générale entre la France et l'Angieterre restaient sans résultat, une trêve fut conclue saus la moindre difficulté entre le roi anglais et le duc de Bourgogne, en faveur des villes de Flandre et d'Artois. Elle commenca le jour de la Saint-Jean 1416, pour finir le 1er octobre 1417. Cet acte excita à la eour de Frauce une grande défiance eontre le due. Ce fut pis encore, quand le roi d'Angieterre, le duc et l'empereur Si gismonds etant rencontrés à Calais. peu detemps après la conclusion de cette trêve, elle fut prolongée jusqu'au 1"oetobre 1419. Aussi le Dauphin s'empressa d'écrire à Jean de Bourgogne, pour lui demander une entrevue que le comte de Hainaut leur ménagea à Valenciennes. Là, le prince français requit le duc de jurer que jamais if no se rangerait du côté des Anglais, et qu'au contraire ilassisterait le royaume contre cet ennemi. Jean le promit sous serment, et obtint du Dauphin la promesse de faire en sorte que le due fût mandé à la cour, se réconciliat avec le roi, et pût conclure un bontraité, pour le plus grand avantage du royaume.

Dans ees entrefaites le comte de Hainaut mourut, ne laissant pour héritière qu'une fille, Jacqueline, à laquelle son oncle Jean de Bavière, évêque de Liége, commença à disputer les seigneuries hollandaises qui appartenaient aux domaines de Hainaut-Bavière. La maison de Brabant-Bour. gogne entra dans cette querelle nour un double motif. Le duc Antoine de Brabant avait laissé veuve sa seconde femine Élisabeth de Luxembourg-Gorlitz: et celle-ci, mécontente des cinq mille ecus d'or que les états de Bra-bant lui avaient offerts à titre de douaire, les avait refusés, et s'était retirée du duché. Or, au moment où le fils aîné d'Autoine, Jean IV de Brabant, voulut rendre l'hoiumage à l'empereur Sigismond pour le duche de basse Lotharingie, et pour les liefs impériaux de Maestricht et d'Anvers, Sigismond lui en refusa l'investiture, jusqu'à ee qu'il edt eté fait droit à la duchesse Elisabeth. Jean IV força, il est vrai, en mai 1417, les Maestrichtois alui prêter le serment de fidelité, saus que Jean de Liege v eut fait opposition au nom de l'Empire. Mais quand l'évêque eut appris que l'intention de la maison de Bourgogne ctait d'unir Jaequeline de Hainaut, veuve dejà du Dauphin de France, au jeune duc de Brabant, il la prit aussitot en haine: et, pour se créer un parti capable de le soutenir dans ses prétentions sur la Hollande, il s'attacha à la maison de Luxembourg, en épousant la veuve d'Antoine de Brabant, presque en même temps que Jean IV se mariaitavee Jacqueline. La faiblesse de ce dernier doubla la force et l'audace de l'intrépide évêque de Liège, qui parvint à s'établir, comme nous l'avous raconté, dans une partie des domaines hollandais. Il le put d'autant plus facilement, que, pendant les années 1417 et 1418, le duc de Bourgogne se trouva entièrement absorbé par les affaires de France, où, l'année suivante, il périt, traltreusement assassiné, le 10 septembre, sur le pout de Montereau, sous les veux mêmes du Dau-

phin.
Les circonstances dans lesquelles le due périt de cette mort inattendue, porterent la famille de Bourgome à détacher entièrement ses interêts de ceux de la famille royale. Philippe, fils et successeur du du Jean, avait passé en grande partie les dernières années dans la Flandre, qui manifestait toujours une profonde aversion pour la France, et tendat de toutes ses forces vers l'Angleterre; et il 8/4 était profondionnet identifié avec cet esprit. Il n'est donc pas étonnant quidés lors la Flaudre ait aoquis une si haute importance pour la maison bourguignonne, que celle-ci eonsidéra disormais le duché de Bourpogne compe un domaine p esque accession un domaine pe seque socression un domaine p esque accession.

§ IV. RÈCNE DU DUC PHILIPPE LE BON EN FLANDIE, DE JEAN IV ET DE PHILIPPE I EN BRADANT, JESQU'A LA MORT DE CE DEN-NIER EN 1450.

Philippe le Bon, qui alors portait encore le titre de comte de Charolais, fut saisi de la plus vive douleur en apprenant à Gand la mort de son père. Toutefois il ne fit point expier à sa femme la trahison dont son frère le Dauphin s'était rendu coupable. « Il avait vingt-trois ans : malgre sa jeunesse, il se montra tout aussitôt animé du ferme désirde venger son père, et de se maintenir dans une puissanec que sûrement le parti du Dauphin allait s'efforcer de détruire. Après avoir consulté son conseil et les gens de Gand, d'Ypres et de Bruges, il prit, comme unique héritier du duc Jean, les titres de toutes ses seigneuries; puis Il se rendit à Malines, où il eut une conférence avec le duc de Brabant son cousin, Jean de Bavière son oncle, le due de Clèves son beau-frère, et la comtesse de Hainaut 1, » Tous furent d'avis que, pour venger la mort de son pere, il ste lui restait qu'à conclure une alliance avec l'Angleterre. Bien qu'en France le parti bourguignon fut encore très-puissant; que les habitants de Paris se fussent déclares contre le Dauphin et en faveur du comte de Saint-Pol, qui représentait la maison de Bourgogne; et que même, des le 12 septembre, ils eussent envoye des députés au nouveau due, pour lui faire savoir qu'ils étaient decidés à vaincre ou à périr avec le comte de Saint-Pol; Philippe resta cependant fermement resolu à contracter une alliance avec les étrangers : et il mauda

DE BARANTE, Hist. des dues de Bourgogne.

dans ce but des députés de ses partisans, pour le 17 octobre, à Arras, où il fit célébrer de magnifiques funérailles en mémoire de soo père.

Pendant ce temps, les Anglais vemeient piller juxque sous les murs de Paris; mais si forte que fût la baine que les Parisiens leur portaient, celle qu'ils nourrissaient contre les adhéents du Dauphin citait plus violente encore. Ils disaient: « Mieuxvalenteneror les Anglais que les Arnagnacs. » Aussi aucun d'eux ne s'opposa à la proposition qui leur fut fatte par le due, à Arras, de négocier avec l'Angeterre.

Avant les Étes de Noël, un traité fui conclu entre l'Angleterre et la Bourgogne, en vertu duquel le roi Henri gouserait la princesse royale Catherine, et entreprendrait le gouverneent de la France, au nom du roi malade. En outre, un des ills de Henri desencia de commencer ensemble la guerre contre le Dauphin et les Armsmacs.

Ce traité, dont nous passons ici les détails, eut une grande importance, tant à cause de la liberté et de la protection qu'il procura nécessairement au commerce flamand avec l'Angleterre, et auquél le Hainaut et le Brabant devaient participer aussi, qu'à cause du vif intérêt que la belliqueuse clievalerie belge prit aux affaires françaises. Cependant le roi de France, toujours frappé de folie, était entièrement à la dévotion de la faction bourguignonne. Il approuva tout. Non-seulement il admit le duc Philippe, qui était venu à Troyes dans le cours du mois de mars 1420, à lui prêter le serment d'hommage pour tous les fiefs qu'il tenait du royaume, mais encore il consentit solennellement, le 9 avril, aux fiancailles de sa fille Catherine avec Henri d'Angleterre, et à investireeluici du gouvernement de la France. Il se désista aussi du droit de détacher Lille, Dousi et Orchies, de la Flandre; et ceda à sa fille Michelle, épouse du duc Philippe, an lieud'une dot en argent. les villes de Roye, de Péronne et de

Montildier, en forme d'engagère. Enfin, il confirma la maison de Bourgogue dans la possession du comté de Tonoerre, échue au dus Jean peu de temps avant sa mort, et lui assura en outre les hiens des meurtriers de Montereau, et l'itôtel d'Armagnae à Parts.

Pendant que le duc de Bourgogne se préparait innis à une fute décisive contre le Dauphin, la faction des Armagnacs faisait aux Flamands une veritable guerre de sauvages. Elle avait pris à as solde des bandes d'incendiaires qui venaient mettre le feu aux vilmunde, à Furnes, à Roulers, à Ouidenbourg, à Receloo, à Bruges, et à Werwick.

Dans ces entrefaites, les germes de division les plus deplorables se developpaieot dans la tigne brabanconne de la maison de Bourgogne, Jean IV différait totalement de caractère avec Jacqueline, sa femme: lui était d'une faiblesse et d'une apathie inerovables ; elle, d'une vivacité et d'uoe chaleur de tête peu communes. Le jeune duc était à la merci de ses favoris. Parmi ces derniers se distinguait surtout, par l'empire qu'il exercait sur son maître. Guillaume de Moos, ou Dumont, Il trouva naturellement une ennemie acharnée dans Jacqueline, qui ne pouvait lui pardonner la faveur dont il jouissait. Aussi, un jour que la cour se trouvait à Mons, et que le duc était allé à la chasse, les frères naturels de la duchesse égorgèrent l'odieux favori. Laprincesse erut avoir tout gagné, par ce meurtre, sur l'esprit de son époux; mais elle ne parvint qu'à exciter en lui une aversion de plus eo plus forte. L'histoire de Hainaut et celle de Hollande nous ont montré quelles tristes complications naquirent de cette désunion, et quels en furent les lamentables resultats, guerres sanglantes et troubles intérieurs, dont il a déjà été fait mention. Quand le duc Jean , après avoir iostitué, en 1425, la fameuse université de Louvain, mourut le 17 avril 1427, son frère Philippe de Saint-Pol se trouvait à Rome avec plusieurs chevaliers de Louvain, pour se rendre à Jerusalem. Le pape l'ayant deltourré de ce vonge, lirenta chais le Brabant, où il prit les rénes du duche, Jean n'ayant point laissé d'heritier direct. Mais Philippe de Saint-Pol avait a peine ou le temps d'enterpendre la succession fratemelle, qu'il espira, leé l'ais apprânt les fouues r'Osinde, fille de Louis d'Anjou. On soupeans d'abord qu'il avait succombé au poison; mais on reconnut bientôt qu'il avait été enter par un defaut organique in-

Incontinent après la mort dece prince, les états de Brabam se réunireut, pour examiner les prétentions que consider de la filiament et le due Philippe le Bon, élevaient chaeum de leur cote sur le duché devenu vacant. La comtesse s'y rendit en personne. Phiposé e d'houmes saguest intartuis aux affaires. L'assemblée, après avoir murement délibéré, se pronnoca pour rement delibéré, se pronnoca pour serment aux états de Brabamt, et reçui le leur à Louvain, le 5 octobre 1430.

§ v. nègne du duc philippe le Bon Jus-Qu'en 1468.

Pendant longtemps ce prince avait été occupé des luttes qui se démenaient toujours dans le royaume de France. Seulement, en 1421, quand le roi Henri eut quitté Paris pour retourner en Angleterre . Philippe prit des dispositions pour visiter ses villes flamandes, dont le commerce florissait de plusen plus, gráce aux trêves, et malgré les troubles qui agitaient toutes les provinces voisines. Aussi, son séiour dans le comté de Flandre ne fut qu'une succession de fêtes magnifiques et de solennités chevaleresques. L'affection des Flamands pour leur prince y éclata dans toute sa force, et elle le consola de bien des chagrins. Elle contribua beaucoup à adoucir la douleur que lui causerent la mort de sa femme Michelle de France, qui s'éteignit, l'année suivante, à Gand, et celle de sa mère Marguerite, qui expira en 1424. Vers la fin de la même année, Philippe épousa en secondes noces, après avoir obtenu desdispenses du pape, la veuve de sononcle le duc de Nerers, tombé à la bataille d'Azincourt, Bonned'Artois, fille du comte Philippe d'Eu. Mais cette princesse, il ne la conserva qu'une année à peine.

Il ne fallut rien de moins que l'attachement de ses bonnes villes, et de grands intérêts politiques, pour distraire le duc de tant de coups qui se succédaient avec une si effrayante rapidité. Les affaires de Bourgogne allaient mal en France, mais elles n'en allaient que mieux en Belgique. Le duc avait achete, en 1420, le comté de Namur, dont il obtint la possession en 1429, après la mort du comte Jean III. En 1428, il s'assura, en traitant avec Jacqueline, la possession des comtés de Hollande et de Zeelande, et de la seigneurie de Frise. En 1430, il ob-tint, par la mort de Philippe de Saint-Pol, le duché de Brabant. De façon que, peu de temps après qu'il eut épouse en troisièmes noces Isabelle de Portugal, et institué l'ordre de la Toison d'or (10 janvier 1430), il put s'intituler : « Philippe, par la grâce de Dieu duc de Bourgogne, de Lothier, de Brabant et de Limbourg, comte de Flandre, d'Artois, de Bourgogne, palatin de Hainaut, de Hollande, de Zéelande et de Namur, marquis du Saint-Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines. »

Mais, au moment où sa puissance s'était ainsi étendue sur la plupart des provinces des Pays-Bas, il s'était déjà presque entièrement détaché du parti anglais, pour se rapprocher de celui du Dauphin, parvenu au trône de France en 1422, sous le nom do

Charles VII.
Enfin le due Philippe allait pouvoir
jouir de quelque repos, quand des
troubles commencèrent à clater dans
quelques-unes de ses villes. Les habitants de Cassel furent les premiers
à donner l'exemple de la rébellion, en
se soulevant contre le bailli et le
magistrat qui leur avaient été donnés
par le duc. Tous les mécontents qui

se trouvaient parmi le petit peuple en Frandre coururent grossir les rangs des mutins; de facon qu'il se trouva bientôt plus de trente mille hommes sons les armes, qui répandirent dans le voisinage des désordres de toute nature. Philippe assembla aus-sitôt une armée, et dispersa les rebelles, dont les chefs furent condamnés à de grosses amendes, lesquelles servirent sans doute à paver les dépenses du brillant chapitre de la Toisond'or, que le prince tint dans l'église de Saint-Pierre, à Lille, au mois de novembre 1431. Le Brabant ne resta pas plus tranquille. L'ancienne jalousie de Malines et d'Anvers se réveilla : et, dans cette querelle, les Anversois trouvèrent des allies dans les gens de Bruxelles, Mais le duc parvint à accommoder ce differend avant qu'on n'en fût venu aux mains. Cependant à peine eut-il arrangé cette affaire, que les hommes de Tournai lui en susciterent une autre. Philippe voulait donner à un de ses conseillers le siège épiscopal de cette ville, qui était devenu vacant. Les Tournaisiens s'opposèrent à ce choix, parce qu'ils craignaient que par là ce prince n'acquit dans leur ville une influence menacante pour leurs libertés, et que d'ailleurs se pape s'était prononcé pour Jean de Harcourt, auquel ils se rallièrent. Le duc tint bon, mit arrêt sur tous les revenus de l'évêché en Flandre, bloqua le commerce des Tournaisiens, et parvint enfin, après cinq années de querelles et de difficultés, à faire accepter à Jean de Harcourt le siège de Narbonne et à faire placer sur celui de Tournai son conseiller Jean Chevrot, archidiacre de Reims. Des tumultes éclatèrent aussi à Gand, au sujet d'un nouveau reglement sur les monnaies, après que cette ville eut déjà, en 1430, eu degraves débats avec cellede Bruges, au sujet de leurs droits et de leurs privilèges respectifs.

Au milieu de ces passageres difficultés intérieures, le duc n'avait pas cessé de a'occuper des affaires de France, où la fortune des armes conmençait à se déclarer contre les Anglais. Mais bientôt, en 1433, un évésisique st nollande.

nement plus important suit l'absorber : ee fut une nouvelle aventure de Jacqueline de Hainaut-Bavière. Après avoir solennellement reconnu héritier de tous ses domaines Philippe de Bourgogne, et l'en avoir institué ruwaert, Jacqueline s'était simplement réservé quelques revenus, et avait pris l'engagement de ne pas se marier sans le consentement du duc, selon l'acte du 3 juillet 1428. Depuis, elle résidait à Goes, dans l'île de elle residant a trues, quais ine un Zuid-Beveland, ou à la Haye. Ses re-venus, si peu importants qu'ils fus-sent, lui furent encore plus d'une fois rognés par Philippe. Aussi, bien qu'elle vécut assez retirée, elle avait souvent besoin d'argent; et les Hoekschen n'osaient lui venir en aide, de peur d'exciter la défiance et la colere du duc. Le seul homme sur lequel il ne pût tomber le moindre soupçon était Franck de Borselen, grand bailli ducal, dans l'île de Zuid-Beveland. Il fournit des secours à la princesse, et ne tarda pas à gagner le cœur de l'inflammable Jacqueline. De l'amour ils en vinrent au mariage, et ils s'unirent secrètement. Mais, si bien cachée qu'on eût tenu cette alliance, elle ne resta point celee aux yeux des espions de Philippe; et messire Franck avant été saisi par ordre du prince, fut transporté au château de Rupelmonde. Le bruitse répandit aussitôt que le bailli înfidele allait être condamné à mort. Jacqueline, pour le sauver, s'adressa, par l'intermé-diaire du comte de Meurs, au duc, et offrit, pour prix de la liberté du sire de Borselen, de renoncer complétement à tous ses droits sur le Hainaut, la Hollande, la Zéelande et la Frise. Philippe accepta cette condition, laissaà Jacqueline la possession viagère des pays de Voorn, de Zuid-Beveland et de Tholen, relacha Borselen, lul accorda le collier de la Toison d'or, et lui donna pour sa viedurant la seigneu-

rie d'Ostrevant.
C'est ainsi que le duc de Bourgogne
parvint à réunir définitivement à ses
donaines l'héritage de l'aventureuse
Jacqueline.

-----

Presque en nême temps la duchesse Elisabeth lui donna un fils, gul naquit à Dijon le 10 novembre 1433, et reçut le nom de Charles, auguel l'histoire ajouta plus tard le surnom de Téméraire. Sa femme avait déjà mis au monde, en 1431, un fils noumé Antoine, qui ne vécut guère que quelques mois; et un autre, nommé

Jossé, qui étalt mort également. La naissance de cet héritier procura tant de joie au duc Philippe, qu'il 'ui tardait de finir les affaires de France. Il l'amena en Flandre avec sa femme, au printemps de 1435, pour ouvrir le fameux congrès d'Arras, quidevaitenfin, après tant de désastres et de sang répandu, ehereher à terminer la querelle de la France et de l'Angleterre. Les ambassadeurs des deux rovaumes s'y reudirent, et bientôt la ville offrit un spectacle plus riche et plus animé que celui qu'avaient offert celles de Constance et de Bâle, au milieu des splendeurs de leurs conciles. Outre les représentants de la France et de l'Angleterre, il y avait des députés et des ambassadeurs du pape, de l'empereur, des rois de Chypre, de Portugal, de Navarre et des autres royaumes espagnols, des rois de Danemark et de Pologne, des ducs de Bretagne et de Milan, de plusieurs autres princes, de l'université de Paris, de toutes les villes opulentes qui reconnaissaient l'autorité du duc Philippe, et d'un grand uombre d'autres eites. Ce n'était que luxe et magnificence, et jeux chevaleresques. Le duc se montra d'une liberalité toute royale, par les ma-gnifiques présents qu'il distribuait à toute cette chevalerie, dans les tourgois dont Arras fut le theâtre. On ne le voyait jamais qu'accompagné d'une garde composée de cent gentilshommes tirés des meilleures familles de ses vastes domaines, et de deux cents arbalétriers sortis de ses villes les plus riches. Pendant ce temps, les pourparlers commencerent. Mais, malgré les efforts qui furent mis en œuvre pour en venir à un accommodement, ils ne tarderent pas à être rompus. En effet, les prétentions des Anglais s'y

montrèrent tellement exagérées, qu'elles furent repousées d'emblée, et que les Français se refusérent à négueier sur une autre base que la renonciation complète du roi d'Angleterre à la conronne de France.

Les ambassadeurs anglais se retirèrent le 1° septembre, sans qu'on fêt parvenn à tomber d'accord sur quoi que ce fot.

Cependant l'assemblée d'Arras ne fut pas sans avoir un éclatant résultat. Elle produisit enfin la paix entre le duc de Bourgogne et le roi de France. Le traité qui la consaera procurait d'immenses avantages à Philippe. En effet, il fut investi de la possession d'un grand nombre de seigneuries qui lui furent accordées, et d'un grand nombre de droits qui compléterent son autorité souveraine dans ses domaines de France. Il fut exempté, pour la durée de sa vie, de tont acte d'hommage féodal. La ville de Tournai lui fut pour alnsi dire saeriflée par le rol, qui s'engagea, en outre, à rompre avec tous les ennemis du duc, et à ne jamais traiter avec les Anglais sans son concours Enfin, on conclut le mariage de la princesse Catherine, fille du roi, avec le comte de Charolais, fils du duc. Le pape et le concile de Bâle ratifièrent ce traité.

ce traile.

Mais quand Phillipre de Bourgogne out envoyé au roi d'Angleterre des cette envoire au roi d'Angleterre des de cet aete, et Hémouvoir à acespter la médiation bourguignone, pour bourse, les fligres que traite à pourse, les fligresque traiter comme bourse, les fligresque traiter comme dres un logatient dans la maison d'un pauvre cordonnier. Ils ne furnet pas même admis auprès du roi; on ne leur donna aucune réponse écrite, de les renvoys avec de gandes marques d'étonnement sur la conduite du duc.

Le revirement ainsi opére dans la politique de Philippe de Bourgogne dut nécessairement bientôt faire eprouver ses conséquences aux villes de Flandre et de Zéelande, dont le com-

merce était menacé de graves embarras, à eause de la position hostile prise par le duc à l'egard des Anglais. Les bourgeois de Zierikzée et de plusieurs autres villes remirent, il est vrai, euxmêmes à leur prince les lettres que le rol d'Angleterre leur écrivit; et le pillage de leurs navires de commerce irrita grandement contre les Anglais les habitants de ces provinces. Mais, d'un autre côté, on commenca à souffrir avec impatience les impôts, qu'on avait pavés avec joie aussi longtemps que la position politique du duc avait assuré protection au commerce. Aussi Philippe, irrité par les vexations des Anglais, songea d'abord à entreprendre contre eux une guerre ouverte. Cependant sa cour était divisée en deux partis. L'un, qui avait pour chef Jean de Luxembourg. comte de Ligny, était d'avis qu'il fallait de toute manière éviter la guerre; l'autre, à la tête duquel se trouvaient les sires de Croy et l'évêque de Tournai, Jean Chevrot, voulait qu'on prit les armes. Le due inclina naturellement vers ee dernier: et bientôt la résolution fut prise de déclarer la guerre, et d'enlever aux Anglais la ville de Calais et le comté de Guines. Cette décision adoptée, le due demanda l'avis des échevins et des doyens de Gand, qui, sans consulter les trois autres membres de Flandre, Bruges, Ypres et le Franc, se rangerent à l'opinion du prince, à laquelle se rallièrent aussi les autres quartiers du comté. De leur côté, les villes de Hollande et de Zéelande promirent le secours de leurs vaisseaux pour le siège de Calais.

Pendant ce temps, le roi d'Angleterre n'était pas resté inactif. Fort de ses prétentions sur la couronne de France, il avait investi le comte de Glocester des terres de Flandre, et le comte de Beaumont du domaine de Boulogne.

Les hostilités ainsi décidées, le due résolut de harceler, avec le secours des Français, les garnisons anglaises, jus qu'à ce que les apprêts nécessaires pour le siége de Calais fussent achevés. Les Anglais commencèrent, de leur côté, à se mettre en mouvement dans ls Flandre, et abordèrent, dans le cours du mois de mai 1436, les villes de Bourbourg, de Bergues et de Cassel.

Dans ces entrefaites, les communes flamandés avaient fait tous leurs préparatifs, et composé une superbe armée de siège. Les Gantois surtout s'étaient distingués par leur ardeur à mettre sur pied une bataille qui fût digne d'eux. Ils fournirent neuf mille hommes choisis, bien armés de piques et de masses d'armes, qui composaient, avec ceux du pays d'Alost, un eorps dont le commandement fut confié à messire Coulard de Commines. Les gens de Bruges se placèrent sous les ordres de messire Jean de Steenhuyse: ceux de Courtrai avaient pour chef messire Gérard de Ghistelles; eeux d'Ypres, Jean de Commines; et enfin ceux du Franc, le sire de Merckem, L'armée tout entière était placée sous le commandement en ehef du sire d'Antoing, vicomte héréditaire de Flandre. Au commencement du mois de juin , les Gantois se mirent en marche par Courtrai, Armentières et Hazebrouck, vers Dringham, où le due vint les rejoindre. Ceux de Bruges longerent la mer par Nieuport vers Gravelines, où ils trouvèrent les gens de Gand, auxquels s'étaient réunis ceux d'Ypres et de Courtrai. Les hommes de Malines s'étaient joints à eeux de Bruges; et quand le duc Philippe passa la revue de ses Flamands, il se trouva à la tête de trente mille combattants. L'armée se porta de Gravelines à Tournehem, où elle se grossit d'une troupe de bons chevaliers, conduits par le comte d'Étampes. Toutes les petites places situées sur la ronte de Calais furent si facilement enlevées, que les Gantois commencaient déjà à craindre que les Anglais ne se fussent sauvés de Calais, pour se réfugier en Angleterre avec tous leurs biens. Mais les elioses étaient loin d'en être à ce point. La garnison anglaise se défendit vaillamment, et faisait à tout moment d'énergiques

Flamand, et mirent plus d'une fois le due Philippe en grand péril. Les gens de Flandre ne se trouvaient pas même en état d'empêcher les Anglais de mener paître leurs troupeaux dans les prairies voisines de Calais; et comme la flotte hollandaise ne se montrait pas encore, la ville pouvait, sans obstacle, recevoir d'Angleterre tous les secours nécessaires. Les choses avaient duré ainsi pendant quelque temps, quand enfin la flotte parut, commandee par Jean de Hornes, garde des côtes de Flaudre. Mais malheureusement elle éclioua dans la tentative qu'elle fit pour barrer l'entrée du port, en y laissant couler de gros navires. Ce triste début servit à augmenter eneore le découragement qui s'était déjà emparé des assiégeants. Ce découragement fut à son comble, quand la crainte des vaisseaux anglais eut porté la flotte hollandaise à reprendre le large, et que plusieurs vigoureusessorties de la garnison eurent répandu la terreur parini les gens des communes. D'abord ils entrerent en grande colère; et il fallut ses empêcher par la force de se jeter sur les seigneurs du parti de Croy et de les tuer, comme ayant conseillé cette malheureuse expedition. Ceux de Gand allaient criant a haute voix qu'ils étaient trahis, et leverent incontinent leurs tentes. En vain le duc et ses ehevaliers essaverent-ils de les calmer et de les retenir. Tout fut inutile : ils partirent; et le reste des communes les suivirent l'une après l'autre. Le duc en fut pris d'un desespoir qui fit craindre pour sa santé et pour sa vie.

sorties, qui coûtèrent la vie à plus d'un

Bientòl après, les Anglais, ayant requ des renforts considérables, on-treprirent une expédition en Plaudre, ofterprirent une expédition en Plaudre, detruisant par le fer et par le feut tout es qui se trouvait sur l'eur passegation de la commandation de la comm

les paysans flamands, exaspérés contre Jean de Hornes, qui se tenait dans l'inaction avec la flotte hollandaise à Ostende, le massacrèrent impitoyablement dans les dunes.

Les gens de Bruges , à leur retour

de Calais, s'étaient campés sous les remparts de leur ville, et ils refusaient d'y rentrer avant d'avoir humilié l'Écluse, qui avait refusé de marcher sous leur bannière. De leur côté, les Gantois refusèrent également de rentrer avant que la ville leur eût assuré à chacun une robe neuve, comme c'était l'usage anciennement, quand ils revenaient d'un service de guerre. Mais le magistrat leur ayant répondu qu'ils avaient plutôt mérité la corde qu'un habit neuf, parce qu'ils avaient si honteusement laissé leur prince à l'abandon, ils se résolurent enfin a remettre le pied dans leurs fovers.

A la prière de la duchesse Élisabeth, les Brugeois avaient marché gontre les bandes anglaises qui désolaient les côtes, mais qui parvinrent à leur échapper. Revenus, le 24 août, de cette infructueuse expedition, ils refusèrent derechef de déposer les armes, malgré les ordres formels du due. Ils voulaient d'abord se venger de l'Écluse; eusuite ils exigenient que le Franc cessat d'être regarde comme le quatrieine membre de Flandre, et qu'il fût administrativement soumis à Bruges. Ils demandaient, en outre, que toute l'artillerie leur fût remisc. Jean de Gruithnisen, capi-taine; Nicolas Van Utenhove, baili de la ville, et Stassart Brisse, écoutète, avant voulu s'interposer pour calmer cette multitude dechaînée, ce dernier tomba vietime de la fureur populaire. Force fut alors au magistrat de livrer les canons aux seditieux. Gruithuisen se démit aussitôt de sa charge de capitaine, et il fut remplacé par Vincent de Scheutelaere, Jusqu'au 4 octobre, Bruges resta au pouvoir des masses armées, qui n'épargnèrent pas même les insultes à la duchesse; de sorte qu'elle se hâta de sortir de la ville après que le duc fut parvenu à lui faire obtenir un sauf-condult, qu'on ne loi secorda qu'avec grand peine. Au moment où elle traversa la porte de ta ville, une bande effrence. Conduite to ville, une bande effrence. Conduite riot deux dames qui aecompagnalent la princesse, et les traîna en prison, peudant que le jeune comte de Charolais pleurait et jetait de grands eris dans les bras de sa mère, qui cepen pomme qu'ellercioignit sou deoux.

Depuis quelque temps tout se trouvait en tumulte et en désordre à Gand. La milice, furieuse de ce que dans toute la Flandre on lui imputait la bonteuse retraite de Calais et les malheurs qui desolaient le pays, voulait absolument en rejeter la faute sur d'autres. De là des querelles et des discordes interminables. Le due lui-même alla trouver les Gantois, et réussit à leur procurer quelque apaisement, en leur donnant de sa propre bouche l'assurance qu'il était content de la conduite qu'ils avaient tenue devant Calais. Cette affaire semblait terminée, quand celle de Bruges éclata tout à coup. Philippe de Bourgogne, n'ayant pas de forces suffisantes à sa disposition pour réduire ces populations rebelles, n'eut d'autre moyen que de temporiser. Après avoir assoupi les Gantois, il courut à Damme, où la duchesse Élisabeth était arrivée sans encombre.

Dans ces entrefaites, les Brugeois écrivirent des lettres à eeux de Gand, et leur demandèrent leur appui, d'abord pour les réconeilier avec le duc, ensuite pour les aider à châtier l'Écluse et à soumettre cette place à la commune brugeoise. Philippe arriva de Damme à Gand, presque au moment même où ces lettres y étaient parvenues. Les Gautoiscommencerent aussitôt à lui faire de nouvelles remontrances, et lui demandérent d'accorder à ceux de Bruges tout ce que ceux-ci réclamaient, c'est-à-dire tous les priviléges et les libertés qu'ils possedaient d'ancienneté; la démolition des remparts de l'Écluse, et la réunion du Franc. Le duc fut d'autant plus irrité

de ces exigences, qu'il avait à demander compte à Bruges des jusultes faites à madame Elisabeth, et de l'assassinat commis sur l'écoutête. Mais les hommes de Gand ne tinrent d'abord aucun compte de cette colère. Les cinquante-deux métiers se réunirent en armes sur le marché de Vendredi, et y planterent leurs bannières, disant qu'ils étaient résolus à porter aide aux Brugeois, et qu'ils ne déposernient pas les armes avant qu'il n'eût été fait droit à leurs alliés. Ils restèreut aiusi eing jours, après lesquels ils prêterent enfin l'oreille aux gens sages de la commune, et consentireut à se retirer, le due avant promis d'agir à l'egard des ' Brugeois avee toute la douceur que sa dignité lui permettrait. Ils prirent d'autant plus volontiers cette résolution, que, pendant ce temps, Philippe le Bon avait recu des secours de Bourgogne, de Savoie, de Picardie et d'Artois. Ces épées arrivées, le duc réorganisa le gouvernement militaire du comté, rétablit le bon ordre dans les villes, et les mit en état de défense contre les Anglais. Ensuite il s'occupa de réduire Bruges à l'obeissance : il placa d'abord une bonne garnison à Damme, et chargea la flotte hollandaise, commandée par le sire de Vère, d'intercepter toute communication des Brugeois avec la mcr. Ceux-ei, voyant qu'une lutte sérieuse allait s'eugager, cherchèrent à négocier avec le duc, qui refusa de rien entamer avee eux avant qu'ils eussent mis bas les armes. Alors force leur fut de céder. Le 17 octobre, leurs magistrats arriverent au palais de Philippe, à Gand, et se jetèrent à ses pieds en lui faisant les plus humbles prieres. Le prince leur pardonna, et les recut en sa bonne grâce.

Mais il ne s'éiait pas écoulé quinze jours, que la sédition reprit de plus belle. Les Brugeois, prétendant que l'Ecluse était dans leur juridietion, assignérent le magistrat de cette ville devant leur tribuad, en réparation d'injures et de dommages qu'ils prétendaient leur avoir été faits. D'après le conseil des nobles, aucune personno de l'Écluse ne comparut à la citation.

des Brugeois, qui condamnèrent à un bannissement de cinquante ans les bailli, les échevins, les magistrats, et plusieurs autres habitants de cette ville. Non contents d'avoir francé les Eclusois de cette condamnation, ils se répandirent en armes dans les rues de Bruges, et jeterent en prison vingtquatre des principaux bourgeois. Ceux de l'Écluse, saus s'inquiéter en aucune facon de ce qui venait d'être fait contre eux, se bornerent à couper par une forte estacade les communications entre Bruges et Damme. De son côté, le duc cassa l'arrêt prononcé contre eux. Mais les Brugeois n'en continuèrent pas molns de se livrer à tous les excès imaginables. Ils avaient jeté dans les places de Damme et d'Aardembourg des garnisons qui commettaient dans le voisinage de terribles dégâts. Ce ne fut pas là tout. Ils suspendirent toutes les justices ducales, jusqu'à ce qu'il leur eût été donné satisfaction par Philippe: puis ils se mirent à démolir les maisons de plusieurs citoyens notables de leur ville. L'écoutète condamna à mort les trois ehefs de cette émeute; mais il fut luimême égorgé par les dovens des métiers. Enfin, les hommes sages commencèrent à voir que cet état de choses ne pouvait continuer. Ils rappelerent les garnisons de Dammeet d'Aardembourg, le duc menaçont la ville de Bruges de toute sa colère; et ils cherchèrent à établir légalement, de concert avec des députés de Gand et d'Ypres, ce qu'ils étaient en droit d'exiger de la ville de l'Écluse. Pendant qu'ils étaient occupés de ces travaux. le duc entra, le 13 décembre, dans les murs de Bruges avec sept cents archers. Vincent de Scheutelaere, capitaine de la ville; Nicolas Van Utenhove, bailli du duc; les deux bourgmestres Maurice de Varssenaer et Louis Van den Walle; l'écoutête Barthélemy de Voocht, les conseillers, les échevins, les trésoriers et les doyens de cinquante-deux métiers, se rendirent au-devant de lui. A fa porte de la ville, le secrétaire de Bruges, Jean de Mil, prononça un beau

discours, auquel le duc répondit qu'il n'était venu que pour la paix; apres quoi il entra dans le château.

Philippe, arrivé au milieu des rebelles, cassa de nouveau le jugement qu'ils avaient prononcé contre ceux de l'Écluse, il placa Audenaerde, l'Écluse et Nieuport sous sa juridiction immédiate, et décida que le Franc ne serait pas regarde comme appartenant au quartier de Bruges, mais qu'il serait considéré comme formant à perpétuité le quatrième membre de Flandre. Les Brugeois n'avaient pas encore répondu à ces conditions, dont l'acceptation seule pouvait les remettre en grace auprès du duc, quand celui-ci prit le chemin de Lille, où le duc de Bourbon et le chancelier de France s'é taient rendus pour négocier la liberté du duc René de Lorraine, prisonnier de Philippe. Enfin, à Noel, ils se soumirent aux volontés du prince, en faisant toutefois des réserves au sujet de la juridiction sur l'Écluse. Mais de nouveaux troubles ne tarderent pas à éclater. Le duc revint à Bruges, où il trouva les esprits plus agites que jamais. Gand n'était pas plus calme. Le souvenir de Calais y excitait des querelles toujours renaissantes, dont Jacques de Zaghere, grand doyen des metiers, qui le premier devant Calais avait ahattu son pavillon et plie sa tente, finit par tomber victime. Philippese rendit au milieu des Gantois, et apaisa cette nouvelle sédition, sans recourir cette fois à des movens de rigueur. Mais à peine eut-il fini ici, que tout se remit en mouvement à Bruges. Les marchands étrangers n'y trouvaient plus de súreté, pas plus que les bourgeois riches de la ville. Ils conjurérent le duc de venir à leur secours. Sa patience était à bout, et il résolut d'en finir une bonne fois avec cette turbulente commune. Le 21 mai 1437, il vint done à Roulers avec un corps de quatorze cents hommes, par mi lesquels se trouvaient ses meilleurs chevaliers. H annonca qu'il avait intention d'aller en Hollande régler la succession de madame Jacqueline, morte au mois d'octobre de l'année précédente: et

qu'il prendrait sa route par Bruges. Le lendemain, il fit son entrée dans eette ville, après avoir longtemps nérocié avec les bourgeois, qui ne voulaient livrer passage qu'au duc et à ses gentilshommes. Mais, au moment où il était entre avec la moitié de sa troupe, les Brugeois fermèrent brusquement la porte. Le duc ignorait encore ce qui venait de se passer au moment où il atteignit le marché. Tout à coup les mutins se jeterent sur deux bourgeois notables qui saluaient le prince, et ils les mirent à mort. Ce meurtre fut le signal d'une sanglante collision. Les archers de Philippe commencerent à tirer sur le peuple. Au même instant les métiers coururent aux armes, et refoulerent les hommes du duc, qui, forcé de battre en retraite, chercha à regagner au plus vite la porte par où il était entré. Malheureusement elle était fermée, et défendue par les bourgeois. Philippe eut ité perdu, si un des doyens des métiers, Jacques de Hardoye, nefût venu à son aide. Pendant que l'on combattait encore devant la porte, le doven entra chez un serrurier, et prit ses outils. A eux deux ils brisèrent les serrures, forcèrent la porte, et livrèrent passage aux débris de la troupe ducale. Beau-eoup d'hommes considérables étaient tombés de part et d'autre. Cent soixante-dix d'entre les gens de Philippe furent pris, dont vingt-denx furent massacrés le surleademain par ics Brugeois.

Dès 'es moment, le duc se pouvait plas user d'une indulgence qui n'est fait qu'empirer le mal. Aussi, malgré les instances d'Ipres, de Gand, et des marchands étrangers qui résidaient à Bruges, il considera cette commune comme une enneme déclarée, et il rompit toutes les communications qu'elle avait avec la mer.

Cependant les Brugeois bravèrent tout ce qui put être fait contre eux : ils marchèrent vers l'Écluse, qu'ils canonnèrent pendant dix-huit jours, et dont ils n'abandonnèrent le siège qu'à l'arrivéed'une armée envoyée pour degager cette ville. Dans ces entrefaites, Philippe avait occupé toutes les places voisines, et traitait en eunemis tous ceux qui lenaient pour Bruges. Mais il n'avançait que lentement; et l'autoinne arriva, sails qu'il y cût eu d'autres résultats que des dégâts et des pillages. Alors les Gantois, Irrités de voir que le due ne faisait rien de décisif pour amener une paix dont le pays avait tant besoin apres tous ces interminables tumultes, se levèrent en armes, et vinrent se joindre à l'armée du prince. Par leur force imposante, ils réussirent d'abord à engager les Brugeois à reconnaître le Franc comme le quatrième quartier de Flandre, Mais, à la voix d'un homme qui représenta cette résolution comme une lacheté, le populaire reprit bientôt toute sa fureur, et la guerre recommença. Tous les environs de Bruges en furent entièrement ruinés. Les gens de Gand n'avaient pris les armes que pour se rouvrir les communications avec la mer, dont la fermeture causait un grand préjudice à leur commerce. N'avant rien pu obtenir de cenx de Bruges, ils se portèrent eux-mêmes sur l'Écluse. Alors le duc, pour empécher qu'ils ne se missent à faire cause commune avec les Brugeois, fit savoir à ceux-ci qu'ils n'auraient aucun pardon à attendre de lui, s'ils se permettaient de traiter en par ticulier avec les Gantois. Ainsi ces derniers se retirerent sans avoir obtenu aucun résultat, et ils rentrèrent dans leurs foyers. Pendant ce temps, Philippe le Bon

n'avait pas cessé de tenir les Brugeois bloqués, et la nâmie n'avait pas tardé às déclarer dans leur ville; de sorte que la commuse envoya des députés à la declases, pour intequer a médical de la communitation del la communitation de la communitation del communitation de la communitation del c

conditions qui leur avaient été posées. Ce n'est que le 10 janvier 1438 que, se trouvant réduits à l'extrémité, ils envoyèrent des députés à Arras, où le duc tenait sa cour, et offrirent de se rendre à discrétion. Phi-Uppe ne donna sa répouse que le 17 fevrier, et accorda la paix anx Brugeois. La sentence qu'il rendit se composait de vingt-neuf artieles, dont les principaux portaient : que les gens de Bruges feraient amende honorable devant le due; qu'ils lui payeraient une somme de deux cent mille philippus d'or; que le Frane serait irrévocablement regardé comme le quatrième membre de Flandre; et qu'enfin les quarante-deux hommes réclamés resteraient à la discrétion du prince. De ceux-ci il n'en fut mis à mort que onze. Ainsi se terminèrent ces troubles qui remplirent le pays de tant de desastres.

Vers ces mêmes temps, la plupart des villes hollandaises s'étaient alliées à la Hanse teutonique. Mais soit que, dans leur commerce et dans leur navigation, elles observassent mal les lois de la confédération, soit qu'elles enfreignissent les droits et les privileges de certains ports, soit enfin, ce qui est le plus vraisemblable, que les Hollandais fissent tort en Flandre aux intérêts des villes hanséatiques, enveloppées dans une guerre avec Erick. roi de Danemark, une querelle éclata, en t428, entre la Hollande et les gens de Lubeck, Cette fois, on n'en vint pas à une lutte ouverte. Six années après, ceux de Lubeek eurent à se plaindre de nouvelles insultes faites a leurs droits. Ces insultes se formulèrent bientôt en actes de piraterie qui assaillirent, sur les côtes de Hollande et de Zéelande, les vaisseaux que les Hanseates conduisaient aux ports de Bruges et de l'Écluse. De la naquit, dans les villes de la confédération hanséatique, une vive animosité contre les Hollandais, les Zéclandais, et les sujets flamands du duc de Bourgogne. Pour se dédommager des pertes qu'elles avaient ainsi essuvees, elles mirent la maia sur les bâtiments que leurs enuemis

avaient dans les ports de la Baltique; et elles ne voulurent les relâcher que pour une somme de cinquante mille florins d'or. Sur cela, ceux de Hollande et de Zéclande envoyèrent une flotte pour donner la chasse aux navires de Hambourg, de Lubeck, de Lunebourg, de Rostock, de Wismar et de Stralsund. Ces corsaires écumaient toutes les mers, et apportaient de graves empéchements, non-seulement au commerce des Hanséates avec la Flandre et. la France, mais encore à celui des Flamands avec l'Espagne; car ils finirent par n'épargner pas plus leurs amis que leurs eunemis. Les villes de la Baltique n'avaient pas manque d'exercer d'éclatantes représailles en plus d'une circonstance; de sorte que tout le navs souffrait considérable ment de cette rupture. A ces pertes vint se joindre une grande chertéde vivres, produite par la mauvaise récolte de 1436 dans le Betuwe et dans l'évêche d'Utrecht. Cette querelle continua sans interruption jusqu'en t442; mais elle eut cela d'utile, qu'elle fournit au port d'Amsterdam l'occasion de jeter les bases de l'importance maritime qu'il développa, dans la suite, à un degré si étonnant.

Pendant ce temps, le calme s'était rétabli dans la Flandre, où, depuis la soumission des Brugeois, tout était rentré dans l'ordre. Toutes les villes y avaient repris leurs habitudes paeifiques, et les fêtes y recommencerent à alterner avec les occupations de l'industrie et du commerce. En 1439. Gand ouvrit un de ses plus fameux concours d'arbalétriers, où ceux d'Oudenaerde envoyèrent douze cents hommes vetus de drap blanc. Les outes chevaleresques n'étaient pas oublices ; et Bruges, Lille et d'autres cités furent témoins de toutes ces pompes éclatantes de la noblesse. Enfin , les chapitres de la Toison d'or donnérent au due Philippe l'occasion d'étaler ce faste qui était devenu en quelque sorte un besoin dans la riche et puissante

maison de Bourgogne.

Eu 1442, le duc se trouva, pour un
moment, distrait de ces plaisirs par

les affaires du duché de Luxembourg. Nous avons vu comment il s'en empara dans le cours de la même année, pour en préparer la possession définitive aux domaines de Bourgogne, en

Pendant que Philippe occupait ses armes dans le Luxembourg, les factions mal éteintes des Hoekschen et des Kabeljaauwschen se remirent en mouvement en Hollande. Depuis l'emprisonnement de Franck de Borselen , messire' Hugues de Lannoy gouvernait cette province au nom du duc. Il contint si énergiquement les Hoekschen par sa severité, qu'ils se trouverent entièrement réduits à l'impuissance, jusqu'à ce que, en 1440, Guillaume de Lalaing fût appelé au gouvernement de la Hollande. Le nouvel officier ducal agit envers eux avec beaucoup plus de douceur. Sa tifle Yolande avait épouse un de leurs chefs, Renaud de Brederode; ct, des ce moment, l'accès des offices publics ne leur fut plus fermé dans les puissantes villes de ce pays. Mais le résultat de cette tolérance fut que, dès l'au 1444, les luttes recommencerent entre les deux partis. De mauvaises récoltes avaient de nouveau produit une grande cherté; et le duc réclamait de nouveaux impôts des états, qui s'étaient assembles à la Have au mois de mai. Les Kabeliaauwschen, mécontents de l'administration du gouverneur, mirent ces circonstances à profit pour agiter le peuple, et attribuer a l'influence des Hoekschen toutes les difficultés auxquelles l'État se trouvait exposé. C'est à Amsterdam qu'eclatèrent les premières hostilités, et elles se propagèrent bientôt dans toutes les villes

Le duc, afin d'apaiser ces discordes, qui commençaient à devenir menaçantes, curvoya la duchesse en Hollande. Elle eut beaucoup de peine à se faire ouvrir les portes de Horlen, où, presque sous ses yeur, les Kabeljanuwachen tenaient les Hoekschen assiegés dans leurs majsous. Pour soustraire cesderniers au péril qui les menaçait, elle les engagea à l'acrompagner à Amsterdam, où leur parti avait pris le dessus, et où Renaud de Brederode s'était jeté, avec une bonne troupe de gens d'armes. Malgré tous les efforts que la princesse put mettre en œuvre, elle n'obtint aucun résultat; car, pour le moment, toute réconciliation entre les partis était devenue împossible. Aussi, elle ne tarda pas à reprendre le chemin de Bruxelles. Il fallait reconrir à des mesures d'énergie, pour éteindre ces discordes civiles qui allaient de nouvean embraser le pays. Après avoir entendu les messagers de Harlem, où dominaient les Kabeljaauwschen, et ceux d'Amsterdam, où regnaient les Hoekschen, le duc rappela Guillaume de Lalaing, et le remplaca, au printemps de l'an 1445, par un chevalier flamand, Goswin de Wilde, qu'il envoya à la Haye avec le titre de président. L'arrivec de cet officier n'améliora pas plus les choses que le voyage de la duchesse n'avait pu le faire. Au mois de juillet, les deux factions en vinrent derechef aux mains a Leyde. Les Kabeljaauwschen y étaient appuyés par ceux de Delft et de la Haye; et, places sous les ordres de Jean, sire de Wassenaar, ils attaquèrent les Hoekschen avec tant de fureur, qu'ils les refoulérent et les forcérent à la retraite. après leur avoir tué beaucoup de gens, et avoir fait un grand nombre de prisonniers, qui furent impitoyablement décapités.

Les factions ayant ainsı repris toute leur sauvage fureur, Philippe résolut de se rendre lui-même en Hollande. L'évêque de Liége, Jean de Heinsberg, et le seigneur de Breda, Jean de Nassau, l'accompagnèrent. Ce fut surtout grâce aux conseils de ce deruier, qu'il répartit aussi également que possible tous les emplois entre les deux partis, et qu'il éloigna, dans ce but, le plus grand nombre des magistrats des offices qu'ils occupaient. Il defendit aussi de porter les signes distinctifs des factions, et de sortir avec des armes offensives. Enfir il commina des peines severes contre ceux qui emploieraient les noms de Hockschen ou de Kabeljaawschen comme des qualificatious injurieuses.

comme des quaincations injurieuses.

La fureur des partis fut, de cette
manière, apaisée pour un moment;
mais elle ne tarda pas à faire de nouvelles tentatives pour se ranimer,
lorsque, en 1448, Jean de Lannoy
eut été appelé au gouvernement de la
Hollande, pour remplacer Goswin de

D'ailleurs, un nouvel élément de mécontentement venait de naître dans les Pays-Bas : c'étaient les impôts onereux que Philippe le Bon établissait partout. Les Gantois furent les premiers à s'émouvoir, et à refuser la gabelle sur le sel, que le due songea à leur imposer en 1446. Cet échec, le duc voulut le réparer plus tard, en apportant des changements à la constitution de leur ville. Mais cette fois encore il ne produisit qu'une viveirritation. Il persista cependant, plaça de fortes garnisons à Ondenaerde, à Termonde, à Rupelmonde et à Gavre : barra les canaux, et ordonna de nouveau l'établissement de la gabelle sur le sel. Les Gantois tinrent bon. Une guerre allait éclater. La crainte de nouveaux désastres s'empara de toute la Flandre. Aussiles villes s'empressèrent-elles de se porter médiatrices entre les Gantois et le duc. Celui-ci convoqua done, le 26 janvier 1450, à Malines, les états de Flandre, savoir : les prélats, les nobles, et les villes, celle de Gand exceptée. Il fut résolu, dans cette assemblée, que des députés des trois états se rendraient a Gand, pour s'entendre avec la commune sur quelquesmoyens d'accominodement. Ils reussirent en effet à calmer un pen les esprits. Mais cette turbulente population ne s'apaisait pas si facilement. De nouveaux troubles celatèrent au sujet de quelques étrangers que les dovens des métiers furent accusés d'avoir admis dans les corporations; et plusieurs bannissements furent prononcés pour ce motif. Il y avait surtout trois hommes qui s'occupaient à tenir le peuple dans l'agitation : c'étaient Daniel Sersanders , Liévin de Pottere et Liévin Sneevoet. Le due se plaignit autrement des colomies qu'ils répandaire contre lui. La commune prit parti pour eux. Mais le souverain abilité el Flandre et le grand bailit de Gaul leur ayant annancé que le due consentait à tout pardon, ils se sounirrent, et se renance de la consentait à tout pardon, ils se sounirrent, et se renance de la consentait de la c

Cette condamnation jeta une irritation profonde dans les esprits. surtout parmi les gens des metiers, qui commencerent à s'attaquer aux gentilshommes. Des exécutions sanglantes remplirent la ville, et la terreur s'y établit. Les gens sages cherchérent à mettre un terme à cet état de choses, et envoyèrent des députés à Bruxelles, pour cu venir enfin à un arrangement avec le duc. Mais, pendant ce temps, les Gantois s'emparèrent de la place de Gavre. Dès ce moment tout espoir de conciliation était évanoui. Alors les gens de Gand songèrent à se faire des allies. Les villes de Flandre eussent volontiers pris parti pour eux, dans le but d'empêcher l'établissement des gabelles. Mais le duc prévint ces alliances, en faisant aux villes des promesses et en leur donnant de belles paroles. Les Gantois ne furent pas plus heureux en s'adressant anx gens de Liége, qui se souvenaient encore trop bien de la terrible journée d'Othée, où Jean sans Peur avait conquis, en 1408, son surnom chevaleresque. Les Liègeois donnèrent même à ceux de Gand le conseil de se soumettre, et l'évêque alla trouver le duc pour essayer d'intercéder en leur faveur : mais ce fut sans aucun résultat. Philippe était poussé à bout. Il assembla ses hommes d'armes de Flandre, d'Artois et de Pieardie; et, après avoir exposé an roi de France la nécessité où il se trouvait d'employer le moyen extrême de la force, il se prepara à une guerre formidable. Les bons esprits, a Gand, se trouvaient

dens les angoisses de la crainte et du désespoir. Dans ces entrefaites, les trois membres de Flandre envoyèrent au duc une ambassade dont faisaient partie les députés de Liège, ainsi que plusieurs bourgeois notables de le commune rebelle. Le due Philippe consentit à les admettre en sa présence: e'était le 7 avril 1452. Mais, au moment niême où les négociations allaient s'ouvrir, les mutins se repandirent dans la province, s'emparerent des châteaux de Poueke et de Sehendelbeke, et commirent toute sorte de degâts. Ainsi tout fut rompu de nouveau. Le prince ordonna donc à son armée de se mettre en mouvement. Elle comptait l'élite des bonnes épées de Hainaut, de Namur, de Brabant, de Hollande et de Zeelande. Le duc de Clèves, neveu de Philippe, s'y trouvait même avec ses vassaux. L'armée des Gantois se composait de trente mille combattants, bien armés et pourvus d'une nombreuse artillerie. Ils eurent d'abord quelques avantages, et envoyèrent même un corps planter le siège devant Oudenaerde, où commandait, eu nom du duc, le sire de Lalaing. Il fallait, avant tout, songer à degager cette ville. Philippe fit avancer sur ce point deux corps d'armée, dont chaeun suivait une des rives de l'Escaut. Un combat sangiant s'engagea; et les Gantois furent mis en déroute, après avoir laissé trois mille des leurs sur le champ de bataille. A la première nouvelle de ce succès . le duc, qui se trouvait à Grammont, envoya son avent-garde à le poursuite des fuyards, dont un grand nombre furent atteints. On leur donna la ehasse jusque sous les remparts de Gand.

La guerre n'était point finie par là. Traqués dans leur dernier retranchement comme des lious dans leur taminére, les Gantois reprirent quelque chose de cette énergie terrible qui svait signale leurs percéadent. les l'asianel leurs de anns le siècle précédent. Ils fisalient à tout moment des sorties neurtrières, où pius d'une fois les épécs des seioù pius d'une fois les épécs des seigneurs farent ébréchées par les bâtons ferrés des bourgeols. Cependant le siège d'une ville aussi importante que Gend était une entreprise an-dessus des forces du due. Son armen ny suffisait pas. Il se borna donc à mettre de bonnes garnisons dans toutes les places vioisites, et fit construire, à Termonde, un pont sur l'Escaut, sinh de donner à se troupes le moyen de fair des eourses de ce cèté jusqu'aux environs de la ville de Gaud.

Mais l'eudace des Gantois n'en dimiquait pas. Cependant ils comprenaient le besoin de se procurer des alliés. Ils se plaignirent au roi de France des violations apportées par le duc a leurs franchises et e leurs privilèges. Ils demanderent des secours aux Anglais, qui leur donnèrent force promesses, mais qui ne leur envoyèrent pas le moindre écuver. Ils tenterent aussi de s'assurer de l'appui des bonnes villes de Flendre, qui avaient, il est vrei, à ae plaindre aussi de la gabelle, mais qui n'osaieut bouger, dans la crainte d'avoir pis encore. Il ne restait plus qu'à faire un essai du côte de Bruges. Ils y envoyèrent une troupe de douze mille hommes bien pourvus d'artillerie, pour rappeler à leurs voisins les promesses que ceux-ci leur aveient feites, et requérir leur aide. Mais les Brugeois se bornèrent à leur remontrer la folie de leur obstination, et la mauvaise issue que leur rébellion devait avoir. L'armée gentoise, mecontente de cette réponse, se retira, et brûla plusieurs villages.

Toutefois, l'isolement où fon se trouvait conseila ajuelque bommes anges de reclarecher la pair, Aussi, ume l'instit partie, ao rendit ausprès du ducq mais il voutait une soumission compiète: de sorte que rien un put se conclure. Bes en moinent, les gens de desespoir. Outre les Clapperons blancs, qui s'exient relevés, il se forma une unir confrierie de Compagnons dela Varie conseila de la compagnons de varie conseila de la compagnons de la varie conseila de la compagnons de varie conseila de la compagnons de varie conseila de la compagnons de la varie confrierie pullage, est en jumis soucher sous untoit tau cui jumis soucher sous untoit tau cui jumis soucher sous untoit tau cui seraient hors de la ville. Ila poussaient de tous cètes des pointes, et commettaient les dégâts les plus hortibles. Philippe, irrite au plus haut degré, se décida enfin à frupper un coup décisif. L'armée des Gantois s'était avancee jusqu'à Basele, village voisin de Rupelmonde. Il marcha contre eux, et leur fit essuyer une décisite effroyable, après laquelle il tit incondier les

villagés qui ténaient pour les rébelles. Dans ces arrifaires, le roi de France, qui svait pris en deliberation de l'experiment de l'experiment de dorssées, envoya trois ambassadeurs au due, pour aviser aux moyenade reiablir la pair. Il Birent d'abord quelques tentatives sur l'esprit de l'hilippe, et et vernet toutes les tlèss ai exaspéries vernet toutes les tlèss ai exaspéries qu'il n'y eut pas moyen de leur faire entendre raison, ni de chercher a ouvrir des négociations serirouses. Il srente fait.

Presque au même instant où iis quittèrent la ville rebelle, une troupe de cinq mille hommes sortit de Gand, et attoqua le bâtard de Bourgogue près de Hulst; mais cle ne tarda pas aêtre mise dans une déroute complete. Le cleif tit pris avec un grand nombre de ses gens, et tous furent attachés au gibet par ordre du due Philippe.

Ces deux sanglants échecs n'avaient pas encore abattu le courage des Gantois. Bien que la famine et les maladies eussent commencé à sévir daus leur ville, ils continuèrent à se défendre vaillamment, et firent plus d'une belle sortie. Mais il n'était plus possible qu'ils tinssent longtemps, cernés qu'ils étaient de tous côtés par l'armée bourguignonne. Aussi le parti de la paix commença à grossir dans la cité; et les ambassadeurs du roi furent rappeles à Gand, afin de s'interposer entre la commune et le duc. Les messagers royaux étant arrives, le peuple se rassembla sur le marché du Vendredl, et l'on fit passer d'un côté ceux qui voulaient la paix, et de l'autre ceux qui voulaient la guerre. Les premiers se trouvaient au nombre

de sent mille seulement; les seconds. au nombre de douze mille. Toutefois, une nouvelle épreuve eut lieu le lendemain: mais les partisans de la guerre n'y comparurent point : de sorte qu'il fut décide que des députés serajent envoyés au duc, pour entrer en pourparlers. Ils obtinrent d'abord une trève de six semaines, donnèrent des otages, et s'engagèrent à ne recevoir aucun convoi de vivres, et à payer les garnisons de Courtrai, d'Oudenaerde, d'Alost et de Termonde. Ces préliminaires établis, on commença à traiter. Les conditions que le due posa parurent cependant d'une telle dureté. que les Gantois reprirent aussitôt les armes, et que les compagnons de la Verte Tente recommencereut leurs ravages. D'ailleurs, quinze cents Anglais étaient venus de Calais grossir les rangs des rebelles; et la garnison de Thionville, qui tenait toujours pour Guillaume, duc de Saxe, et pour Ladislas, roi de Bohême, avait mis à profit l'absence des troupes bourguignonnes, pour reprendre l'offensive dans le duché de Luxembourg. L'audace de la Verte Teute alla jusqu'à essayer d'enlever la duchesse de Bourgogne, qui se rendait à Bruges. La mesure était comblée. Le duc marcha sur les châteaux de Schendelbeke et de Poucke, occupés par des garnisons gautoises. Les deux places furent prises, et les garuisons pendues. Il restait à s'emparer de la forteresse de Gavre, que ceux de Gand occupaient aussi. Le siège fut entrepris, mais la place se défendit avec energie : elle ne pouvait tenir cepen-dant contre l'armée nombreuse qui la cernait. Le commandant Arnold Van Spechte, doyen des maçons, résolut d'aller lui-même demander des secours aux siens. Pendant la nuit il sortit, par une poterne, avec son lieutenant et quatre autres, traversa la ligne des assiegeants, égorgea les sentinelles, passa l'Escaut à la nage, et arriva à Gand. Il amena sans peine les métiers à marcher contre l'armée ducale, qu'il représenta comme complétement demoralisée, faute de payement. On resolut donc d'aller présenter la ba-

taille au duc. Tout homme, depuis l'âge de vingt ans jusqu'à celui de soixante, fut sommé, sous peine de la hart, de s'armer pour venir au combat. Les Gantois sortirent de leur ville, au nombre de quarante-cinq mille hommes. Mais, pendant ce temps, la garnison de Gavre, voyant que son capitaine ne revenait pas, s'était rendue à discrétion, et elle avait été condamnée à être pendue. Au moment où les métiers commencerent le combat, un chariot de poudre sauta en l'air, et tous furent pris d'une terreur panique. Leur armée se débanda, et subit une défaite effroyable. Plus de mille hommes, qui cherchaient à se maintenir dons un polder (terraiu bas, endigué), furent passes au fil de l'épée. Le reste s'enfuit horriblement écharpé, ou nové dans l'Escaut. Les cavallers seuls purent échapper au carnage et regagner la ville. Le massacre fut si grand, que Philippe, touché jusqu'aux larmes, promit de recevoir la malheureuse commune en grâce. Il dépêcha done, le 22 juillet 1453, aux Gantois des lettres dans lesquelles il leur représenta avec douceur leur folle rébellion. Cet écrit eut le meilleur succès, et la ville envoya des députés au duc, qui leur accorda la paix. Les principales conditions furent les suivantes : « Le magistrat de la commune se renouvellera à l'avenir selon la teneur du privilége du roi Philippe, de 1301; et les deux grands dovens des métiers ne pourront s'en entremettre, non plus que de l'exercice de la juridiction appartenante aux échevins et aux conseillers. Ceux de Gand jouiront de la bourgeoisie selon le contenu de leurs priviléges, et non autrement; et les échevins ne pourront bannir sans le consentement du duc ou de son bailli. Ceux de Gand, dans les lettres qu'ils enverront au duc ou à d'autres, écriront leur qualité en dessous, et non en marge ou en tête. Les bannières qui ont été levées contre le duc lui seront remises, quand la commune viendra lui demander pardou; et les métiers ne s'assembleront plus en armes sur le marché. Les Chaperons blancs, et

toutes autres corporations du même geure, seront abolis. A titre d'amende honorable, les capitaines de la ville et leurs conseillers, les échevins, lesdoyens et d'autres habitants viendront, au nombre de deux mille hommes au moins, au-devant du duc ou de monsieur de Charolais, à une deml-lieue hors de la ville; les capitaines et leurs conseillers tout nus en leurs chemises et petits draps, les autres têtes et pieds nus; et tous se mettront à genoux, et feront dire par la bouche de l'un d'eux, en langage français, qu'ils ont grandement blesse leur seigneur en se montrant rebelles et désobélssants, et qu'ils s'en repentent, et requièrent, en toute humilité, merci et pardon. Les deux portes par lesquelles les Gantois sortirent, le jeudi après Paques de l'an 1452, pour aller assieger Oudenaerde, seront perpétuellement tenues closes le jeudi de chaque semaine, et celle par laquelle ils sortirent pour aller attaquer l'armée du duc, à Rupelmonde, sera murée et condamnée à toujours. lls payeront, a titre d'amende, une somme de deux cent mille ridders : une pareille somme de cent mille ridders, s'ils ne dédommagent le duc des pertes que la guerre a faites à son domaine en Flandre et en Hainant ; et. enfin, une somme de cinquante mille our la réparation des églises détruites, pour l'érection de croix, et pour la fondation de messes. » Ces conditions furent acceptées et ratifiées le 30 juillet; et le lendemain, l'amende honorable et la remise des bannières eut lien à Ledeberg, à une demi-lieue de la ville.

A peine exte paix nut-elle clos cette us guerre longue et si sicharnée, qu'une nouvelle sinistre se répandit dans la Flaudre. Constantinople était tombée aux mains des influéles. La douleur et l'épouvante que cette nouvelle produisit furent si grandes, qu'un commence ment de l'an 1451 et due ouvrit à Lille une grande assemblée de ses barons, pour aviser aux moyens de porter side aux chrétiens d'Orient. Il avait loujour et produit qu'aut fai lieu toujour et produit qu'aut de l'aux de l'est de l'entre de l'est d'est de l'est de l'

faire la guerre aux infidèles ; et il tenait si bien à cœur les intérêts des chrétiens. qu'il leur avait déjà, malgré ses propres embarras, envoye des secours, et que ses ambassadeurs s'étaient entremis aupres du pape, du roi de France et du roi d'Aragon, pour aviser aux moyens d'empêcher la chute de Constantinople. Maintenant que cette ville était au pouvoir des Ottomans, et que les affaires de Gand et de Luxembourg étaient arrangces, il se sentit plus que jamais porté à pren-dre la croix. D'ailleurs, un chevalier, envoyé par le pape Nicolas V, était arrive à Lille pour engager le duc à se mettre à la tête de la grande entreprise chretienne qu'il avait si long-temps rêvee. Philippe voulut preluder à une décision définitive par des fêtes chevaleresques. Il ouvrit des tournois, où les braves épées et les bonnes lances de nos provinces firent force louables faits d'armes. Puis il réunit toute sa vaillante chevalerie à un riche festin, embelli d'un intermède où figurait un geant, coiffe d'un turhau et revêtu d'une longue robe sarrazine, qui signiliait le Grand Turc. Il était assis sur un elephant, surmonté d'une tour sur les creneaux de laquelle se trouvait une femme eplorée, et vêtue en religieuse. Elle signifiait la sainte Eglise, et exposait en termes lamentaples sa douloureuse detresse. Au moment où l'emotion avait commencé à gagner toute cette ardente assemblee, Toison d'or, accompagne d'un grand nombre d'officiers d'armes, de Yolande, bâtarde de Bourgogne, et d'Isabeau de Neufchâteau, entra dans la salle, portant un faisan vivant, orne d'un collier d'or et de riches pierreries. Il fit une profonde révérence au duc, lui dit que l'ancienne coutume des grands festins était d'offrir aux princes et seigneurs quelque noble oiseau pour faire un vœu, et qu'il venait avec les dames et les chevaliers faire hominage du faisan à sa vaillance. Le duc dit alors à haute voix : « Je voue à Dieu premièrement, puis à la glorieuse vierge Marie, aux dames et au faisan, que je ferai ce qui

est écrit. . Et il remit à Toison d'or un billet dont il lui ordonna de faire publiquement la lecture, et dans lequel il s'engageait à prendre les armes pour aller combattre en Orient le Grand Turc et les infidèles, si le roi entreprenait de se croiser, ou d'envoyer avec ses barons un prince de son saug pour rétablir sa foi chretienne a Constantinople. La dame sainte Eglise remercia le duc, et Toison d'or se mit à faire le tour des tables, recueillant les vœux de chaque seigneur et de chaque chevalier. Le duc de Clèves , le comte de Saint-Pol, monsieur de Charolais, le comte d'Etampes, tous les princes et les grands seigueurs, vouerent d'aller à la croisade. Ils étaient au nombre de quatre-vingt-dix-huit, A l'exemple des chevaliers qui assistérent au celebre vœu du heron, sous Edouard III, a Londres, il v en eut plusieurs qui s'engagerent, en outre, aux choses les plus extraordinaires. Quand tous les voeux furent faits, une dame entra, également vêtue en religieuse, mais tout en blanc : elle figurait la Grâce de Dieu. Dix compagnes la suivaient : c'étaient les douze vertus, la Foi, l'Espérance, la Charite, la Prudence, la Tempérance, la Force, la Verité, la Largesse, la Diligenee, et la Vaillance. Chacune portait son nom écrit sur son enaule. Madaine Grace de Dieus'avança vers le duc, lui expliqua en vers le motif de sa venue, et lui remit un billet, dont le sire de Crequi fut charge de faire la lecture. Il v était dit que les vœux prononcés par Philippe, duc de Bourgogne et de Brabant, avaient été entendus de Dieu, et qu'ils dui étaient fort agréables ainsi qu'à la sainte vierge Marie, lesquels envoyaient Grâce de Dieu par de vers les empereurs, rois, ducs, princes, cointes, barons, chevaliers, ecuyers et autres vrais chretiens, pour les aider à venir à bonne conclusion de leur entreprise, et les faire rester en bonne renommee par tout le monde, et le royaume de paradis a la fin. Ensuite madaine Grâce de Dieu se retira, après avoir présenté au duc ses dix compagnes.

L'intermède ainsi terminé, les hérauts vinrent requérir les dames de dire à qui elles adjugeaient le prix de la joute du matin. Elles nommèrent toutes monsieur de Charolais; car nul n'avait plus gracieusement rompu les lances.

Le souvenir de cette fête resta longtemps dans la mémoire des chevaliers; mais aucun n'en fut plus préoccupé que le duc Philippe. Il ne révait plus qu'expédition en Orient, et que batailles à livrer pour la foi chrétienne. Il avait obtenu l'assentiment du roi de France à ses projets, et se rendit incontinent à la diete de Ratisbonne, pour conferer avec l'empereur et les princes de l'Empire. Mais l'empereur s'etait retiré dans son duché d'Autriche; et d'ailleurs il n'avait pas le moindre goût pour les choses de la guerre, ni pour les prouesses de chevalerie. Force fut ainsi au duc de revenir dans ses États, où il avait dejà commencé par diminuer les pensions de ses officiers, et où quelques villes lui avaient déjà promis des aides importantes, pour subvenir aux frais de l'expedition. Cependant, quoi que Philippe put faire, il ne reussit point à pousser ce grand projet de croisade. Le moment de ces beaux enthousiasmes était passé, et le siècle des nobles dévouements était fini. Aussi, les splendides fêtes de Lille et les vœux du faisan ne furent bientôt plus que des motifs de recits chevaleresques, aux veillées, dans les manoirs.

Il ne fallut rien de moins que de hauts intérêts de famille pour distraire un moment le duc Philippe de ce projet : c'était le mariage de son fils, le comte de Charolais, avec Isabelle, fille du duc de Bourbou. Les noces furent célébrées au mois d'octobre 1454. Les fêtes finies, le duc reprit son dessein. Les princes de l'Empire, réunis à Francfort, avaient promis de fournir chacun un nombre d'hommes déterminé, selon l'importance de leur seignenrie; et Philippe s'était eugagé a mettre sous les armes quatre mille combattants à pied et deux mille à cheval, pour les terres qu'il tenait de l'Empire. Le roi de France n'avait. rien à redire à cela; mais il n'en porta pas moins obstacle au départ du duc-Il trouvait que Pfulippe était d'une trou grande importance, tant à cause de sa qualité de prince du sang qu'à cause de sa puissance, qui pouvait être si utile au rovaume, pour ne pas niettre tout en œuvre afin d'empecher une si longue absence. D'un autre côté, beaucoup de villes ne se déterminerent qu'à la dernière extrémité à fournir les subsides nécessaires pour une si tointaine expédition; et d'ailleurs le peuple de Flandre surtout ne souffrait qu'à regret et avec impatience l'autorité du comte de Charolais, que le duc, avant de partir pour l'Allemagne, avait investi de ce gouvernement difficile.

Ces deux motifs étaient de quelque gravité sans doute. Mais un troisième vint tout à coup absorber entièrement la pensée du duc : c'était l'élection d'un évêque qui remplaçât, sur le siège d'Utrecht, Rudolphe de Diephold. Cet évêché avait une haute importance pour les domaines bourguignons, situé qu'il était entre les terres de Hollande, de Brabant et de Frise. Aussi le duc mit tout en œuvre pour y placer un prelat qui fût de sa maison. Nous avons vu comment il réussit à v faire monter, en 1456, son fils naturel, David de Bourgogne. Cette affaire faillit l'entraîner dans une guerre avec les états d'Utrecht, qui voulaient maintenir dans l'évêche Gilbert de Brederode, élu par eux. Le duc Phi-lippe, hien qu'il prévit le succès de ses négociations à la cour de Rome, les voulut cependant appuyer par une force imposante. Au printemps de l'an 1456, il se rendit en Hollande, où il tint, le 2 mai, un chapitre de la Toison d'or à la Haye, et s'occupa de mettre sur pied une bonne ar-mée. Bientôt il eut réuni un corps de quatorze mille combattants. Cet armement nécessita de grandes dépenses, auxquelles Philippe fit face, en rendant à prix d'argent, aux villes du Kenne-merland et de Frise, les libertés et les franchises dont elles avaient été dé-

pouillées, pour avoir tenu le parti de la comtesse Jacqueline contre le duc. Pendant qu'il assemblait ainsi ces troupes, les partisans que Brederode avait dans l'évêché ne restaient pas inactifs. Les villes d'Utrecht et de Rheenen s'allièrent pour la défense des droits de leur élu : et les vassaux du clergé. eomme aussi la chevalerie utreelitoise, se préparèrent à une énergique résistance. Cependant David de Bourgogne ne manquait pas de partisans assez nombreux dans le dioeese, et surtout dans la ville d'Utrecht, où tous les métiers étaient pour lui, et contraires à leur magistrat patricien ; de sorte que cette commune ne put être tenue dans l'obéissance que par une forte garnison et par un régime de violence. Aussi Gilbert de Brederode vit bien qu'il ne pourrait s'y maintenir. Seulement il cherchait à gagner du temps, pour obtenir du due des conditions plus favorables à sa renoneiation à 'évêché. Mais Philippe repoussait toute négociation. Il avait de trop bonnes épées à sa disposition, pour transiger avec le compétiteur de son fils. D'ailleurs la décision papale, qui adjugeait la crosse à David de Bourgogue, ne tarda pas a arriver. Cette sentence termina toutes les difficultés, et le duc aida le nouvel évêque à s'installer dans son diocèse, et à se faire inaugurer dans les terres d'Utrecht et de l'Over-Yssel; ce qui cependant ne put pas se faire partout sans l'emploi des armes.

Philippe le Bon, au moment où il acquit la possession de la Hollande, n'avait pas essayé de faire valoir les anciennes prétentions des princes de ce comté sur l'Ostrachie et sur la Westrachie. Il s'était borné à conclure avec les populations de ces domaines une trêve; mais il n'avait cessé d'entretenir la division dans le pays, en prétant seerétement et tour à tour aide et secours au parti qui succombait dans les luttes auxquelles on ne cessait de se livrer. La fatigue et l'épuisement que les querelles acharnées des Schierings et des Vetkoopers devaient nécessairement produire, ne

pouvalent manquer de préparer au due les moyens d'établir son autorité sur ees Frisons si indomptables jusqu'alors. Aussi, vers le temps où il marcha contre Utrecht pour y affermir son fils, il leur fit savoir qu'ils eussent à le reconnaître comme leur seigneur; sinon il viendrait les v forcer par les armes. Il manda en outre, à Harlem, des députés frisons, pour lenr exposer ses volontés et ses droits. afin qu'ils les transmissent à leurs gens, et portassent ceux-ci à se sou-mettre. Mais les hommes d'Ostrachie et de Westrachie prirent la résolution de ne pas donner de réponse, et de défendre avec courage leurs biens et leur indépendance, ainsi qu'il seyait à des hommes libres comme ils l'étaient. Comme, vers le même temps, l'empereur Frédéric III mettait tout en œuvre pour rattacher ces terres à l'Empire, les gens de Frise profitèrent de cette eirconstance pour lui demander sa protection contre les prétentions du duc de Bourgogne. En effet, par une lettre datée du 10 août 1457, l'empereur s'engagea à protéger les Frisons comme sujets immédiats de l'Empire, somma le duc Philippe de prouver en justice la légitimité de ses droits sur les terres frisonnes, et lui donna l'assurance que, ces preuves fournies, il pouvait egalement compter sur l'appui impérial. Ainsi le duc se trouva forcé de suspendre l'idee d'établir son antorité en Frise.

Pendant que cette affaire se négociait ainsi, la femme du comte de Charolais avait mis au jour, à Bruxelles , une fille , cette Marie de Bourgogne qui, plus tard, devint l'héritière des puissants domaines de sa maison : ce fut le 13 février 1457. Cet événement, qui en d'autres eirconstances eut été une occasion de joie et de fêtes, n'empêcha pas le due Philippe de rester dans des termes de froideur à l'égard de son fils. Depuis longtemps des éléments de division s'étaient amassés dans la famille de Bourgogne. Le comte de Charolais ne voyait qu'avec un vif déplaisir la grande faveur dans laquelle son père tenait la

famille de Croy, et il était jaloux de l'influence de ce seigneur. Déjà, en 1454, pour éloigner son fils de la cour, Philippe l'avait chargé du gouvernement de la Hollande et de la Zéelande: mais l'éloignement n'avait fait qu'accroître encore la haine que le jeune prince éprouvait pour le favori. Tont à coup le bruit se répandit que le due avait pris la résolution de donner en fief le comté de Boulogne au comte d'Etampes , le comté de Namura messire Jean de Croy, et la seigneurie de Gnrinchem à messire Jean de Lannoy. L'irritation du comte de Charolais en fut portée à son comble. Une querelle allait commencer entre le père et le fils : elle éclara au sujet de la nomination d'un troisième chambellan dans la maison du comte Charles. Celui-ci voulait avoir le sire d'Aymeries; le duc prétendait que l'office fût donné a Philippe de Croy, sire de Sempy; et il déchira, dans la chapelle du comte, la nomination du protegé de son fils. Charles entra dans une grande fureur, et déelara qu'il ne voulait pas du sire de Sempy; car il n'était pas disposé à se laisser mener comme son père par les Croy, qui depuis trop longtemps conduisaient le duc par la lisière. La duchesse essaya vainement de s'interposer. La querelle devint si vive, que Philippe, en colère, quitta aussitôt le palais. Cependant up raccommodement fut bientôt ménagé par le Dauphin de France, qui s'était sauvé dans le Brabant, pour se soustraire à la colère de son père. Seulement le mot fatal qui contenait le germe de cette division avait été prononcé, et il devait donner lieu, plus tard, à de nouveaux différends.

Presque eu même temps Jesrapports duduc avec la our de Francedevinrent quelque peu embarrassants, à cause de l'asile que Philippe avait accordé au Dauphin dans le duchée Brabant. Ce qui contribua à augmenter enoore ces difficultés, ce fut la mort du duc de Bourbon, beau-pere du comte de Bourbon, beau-pere du comte de

Charolais, survenue en 1456. D'un autrecôté, la garnison anglaise de Calais avait plus d'une fois exercé, BELGIQUE ET BOLLANDE. sur le territoire flamand, de grandes déprédations. Pour empécher que ces dégâts se renouvelassent, le duc conclut une nouvelle trêve de neuf ans avec les Anglais. A la vérité, elle recut, des l'année suivante, de graves infractions; mais elle eut un résultat plus grave, celui d'empirer encore la position de Philippe à l'égard de la France. La colère du roi fut à son comble, quand il apprit que le Dauphin venait d'épouser madame Charlotte de Savoie à Namur, dans les Etats du duc. Aussi quelques mouvements de troupes françaises vers la Somme dounèrent l'éveil à Philippe, qui songea à fortifierles garnisons de ce côte, dans l'attente où il était de quelque hostilité sur ce point.

Dans un moment comme celui-ci. où tant de dangers intérieurs et extérieurs menaçaient le pays, la prudence devait uécessairement conseiller au duc de se réconcilier complétement avec la ville de Gand. Aussi, dans le cours du mois d'avril 1458, il résolut d'aller visiter cette commune, pour la première fois depuis l'humiliation à laquelle elle avait été soumise après sa défaite. Il y fut recu avec un enthousiasme et des démonstrations de joie extraordinaires. Si bien que tout le passé parut oublié de part et d'autre, et qu'il semblait que les Gantois eussent pris à tâche de montrer à leur souverain que les princes gagnent le cœur des peuples plutôt par la clémence que par la sévérité.

S VI. RÈGNE DE PHILLIPPE LE BON JUSQU'A

L'année 1459 s'écoula au milieu de craintes que le duc Philippe avit conces du côté de l'Arace, et des préccupations que ne essait de lui donner gest toujours aller gait de lui donner segat toujours aller gent proper gest toujours aller gent et les gest toujours aller gent missadeurs du pape, du roi de lidener du roi de Portugal, même des princes grees, qui vinera la terouver en personne, lui rappelaient continuellement le vegu util avait promonés ur le faisan, et l'enexpeement qu'il vait pris de se mettre à la tête de la chevalerie d'Occident, pour combattre de grandes batailles contre les ennemis de la foi chrettenne. Mais, bien que, dans une batailles contre les ennemis de la foi chrettenne. Mais, bien que, dans une en fut indéfiniment diffèrec. Ce qui en en fut indéfiniment diffèrec. Ce qui en estit acuse, c'état surtout la mavaise disposition du roi Charles de France, un guerre ouverte, si Charles VII ne fût mort peu de temps apres, c'estdire le 22 juillet 1641; a Meung-surrigire le 22 juillet 1641; a Meung-sur-

Cet événement rassura entièrement le duc sur les dispositions de la France. Le roi à peine mort, Philippe manda tous les seigneurs de ses pays à Saint-Quentin le 8 août, pour l'accompagner a Reims, et assister au couronnement du Dauphin, maintenant roi sous le nom de Louis XI. Ce fut avec le consentement du nouveau souverain que le duc s'y présenta en si nombreuse compagnie; car Louis ne savait si la France le vovait de bon œil arriver à la couronne. Mais quand il se fut aperçu que partout on lui faisait joyeux et bon accueil, il se repentit d'avoir permis au duc de se faire accompagner d'un si grand nombre de gens d'armes, et lui fit dire de laisser là cette suite nombreuse, ct ce train d'hommes de guerre, qui ne resaemblait pas mal à une armée. Les seigneurs s'étaient mis en grands frais pour s'équiper de manière à paraitre dignement au sacre, et maintenant c'étaient dépenses devenues inutiles. En outre, il ne leur était plus permis de compter sur les largesses que le nouveau roi ne pouvait manquer de faire à ceux qui assisteraient à cette solennelle consécration royale : de sorte que toute cette chevalerie bourguignonne concut un profond dépit contre le roi. D'un antre côté, l'amour du faste et du luxe, que le duc Philippe poussait si loin, trouva, à Reims et à Paris, l'occasion de se produire. La magnificence qu'il étala fut si grande, que ses villes et ses seigneuries temoignèrent un vif mécontentement de ces dépenses, dont elles faisaient ou dont elles craignalent d'être appelées à faire les frais.

Peu de temps après son retour dans ses domaines, le duc Philippe tomba dangereusement malade à Bruxelles : ce fut au mois de jauvier 1462. Sa vie parut en si grand péril, que les médecina eux-mêmes doutaient qu'il en pût échapper. Il en revint pourtant; et bientôt il vit se développer de plus en plus le mauvais vouloir que le rol lul avait déià fait entrevoir, par la défiance qu'il avait montrée avant le sacre à Reims. Louis XI voulait introduire dans la Bourgogne la gabelle aur le sel; le duc y répondit par un refus. Philippe de Bourgogne maintenait la trêve avec les Anglais, daus l'intérêt du commerce de ses gens de Flandre : le roi fit défendre à ses sujets français toute relation avec l'Angleterre, et renvoya, sans presque l'avoir écouté, un ambassadeur que le duc de Bourgogne lui avait envoyé à ce sujet. Cependant, peu après, il entama une negociation pour rentrer en possession des villes de la Somme, qui avaient été engagees, en vertu du traité d'Arras, au duc Philippe, pour une somme de quatre cent mille ecus. Le comte de Charolais se montrait peu disposé à céder sur ce point. Mais le roi s'assura des Croy, qui jouissaient toujours de la plus grande faveur à la cour de Bourgogne; et il réussit à amener le vieux duc à se décider pour l'abandon des villes. Aussitôt que le comte de Charolais eut appris que les Croy, gagnés par la France, tramaient cette affaire en faveur du roi, il envoya auprès de son père le sire d'Humbercourt, pour lui représenter de quelle importance les villes d'Amiens, de Corbie, de Péronne, d'Abbeville et de Saint-Ouentin étaient pour la défense de l'Artois. Mais, sans prêter l'oreille à ces représentations, le duc, qui devenait chaque jour plus faible, et se livrait de plus en plus à l'influence que les Crov exercaient sur lui, signa le traité de cession avec le roi, qui, de son côté, chercha partout à emprunter de l'argent, et déposa enfin entre les

mains du comte d'Eu les quatre cem mille écus. De la part du duc, les villes furent remises à la garde du comte d'Eumpes. Il ne retain plus que l'édictampes. Il ne retain plus que l'éle lafier, le roi vint lui-mêne trouvre le de l'Émpuroir à consentir aussi au rechat des villes de Douis, L'âlle et Orchies, engaceis autrefois au comte de Fiandre. Mais estet fois il ne part trèn obche. Mais estet fois il ne part rien oble. L'accession perpéturlle et hécid. La concession perpéturlle et hécid.

Cependant ce voyage fut, sous un autre rapport, singulièrement profitable à Louis XI. Precisément au moment où le roi se trouvait à la cour du due, les amhassadeurs anglais venaient de conclure à Saint-Oiner une trève entre l'Angleterre et la Bourgogne. Louis sut les gagner par de riches présents; et, s'appliquant à leur faire comprendre l'avantage qu'il y aurait pour les Anglais aussi bien que pour les gens de France, si les uns et les autres se tenaient en bonne paix et en bonne amitie, il chercha a préparer, sinon un traité, au moins une trêve avec l'Angleterre.

Aussi longtemps que le roi resta à la cour du duc, le comte de Charolais, toujours irrité contre son père, dont il taxait la conduite de faiblesse, refusa de quitter la ville de Gorinchem, où il se tenait en sa qualité de gouverneur de Hollande et de Zéelande, disant qu'il ne paraltrait pas à Hesdin tant que les Croy et le comte d'Étampes, avec leurs adhérents, s'y trouveraient. Si l'affaire des villes de la Somme avait ainsi produit dans l'esprit du comte Charles une vive animosité contre le roi, la découverte des intelligences de Charles avec le due de Bretagne, et les affaires qu'ils tramaient contre Louis XI, irritèrent de même celui-ci contre le fils de Philippe le Bon. Cette haine se manifesta par plusieurs actes. Ainsi, quand le roi eut été mis en possession des villes qu'il venait de dégager, il dépouilla tous les amis du comte de Charolais des offices qu'ils y possédaient. Ainsi encore, dans la crainte que le gouvernement des vastes domaines bourguignons ne tombât entre les mains de Charles, si Philippe se résolvait à partir pour la croisade où il tenait toujours à se rendre, selon son væn, Louis XI mit tout en œuvre pour déterminer le ducà renoncer à cette entreprise. Du reste, il se defiait tant du comte, qu'il passa tout l'hiver suivant dans la Flandre, dans l'Artois, ou dans les territoires français avoisinants. Mais, quelques peines qu'il se fût données pour divertir le duc de la croisade, une lettre du pape vint tout à coup rendre tous ces efforts inutiles. Philippe manda à Bruges, le 25 décembre 1463, tous les seigneurs et les chevaliers qui avaient fait vœu avec lui, et il leur déclara que sa ferme intention était d'exécuter enfin sa pieuse entreprise au printemps sulvant. Au surplus, il convoqua pour le 10 janvier 1464 les états de Flandre, afin de prendre avee eux des mesures pour le gouvernement du pays, pendant le temps de son absence. Aussitôt que le comte de Charolais, qui se tenait toujours en Hollande, eut appris ce qui se passait, il adressa des lettres à tous les membres des états, et les pria de se trouver, le 3 janvier, à Anvers, afin qu'il put conferer avec eux sur les movens à mettre en œuvre pour le réconcilier avec son père. Le duc fut fort courroucé en apprenant ce que son fils venait de faire, et il défendit aux états de se rendre à Anvers. Mais il était trop tard; et un grand nombre s'y trouvaient déjà réunis.

L'assemblée du 10 janvier s'étant ouverte à Bruçes, une partie des membres, les prêtres surtous, s'employée lippe et du comte de Chrollist. Ce dernier s'était rendu à Gand; et il consentit, d'après les conseils de cons avec lesquois il s'était concert il prit donc la Toute de Bruçes pour faire demander pardon au vieux duc. Celui-ci envoya à la rencontre de son fin plusseurs selegueur de le correction, tandis que messire Antoine de Croy landis que messire Antoine de Croy

quitta, le même jour, la residence ducale, et se reudit à Tournai, auprès du roi. Au moment où le comte plia le genou devant son père, et voulut s'excuser, le vieillard lui dit:

 Laissons cela. De vos excuses, je sais bien ce qui en est. Mais puisque vous êtes venu à merci, soyez bon fils, et je vous serai bon père.

Tout était oublie et pardonné; et les états furent ajournes au mois de

De Truges le duc se rendit à Lille, coi ileutune entrevue avec le roi. Louis XI tenait plus que jamais à le détour- de l'entreprise contre les Tures, et délait d'un an, un corps auxiliaire de lix mille l'angula, si vi vouisi attendre jusqu'à ce que la paix avec l'Angleterre d'ut conclue. Le duc accepta cette propage, il envoya aussitoire de distinction de l'entre de l'ent

Cependant le roi n'avait vu qu'avec un grand déplaisir la réconciliation du duc avec son fils; et une querelle assez étrange s'éleva bientôt entre eux, bien que Louis cherchât à ménager beaucoup son voisin, par le moyen duquel il songeait toujours à traiter avec les Auglais. Ce qui donna lieu à ce démélé, ce furent les relations que le comte de Charolais entretenait avec le duc de Bretagne, où Louis cherchait à étendre de plus en plus sa suzeraineté. Le roi prétendait qu'il y avait une alliance secrète entre le comte Charles et le duc de Bretagne, et qu'un négociateur de ce dernier alfait et venait sans cesse de l'un à l'autre. Aussi, dans l'autoinne 1464, il résolut de faire enlever cet agent, et envoya dans ce dessein, sur les côtes de Hollaude, un bâtiment monté par le bâtard de Rubempré, avec une troupe de gens d'armes. Le bruit se répaudit tout à coup que cette expédition avait été envoyée pour s'emparer du comte de Charolais lui-mêine; et Rubempré fut arrete à Goreum, où Charles se tenait alors. Le duc fut tellement effrayé en apprenant cette rumeur, qu'il résolut d'abord de ne pas se rendre à Hesdin, où il devait avoir une entrevue avec le roi, et qu'il ne voulut en rien consentir à relidier son prisonnier.

Cet événement rattacha plus que jamais le duc à son fils. Philippe, d'ailleurs, voyait de mauvais œil les Croy s'attacher de plus en plus à Louis. et concut d'eux une défiance que le comte de Charolais cherchait, depuis si longtemps, à exciter dans l'esprit de son père. Le roi nia, de toutes ses forces, qu'il eût la moindre connaissance de l'entreprise du bâtard de Rubempré; mais personne ne crut à la sincérité de ses paroles. La croyance était répaudue partout qu'on ne pouvait se fier à lui, qu'il était plein de perfidie, et que ses serments valaient autant que ses promesses, qu'il ne tenait jamais.

Malgré sa première résolution, le duc cependant s'était rendu à Hesdin, et il fit savoir à Louis qu'il ne fallait pas compter sur l'arrivée des ambassadeurs anglais. C'est à cela pourtant que le roi tenait le plus au monde. Il fit avertir le duc qu'il viendrait le trouver; mais, la veille du jour fixé, Philippe quitta subitement Hesdin, et se rendit à Lille. Ce brusque départ étonna grandement Louis XI, qui envova au duc de Bourgogne une ambassade solennelle, pour se plaindre de tout ce qui avait été fait et dit contre la renommée de Sa Maesté, et pour remontrer l'offense qui lui avait été apportée, par le soupçon injurieux qu'on avait conçu au sujet du voyage du bâtard de Rubeinpre a Gorcum. Les messagers royaux avouèreut que celui-ci avait été, en effet, envoyé en Hollande par leur maître, pour v épier les démarches de Romille, vicechancelier du duc de Bretagne, lequel avait été récemment en Angleterre, sans doute pour y trainer quelque négociation contraire aux interêts du royaume, Enfin, ils requéraient trois choses : d'abord, que le bâtard fût rendu avec ses compagnons et sa barque; puis, qu'Olivier de la Marche fût remis à la discrétion du roi, pour avoir répandu des bruits injurieux pour l'honneur de Sa Majesté, en venant rendre compte au duc de l'arrestation de Rubempré à Gorcum; ensuite, qu'on livrât pareillement plusieurs prêtres qui, dans leurs sermons, avaient diffamé le roi à Bruges.

Le comte de Charolais était présent à cette audience, où des paroles améres furent échangées de part et d'autre, et où le duc répondit définitivement par un refus aux trois points de la requête du roi. Les discours hautains tenus par l'ambassade de Louis XI achevèrent de perdre les Croy, qui passaient pour l'avoir conseillee au roi. Ce fut un grand motif de joie pour le comte Charles, qui n'avait cessé de craindre leur influence, et qui la craignait encore assez pour ne pas vouloir retourner en Hollande. Le duc luimême désirait garder son fils auprès de lui. D'ailleurs , la santé de Philippe paraissait s'affaiblir de jour en jour. Il s'était rendu de Lille à Bruxelles, où il tomba si gravement malade vers la fin du mois de fevrier 1465, que l'on crut qu'il allait mourir. Le comte de Charolais prit alors toutes ses mesures. Il fit occuper toutes les villes et les châteaux du Luxembourg, de Namur, du Hainaut, de Beaumont et de Bologue, dont le gouvernement avait été remis aux Croy. Il fit sortir ceux-ci du pays, et il les remplaça par de nouveaux commandants. Le duc. quand il se trouva rétabli, ne changea rien à ce que son fils venait de faire; et des ce moment le gouvernement se trouva presque tout entier entre les mains du comte de Charolais.

Peu de temps après, l'alliance du comte Charles avec les duce de Bertagne, de Bourbon et de Berri, et pluseurs autres grands vassaux de France contraires au roi, ammea la ligue et la fameuse guerre du Bien public, dont nous passons ici les détails, parce qu'ils appartiennent mojas à l'histoire de nos provinces qu'à celle de France. Par la paix de Conflans, intervenue le 5 octobres 1465, le comte de Charlonis obtitud uro il les villes

d'Amiens, Saint-Questin, Corbie et Abbeville; le comté de Ponthieu, Dourleus, Saint-Ricquier, Crèvecour, Adreux, Montreul, le Croby, Morta-Arleux, Montreul, le Croby, Morta-Arleux, Montreul, le Croby, Morta-Gependances, pour en jouir lui et se consper, su rachat de deux ent mille son pers, su rachat de deux ent mille des constenes de consten

Dès son retour de France, le comte de Charolais se hata de prendre possession des villes de la Somme, et se dirigea incontinent vers Liege, pour mettre un terme aux rébellions auxquelles cette ville ne cessait de se livrer contre son évêque, Louis de Bourbon, Pendant l'absence du comte Charles, le vieux duc avait déjà cherché avec son conseil des mesures propres à mettre un terme à ces désordres. que Louis XI entretenait sous main. Car ce roi avait conclu, le 17 juin 1465, une alliance avec les Liégeois. qui, enhardis par l'éloignement du comte et de son armée, avaient chassé leur évêque, et se livraient à tous les genres d'excès.

Ils n'avaient, il est vrai, aucun motif d'aimer leur prince, qui tenait fort peu compte des droits et des priviléges cente d'ancient et ceptir et tenaticité au-dessus des lois. Mais ils agirent a coup pair avec aveuglement, en rompant tous les liens d'obessance, et en poussant même l'audoc juguq à defer poussant même l'audoc juguq à defer poussant même l'audoc juguq à defer dont Louis de Bourhon avait invoque Espoii. Ce déi, ils l'executerent en exerçant des dégits furieus sur les terces du duc; et lis témoignément ougénéralement répandu que le comte de Charolis avait éte vaineu et fait

prisonnier à Montlhéri par Louis XI. Aussi, le comte Charles était animé du plus vif désir de châtier les Liégeois. Il marcha contre eux avec l'armée qu'il avait ramenée de France. Des qu'ils apprirent quelles forces s'avancaient pour les combatre, les gens de Liége furent saisis d'une grande terreur Le roi les avait trompes, et il n'avait point envoyé les secours qu'il leur avait promis. Les villes de Huy et de Dinant avaient acheté la paix a prix d'argent. De sorte qu'ils se voyaient maintenant, pour ainsi dire, abandonnes à eux-mêmes, et réduits à tenir tête a des forces trop supérieures. Ils pri-rent donc le parti de se soumettre aux conditions qu'il plairait au duc de leur unposer. Il en stipula trois principales. dont la première était que Philippe et ses successeurs, ducs de Brabaut, seraient déclarés mambours ou administrateurs du pays de Liége, et qu'on lui payerait tous les ans, à ce titre, une somme de deux mille florins d'Allemagne; la deuxième, qu'on n'entreprendrait aucune guerre ou affaire importante sans le consentement du mambour; enfin,la troisieme, qu'on remettrait au duc dix bourgeois, pour être garants de l'exécution de ces articles. Les Liégeois répondirent qu'ils ne refusaient pas la paix, mais qu'ils ne pouvaient consentir à livrer leurs concitovens au duc. Ils demanderent que ce point fut l'objet d'une négociation nouvelle. Ils obtiurent d'abord un délai, pour se décider, jusqu'au 15 decembre, ensulte jusqu'au 13 janvier

Cependant le comte de Charolais avait commencé les hostilités, et il s'était emparé de Saint-Trond, qu'il reinit a l'évêque. La ville de Liège lui euvova aussitôt des députés pour le prier de s'arrêter, disant qu'on était en voie d'accommodement. En effet, les comtes de Meurs et de Hornes s'étaient rendus au milieu des Liézeois, et les pressaient d'accepter les conditions. La commune résistait toujours, et s'appuvait d'un décret rendu le 21 décembre, par lequel le peuple défendalt de livrer aucun bourgeois. Comine ces pourpariers se prolougeaient, le cointe de Charolais perdit enfin patience, et voulut terminer toutes les difficultés par les armes.

Déjà son avant-garde avait franchi les moitres du comté de Looz, quand les metiers liégeois lui envoyèrent de nouveau des députs. Il leur annonça que le due son père consentait à ce qu'on rachetait les otages à prix d'argent, et qu'à cet effet on ett à lui compler su cen mille loirne do l'him compler su cent mille loirne de l'alterne de l'alterne de la pair fut signée le 22 décembre 1465.

Cependant elle ne fut pas de longue durée; car elle fut rompue l'année suivante par les Dinantais, qui, excités par Louis XI et par les proscrits liégeois, avaient fait mourir les quatre bourgeois notables de leur ville, grace auxque's elle avait obtenu un accommodement avec le duc. Non contents d'avoir commis ce crime, ils entreprirent des courses et des pillages dans les cointés de Namur et de Hainaut, et remirent ainsi en mouvement dans tout le pays l'esprit de revolte, si mal apaisé. Le duc Philippe résolut de les châtier, et manda a tous ses vassaux et gens d'armes qu'ils eussent à se trouver a Namur le 28 juillet. Le comte de Charolais y arriva, et commença par faire le siège de Dinant avec une armée de treute mille hommes.

Tout allait au pis dans cette ville : mise en interdit, elle forçait les prêtres à faire le service divin, et précipitait dans la Meuse ceux qui s'y refusaient. Elle était tellement aveuglée dans sa baine contre la maison de Bourgogne, qu'elle insultait le comte du haut des remparts, et qu'elle egor geait les hérauts qui venaient lui faire des propositions de capitulation. Aussi le siège fut rude; mais elle refusait toujours de se rendre, bien que ses faubourgs fussent déia au pouvoir des Bourguignons; car elle comptait toujours sur les Liégeois, qui avaient promis de lui venir en aide. Mais, plus elle s'obstinait, plus on la battait de toutes parts. Enfin il lui était devenu impossible de tenir plus longtemps, et Dinaut se rendit à discrétion. Le comte de Charolais livra la commune au pillage, et la fit si complétement saccager, que plus tord, en 1472, dans l'acte par lequel il aut, oris la reconstruction de la grande église de Saint-Perpète, il écrivit : Au lieu jadis appelé Dinant.

Du hant des murs de Bouvignes, le duc Philippe assista au sac de cette malheureuse ville. A la nouvelle de ce grand désastre, les Llégeois avaient été frappés d'une grande terreur; mais quand le premier moment d'épouvante fut un peu passé, lis songèrent de nouveau à se relever. Les hommes sages étaient toujours d'avis qu'il fallait se soumettre; mais ils furent si peu écoutés, que le populaire égorgea et traina par les rues un ancien bourgmestre de la cité, recommandable par cinquante ans de services, qui avait eu le seul tort de parler en faveur de la paix. Cependant, après cette folle effervescence, on envoya des députés au duc Philippe, pour lui demander qu'on s'en tint au traité concin l'année précédente. Mais ils furent renvoyés sans avoir rien obtenu. Le duc tenait à poursuivre ses plans de vengeance. Son armée se dirigea donc de Namur vers Tirlemont, et se disposait à attaquer la cité rebelle. Déjà Saint-Trond était pris, et le coınte de Charolais était arrivé à Waremine, à cinq lieues de Liége. Au lieu de l'attendre au pied de leurs remparts, les bannières liégeolses s'avancèrent au-devant de lui; et un engagement allait commencer, quand le bourgmestre Rouveroi, qui les commandait, voyant qu'il était impossible de lutter avec avautage contre des forces si supérieures, prit la resolution de se rendre au camp du comte, avec quelques seigneurs qui eurent le courage de l'y accompagner. Là, il réitéra au prince la demande que les députés avaient faite au duc à Bouvignes. Charles enfin y accéda, exigeant seulement qu'on lui livrât cinquante otages, pour garantir l'accomplissement de ce traité. Les otages fournis, les deux armées se séparerent, et le comte de Charolais reprit aussitôt le chemin de Bruxelles.

prit aussitôt le chemin de Bruxelles. Au mois de juin 1467, le duc Philipperetomba tout à coup malade à Bruges. Il avait été frappé d'apoplexie; mais il s'était un peu repris, bieu qu'il fot d'une faiblesse extrême. Le 18,11 se trouva incapable de proferer une seule parole; et ll mourut le soir du même jour, assisté de sou fils, qui no put obtenir de lui qu'un serrement de main pour deraier adieu.

8 V. RÉGRE DO DOC CHARLES LE TÉNÉRAIBE JUSQU'A L'ENGAGEMENT DO DUCHÉ DE GUEL-DRE EN 1572.

De toutes les villes soumises à l'autorité du duc Philippe, aucune n'avait souhaité aussi ardemment la mort de ce prince que la ville de Gand. Les Gantois attendaient, en effet, le retour de leurs libertés de l'avénement du comte de Charolais; car ils l'avaient soutenu de tout leur pouvoir dans les démêlés qu'il avait eus avec son père. Aussi, des qu'il eut revêtu le manteau ducal, ils lui envoyèrent une députation solennelle, pour le prier humblement de venir faire sa joyeuse entrée dans leur ville, la première que, d'après l'ancien usage, les comtes de Flandre eussent coutume de visiter pour recevoir l'hommage de leurs sujets. Le jeune duc cependant craignait qu'on ne lui fit, à son inanguration, des conditions qu'il ne se sentait pas disposé à tenir. Mais les députés parvinrent à le rassurer si bien à cet égard, qu'il consentit à ce qu'ils demandaient.

Donc, le 26 juin, il partit de Bruges et se dirigea vers Gand. Il n'avait pas atteint cette dernière ville, que les exilés gantois se présentèrent devant lui, et lui demandèrent leur grâce. Il esamina leur requête, et permit à cinq cent soixante-trois d'entre eux de rentrer avec lui dans leurs foyers.

Ce n'est que le suriendemain qu'il fit son entree à Gand. Elle fut d'une pompe extraordinaire. Après qu'il eut fait sa prière et prête le sermeut dans l'abbaye de S.-Pierre, il s'assit au banquet que la commune lui avait préparé, et toute la ville fut holipe de joie.

et toute la ville fut pleine de joie. Mais le hasard voulait que, précisément le lendemain du même jour, eût lieu le retour de la procession de Saint-Lievin, dont on avait coutume de porter, tous les ans, les reliques au tilles de Sin-Lieura-Houtem, pour les ramener, lejour suivant, à Gand. A cinq heures du soir, la procession, composéeen grande partie de gens des petits meiers, entra dans la ville. File était fort nombreuse, et traversait le marché au lié, au milien duquel se trouvait étail le barreu de la gabelle, appelée un châses merchale ntdout droit vers la loge, pendant que la foule criait à baute voit :

- Saint Liévin ne se détourne pas!
Presque au même instant elle tomba
renversée sous les efforts de la populace; et le peuple en porta les débris
en triomphe par les russ, en criant :

- Aux armes! aux armes!

Les bannières des métiers avaient été séquestrées, en vertu de la paix de Gavre; mais on en avait secrètement fut faire de nouvelles, qui furent aussitôt déployées au marche du Vendreil et autour de la châsse de Saint-Liévin. Bientôt les métiers en arson enseigne, et la commune fut en mouvement comme pour une révolte.

Le duc ne savait ce qui se passait. De moment en moment ses gens accouraient des divers quartiers de la ville où ils avaient leurs logements, et vinrent se ranger autour de leur maître, pour le détendre. Les archers de la garde s'établirent devant son hôtel. Ignorant toujours de quoi il s'agissait. il descendit, demanda son cheval, et voulut lui-même aller parler au peu-ple. Ce ne fut qu'après de longs pourparlers qu'il chargea un de ses gentilshommes, le sire de la Gruthuse, d'aller demander d'abord aux Gantois ce qu'on voulait de lui. Ils répondirent qu'ils étaient entièrement dévoués à feur seigneur; mais qu'ils voulaient se défaire de leur magistrat et des gros bourgeois, qui s'enrichissaient de la cueillette. Quand Charles entendit cela, et qu'il vit cette grande multitude de peuple, il se montra fort mécontent d'avoir à commencer son règne par la rigueur. Revêtu de son habit

noir, et sou bâton à la main, il se précipita sur le marché au milieu de la multitude, qui se disposait en masses épaisses, et faisait résonner les hampes des piques sur le pavé. Un bourgeois ne s'étant pas rangé assez vite le duc lui porta un coup de bâton, auguell'homme repondit en retournant le bout de sa pique vers la poitrine du prince. L'agitation en devint si grande, que Char-les et les siens commençaient à courir le plus grand péril. Le conseil de ceux qui l'entouraient ne parvint qu'à grand peine à l'empêcher de pousser à une fatale extrémité cette foule furieuse. Grace à quelques métiers qui se grouperent autour de lui, il reussit enfin a atteindre le balcon où les anciens comptes de Flandre avaient coutume de se placer pour adresser la parole à la commune. Il dit aux gens qui encombraient le marché, qu'ils eussent à se retirer chez eux, et à emporter la châsse; que tout leur était par-donné; qu'ils obtiendraient ce qu'ils désiraient; et que , s'ils voulaient être ses bons enfants, il leur serait bon seigneur. Sur quoi ils crièrent de toutes parts: Oui!oui! Cependant quelquesuns d'entre les bourgeois notables arrivèrent sous lebalcon, et exposèrent au duc les griefs du peuple contre la cueillette, et contre les magistrats en particulier. Mais comme ceux qui désiraient amener la multitude à une véritable révolte virent que leurs projets allaient échouer, un des mutins, armé de pied en cap, s'élança sur le balcon, on le duc se trouvait toujours; et, frappant de son gantelet de fer sur la balustrade, pour imposer si-

— N'est-ce pas, demanda-t-il à lu multitude, que vous voulez que cenx qui ont le gouvernement de cette ville, et qui dérobent le prince, vous et moi, reçoivent punition? Que vous voulez que la cueillette soit abolie? Que vous voulez que vos portes conamnées soit rouvertes, et que vos bannières soient autorisées comme dans tous les temps? Que vous voulez ravoir vos châtcllenies de la campagne, porter vos chaperons blancs, ct reprendre toutes vos anciernes manieres?

- Oui! oui! répondait chaque fols le peuple avec frénésie.

Alors cet bomme, se retournant vers

- Monseigneur, lul dit-il, vous savez maintenant ce que veulent tous ces gens. J'ai parlé pour eux, et ils m'ont avoue, ainsi que vous l'avez entendu. Excusez-moi. A présent c'est à vous d'y

pourvoir.

Le peuple, enhardi par ce qui venait de se passer, ne voulut pas vider la place, malgré les bonnes paroles que le duc put dire; et il refusa d'emporter la châsse avant qu'il lui eat été donné satisfaction au sujet de tous ses griefs. Charles, voyant qu'il ne gagnait rien sur l'esprit ile cette foule desordonnée, descendit du balcon, remouta à cheval et quitta le marché, escorte de ses serviteurs et des bons bourgeois de la ville. Aussitôt qu'il fut rentré dans son hôtel, il renvoya au marché le sire de la Gruthuse et deux conseillers, pour inviter le peuple, de sa part, à mettre ses demandes par écrit. Une cédule leur fut délivrée , où elles étaient énoncées; ils la portérent au duc. Après qu'il en eut pris connaissance, et qu'il en eut délibéré avec ses conseillers, il ordonna au sire de la Gruthuse de se transporter de nouveau au marché, ponr dire au peuple qu'il voulût veiller cette nuit; que monseigneur prendrait attention à tout; et qu'il espérait apporter, le lendemain matin, une bonne réponse. Le peuple demeura donc en armes toute la nuit. Vers huit heures du matin , le 30 juin , le sire de la Gruthuse revint, et, après avoir remercié au nom du duc ceux qui étaient présents de la bonne garde qu'ils avaient faite, il cria à gorge déployée : - « A bas la cueillette! à bas la cueillette! Monseigneur est de cela bien content! » Et il leur donna l'assurance que le duc avait tout pardonné, et qu'ils obtiendraient tout ce qu'ils avaient demandé dans leur cédule. Seulement il les invita à nommer six d'entre eux pour solliciter leurs demandes auprès du prince, et ensuite à se retirer en leurs maisons : ce à quoi ils consentirent. Alors ils emportèrent saint Lievin . qui fut reconduit à Saint-Bavon. De la ils allerent briser les portes que le

traité de Gavre condamnait à rester fermées, et ils démolirent une maison où la cueillette sur le son était perçue. Enfin, le mêmejour, le duc signa un acte qui contenait son acquiescement à tous les points que le peuple avait demandes.

Le 1er juillet, Charles, plein de honte et de colere, sortit de cette ville, où son avénement venait d'être signalé par de si cruels affronts. Toutefois, par des lettres datées du même mois, il autorisa les Gantois à tenir ouvertes les portes condamnées, et à reprendre leurs bannières et leurs enseignes. En outre, il leur pardonna la sédition dont ils s'étaient rendus coupables , à condition que, le 8 août, quatre échevins, les deux grands doyens, et dix-neuf personnes de chacun des trois membres de la ville, savoir la bourgeoisie, les metiers et les tisserands, vinssent, au nom de toute la communauté de Gand, têtes nues, sans ceinture et à deux genoux, solliciter l'entérinement de ee pardon : condition qui fut accomplie à Bruxelles, au jour fixé.

Cependant le funeste exemple donné par la ville de Gand ne tarda pas à porter ses fruits. Toutes les autres villes, dont les priviléges et les libertés avaient reçu de si grandes atteintes sous Philippe le Bon, essayerent, à leur tour, de les reconquerir, Bruxelles. Anvers et Malines teuterent le moven qui avait si bien réussi aux Gantois. D'ailleurs, le moment paraissait propice aux révoltes. Louis XI, qui pressentait déja les graves démêlés qu'il aurait un jour avec Charles le Témeraire, cherchait de toutes les manières à lui susciter des embarras ; et c'est à l'instigation du roi que Jean, comte de Nevers et d'Etampes, vint élever des prétentions sur les duchés de Brabant et de Limbourg. Ce prince, qui appartenait à la maison de Bourgogne, et qui était cousin germain du dernier duc de Brabant, mort en 1430, se trouvait consequemment héritier au même degré que la branche aînée de sa maison. Son droit et celui de son frère alné, feu Charles de Bourgogne, comte de Nevers, n'avaient point autrefois paru fondés aux états de Brabant, qui , delibérant sous l'inlluence du duc Philippe, avaient reconnu que le duché devait passer à la branche aînée. Les deux princes de la branche de Nevers avaient eux-mêmes acquiescé à cette sentence; et c'était à titre de dédommagement que le duc Philippe avait donné a Jean de Nevers les seigneuries de Roye, Péronne et Montdidier : mais il les lui avait retirées depuis, à la suggestion de son fils le contte de Charolais. Après la guerre du Bien public, le cointe de Nevers avait renouvelé formellement sa renonciation au duclié de Brabant; mais ce motif ne l'arrêta point, Poussé par Louis XI. au moment même où des ferments de révolte se révélaient de toutes parts dans les États du duc Charles, l revint tout à coup à ses prêtentions. Le roi le releva de la renonciation qu'il avait faite, et l'envoya solennellement réclamer son héritage par-devant les États. En même temps il écrivit des lettres et dépêcha des messages à Bruxelles et dans les autres villes. Bientôt il v gagna beaucoup de partisans. La bourgeoisie lui était partout favorable; car elle avait vu . par expérience, combien il est préjudiciable aux libertés d'un pays d'avoir un seigneur qui tire sa puissance des autres domaines qu'il possède. Les bonnes villes, qui autrefois avaient su défendre leurs privilèges contre les dues de Brabant, les avaient vus succomber sous le grand pouvoir du due de Bourgogne, comte de Flandre, d'Artois, de Hainaut, et seigneur de tant d'autres États : elles pensaient que le comte de Nevers, appelé par les hommes du pays, et tenant d'eux toute sa force et sa richesse, ne pourrait avoir des volontes si absolues. Au contraire, la noblesse et les gens de guerre étaient tous dévoués au duc de Bourgogne, dont ils attendaient

leur avancement et l'agraudissement de leur fortune.

Cet état de choses augmenta encore la colère de Charles contre les Gantois. Il se sentait disposé à bien les châtier, pour avoir ouvert la mauvaise route où les villes étaient entrées maintenant; mais il trouva bon de differer cette vengeance, et tourna uniquement son attention vers les communes de Bruxelles, d'Anvers et de Malines, où il résolut d'agir avec énergie, si la nécessité le requérait. Cependant cette nécessité ne se posa pas d'abord. Louis XI continuait, il est vrai, à intriguer dans les villes ; mais le duc, laissaut à ses gentilshommes le soin de les menacer et de les effrayer, leur faisait promettre, en son nom, « qu'il n'avait pas de plus grand désir que de vivre amicalement avec elles; de les maintenir en paix; de proteger leur commerce; de reconnaître leurs droits autant et plus que l'avait fait son père; de faire tout ce qui pourrait être jugé utile au bien du pays, et d'entendre libéralement les avis qui lui seraient donnés. » Enfin, l'affaire fut si bien conduite, qu'après douze jours les états de Brabant lui envoyerent des députés à Malines, où il avait fait sa joyeuse entrée, comme seigneur de Malines, le 3 juillet, sans qu'aucun trouble s'y fut manifesté. Il se rendit aussitôt à Louvain, y fit son entrée solennelle, proclama sa prise de possession du duché de Bra-bant, et recut les hommages de la noblesse, des gens des villes et de l'université. Puis il vint à Bruxelles, où il fut aussi recu avec grande affection, et montra bienveillance et faveur aux habitants. Mais une sédition furieuse ne tarda pas à éclater à Malines. Le peuple se souleva, aonna la cloche d'alarmes, brûla et saccagea les maisons de plusieurs membres du magistrat, entre autres de l'écoutête du duc; ordonna de nouveaux statuts, et remplaca les magistrats par des hommes de son choix. Le duc nomma d'abord un nouvel écoutête; mais son autorité ne fut pas respectée. Les mu-

tios s'emparèrent même des clefs des

portes de la ville, ne laissant entrer et sortir que ceux qui leur convenaient, et appelant, pour se fortifier, les bannis et les fuguità de tous les pays. Charles, voyant qu'il n'y avait rien à aganter par la douceur sur l'esprit de cette populace en émeute, se rendit en armes à Malines, et reinssit à mettre un terme à ces désordres, sans se montrer seigeneur trup sévère. Auvers aussi se remit dans l'obeissance, après avoir fait une teutative de

rebellion. De cette manière, Louis XI et le comte d'Etampes vovaient une partie de leurs projets contre le duc Charles paralyses. Mais ils furent plus lieureux du côté des Liégeois, qu'ils parvinrent à exciter de nouveau contre lui. Cette ardente population, toujours si attachée à ses institutions et à ses libertes, ne supportait qu'avec impatience les conditions du traité conclu, le 22 décembre 1465, avec Philippe de Beurgogne. Aussi elle commença bientôt à s'emouvoir : elle envoya une grosse troupe de gens à Huy, où l'évêque Louis de Bourbon tenait sa résidence, et que defendait, avec une petite garnison, un officier du duc, le sire de Boussu. Leur dessein était de s'emparer du premier, et de tuer le second. Dans l'impossibilité d'opposer une boune défense, il ne restait à l'évêque et au capitaine bourguignon qu'a se faire jour les armes à la main. Le sire de Boussu ne prit cette résolution qu'à la dernière extrémité, le duc lui ayant ordonné de sc défendre à outrance. Mais les petites gens de Huy avant pris parti pour les Liegeois, il se décida à faire une sortie à la tête de ses homnies d'armes, et emmena sous bonne escorte l'évêque, par la route de Bruxelles. La ville de Huy tarda peu à recevoir la récompense de sa perfidie; car à peine ent-elle ouvert ses portes, que les Liégeois la mirent au pillage et la réduisirent en cendres. Ce premier mouvement opéré, les gens de Liége commencèrent à se livrer à toute sorte de dégâts, se répandant partout en armes, et n'épargnant ni amis ni ennemis. Des pillards et des hommes sans aveu

se joignirent à eux, et commirent mille excès, qui passaient pour être l'œuvre de Liegeois. Tel était l'état des choses vers le milieu du mois de septembre 1467.

Tandis que, d'un côté, les avantages que Louis XI aurait pu retirer des entreprises des Liégeois étaient ainsi en grande partie detruits par les excès mêmes auxquels ils se livraient; d'un autre côté, il ne tarda pas à être deçu dans l'espoir qu'il avait d'exciter la maison d'York, en Angleterre, contre celle de Lancastre, alliée dn duc de Bourgogne. Le projet seul du mariage de Charles, veuf alors, avec la princesse Marguerite d'York, eut pour résultat de renforcer d'un corps de cinq cents Anglais, venus de Calais, l'armée que ce prince rassemblait à Louvain contre les Liègeois : car le duc était d'autant plus fermement résolu à en finir avec cette turbulentepopulation, qu'elle n'agissait ouvertement qu'à l'instigation du roi. Il ne s'inquiétait guere des représentations que Louis XI pouvait lui adresser par ses ambassadeurs au sujet de l'alliance avec l'Angleterre, et de la guerre projetée contre les Liégeois, álliés de la France. Vers le milieu du mois d'octobre il mit son armée en mouvement, après avoir envoyé des herauts publier la guerre dans tout le pays, l'épée nue d'une mainet la torche de l'autre, pour signifier qu'on allait commencer une lutte de feu et de sang. Les Liégeois, de leur côté, s'étaient avances jusqu'à Saint-Trond en Hesbaie, et avaient jeté dans cette place une garnison de trois mille hommes. Il fallut commencer par faire le siège de cette ville. Le duo l'investit avec son armée. Mais à peine se trouvait-il là depuis un jour, que les gens de Liége, au nombre de trente mille combattants, accoururent au secours des assiégés, realisant ainsi ce vieux dicton populaire :

## Qui passe dans le Hesbain Est combattu le lendemain.

Les deux armées se rencontrèrent près de Brusthem, à une demi-lieue de Saint-Trond, et se livrérent une grande bataille, dans laquelle les Liégeois furent cruellement défaits. Cet échec décida la chute de la place, qu'ils venaient essaver de dégager. La ville se rendit, et se racheta du pillage pour une somme de vingt mille florins. Le duc la fit démanteler, et se fit livrer, en outre, dix hommes à discrétion. Dans ce nombre il s'en truuvait six qui avaient fait partie des cinquante otages que le duc avait tenus, pour garantir l'exécution de l'accommodement fait l'année précédente avec le pays de Liege. Ces dix hommes furent impitoyablement décapités. A la nouvelle du désastre de Brusthem et de la prise de Saint-Trond, Tongres se rendit sans résistance. Les murs de cette ville furent également démolis, et elle fut forcee de livrer dix hommes, que le duc fit également mettre à

Liége était dans l'épouvante, car l'orage approchait. Charles étant arrivé à Othée, ce champ de bataille si célèbre, où son aïeul Jean sans Peur mérita son chevaleresque surnom, ceux de Liège lui envoyerent des deputés qui, après divers pourparlers, declarerent que la cité se rendait à sa volonté, sans réserve aucune, sauf le feu et le pillage. Le 11 novembre. l'armée des Bourguignons se trouva aux portes de la cité. Malgré la soumission faite, ils se tenaient sur leurs gardes; car on savait que les habitants n'etaient pas d'accord entre eux, les uns voulant la paix, les autres ne la voufant pas. Cela dura jusque dans la nuit. Alors ceux qui étaient opposés au traité abandonnèrent la ville, au nombre de trois à quatre mille hommes. Le lendemain, dix homnies de chacun des métiers de Liége vinrent, en chemise, la tête et les pieds nus, à une demi-lieue de la ville, où le duc était logé, lui crier merci, en se prosternant à ses pieds, et lui présenter les clefs des portes. Charles le l'éméraire fit aussitot occuper celles-ci par ses gens. Il ne voulut pas entrer dans la cité autrement que par une breche qu'il fit pratiquer, en ordon-

nant qu'on démoilt vingt brasses de mur, et que l'on combiat le fossé. Il fit son entrée triomphante le 17 novembre, à cheval, l'épée à la main, accompagné de l'évêque également armé, et escorté de ses officiers, de deux mille cavaliers et de deux mille archers à pied. Le doyen de Saint-Pierre le reçut à la porte Sainte-Marguerite, au nom du clergé, qui bordait un côté de la rue; les bourgeois bordaient l'autre, chacun placé devant la porte de sa maison, et tenant un flambeau à la main. Avant de se rendre à l'évéché, le duc parcourut en vainqueur différents quartiers de la ville, et l'évêque prit son logement dans la maison de Merode.

Le 26, le peuple fut convoqué au palais en présence du duc et de l'évêque, pour entendre la sentence que le vainqueur avait dictée. Elle se composait de quatre cent soixante-neuf articles, dont les principaux étaient les survants : La cité de Liege et les autres villes du pays, excepté ceile de Huy, seront démantelces, aux frais de chacune d'elles. Toute l'artillerie et tontes les armes, sans en excepter une flèche, seront remises au duc. Les habitants ne pourront retenir que les couteaux de table Toutes les chartes, papiers, édits, ordonnances concernant les libertés, les franchises et les priviléges de la cité et du pays, seront livres au duc. Le Perron, autrement dit colonne de la Fortune, qui est dressé sur le marché, sera enlevé.

Après la lecture de ces humiliantes conditions, le due fit demander au peuple 31 voulait s'y soumettre. Les abulantas témojnereit leur adhésion abulantas témojnereit leur adhésion plur ou commerça à labattre le peron, cet antique symbole de la liberté des Liésçois, qui fut transporté à la liberté des Liésçois, qui fut transporté abourse de Bruges, et garni d'inscipitons en latin et en français, dans les quelles datient respelés le souveried ut de la commercia de la commerci

triomphe à Bruxelles le 24 décembre. Tout cela s'était fait avec une rapidité qui n'avait pas laisé à Louis XI le temps de s'reconaire. Se alle étaient abattus avant qu'il eit pu leur envoyer le moindre secours, dans la supposition qu'il eit eu la volonté de treatier autrement que par de-bries que plus fler de sa victoire. Maintannt es plans de son entemé indient déjoués; les villes étaient réduites au silence; es puisants et indomptables Liegonis étaient sommis à la deraille de la comme de la consideration de la comme de la comm

Après avoir ainsi affermi solidement son autorité dans ses États par l'exemple de ce qui venait de se passer à Liège, le duc s'adonna entièrement à l'organisation de ses domaines et de ses finances. Puis il convoqua à Termonde les états des quatre membres de Flandre, et leur fit demander, par son chancelier, de lui accorder une aide d'un million de ridders, de quarante huit gros chacun, pavable en neufannées. Cette demande était fondée sur les frais excessifs qu'avait occasionnés au duc son expédition contre les Liégeois; sur la necessité où il se trouverait peut-être deprendre les armes, pour avoir raison des vexations que la Flandre souffrait de la part des officiers du roi de France: sur son avénement à la souveraineté du pays; enfin, sur son prochain mariage avec madaine Marguerite d'York, L'assemblée fut d'abord effrayée de l'énormité de cette somme, grossie eucore des prétentions de tous les membres de la famille du duc. Toutefois, les gens de Gand furent les premiers à accorder la demande du prince, dont ils espéraient ainsi acheter la faveur. Leur exemple fut suivi par les autres villes de Flandre; et l'on consentit un million de ridders au duc Charles, neuf mille six cents ridders à la duchesse douairière, quarante mille à la duchesse Marguerite, future épouse du duc, huit mille à mademoiselle Marie de Bourgogne, et huit mille à Antoine, bâtard de Bourgogne. Les états de Brabant et ceux de Hainaut accordèrent également ce qu'il demandait, et ce n'était pas peu de chose.

Toutes ce sommes enfermées dans ses coffers. Charles. Le Tenteraire s'apprêta à recevoir avec un faste royal madame Marquerite, qui aborda royal madame Marquerite, qui aborda plus trad, la nouvelle ducle ses fit son entrée solonnelle à Bruses, après que le mariage eut d'abord été célèré at Deame. Les fiétes qui es succèdes en pendant neuf jours dans cette grande ville, absorbéent une bonne partie si généreusement fournis à leur scigneur.

Bientôt après, le 13 juillet, le duc prit route par la Zélande, pour se faire inaugurer dans see États du nord. Il reçut à Middeburg le seronent des villes zéclandaises, et à la Haye celui des villes de Iblande. Mais il eut soin d'accompagner son inauguration d'une demande de hons subsides aux deux comités. Les sonnies recueillies, il reprit le chemin de Bruxelles.

Pendant ce temps, les relations de Charles le Téméraire et de Louis XI avaient pris une tournure de plus en plus hostile; et la guerre que le roi avait commencée contre le duc de Bretagne semblait inevitablement devoir amener le renouvellement d'une lutte entre la Bourgogne et la France. Cependant, comme le duc de Bretagne se réconcilia bientôt avec le roi, par le traité d'Ancenis, sans qu'il eut été fait la moindre meution du duc de Bourgogue dans cet acte, et comme Louis était parfaitement préparé à la guerre, il eut peut-être été de l'intérêt du duc Charles d'entamer des négociations avec Louis, dont les armes pouvaient maintenant tomber de tout leur poids sur les terres bourguignonnes. Mais toutes les querelles avec le roi provenant de ce que celui-ci avait enfreint ou néglige d'exécuter les traités d'Arras et de Conflans, et le duc ne transigeant jamais avec ses droits, personne n'osa se hasarder de l'émouvoir à céder en cette circonstance. Enfiule roi, s'imaginant que le mauvais succès des

pourparlers qui avaient eu lieu jusqu'alors provenait de la faute de sen régociateurs, résolut de venir lui-même se concerter avec le duc. C'est à Péronne qu'eut lieu cette entrevue fameuse.

Mais à peine les deux princes se trouvaient-lis là réunis, que le due recut la nouvelle d'un nouveau soulèvement des Liégeois, à la suite duquel févêque Louis et le sire d'Humbercourt, gouverneur bourguignon, avanent été forcés de quitter la ville.

Depuis le moment où Charles le Teméraire avait établi son autorité à Liége, un légat du pape y était venu, avec la mission de ménager une réconciliation entre le prince et le peuple. Il avait commence par lever l'interdit dont le pays avait été frappé. Il s'était appliqué ensuite à concerter avec l'évêque les moyens de ramener le calme dans la principauté. Il regardait surtout comme un des points les plus importants le rappel des proscrits, Mais comme toutes ces discussions ennuvaient le jeune prélat, qui n'aimait et ne recherchait que ses plaisirs, il quitta brusquement la ville et se rendit à Bruxelles, laissant le fardeau des affaires au légat et au sire d'Humbercourt. Pendant cetemps, celui-ci se rendit de plus en plus odieux au peuple par ses violences et ses exactions continuelles, enfreignant ou abolissant les anciens privilèges, créant de nouveaux impôts, outrant même les ordres du duc, quelque durs qu'ils fussent. Les bourgeois, abattus par la crainte et par le désespoir, et unpatients de sortir de cette affreuse tyraunie, abandonnaient en foule leur malheureuse patrie, pour aller grossir le nombre des proscrits, qui dejà méditaient des projets de vengeance, et parcouraient le Condroz les armes à la main. Louis de Bourbon ne s'inquiétait guère de ce qui se passait, et ne songeait qu'a ses amusements, courant tantôt à Bruxelles, tantôt descendant la Meuse vers Maestricht, sur un bateau chargé de musiciens et festonné de fleurs. Il venait de se rendre en cette dernière ville le 24 août,

quand les proscrits résolurent tout a coup de profiter du moment. Liège étant en quelque sorte dépourvue d'armes et de garnison, ils concurent le projet de s'en emparer, prirent leur route par les bois, et dérobèrent si bien leur marche, qu'ils arrivèrent à Seraing sans qu'on s'en fut apercu. Mais comme ce village n'est situe qu'à une lieue de la ville, la nouvelle de l'arrivée de cette troupe y parvint bieutôt. Cependant ils persistèrent dans leur entreprise, forcèrent les gens de Seraing à les suivre, et, apres avoir passe la Meuse et recueilli les hommes du village de Tilleur, ils gagnerent les bauteurs de Saint-Gilles, d'où ils tombérent dans la cité sans qu'on eût pu leur opposer la moindre resistance. Une partie des habitants se joignit aux proscrits à mesure qu'ils entraient dans la ville. D'autres, parmi lesquels se trouvaient beaucoup de prétres, se sauvèrent pour aller rejoindre l'évêque à Maestricht; mais ils furent arrêtés et dépouilles; on ne leur laissa que les chemises, et il y en eut même un bon nombre qui furent tues, ou jetés dans la Meuse, Les proscrits s'installerent dans les maisons des fugitifs, et leur capitaine, Jean de Villers, s'établit dans le palais épiscopal. Une autre troupe, qui arrivait de France, ayant rencontré Amel de Velroux, ancien bourgmestre, l'arrêta, et l'engagea si bien qu'il consentit à en prendre le commandemeut. Mais les chefs des mutins, après ce premier succes, furent saisis d'une grande frayeur. Ils comprenaient que, si leur entreprise ne reussissait pas, ils porteraient toute la peine de leur rébellion. Aussi ils ne tardérent pas à trahir leurs compagnons, et vinrent se jeter aux pieds du légat, lui demandaut pardon, et implorant sa protection auprès de l'évêque. L'envoyé papalne leur promit d'intercèder pour eux que s'ils parvenaient à amener tous les proscrits, sans distinction, a donner au prélat satisfaction pleine et entière. Ils usèrent si bien de leur influence, qu'ils réussirent à conduire tous leurs compagnons devant le legat,

auquel lis promirent à genoux, et les minis fevés vers cied, obissaines et soumission à l'évêque. Il setransporta aussité à Maestricht, «à Louis feur accorda la paix, à condition que toute la troupe viendrait à sa rencentre, sans armes, lui demander pardon, à sacompir, et tout paraissait fini. Si bien que le légat et l'évêque partient de Maestricht et se rendirent à Tougres, où la noblesse du pays était. Trassendible pour les accompagar à

Sur ces entrefaites, arrivèrent des lettres du duce Bourogone, par lesquelles il annonçait qu'etant sur le point de faire la paix avec le roi de France, il viendrait d'abord à Liége réduire les rebelles. Il ordonnait qu'on se gardit d'entamer avec eux aucun accommonément, parce qu'il allait envoyer le sire d'Ilumbercourt avec un corps de troupes pour les attaquer.

Les proscrits, ne prenant conseil que de leur désespoir, conçurent alors le projet de s'emparer de l'evêque. croyant bien que , lorsqu'il se verrait entre leurs mains, il serait obligé de leur accorder des conditions favorables. Ils sortirent donc de Liége le 8 octobre au soir, par trois portes différentes, sous la conduite de trois chefs, et se rencontrèrent à onze heures de la nuit sous les remparts de Tongres. Ils y entrèrent sans obstacle, et se partagèrent en trois bandes : l'une se porta vers le logement de l'évêque, l'autre vers celui d'Humbercourt; et la troisième fut chargée de garder les avenues de la ville. Un combat terrible commenca devant la demeure d'Hnmbercourt, et il se prolongea jusqu'à l'approche du jour. Alors l'evêque, qui s'était sauvé chez le légat par une ouverture qu'on avait pratiquée dans la muraille, parut à une fenêtre, et deruanda aux rebelles ce qu'ils voulaient. Seigneur, répondit un de leurschefs, nous ne sommes venus ici que pour vous ramener à Liége. Suivez-nous,

et vous n'anrez pas à vous en repentir. L'évêque et le légat y ayant consenti, sortireut de Tongres au milieu des proscrits, qui se dirigèrent vers Liège sans bruit et sans désordre.

Deux jours après, le peuple fut convoque au palais; et l'évêque, après avoir instamment prié le legat d'employer son crédit pour procurer aux Liégeois une paix solide, parla de la nécessité de mettre un terme à cesdivisions intestines. Il avoua qu'il avait peut-être trop facilement prêté l'oreille à des conseillers qui tui deguisaient la vérité, et il promit d'être à l'avenir plus circonspect et plus réflechi, et de ne plus employer que les voies de la douceur et de la modération. Enfin, il protesta de sa volonté de vivre et de mourir avec les Licgeois. Le peuple applaudit à ces paroles, qui eussent clos peut-être cette deplorable querelle domestique, si le duc de Bourgogne n'en eût décidé autrement.

Charles le Téméraire apprit, à Péronne, tout ce qui s'était passéà Tongres; mais les nouvelles s'étaient grossies de mille mensonges avant d'être arrivées jusqu'à lui. On disait mênc que l'évêque et le sire d'Humbercourt étaient tombés victimes de la fureur ponulaire.

Aussi sa colère n'eut point de bornes, et il ne douta pas que ce nouveau tumulte n'eût été excité par Louis XI. Il alla jusqu'à accuser le roi de n'être venu à Péronne que pour le tromper; et il avait raison, bien que Louis jurât par la Pâque-Dieu qu'il n'avait auconement donné la main à la rébellion des gens de Liege, et qu'il s'engageât à signer la paix telle que le duc la lui avait proposée, et à se joindre à lui pour faire la guerre aux Liégeois. Charles le prit au mot, et ils partirent pour cette expédition. Arrivés à Namur, ils envoyèrent des troupes pour occuper la principauté de Liège et former le siège de la ville. Ils entrèrent eux-mêmes au camp bourguignon, le

27 octobre.

Tongres avait été livrée au pillage et allait être incendiée, quand elle seracheta pour une somme de deux mille écus du Rhin. Liége allait donc seule souteuir l'effort de toute l'armée du duc. La consternation y était générale, et il n'y avait plus ni remparts, ni fossés. Il est vrai qu'à force de peincs et d'argent, en vendant une portion des ornements de leurs églises, et en sacrifiant une partie de leurs biens, les habitants avaient retabli une sorte d'enceinte; mais rien ne paraissait plus facile que d'ventrer. Le premier jour, ils firent une sortie; et quelques-uns, comptant encore sur l'appui de Louis XI, se mirent à crier : Five le roi de France! Mais le roi s'étant porté en avant, répondit à ce cri par celui de Vive Bourgogne! Les Liégeois, voyant que Louis les abandonnait ainsi, après les avoir lui-même pousses avec tant d'ardeur à la révolte, furent près de s'abandonner au désespoir. Cependant leur courage était soutenu encore par la présence du légat. Celui-ci leur conseilla d'envoyer une ambassade au duc dans son camp, pour lui offrir de se mettre à sa merci, et lui rendre, en preuve de leur soumission, l'évêque, et les prisonniers qu'ils avaient faits à Tongres. Charles accepta les prisonniers, sans s'engager à rien. Le légat lui-même alla le trouver, et le supplia avec des prières et des larmes de prendre en pitié ce pauvre peuple égaré. Il resta inflexible, donnant pour toute réponse que la vie et les biens des Liegeois étaient entre ses mains.

Liège était donc condamnée. Mais ses braves métiers résolurent de vendre chèrement leur vie. A la faveur de la nuit, ils se glissèrent le long des remparts démantelés, descendirent par les sentiers du vignoble qui domine le faubourg de Vivignes, et tombèrent avec furie sur les Bourguignons, postés dans les vergers. Huit cents hommes, dont trois cents gens d'armes, tombèrent sous leurs coups. Deux mille archers furent mis en déroute, et deux capitaines bourguignous, le prince d'Orange ct le sire d'Humbercourt, furent blessés. L'avant-garde ennemie se rcplia sur une maison du faubourg, où les fuyards prirent poste. Il fallait les deloger de la. Les Liègeois y mirent le fen. Malheureusement cet incendie même devint un phare pour leurs ennemis, qui, se ralhant à la clarté des flammes, fondirent sur la poignée d'hommes par lesquels cette belle sortie venait d'étre opérée. La retraite se fit en bon ordre, et les assiégés rentrèrent avec plusieurs drapeaux enlevés aux Bourguignous

En hyperant que son avant-garde venit d'essayer et éches, le due fit avancer le gros de son armée, qui avair per position à quelque distance de la ville, et qui ne compati pas moiste quarante mille combattants. Ils êtablit lui-mêue au faubourg de Sainte-Bublit lui-mêue au faubourg de Sainte-Maburge, sur les hauteurs qui dominent la cité; et « le roy, dit Commines, viul loger en une petite maisonnette rasibus de celle où estoit logé le due de Bourgongne. »

Les assiégeants restèrent pendant huit jours dans cette position. Le soir du huitième jour, l'attaque de la ville fut fixée au lendemain. Le signal de l'assaut devait être donné à l'avantgarde par un coup de bombarde ct de deux grosses serpentines. Une nuit encore, et Liege ne devait plus être qu'une ruine. Mais, dans cette muit, une grande et héroïque résolution fut prise. Les gens de Liège, instruits de l'attaque qui devait se donner le lendemain, demandèrent couseil à leur courage et à leur désespoir. Ils n'avaient pas un soldat, pas un chef; ils n'avaient ni fossés, ni murailles, ni artillerie. A peine si quelques palissades, elevées à la hâte, offraient un obstacle à l'ennemi; et encore, pour les défendre, il n'y avait que les habitants, secondes par sept ou huit cents hommes du pays de Franchimont. « Ont toujours este tresrenommés et très-vaillants ceux de ce quartier, a dit Philippe de Commines; et ils le prouvèrent en cette extrémité. Six cents de ces braves gens résolurent de sortir de la ville, de pénétrer dans le quartier du duc et du roi, et d'enlever les deux princes. Le 29 octobre, à dix heures du soir, favorisés par une obscurité profonde, commandés par George Strayle, et guides par les hôtes des maisons où les princes

etaient logés, ils se glissèrent en silence par les breches des remparts, et arrivèrent au quartier de Sainte-Walburge. Ils avaient surpris et égorgé la plupart des sentinelles , « et entre autres, dit Commines, y moururent trois gentilshommes de la maison du duc de Bourgogne; et s'ils eussent tiré tout droit sans eux faire ovir insques à ce qu'ils eussent esté là où ils vouloient aller. sans nuite difficulté ils enssent tué ces deux princes, couchés dans leur lit; et croy qu'ils eussent aussi desconfit le demeurant de l'ost. » Derrière le logis de Charles je Téméraire était un pavillon, où logenient le comte de Perche et le sire de Craon : les Liégeois y voulurent entrer; mais les valets de chambre se défendirent, et se firent tuer. Ce bruit sauva les deux princes; car il donna l'alarme à un poste de trois cents hommes d'armes que le duc avait placés dans une grange situce entre son logis et celui de Louis XI, pour observer le roi, dont ' il se defiait toujours. Ces hommes se leverent aussitot, s'armèrent à demi. et engagèrent je combat avec les assaillants. Le duc était au lit : sa garde se trouvait établie du côté opposé à celui paroù l'attaque était venue. Il n'vavait dans sa maison qu'une douzaine d'archers, qui veillaient et jouaient aux dés. Mais le bruit qui se faisait devant la grange les avertit à temps. Ils vinrent se ranger devant la porte et défendre les fenêtres. La muit était noire; on entendait dans la rue les cris de « Vive le roi! vive Bourgogne! » sans bien savoir ce qui se passait. Philippe de Commines, qui était couche dans la chambre du duc avec deux autres gentifshommes, arma au plus vite son maître d'une cuirasse et d'un casque, et tous descendirent i'escalier. Les archers se maintenaient à grand'peine à l'entrée de la maison; et, pendant un instant, on douta qu'ils pussent la défendre. Enfin, toute l'armée étant à la fois éveillée et surprise, il arriva successivement du monde, et le moment du péril passa. Pendant ce temps, le logis du roi était aussi surpris et attaqué. Mais, au premier

bruit, les vaillants archers écosasis vitrents er ange d'evant leur maître ; et, lui faisant un rempart de leurs corps, reponssèrent à coups de lièche corps, reponssèrent à coups de lièche leurs traits unaent les Liégeois ou blendes Bourguignons, qui accouraient au secours. Pendant que tout cela se passait, les gens de la ville opérarent une sortie par la prote de Sainte-Walburge; mais elle arriva trop tard. Et ut reponsable nevet en de tru reponsable nevet en de cette.

Tous les Franchimontois périrent en luttant comme des désespérés, soutenus jusqu'an dernier noment par l'espérance « d'avoir, selon la paroie de Commines, une bien grande victoire, ou, à tout le moins et an pire aller, une bien glorieuse fin.

La defaite héroique de ces braves ne retarda pas d'un jour la chute de la ville. Le lendemain (c'était un dimanche), le 30 octobre, dès hult heures du matin, le duc fit tirer la bombarde et les deux serpentines, pour avertir l'avant-garde. S'étant mis à la tête de ses troupes, il s'approchades retranchements, où il ne trouva pas la moindre résistance, parce que les gens de Liège, crovant que, par respect pour le dimanehe, l'assaut ne serait pas donné, étaient restés fort tranguilles chez eux. Toute l'armee pénétra dans la ville sans rencontrer le pius faible obstacle, les Bourguignons par la porte Saint-Léonard, le roi et le duc par celle de Sainte-Walburge. Le roi, qui portait à son cha-peau la croix de Saint-André, entra en criant à haute voix : « Vive Bourgogne!» Le duc répéta le même cri, en tirant son épée du fourreau quand ils furent arrivés devant l'hôtel de ville. C'était le ! signal du massacre. Alors commenca? un carnage effrovable, où rien ne futépargné, ni l'âge, ni le sexe, ni maisons, ni couvents, ni églises. Le song coulait à grands flots dans les rues ; la Meuse se remplit de cadavres; un nombre considérable de bourgeois y furent précipités vivants, liés deux à deux, et douze mille femmes et enfants noyés. Selon quelques historiens liégeois, le chiffre des bommes

BELGIQUE ET HOLLANDE

18

qui périrent sous l'épée des Bourguignons s'éleva à quarante mille : il est porté par d'autres à cinquante mille. Les églises furent ensanglantées par les massacres les plus affreux. Dans celle des Frères Mineurs, on tua tous les malheureux qui assistaient à la messe. Celle de Saint-Lambert, la splendide cathédrale liègeoise, fut seule préservée des horribles profanations dont toutes les autres furent souillées. Un grand nombre de fugitifs s'y étaient sauvés ; et les gens de guerre voulaient forcer cet asile, et piller ce temple si fameux par ses richesses. Mais les archers du duc en défendaient les portes, et résistaient à grand peine ; lui-même tua de sa main un des pillards, et Saint-Lam-bert fut sauvé de la dévastation.

Dert iut sauve de la aevastation.

Liége n'offrait plus dans ses rues que des monceaux de cadavres; car le massacre avait duré deux jours tout entiers. Alors le due demanda l'avis du roi sur ce qu'il fallait faire de la ville de Liége.

- Pour chasser l'oiseau, il faut brûler le nid, répondit le roi.

Après cette réponse, si bien d'accord avec les intentions du duc, celuici permit à Louis XI de reprendre le chemin de la France. Ensuite il donna l'ordre de mettre le feu à la ville, les églises et les maisons des chanoines exceptées. Quatre mille soldats limbourgeois furent chargés d'exécuter cette sentence, pendant que Charles le Teméraire se disposait à partir. Quand il fut parvenu à quelque distance de la cité, il se retourna pour admirer ce vaste embrasement. L'incendie fut tel, que, huit jours après, on pouvait encore apercevoir, des hauteurs d'Aixla-Chapelle, les tourbillons de flammes qui jaillissaient dans l'air. Pen-dant qu'ainsi s'accomplissait cette immense destruction, leduc se dirigea vers le pays de Franchimont, où il exerça les ravages les plus furieux. Cela fait, il reprit la route de Bruxelles, laissant le sire d'Humbercourt chargé du soin d'achever ce que l'épée et le feu avaient épargné dans la malheureuse cité.

Le bruit de cette horrible exécu-

tion augmenta encore dans toutes les provinces la terreur que le nont de Charles le Téméraire inspirait déjà... Gand surtout tremblait, en songeant aux outrages que le duc y avait recus en y faisant sa joyeuse entrée. Des le mois de novembre 1467, à l'issue de la première expédition contre le pays de Liége, ils avaient fait, pour se réconcilier avec lui, quelques demarches qui n'obtinrent aucun succès. Après la destruction de Liége, les quatre membres de Flandre lui envoyerent à Bruxelles des députés pour le complimenter. Ceux de Gand lui firent à cette oceasion, de bouche et par écrit, des protestations d'obéissance et de fidélite; mais ces protestations il refusa de les recevoir, disant que les faits avaient trop souvent dementi les paroles. En effet, il jugea que le moment était venu d'humilier cette fière commune gantoise, comme il avait anéanti l'orgueilleuse république de Liége. Il fit donc savoir aux gens de Gand qu'ils eussent à venir faire amende honorable devant lui à Bruxelles, à lui envoyer le privilége de création de la loi émane du roi de France Philippe le Bel, et un homme de chaque metier, qui serait porteur de la bannière du corps auquel il appartenait. Une députation de la commune, accompagnée des dovens et des jurés des métiers, vint en effet s'humilier aux pieds du duc le 8 janvier 1469, dans son palais, à Bruxelles. Il ne les admit en sa présence qu'après les avoir laissés attendre, pendant plus d'une heure et demie, dans la neige, sur la place de Coudenberg. Puis il les recut dans la grande salle, où se trouvaient réunis Louis de Bourbon, évêque de Liège; Philippe de Savoie, frère de la reine de France; Adolphe de Clèves, sire de Ravestein; les membres de la Toison d'or, un grand nombre d'autres barons, seigneurs et chevaliers; enfin, les ambassadeurs de France, d'Angleterre, de Hongrie, de Bohême, de Naples, d'Aragon, de Sicile, de Chypre, de Norwége, de Pologne, de Danemark, de Russie, de Livonie, de Prusse, d'Autriche, de

Milan et de Lombardie, L'Europe tout entière était ainsi représentéela, pour assister à la confusion des Gantois. Au moment où ils furent introduits dans la salle par Olivier de la Marche et Pierre Bladelin, maîtres d'hôtel du due, les dovens des cinquante-deux métiers se mirent trois fois à genoux en grande humilité, et vinrent ensuite déposer leurs bannières aux pieds de Charles le Téméraire, en criant tous ensemble: « Merci !» Puis il fut donné lecture du privilége de Philippe le Bel : et le chancelier de Bourgogne, Pierre de Goux, demanda au due ce qu'il voulait qu'on fit de cette charte.

 Qu'elle soit détruite, répondit le prince.

Et maître Jean le Gros, premier secrétaire audiencier, la tailla aussitôt en pièces avec un canif, en présence de tous les assistants.

Le duc exposa ensuite à ceux de Gand tous les griefs qu'il avait à leur reprocher, et leur recommanda de rester en bonne obéissance, s'ils voulaient qu'il leur restât bon prince. Au surplus, il leur défendit les assemblées générales connues sous le nom de collaces, et menaea de peines sévères les métiers qui feraient armée ou course à bannière déployée, sans l'ordre du bailli et de la loi. Déjà, des le dernier jour du mois de décembre 1468. le conseil de Flandre avait constaté par un acte solennel que les trois portes condamnées avaient été reférmées par les Gantois, aux jours marques par le duc Philippe le Bon, Charles compléta la sentence le 20 avril suivant, en retablissant à Gand la cueillette sur les grains.

Cette remuante ville de Flaudre ainsi réduite à l'impuissance, et presque aussi soumisc que celle de Liége, Charles crut que le calne était assuré daus ses États. Alors il se mit à tourne les yeux autour de lui, cherchant quelqueeutreprisc qui fitt digne de son epie, et qui pitt augmenter encore sa puissance, dejà si grande; car il avait une ambition si démesurée, que la moitié de l'Europe ne l'aurait pas contenté. Il rencontra enfin un objet qui

fixa toute son attention, et qui msiheureusement devint l'origine de tous ses désastres.

Le due Sigismond d'Autriche régnait vers ce temps dans le Tyrol, et dans les domaines autrichiens de la Souabe et des bords du Rhin. Bien qu'il fut d'humeur très-pacifique, il se trouvait sans cesse en guerre avec les Suisses, qui lui cherchaient à tont moment des querelles. Ces guerres prenaient de jour en jour un caractère d'acharnement plus vif, paree que les lignes helvétiques gagnaient en force et en énergie à mesure que la haine des seigneurs croissait contreeux, vilains dont les chevaliers appelaient les villes étables à vaches. Mais toutes ces luttes finissaient à l'avantage de ces vilains qu'on méprisait, mais par lesquels on était battu. Si bien que le duc Sigismond fut forcé d'acheter la paix des Suisses, et d'engager ses domaines, en garantie de dix mille florins qu'il leur promit pour les frais de la guerre. Il lui fallut ainsi chercher à emprunter de l'argent sur ses seigneuries; mais on ne sut où trouver un prince ou un seigneur qui voulût prêter de l'argent. en prenant pour gage des domaines qui lui deviendraient une occasion perpétuelle de froissements avec les ligues. Il y eut à ce sujet de grandes assemblées à Strasbourg et à Einsisheim. Enfin, un des gentilshommes avisa que le meillenrmoven de dompter les Suisses et de préserver le pays. c'était de l'engager au duc Charles de Bourgogne. Cet avis fut adouté par les seigneurs. Toutefois Sigismond, bien qu'il n'eût aucun autre expédient à opposer, ne voulut pas se prononcer à ce sujet avant d'avoir soumis cette affaire au roi de France, avec lequel il avait toujours été en alliance. Louis XI était trop sage pour s'engager dans une entreprise aussi difficile. D'ailleurs il était trop occupé chez lui. Il travaillait à donner une unité au royanme, et à l'arrondir : il bâtissait la France. Dans ces circonstances, il lui convenait parfaitement de tourner d'un autre côté l'attention du duc de Bourgogne, et de le laisser s'impliquer dans

les affaires d'Allemagne. Enfin il aimait mieux être l'ami que l'ennemi

des Suisses.

Le duc Sigismond put donc, en toute liberté, s'adresser à Charles de Bourgogne, qu'il vint, en effet, trouver a Arras au printemps de l'an 1469. Le 9 mai, il fut conclu à Saint-Omer, entre les deux princes, un traité qui engageait au duc de Bourgogne le landgraviat d'Alsace, le comte de Ferrette, et les cinq villes du Rhin : Rheinfelden, Seckingen, Laufenbourg, Waldshut et Brisach, pour une somme de quarante mille florins, outre les dix mille florins dus aux Suisses. Cette convention siguée, Charles envoya son maître d'hôtel, Pierre de Hagenbach, gentilhomme alsacien, prendre possession de ces seigneuries et de ces villes, à la tête de quinze cents chevaux et de quatre mille gens de pied.

Cette affaire, le duc la considérait moins comme un but que comme un moven. Il comptait ainsi prendre pied on Allemagne et dans l'Empire, et songeait dejà à y gagner assez de puissance pour devenir empereur luimêne, après la mort du due Frédéric d'Autriche. Plein de ce rève, il alla visiter ses bonnes villes de Flandre. Bruges et Gand, où il fut recu avec un enthousiasme qui contrastait singulièrement avec la sévérité avec laquelle il venait de frapper cette dernière commune. De la il se rendit en Zéclande, où il donna un exemple éclatant de justice et de sévérité. Le gouverneur de Flessingue, chevalier vaillant et de bonne renommée, auquel le duc Philippe avait donné cet office, s'était épris d'une grande passion pour la feinme de son hôte. Avant inutilement tenté tous les moyens de se la rendre favorable, il fit saisir le mari, et l'accusa d'avoir tramé un criminel projet de sédition contre l'autorité du prince. Puis, troublant à force de menaces cette malheureuse femme, il lui promit la grâce de l'accusé pour prix de son déshonneur. La passion de cet indigne chevalier s'étant plutôt augmentée qu'assonvie, il ne put ensuite se résoudre à renoncer à celle

qu'il aimait d'un si horrible amour. Après l'avoir comblée de présents, après avoir fait tout son possible pour l'apaiser et gagner son cœur, il feiguit cependant de ceder à ses prières, et de lui tenir la promesse qu'il avait faite. Elle reçut l'ordre écrit de se faire ouvrir la prison et remettre son époux. Mais, pendant ce temps, le gouverneur avait fait trancher la tête à ce malheureux; et quand elle montra son ordre, le geolier lui lit apporter un coffre, où elle trouva les restes sanglauts de son mari : elle en pensa mourir de saisissement et d'horreur. Le gouverneur essaya de s'excuser sur les commandements qu'il avait reçus du prince; mais ni cette pauvre femme ni sa famille ne purent se persuader qu'une cruauté si abominable fût conforme à la volonté du duc, ni qu'il prit jamais sons sa noble protection uu crime si infame. Larsque, peu de temps après, Charles fut venu en Zéelande, cette feinine alla se jeter à ses pieds, et lui raconta son malheur. Il promit aussitôt que justice serait faite, et manda devant lui le gouverneur, qui se prosterna, et raconta en pleurant tout ce qui s'était passé, demandant humblement sa grace, rappelant les beaux faits de guerre qui lui avaient valu la faveur du due Philippe, alléguant la violence insensée où l'avait jeté son amour pour cette femine, offrant toutes les réparations convenables, et demandant mêine à l'épouser. Le duc, après l'avoir enten lu , lui répondit qu'en effet il con-venait avant tout d'apaiser la plaignante. La femme refusa d'abord avec horreur d'épouser celui qui avait tué son premier mari, et de devenir ainsi complice de son crime. Toutefois sa famille en pensa autrement, et, à force d'instances, la fit consentir à accepter l'offre du chevalier. Le contrat fut dressé, et, le mariage ayant été celébré, le gouverneur revint se présenter devant le duc, disant que la partie adverse se tenait pour satisfaite. - Elle, oui, repondit sévèrement le prince; mais non pas moi.

Un confesseur fut appelé : le che-

valier requt l'absolutionet communia; puis le bourreau lui trancha la téte. Bientôt celle qui était sa femme arriva à la prison, accompagnée de ses parents, pour y voir son nouveau mari. Elle y tronys le méne horrible aspect qu'elle y avait eu, peu de jours auparavant, sous les yeur. Elle ne put survivre à de si terribles atteintés, et mourtu bien peu de temps après.

De Zéelande, le duc passa en Hollande, où il séjourna deux mois à la Haye. La il reprit eu nian le saffaires de l'Ostrachie et de la Westrachie, et songea a soumettre ces Frisons, dont les comtes de Hollande n'avaient pu obteuir qu'une obéissance précaire, et pour sinsi dire nominale.

Ce projet se rattachait en partie à la situation où se trouvait l'évêché d'Utrecht, maintenant placé entre les mains de David de Bourgogne. Ce prélat, libéral et instruit, aimait les scieuces et les arts, la musique surtout, qui fleurissait alors dans la partie flamingente des Pays-Bas plus que dans toute autre partie de l'Europe. Respirant cette passion du faste et du luxe qui semblait être l'apanage des princes de sa maison, il était touiours entouré de musiciens, et il vivait au milieu des fêtes. Les habitudes élégantes et les mœurs chevaleresques de la Flandre française remplacerent ainsi bientôt à sa cour les usages plus simples et moins raffinés de ees dures gens de race frisonne, qui l'avaient exclusivement peuplée jusqu'alors. Cette infraction apportée aux choses de la vie et de la société, il l'étendit bientôt aux institutions. Il abolit les formes judiciaires que les Frisons avsient conservées de leur ancienne législation germanique. Puis enfin il s'aliéna puissamment le clergé et la noblesse, auxquels il prétait beaucoup moins l'oreille qu'il ne la prétait aux avis de ses conseillers, dont la plupart étaient de petites gens qui avaient réussi à gagner la faveur de leur maître, plutôt par sympathie de goûts que par leur science et leur sagesse. Mais ce que l'évêque David était en partie parvenu à faire dans le

quartier inférieur de son diocèse. grace au voisinage des domaines bourguignons, il n'osa pas le tenter dans l'Over-Yssel, encore moins dans le navs de Drenthe et dans la châtellenie de Groningue, qui ne s'était soumise à l'évêché que peu de temps avant l'arrivée de Charles de Bourgogne à la Have, en 1469. Ce fut cette circonstance qui inspira au duc l'espoir d'étendre l'autorité bourguignonne sur l'Ostrachie et sur la Westrachie, où son père n'avait pas réussi à l'établir. Il v était surtout solicité par Uffo de Dokkum, qui lui promit que le pays lui rendrait l'hommage, et qui s'engageait à lui procurer la soumission d'une partie de la Prise, où il exerçait une grande influence. En effet, des conférences furent bientôt ouvertes à Enckhuysen, avec des députés que les Frisons y envoyèrent pour s'entendre avec Gérard Entson, bourgmestre de cette ville. Les négociations cependant n'amenèrent aucun résultat. Les Frisons tenaient trop à leur liberté, pour consentir à reconnaître la puissance du due. Ils déclarerent qu'ils étaient sous la protection de l'Empire. Cette déclaration, ils la répétèrent, l'année suivante, dans une conference nouvelle qui fut ouverte. Peut-être Charles de Bourgogne eût-il écouté le conseil d'Uffo, qui le poussait toujours à emplover la force pour réduire cette population indocile, si des affaires plus importantes n'avaient, depuis ce moment jusqu'à la fin de sa vie, appelé ailleurs son attention.

Ce fut d'abord le déastre de son beau-frete Adourd IV, que la défaite de Nottingham avait force à quitter de la constant de la companie de la companie de retuge dans les Estas de Bourgogne. Ce furent essuite les attaques dirigées course le commerce et les vaiseaux fismands par les navires de la faction du mentané du trobe en aguiair. Estata, l'ambition du duc était absorbée en grande partie par l'Allemagne, et par la dider à l'édéric d'Autrèlie, qui la tamatis mis del grande de la companie de la mais suit de la companie de la companie de la mais de la companie d fut dans cette pensée qu'il conclut, pendant son sejour à la Haye, avec le sire de Stein, ambassadeur du roi de Bohême, un traité par lequel celui-ci s'engageait, moyennant cent mille florins du Rhin, à employer tout son pouvoir à procurer l'élection du duc Charles de Bourgogne à la diguité de roi des Romains, c'est-à-dire

de successeur désigné de l'empereur. Cette idée fixe de son ambition n'empêcha cependant pas le duc de s'occuper d'autres affaires. Il fit armer dans les ports de Zéelande une expédition destinée à ramener Édouard IV en Angleterre. Il châtia les gens de Tournai, qui, par attachement pour la France, s'étaient mis à le jouer d'une manière injurieuse dans des comédies qu'ils représentaient en pu-

Pendant que Charles se livrait, au milieu de ces préoccupations, à ses rêves Insensés de couronue impériale, Louis XI affermissait de mieux en mieux son trône de roi. Il réussit à détacher le duc de Bretague de l'alliance de Bourgogne. Il conclut, en outre, un traite avec les ligues suisses, qui s'étaient tenues jusqu'alors dans la meilleure intelligence avec leduc Charles. Ainsi le roi travaillait, non-seulement à devenir maltre chez lui, mais encore à suseiter des embarras à son adversaire, et à l'isoler de plus en plus, Dans les premiers moments, Charles de Bourgogne ne fit pas trop attention à tout cela. Il n'avait les yeux tournés que vers l'expédition qu'Edouard IV conduisait en Angleterre pour reconquérir son trône. Tout dépendait pour lui du succès de cette entreprise. Édouard vaincu, l'alliance anglaise était acquise à Louis XI, qui sontenait ouvertement Warwick de ses armes. de son argent et de ses vaisseaux. Mais leroi se croyait tellement sûr du succès de son allié, qu'il jeta tout à coup le prêté à Péronne sur le bois de la vraie masque, et découvrit ce qu'il avait mis tant de temps et de peine à tramer. Il : avec le duc; car tous lui déclarerent réunit à Tours une grande assemblée, qu'il était entièrement libre de tout où se trouvèrent présents plus de qua- engagement envers son adversaire. tre-vingts princes, seigneurs, maré- Mais, dans le but d'environner cette chaux de France, serviteurs et officiers affaire d'une apparence de formes de

de sa maison, évêques, conseillers, maîtres des requêtes, et gens des divers parlements. La il sit exposer tous les griefs qu'il avait à la charge du duc de Bourgogne : le voyage de Péronne, et la contrainte injurieuse exercée sur la personne royale; le sauf-conduit donné par le duc, et sa foi violée; la trahison du cardinal Balue; enfin, les menaces et les étranges discours adressés au roi et à ses gens. On remontra que le due n'avait pas rempli l'engagement pris par lui à Peronne, en jurant, sur le bois de la vraie croix, de rendre hommage au roi, et de lui prêter serment de fidelité. On rappela que Charles de Bourgogne n'avait pas, selon les termes du traité, remis au roi le serment et le sceau des principaux seigneurs de ses États. On reméniora les manœuvres employées par lui pour empêcher le duc de Guvenne de se réconcilier avec le roi; et ses menées avec le duc de Bretagne; et ses complots avec le comte d'Armagnac, pour livrer Bordeaux et la Guvenne aux Anglais; et sa fraternité d'ordre avec Edouard IV, dont il avait recu le ruban de la Jarretière; puls les paroles qu'il avait écrites de sa propre main aux gens de Calais, leur disant qu'il était plus Anglais que les Anglais eux-mêmes. Enfin, on termina en détaillant une foule de violences exercées sur des suiets du rol. Après cet expose, Louis XI faisait demander à tous et à chacun ce que, selon Dieu, la raison et la justice, le roi devait faire. Ce n'était pas assez. Chacun des notables fut invité à penser indrement à toutes ces choses, et à se rendre ensuite devant deux notaires, pour faire rédiger par écrit le conseil qu'il croyait. en honneur et en conscience, devoir donner au roi.

De eette manière, Louis XI parvint à se faire relever du serment qu'il avait croix, pour mieux s'engager à la paix

justice, il manda le duc de Bourgogne à comparaître devant le parlement de Paris. Charles ayant fait mettre en prison l'huissier qui vint à Gand lui signifier la citation royale, le président du parlement de Paria saisit et remit aux mains du roi les prévôtés de Vinieu, de Feuilloy et de Beauvoisia. Ce commencement d'hostilité dessilla entièrement les yeux du duc, et le detourna tout à coup de l'Allemague, de l'Angleterre, et des discordes qui, élevées entre le duc de Gueldre et son fils, devaient bientot lui fournir un nouveau moyen de s'agrandir. Non content de faire saisir ces prévôtés sur le duc, le roi retira de son service tout ce qu'il put d'hommes capables ou influents. Puis enfin, au moia de décembre 1470, il fit surprendre et occuper la ville de Saint-Quentin, sans que la guerre eut été déclarée. An mois de janvier suivant, il s'approcha de la rivière de Somme; et la ville d'Amiens, où il avait pratiqué des intelligences, lui ouvrit volonsairement ses portes. Roye et Montdidier suivirent cet exemple, sans que Charles put l'empêcher, faute de forces suf-fisantes, bien qu'il se trouvât à Doulens, dans le voisinage, Abbeville ne se maintint qu'à grand'peine sous le commandement de Crèvecœur.

Le duc convoqua aussitôt ses troupes. Vers le milieu du mois de février, il campa avec son armée devant Arras, et dévasta Picquigny, Bientôt il s'avança vers Amiens, pour forcer le roi à accepter le combat. Mais celui-ci se tenait sur ses gardes, et il évitait soigneusement une reucontre décisive, tandis qu'il faisait faire de toutes parts des incursions dans le duclié de Bourgogne, tant par le Dauphiné que par l'Auvergne, et commettre ainsi d'immenses degâts. Enflu, les nouvelles venues d'Angleterre, qui annonçaient le succès des armes du roi Édouard. vinrent tout à coup deranger les projets du roi, et le forcer à signer avec le due Charles, le 4 avril, un armistice de trois mois. Cette suspension d'armes n'était pas expirée encore, qu'elle fut convertie en une trêve d'un an,

c'est-à-dire prolongée jusqu'au mois de mai 1472. Le duc la mit à profit pour établir une bonne armée permanente. destinée, non-seulement à défeudre sa personne et les forteresses du pays. mais encore à être toute prête au service, en cas de guerre contre la France. Lea provinces, il est vrai, murinuraient au sujet dea impôts : même çà et là, en Hollande et en Zéelande surtout, il y eut quelques troubles. Lui cependant persistant; et il sut même augmenter les taxes de cinq cent mille écus, tant ces vastes armements absorbaient d'argent. Cependant, tout en mettant sur pied des forces capables d'affronter toute lutte, il ne cessait pas de négocier avec la France, dans le but de gagner le temps qui lui était nécessaire pour rassembler une armée imposante. Elle se trouva prête à entrer en campagne au printemps de l'an 1472. Mais la trêve fut prolongée jusqu'au 15 juin. Avant qu'elle ne fût entièrement écoulée, le due Charles se porta avec son train de guerre sur la Somme, et entra dans le royaume de France, jurant de tout mettre à feu et à sang. dans l'exaspération où l'avait jeté la mort de son allie le duc de Guvenne, qu'on disait empoisonné par le roi-Il tomba d'abord sur la ville de Nesle, dont tous les habitants furent impitoyablement massacrés. Ce succès jeta une telle épouvante dans le pays, que la garnison de Roye se rendit d'elle-même. Jusque-là la guerre s'était faite sans avoir été déclarée. Aussi le duc lança un manifeste, dans lequel il accusait le roi de parjure et d'empoisonnement : puis il se dirigea vers la Normandie. Après s'être un moment arrêté devant Beauvais, et avoir donné à l'héroique Jeanne Lainé l'occasion de rendre célèbre le nom de Jeanne Hachette, il entra dans le pays de Caux, qu'il dévasta, incendiant les villages et démolissant les châteaux, A mesure qu'il avancait, c'était comme ai une trombe passait.

Cependant les maladies avaient commeucé à envabir son armée; la solde n'était pas pavée, et les troupes se mirent à murmurer. Le due résolut donc de les rameire en Artois et en Picardie, où les armes du rol exerçaient, de leur côté, d'effroyables ravages. Pendant et temps, Louis XI négocia et traita avec le duo de Bretagne, qu'il détacha de Charles le Temeraire. Ce fut la ce qui détermina ed druire à conclure, le 2 novembre,

une nouvelle trêve de cinq mois.

Le répit que cette suspension d'armes lui donna, il le mit à profit pour négocier l'achat du duché de Gueldre.

## CHAPITRE II.

JUSQU'AL'EXTINCTION DE LA MAISON DE BOURGOGNE DANS LES PAYS BAS, EN 1482.

\$ 1. JUSQU'A LA MORT DE CHARLES LE TÉ-

Arant de sø mettre en possession des territories de Gueldre et de Zutphen, ile due ouvrit, au commencement du mois de mai 1473, un grandment de mois de mai 1473, un grandpour faire prenoneer, par une sørte
de juggment. saur les droits qu'Adolphie de Gueldre pourrait prétendre sur
iter å tyåenciennes, et le chapitre
iten å Yakenciennes, et le chapitre
Techat di duche de Gueldre et du
comté de Zutphen étnit légitime et en
honne forme.

Dans les premiers jours de juin , le duo inaçu una rame dans la Gueldre; et le duc de Juliers, ne voulant pas c'angage: dans une lute qui del pa loi droits pour la somme de quatre-riqui droits pour la somme de quatre-riqui lellorias. Est villes qui tenaieut pour le jeune duc Adophe ne furent pas aussi effrayerés de la puissance poser quelque résistance, mais ellas mineral pra sucomber. Celede Nimégue se defendit avec le pius d'energie mais selle et diffi par fomber comme les autres, ai elle n'ett prévenu va de la comme de la com

temps devant la terrible artillerie des Bourguignons, Ainsi le duc Charles se tronva possesseur définitif de tout l'héritage d'Arnould de Gueldre. « Maintenant il fallait continuerà s'agrandir en Allemagne, et y devenir maître des bords du Rhin, de maniere que ce fleuve depuis le comté de Ferrette et la comte de Bourgogne jusqu'en Hollande, ne coulât plus que sous sa domination. Il voulait que tant de seigneuries et d'États fussent reunis en un grand revaume. Rienne lui tenait plus à eœur que de porter le noble titre de roi. Depuis plusieurs années, il était en continuelle négociation avec l'empereur et la maison d'Autriche pour obtenir cette faveur ; il voulait être roi des Romains, et vicaire impérial... On a dejà vu qu'il avait cherché à y parvenir en cherchant des alliances et en se faisant un parti parmi les princes de l'Empire, lorsqu'en 1469 il avait conclu un traité avec le roi de Bo-, bême. Son moven de se concilier la bonne volonte de la maison d'Autriche était surtout de lui promettre sa protection armée contre les Suisses; ses ambossadeurs avaient maintes fois été chargés d'assurer le duc Sigismond qu'aussitôt que les affaires de Frauce et d'Angleterre lui en laisseraient le pouvoir et le loisir, il s'armerait contre les ligues suisses, et envahirait leur pays. Ce n'était pas la seule espérance dont il flattait la maison d'Autriche; il employait envers elle le même appât qui lui servait à séduire tant d'autres princes : le mariage de sa fille. Déià en 1470, lorsque le duc Sigismond était venu à Hesdin conclure la vente du comté de Ferrette, il avait été question de marier Marie de Bourgogne à Maximilien d'Autriche, fils de l'empereur Frédéric. Le duc avait continué à entretenir cette espérance, et à solliciter en même temps le vicariat de l'Empire, l'érection en royaume de quelques-uns de ses pays, et le titre de roi des Romains ; car, disait-il, après la mort de Frédéric d'Autriche, la couronne linpériale passant à lui duc de Bourgogne, il lui serait facile de faire roi des Romains son gendre Maximilien, et de lui assurer la succession à l'Empire. »

Deit, pour s'attacher le duc de Guvenne, Charles le Teméraire avait pris avec ce prince quelques engagements au sujet du mariage de mademoiselle de Bourgogue. Plus tard, afiu de se concilier la maison d'Anjou, il avait entanié pour le incine objet des négociations avec Nicolas de Calabre. petit-fils du roi Rene. Il y avait même une promesse formelle faite par éérit, signée et échangée entre ce prince et la princesse Marie. Mais le duc Charles s'était fait rendre la lettre de sa fille, lorsque, ayant changé de vues, il eut pour ses nouveaux projets plus grand besoin de la maison d'Autriche que de la maison d'Anjou. D'ailleurs le duc Nicolas de Calabre et de Lorraine mourut presque en ee même temps, et fournit à Charles le Téméraire l'idee d'un nouvel agrandissement. En effet, s'appuyant du crédit dont il jouissait auprès de l'empereur, il concut le projet de s'emparer de l'héritage de Lorraine, ou de le disputer à la branche cadette de cette maison. Plein de cette pensée : dont l'exécution devait arrundir les États hourguignous, la Lorraine joignant le duché de Luxembourg à la comté et au duché de Bourgogne, Charles se rendit à Trèves, où il eut une entrevue avec l'empereur, et lui demanda le titre de roi, avec l'office de vicaire général de l'Empire. Il réclama, en outre, de grandes augmentations de territoire, entre autres les quatre évêchés de Liège, d'Utrecht, de Tournai et de Cambrai, qui étaient fiefs relevant directement de l'Empire. Peut-être avec tout cela eût-il obtenu la Lorraine, si le roi de France n'eut fait mettre cette province en état de défense, et n'eût excité adroitement la defiance de l'empereur, en lus représentant les dangers qu'il courrait en favorisant un prince dont l'orgueil et l'ambition ne connaissaient aucune borne. Cependant une partie des désirs du duc allaient être remplis. Son couronnement comme roi paraissait

assuré. Il avait reçu de l'empereur l'investiture du duché de Gueldre, et de toutes ses seigneuries rejevant de l'Empire. L'eglise de Saint-Maximin de Treves était tendue de superbes tapisseries, et deux trônes y étaieut dresses, l'un pour l'empereur, l'autre pour le nouveau roi. Le sceptre, la couronne et le manteau royal étaient exposés aux regards des curieux. Enfin, l'évêque de Metz était désigné pour sacrer le successeur des auciens rois de Bourgogne, quand, le matin du jour fixé pour la solennité, on apprit que l'empereur avait subitement quitté la ville, se jouant ainsi des esperances du duc et de ses pompeux préparatifs.

Si cette conduite excita grandement la colore de Charles le Témeraire, elle ne lui fit changer en rien les projets qu'il avait formés sur l'Allemagne; seulement il concevait maintenant Fidre d'y revenir à force ouverte : c'était la que se tournaient toutes ses volontes. Il commença par s'assurer de l'attiance de René, duc de Lorraine; conclut avec ce prince un traité contre le roi, et obtint pour lui et pour son armée un passage à travers la Lorraine, asin de se rendre dans son comté de Perrette et dans la comté de Bourgogne. Il prit aussitôt sa route par Nancy, et se dirigea vers les domaines qu'il tenait en gage du duc Sigismond. Depuis trois ans que ce pays était au pouvoir du duc. la plus furieuse haine s'y était allumée contre son gouvernement. Il y avait toujours comme gouverneur le sire de Hagenbach, qui ne négligeait rien pour se rendre chaque jour plus odieux, à cause de sa tyrannie et de son insolence, autant qu'à cause de ses débauches, qui ne respectaient ni les familles les plus nobles, ni même la clôture des monastères. De la une indignation violente, non-seulement dans le pays même, mais encore dans les contrées voisines et chez les princes de la Souabe, contre le sire d'Hagenbach. Il n'avait pas en plus d'égards pour les villes libres de Strasbourg, de Colmar et de Schelestadt,

qui relevaient de l'Empire, pour les seigneurs immediats de l'Alsace et des bords du Rhin, pour les évêques de Strasbourg et de Bale, pour les ligues suisses elles-mêmes, les anciennes et bonnes voisines de la maison de Bourgogne. Il n'etait personne qui n'eût a lui reprocher une violence. Les premiers resultats de sa conduite furent d'amener une alliance entre les Suisses et les villes libres d'Alsace; ensuite d'inspirer au roi de France l'idee de faire tous ses efforts nour tenter de réconcilier le duc Sigismond et les ligues helvetiques, et de les reunir dans une alliance contre le duc de Bourgogne. La nouvelle du projet, conçu par le duc, de se faire nommer roi, acheva d'inspirer la plus grande défiance aux Suisses; car ils avaient été compris dans l'aucien royaume de Bourgogne. et l'on disait qu'ils seraient également absorbes par le nouveau. Tel était l'état des clioses, au moment où le duc Charles alla visiter ses États du Rhin.

Charles le Teméraire ne cherchait en aucune manière à dissiper les craiutes qui s'étaient ainsi établies. Non content d'avoir mis sur pied une armée imposante, il la grossit encore d'une troupe d'Italiens, commandée par deux celèbres condottieri, le cointe de Campo-Basso et le seigneur Galeotto. Par la la défiance s'était encore accrue. Elle fut a son comble quand le duc eut congédié, sans leur donner la moindre reponse, les députes que les Suisses lui avaient envoyes a Thanu, pour lui exposer les griefs dont ses erviteurs ne cessaient de les accabler. Alors ils se tournérent vers le roi Louis XI, qui traita aussitôt, et s'occupa de former une ligne entre eux. le duc Sigismond, les villes libres de l'Alsace et des bords du Rhin, les seigneurs de tout ce pays, et les malheureux sujets des seigneuries engagees au duc de Bourgogne, Cependant ces négociations ne pouvaient se faire d'une maniere assez secrète pour que le duc n'en fût pas instruit. Aussi il mit tout en œuvre pour les empêcher de reussir, et envoya une ambassade aux gens des ligues. Mais partout se renouvelerent

les plaintes déjà formulées contre lo sire d'Hagenbach. Charles enfin, rappelé en l'landre par les projets qu'il méditat avec l'Angletere, quitta les bords du Rhin. y laissant l'odies couverneur qui déja lui avait excité tant d'emiarras, et qui devait, en chranchement pour la maisonde Bourgone, les pousser définitivement dans l'ailiance concerte par Louis XI.

A peine fut-il rentré dans ses États de Flandre, que les Suisses commencerent par s'allier avec les Autrichiens; et bientôt tout fut en mouvement dans la haute Alsace et dans le comté de Ferrette. Le duc Sigismond lui fit savoir, en même temps, que le montant de la créance était à sa disposition dans la villo de Bale, et qu'ainsi les pays donnés en gage devaient rentrer sous la puissance de leur seigneur naturel. Avant que le duc de Bourgogne cut pu donner une reponse, le pays se trouvait dejà en pleine insurrection. Hagenbach fut pris, livré par Sigismond a un tribunal composé de députés de toutes les villes, condamné à mort, et décapité à Brisach.

Charles le Téméraire, qui avait de loi de s'attendre à une explorano aussi prompte, fut outre de colère en appreanut la mort de son favori. Il nit d'abord quelques troupes à la disord quelques troupes à la oppreant Lourier utiles, en forces propiest qu'il meditait, pour porter un coup fatul à Louis XI. En effet, il traitait avec le dur de Bretsque et er oit d'Angelera, et en redictier vers les pour les des des des la coupe de la contra del contra de la contra del contra

raine de l'alliance bourguignoune. Les trèves entre la France et le duc Charles avaient été prolongés jusqu'au 1" mai 1475. Le roi les elt voulues plus longues, et semblait même desirer une paix délinitive; mais elles parurent sullisantes au due pour terminer ses préparatifs, consonmer son union avec le roi d'Angleterre, et concerter avec lui leurs plans de guerre. Enfin, le 25 juillet 1474, divers traités furent conclus à Londres par Antoine, grand bâtard de Bourgogne, au noin du due son frère. Le roi Edonard s'engagealt à entrer en France avec une armée de dix mille hommes au moins, et donnait à Charles de Bourgogne, à titre de souverain du royaume et en considération des services que son allié devait rendre, le duché de Bar, les comtés de Champagne, de Nevers, de Rethel, d'Eu et de Guise, la baronnie de Douzy, et toutes les villes de la Somme.

Pendant que le roi Édouard se préparait à commencer les hostilités en France, le duc de Bourgogne, dont l'armée était prête a entrer en campagne, résolut d'abord de terminer de vive force l'affaire de Cologne, L'archevêque, Robert de Baviere, avait été chassé de son siège par les habitants de la ville, et il s'était adressé au duc Charles pour obtenir des secours, que ce prince lui promit, dans l'espoir sans doute d'être investi de l'avouerie de cette Eglise. Charles se dirigea vers Nuess, petite mais forte ville, où commandait le nouvel évêque Hermann de liesse, contre lequel il s'était déclaré. Il commenca par investir et attaquer cette place, qui se defendit valllamment. Cependant les gens de Cologne étaient alles trouver l'empereur à Augsbourg, pour le conjurer de songer à les secourir, et de ne point les abandonner au duc de Bourgogne. En même temps Frédéric était pressé par tous les princes d'Allemagne. Louis XI lui-même s'en mela, et promit d'envoyer un corps devingt mille hommes au secours de l'empereur, aussitôt qu'il serait arrivé devant Cologne. Les ordres furent donnés dans tout l'Empire; mais les troupes ne s'assemblaient qu'avec une lenteur extreme. Pendant ce temps, le duc était toujours devant Nuess, et n'avançait pas plus un jour que l'autre.

Les troupes qu'il avait placées sous les ordres du frère d'Hagenbach avaient, dans ces entrefaites, commoncé les hostilités dans le haute Aisoc, et s'é site all tivrées aux cacès les plus afroces. L'empreur et Louix XI pressaient de tout leur pouvoir les al-savage, eu s'avançant contre les Bourginnoss. Les Suisses histiterent d'abord; mais enfin le envoireent au due après, il sevanièment ses Datsdu Ritin, où ses honnues essuyerent une déalte complete et sanglante. A pres cet exploit, les allies retournéerent son obte.

Cependant le due s'obstinait toujours devant la ville de Nuess. Il s'y trouvait encore au mois de novembre, bien que, dès le mois précédent, le roi Edouard edt envoyé son heraut d'armes à Louis XI, pour lui signifier qu'il eut à restituer au monarque anglais ses duches de Guyenne et de Normandie; faute de quoi il lui ferait la guerre, et descendrait en France avec toute sa puissance. L'arince anglaise n'avait pas, il est vrai, termine tous ses preparatifs, et ne pouvait se mettre en campague avant le printemps prochain. Mais le printemps arriva, et le duc ne quittait pas le sièze de Nuess. Depuis l'automne, l'empereur s'etait rendu à Andernach, entre Cologne et Coblentz; et les deux armées étaient restées en présence, sans en venir à un engagement décisif, et se bornant seulement à se livrer quelques petites escarmouches.

Si faisse que fut la position où le duc de Bourgone s'etait place là, devant une ville qui ne se rendait pas et qu'il ne pouvait prendre, le roi en cherchait pas moins à raiter avec qu'il en pouvait prendre, le roi en cherchait pas moins à raiter avec qui devait exprière le 15 mai 1475, tout en travaillant, d'un autre côté, datcheire de l'alliance bourquignonne le duc Rend de Lorraine, d'ap presse par l'empereur et par les sejonurs d'Allemagne. René, ains solicité de toutes parts, debe mini, avectait la la cetavora défier Charles le l'émeraire. L'autorité du roi fut prodigireuse en

oes moments: elle maintint, au moyen d'argent, de bonnes parolès et de proeddés, les cantons helvétiques en état d'hostilité contre le duc; de façon qu'ils se remirent en campagne dès ien mois de mars 1475, et commirent les plus affrent d'egâts dans la comté de Lorraine se jeta dans le duché de Lorvaine se jeta dans le duché de Lovenborrg, où il commença d'affrent ravages.

Lorsque tout se trouva bien engagé. Louis X1, qui vovait toujours le duc Charles s'obstiner aveuglement à la prise de Nuess, résolut de commencer aussi la guerre, ni la Picardie, ni l'Artois, ni le duche de Bourgogne, n'étant munis de forces suffisantes pour l'arrêter. Au moment où la trêve expirait, Il entradone dans la Picardie, et se mit à y exercer des devastations d'autant plus cruelles, qu'il voulait forcer le duc à signer une trêve avant que les Anglais enssent pu descendre en France. Ces sue es du roi portérent les princes à pousser l'empereur à se rapprocher de Nuess. Il narut en effet en vue du camp de Charles le Téméraire, avec une armée forte d'environ cent mille homines; mais dans l'intention de négocier, le mariage de son fils Maximilien avec mademoiselle de Bourgogne lui tenant toujours sérieusement à cœur. Quelques engagements inévitables, mais peu importants, s'ensuivirent; et enfin au mois de juin les deux princes signèrent une trêve de neuf mois, remettant l'affaire de Cologne au jugement du pape.

Le roi cependant n'avait pas continué ses ravages dans la Picardie. La nouvelle de la prochaine arrivée des Anglais l'avait tout à coup faits et ransporter en Normandie, vers l'embouchure de la Seine, pour les accuellif ai leur débarquement. Mais, ce bruit reconnu faux, il renvoya aussitôt son armée tont brüler et dévaster en Picardie et en Artois.

Le moment était venu où le roi Édouard se trouva enfin au bout de ses préparatifs de guerre. Il s'embarqua à Douvres, d'où il envoya des lettres de défi à Louis XI, et descendit le 5 juillet à Calais, où il comptait trouver le duc de Bourgogne avec ses gens. Charles le Téméraire ne s'y présenta que neuf jours après, mais peu accompagné; il avait laissé à Namur les debris de l'armée qu'il avait ramenée de Nuess, et il avait honte de la moutrer aux Anglais, L'etonnement fut grand quand on levit venir ainsi presque seul, et surtout quand on l'entendit soutenir qu'il fallait agir séparement, et que lui irait porter la guerre en Lorraine. Et il fit comme il venait de dire. Il reprit le chemin de Namur, d'où il se rendit dans le Luxembourg, attendant le moment favorable de se mesurer avec le due de Lorraine, quand tout à coup il reçut la nouvelle que le roi de France et le roi d'Angleterre étaient en voie de négociation. Ce fut un coup de foudre pour lui. Il se hâta de retourner au camp d'Édouard, pour essayer de faire rompre les pourparlers. Mais n'avant nu rien obtenir, il retourna de nouveau à Namur, pendant que les deux rois, dans une entrevue qu'ils enrent sur la Somme à Picquigny, conclurent, le 29 août, une paix définitive. Chaeun des contractants v fit comprendre virtuellement ses allies, et le duc de Bourgogne fut porte au nombre de ceux de l'Angleterre; toutefois Charles signa le 13 septembre, avec Louis X1, une paix particuliere, pour la durée de neuf ans.

Débarrassé de cette difficulté, Charles le Téméraire chassa aussitôt le duc René des terres de Luxembourg, et entra dans la Lorraine, dont il s'empara, bien que ce prince eut été porté au traité parini les allies du roi de France. Maltre de ce duehé, qu'il se proposait bien de garder, il songea à se venger des Suisses. Lecomte de Romont, gouverneur du duché de Bourgogne, avait commencé à insulter les gens de Berne, arrétant leurs marchands et les pillant sur les graudes routes. Les Bernois avaient appelé aux armes les cantons alliés, et la guerre avait recommence avec l'éuergie presque sauvage de ces hommes, qui ne comptaient jamais avec le danger. Tout cedait devant eux. Les garnisons bourguignonnes furent impitoyablement massacrées, et le comte de Romont fut forcé de se replier, avec les débris de ses troupes, vers la comté de Bourgogne.

Le duc Charles frémit de colère en apprenant ce désastre. Il était precisément occupé du siège de Naney. Après avoir pris cette ville, dans laquelle il achevait la conquête de la Lorraine, il eût voulu tourner son épée contre les Suisses. Il est vrai qu'il se trouvait mieux à la portée de l'Alsace et du pays de Ferrette; mais il avait consenti, dans le traité couclu avec l'empereur, à un délai de six mois, pour tenter avec le duc Sigismond un accommodement à l'amiable. Il commença par accorder aux gens d'Alsace une trêve jusqu'au 1" janvier 1476. Ensuite il lit sommer la ville de Strasbourg de se rendre. Des le mois de décembre, il publia un mandement dans lequel il annoncait sa résolution de marcher contre les Suisses. Ceux-ci tinrent, le 1" janvier, une assemblée à Zurich, et envoyèrent au duc des deputés pour lui demander de remettre à des arbitres le jugement des difficultés qui régnaient entre eux. Mais il les reçut aussi mal que possible, et dix jours après il se mit à la tête de son armée. L'avant-garde, commandée par le comte de Romont, penetra dans la Suisse par Jougne et Orbe, et s'empara d'Yverdun, que la garnison brûla ellemême avant de se replier sur Granson. L'armée tout entière du duc arriva bientôt devant cette ville, que l'ennemi était résolu à défendre jusqu'à la dernière extrémité, repoussant vaillamment les assauts que les Bourguignons lui donnaient sans relâche, et souffrant avec courage le manque de vivres qui déjà commençait à se faire sentir. Granson était cerné du côté du lac aussi bien que de la terre, et l'artillerie des assiégeants battait jour et nuit ses murailles. Enfin, la garnison fatiguée, et n'esperant plus de secours, capitula ; mais le duc la fit cruellement mettre à mort; une partie fut pendue, l'autre noyée dans le lac. Cette cruauté excita une colère profonde daus tous les cantons, qui lancèrent sur les Bourgui-

gnons une armée de vingt mille conbattants, et les mirent, le 2 mars, dans une déroute si complète, que tous les bagages et tout le tresor de Clarles le Teméraire restèrent sur le elamp de bataille. Cette défaite mémorable rendit célèbre le nom presque ignoré de Granson, et elle ne dut étre éclipsée que par cette autre défaite oil les rêves inseanés du dernier duc de Bourgogne s'évanouirent pour toujours : le désastre de Naney.

Bien que la journée de Granson edit été plutôt une déroute qu'une bataille (car il n'y périt que mille hommes à peine), le roi Louis XI en éprouva une grandéjoie, et se mit incontinent à essayer de détacher du due les alliés qui lui restaient encore. Il réussit à attirer de son côté René d'Anjou, roi de Sicile, le duc Galéas de Milan, et la duchesse de Savoie.

Le duc Charles se laissa d'abord tellement abattre par le chagrin, qu'il en tomba malade; mais il ne tarda pas à se rétablir, et il reprit toute son energie. Sa première pensée fut de refaire son armée, plutôt dispersée que battue, esparse et escartée, comme il l'écrivait aux magistrats de la ville de Malines. Il en réunit les débris, et joignit à ces forces déjà imposantes dixlinit mille hommes qui lui arrivèrent de Flandre, de Liège, de Luxembourg, d'Angleterre, et des États du pape. A la tête de cette armée, il se remit en campagne le 27 mai, se dirigea d'abord versceux de Berne, ets'avança jusqu'au delà de Morat. Cette ville fut investie par le comte de Romont, qui commandait l'avant-garde, et bientôt toute l'armée bourguignonne se trouva sous ses murailles. Le siège cependant n'avancait que lentement, parce que la place recevait à tout moment des renforts, des vivres et des munitions par le lac. L'artillerie toutefois ne cessait de battre la ville et d'en ruiner les remparts. Elle résistait avec courage, et détournait tous les assauts que le duc ne cessait de lancer contre elle. Cette longue et merveilleuse défense donna aux confédérés le temps de se réunir; car c'était la saison des pâturages, et les montagnards étaient retournés dans leur pays, après la grande victoire de Grauson. Quand leurs forces se trouvérent assemblées, ils marchérent contre les Bourguignons. Ils étaient au nombre d'environ trentequatre mille. La bataille s'engagea le 22 juin. Elle fut apre et rude. De part et d'autre on fit des prodiges de valeur. Mais Charles le Temeraire fut complétement hattu, et forcé de prendre la fuite. Huit ou dix mille des siens restèrent sur le champ de bataille, et leurs restes servirent à construire eet effroyable ossuaire de Morat, sur lequel les Suisses placèrent cette inscription, qui vaut toute une histoire :

DEO OPTIMO MAXIMO. INCLITI ET FORTISSIMI BURGUNDIÆ DUCIS EXEBCITUS, MORATUM OBSIDENS, AB HELVETIIS CÆSUS, ROC SUI MONUMENTUM RELIQUIT.

A Dieu très-bon et très-grand. L'armée du très-illustre et très-paissant duc de Bourgogne, assirgeant Morat, defaite par ler Suisses, a luisse ics e monument.

Ce deuxième désastre n'avait fait qu'irriter de plus en plus le duc. Il se rendit à Salins, et songea plus que jamais à venir à bout de ces redoutables confédérés, dont le triomphe étonnait les princes les plus puissants. Il donna de toutes parts des ordres pour de nouvelles lévées. Dans une assemblée des états de la comté de Bourgogne, il fixa à quarante mille hommes l'armée qu'il voulait mettre sur pied, et résolut de taxer chacun de ses sujets au quart de son avoir. En vain on lui représenta que le pays était épuisé, et qu'il valait mieux chercher à se défendre soi-même qu'à faire des guerres de conquêtes impossibles : il s'emporta, et menaca la comté de faire pour toujours sa demeure dans la Flandre. Les états du duché de Bourgogne, réunis à Dijon, hors de la présence de leur prince, repondirent plus hardiment qu'il n'était pas besoin de con tribuer à une guerre inutile, ni de molester le peuple pour une querelle si mal fondée. Les provinces des Pays-Bas

montraient encore moins d'obéissance. Malgre les instances et les menaces du prince, les états du pays, réunis à Gand au mois d'avril 1476, avaient déjà pris la résolution de ne plus l'aider d'hommes ni d'argent, le peuple et les villes se trouvant épuises d'impôts, les nobles se voyant constamment tenus sous les armes, et devant engager leurs biens saus espoir de profit ni degloire; enfin le clergé n'était pas mieux menagé par les taxes que ne l'étaient le peuple et les villes. La nouvelle de cette rébellion jeta te due dans un désespoir si profond, qu'il s'enferma dans le château de la Rivière, près de Joux et de Poutarlier. sans rien faire ni rien resoudre, pendant que sa fortune eroulait de toutes parts, que Louis XI se liait plus etroitement que jamais avec la Suisse, et que le duc de Lorraine reprenait Nancy sur les Bourguignons. Les gens sages de son conseil voulaient que, dans l'impossibilité où il se trouvait de mettre sur pied une armée telle qu'il la désirait, il réunit au moins les débris que Morat lui avait laissés, pour se faire jour à travers la Lorraine, et revenir dans ses provinces des Pays-Bas rétablir son autorité. Mais il s'obstinait à ne vouloir rien résoudre. Cependant, quand la nouvelle lui parvint que Nancy et presque toutes les petites villes de la Lorraine étaient reprises, il sortit tout à coup de son inaction. Il rassembla un corps de six mille hommes, et parut devant Nancy le 22 octobre.

La ville était pourrue d'une forte granison, el les habitants étainet bien disposés pour le duc Rene. Aussi elle se defendir a morreille, predant que en Suisse pour abattre une bonte en Suisse pour abattre une bonte en Suisse pour abattre une bonte Dana sec entréfaite l'hier arriva; et année de la consideration de la conside

les intempéries de la saison et le manque de vivres n'étaient pas les seuls ennemis appelés à runner le duc Charles. Il y en avait un autre bien plus à craindre : la trahison. Le comte de Campo-Basso avait été gagné par Louis X1; mais il se tenait toujours auprès du due, pour être mieux

à même de le perdre. Le 4 janvier 1477, René de Lorraine arriva tout à coup avec une armée composée de Suisses, d'Alsaciens et degens de Strasbourg. Il ne se trouvait plus qu'à deux lieues du camp bourguignon. Tous les capitaines du conseil du duc Charles étaient d'avis qu'il fallait éviter une bataille, et qu'il était temps encore de se retirer à Pont à Mousson : mais il résolut, contrairement à l'opinion de son conseil, d'en venir à un engagement, et il s'occupa de prendre les dispositions néces-saires. Le lendemain, avant qu'on en füt venu aux mains, Campo-Basso passa au duc de Lorraine avec sa troupe, apres avoir laissé dans l'armée bourguignonne quelques hommes chargés de crier Sauve qui peut! et plusieurs autres pour tenir l'œil sur le duc Charles, et le tuer dans le désordre de la fuite. La neige tombait à gros flocons, et l'air en était tout obscurci. Les deux armées ne connurent leur présence que par quelques coups de canon tirés hors de portee par les Bourguignons. Alors Renéde Lorraine donna le signal. Bientôt l'engagement commença, et la lutte devint terrible. D'un côte, le nombre et la vengeance; de l'autre côté, le désespoir : car les entremis avaient une armée trois ou quatre fois plus forte que celle du Teméraire. Aussi elle ne tarda pas à enfoncer les rangs des Bourguignons, et à les mettre dans une déroute complète. Un grand nombre voulurent passer le pont de la Meurthe; mais Campo-Basso leur barra le passage, et les força de se jeter dans la rivière, où la plupart se noyèreut. D'autres chercherent à sc sauver comme ils purent, en s'enfonçant dans les bois ou en gagnant les campagnes. Déjà depuis longtemps la bataille était finie, que les vainqueurs poursuivaient encore les fuyards, et égorgeaient tous ceux qui leur tombaient sous la

main. Le duc de Bourgogne avait disparu dans cette effrovable bagarre, sans que personne put dire ce qu'il était devenu. Le lendemaiu, le duc René, craignant que son ennemi n'eût été égorgé comme le reste, le fit chercher parini les morts : mais on ne le trouva point. Quelques-uus croyaient qu'il avait pris la route de Luxembourg. La plupart disaient qu'il s'était échappe, et qu'il ne tarderait pas à reparaître. Enfin, le 7 janvier, Campo Basso ayant amené la veille, devant René, un jeune page de l'illustre maison romaine des Colonna, qui pretendait avoir vu de loin tomber le duc Charles dans la mêlée, l'amena sur le champ de bataille, et l'on se mit de nouveau à chercher le corps. Ou le trouva en effet dans la vasc d'un étang, où il était à demi enfoncé, avec une douzaine d'autres cadavres dépouillés. « Une pauvre blanchisseuse de la maison du duc s'était, comme les autres, mise à cette triste recherche; elle aperçut briller la pierre d'un anneau au doigt d'un cadavre dont on ne voyait pas la face. Elle s'avança, et retourna le corps. « Ah! mon prince! » s'écria-t-elle. On y courut. En détachant cette tête de la glace où elle était prise, la peau s'enleva; les loups et les chiens avaient déià commencé à dévorer l'autre joue : en outre, on voyait qu'une grande blessure avait profondément fendu la tête depuis

Foreille jusqu'à la bouche. »
If du parliatement reconnu par son frère le grand bâtard de Bourgogne, et par ceux de ses autres serviteurs qui étaient tombés au pouvoir des vainqueurs. Le duc René lui fit faire de magnifiques funérailles, tandis que les rhetoriciens de Tournai se mirent à le chansonner dans leurs vers (1).

Il existe dans le registre manuscrit des Ouvriers de rhéiorique, de Toural, deposé a la biblisheque de celte ville, une channon fort curieuse sur la mort de Charles le Ténéralre. Nous l'avons reproduije dans notre Essais sur l'histoire de la poesse française en Belgique, B'eucelles, 1858. Les restes du malheureux prince furent déposés devant l'autel de Saint-Sébastien, dans l'église Saint-Georges, à Nancy.

S.H. JESQU'A LA MORT DE MARIE DE BOCK-GOGNE.

Le roi Louis XI ressentitune grande joie en apprenant ce qui vensit de se passer à Nancy, et il résolut de mettre un plus vite à profit la mort du duc Chorles, pour s'emparer des donaines français de ce prince, comme die qui retournaient à la couronne. Il cervita aux bonnes villes de Bourbon, gne, et envoya le bătard de Bourbon, mines, en Picardie et en Artois, pour requérir la soumission de ces proviuces à l'autorité royale.

Pendant e temps, 'la novelle de la find duc arriva en Flandre. Le chancelier Hugonet fut le premier informé de cet évienement, más il a los prensprincesse Marie, lerituer de Bourgoprincesse Marie, lerituer de Bourgope. Il en instruist d'abort la donade Halewin, gouvernante de la duchesse, et la charga de la préparer à 
entenire ce déplorable evénement; 
pois lui-même et le sire d'Humottcount achievement d'apprendre tout à la 
count de la 
count de la countre de 
countre de la countre en 
countre de la countre de 
countre de la countre de 
countre charge de 
présent de la 
countre de la 
countre de la 
countre de 
countre de la 
countre de 
countre de la 
countre de 
countre 
co

Mais autant Marie fut affligie, autant les villes flamandes manifestierent de joie et d'allégresse. A Gand, persone n'assista aux obséques qui furent acriteurs. Il en fit de même dans les autres villes. On alla jusqué murraurer publiquement contre la dépense des services fundherse qui furent élèbres. Tout le monde se ficilisait d'être débarrasse de ce maître si dart, qui debarrasse de ce maître si dart, qui bliques, et qui n'avit cossé d'accobler le peuple de rudes impôts.

Toutes les haines, toutes les rancunes, si longtemps comprimées, purent en ce moment faire explosion al teur aise. Mais on ne se borna pas là : on conmença, dans la Flandre et dans le Brabant, à refuser de payer les impôts et les taxes. Ainsi les liens de l'obeissance se relâchaient partout, et personne n'était capable de les resserrer; car de tous côtés on avait la plus grande défiance des nobles, qu'on soupconnait de vouloir livrer le pays à la France.

France.

Louis XI voyait avec plaistr la tournure que les affaires de Marie de Bourgogne prenaient ainsi. Pendant ce temps, il avait reussi à s'etablir dans la Fracrific. L'Artois, le duclé et la contic de Bourgogne, le Ponthicut et comté de Boulgogne, ne pouvaient tarderde le recevoir, et desse soumettre à leur tour.

Si le duc Charles avait eu son rêve. c'est-à-dire l'espoir de porter un jour une couronne de roi, Louis XI avait son rêve aussi, qu'il nourrissait depuis longtemps, c'est-à-dire, l'idée de réunir un jour les vastes États du Téméraire au royaume de France, par le mariage du Dauphin avec mademoiselle Marie de Bourgogne. Ce fut même là un des motifs qui l'engagèrent à se mettre si promptement en possession de la majeure partie du vaste héritage de Charles. Mais quand il vit avec quelle facilité il réussissait, grâce à la toutepuissance de l'argent, à s'attacher les seigneurs et les états des provinces qu'il convoitait, il parut abandonner hientôt ce projet d'alliance, mais ponr y revenir ensuite plus fortement que jamais. Cependant il n'en continuait pas moins à seconder de toutes ses forces l'esprit de désordre qui se révélait sur tous les points du pays, dans le but de parvenir plus sûrement à obtenir ce qu'il désirait. Il avait envoyé en Flandre, pour y nouer des intrigues, son chirurgien-barbier, maltre Olivier le Dain, ou le Diable. Ce personnage, de petite origine, était natif du village de Thielt, ou de Damme, près de Bruges; et le roi l'avait pris en si grande affection, qu'il lui avait donné la seigneurie de Meulan, avec le titre de comte. Ce fut cet homme qui entreprit de travailler le peuple e Gand, dans l'intérêt de la France. Mais il était impossible qu'il réussit dans cette tâche; car si les Gantois se remuaient, c'était uniquement dans le but de reconquérir les privilèges et les libertés que le duc Charles leur avait enlevés, et non point pour se donner

a un prince etranger.

Louis XI, s'il avait refussi à prendre pied dans la Picardie et dans l'Artois, ne tarda pas à y voir les populations redevenir lossifies a son autorité, à cause de la conduite que ses gens d'armes y tensient, er ils traitaient pays-coujuis; et les Flamands savaient trop bien cela, pour prêter foreille à Olivier le Dair.

L'agitation que la mort de Charles le l'eméraire avait produite dans la partie meridionale des Pays-Bas s'était communiquée aussi aux provinces septeutrionales. Là se réveillerent tous ces vieux souvenirs d'indépendance que les princes avaient successivement cherché à étouffer, en intervenant dans la lutte des Hockschen et des Kabeljaauwschen. Cependant les deux factions n'en vinrent pas aux mains : elles se réconcilièrent, au contraire; car toutes deux avaient un but commun, l'unc et l'autre ayant été dépouillées de leurs antiques franchises par leurs comtes d'abord, par les ducs de Bourgogue plus tard. Les partis, ainsi réunis, tinrent des assemblées à Harlem, à Leyden et à la Haye, pour se concerter sur les mesures à prendre; et ils s'engagèrent à ne traiter qu'en commun, et a ne rechercher isoleinent aucune confirmation de droits ou de priviléges, quels qu'ils fussent.

Comme tous les liens se reléchient ainsi, le conseil de la jeune princesse ouvrit, au mois de fevrier, une assemble de écatus à Gand. Elle se commende de caut à Gand. Elle se commende de la commende de

situation du pays, et leur demanda des subsides en hommes et en argent. Les états promirent ce qu'on demandait, mais a condition que leurs droits et leurs priviléges seraient assurés contre toutes les atteintes et les violences du geure de celles que le duc Charles avait pratiquées. Ceux de Hollande et de Zeelande surtout tinrent bon, jusqu'à ce qu'enfin, le 14 mars, le Grand Privilège leur eut été accordé. En vertu de cet acte, la duchesse s'engageait à ne point contracter de mariage sans le consentement de sa familie et des États de ses pays; à ne placer en Hollande, en Zeelande ni en Frise, aucun officier qui ne fut natif de ces provinces; à ne pas permettre le cumul des offices; à instituer pour les trois seigneuries un gouverneur, assisté de huit couseillers; à restituer aux bonnes villes de Hollande, à savoir Harlem, Leyden, Delft, Amsterdam, Gouda, Rotterdam et Schiedam, les droits et les privilères dont elles avaient joui sous le duc Philippe le Bon; à confirmer à perpétuité les ordonnances de lois et de justice que les villes de Dordrecht, la Brielle et Middelbourg rédigeraient pour ellesmêmes; à permettre aux états de Hollande, de Zéelande et de Frise de tenir, conjointement avec les états des autres seigneurics bourguignomes, des assemblées aussi souvent qu'ils le trouveraient bon, et cela sans l'autorisation de la duchesse ou de ses successeurs; à n'entreprendre aucune guerre sans le consentement des états, et avec la réserve que ceux de Hollande, de Zeelande et de Frise ne serajent tenus au service que dans les limites de leurs seigneuries, et qu'ils auraient le droit de ne tenir compte d'aueune guerre entreprise sans leur assentiment; à assurer à ces provinces qu'il ne serait fait usage, dans les lettres et les actes publics qui les concerneraient, que de la langue hollandaise; à déclarer nulles et non avenues les ordonnances à venir qui pourraient être contraires à des droits reconnus et confirmés; enfin, à établir en Hollande, pour les trois seigneuries, une chain-

BELGIOUP ET HOLLANDE.

bre des comptes, séparée de celle de Malines. Telles sont les dispositions principales de cet acte célèbre, a la suite duquel on commença immédiatement à retirer à Louis de la Gruthuse, qui était Flamand, le titre de gouverneur de Hollande, pour en investir Volfran

de Borseien.

France.

Le Grand Privilège, en présentant ainsi de larges garanties à toutes les libertes, calma entierement l'agitation à laquelle le paysétait en proie. Les affaires extérieures prirent aussi un caractère plus favorable. Le roi avait une grande confiauce dans le succès d'Olivier le Dain à Gand : mais il fut trompé dans son attente; car les Gantois ne s'étaient mis en opposition que parce que Charles le Teméraire avait outrageusement aneanti leurs droits, et cherché à établir partout en Flandre les habitudes et les usages français. Maintenant, qu'ils pouvaient espérer avec fondement de voir aussi redresser leurs griefs, qu'ils entendaient comment les Français nienacaient la Flandre de leur puissance, et qu'ils songeaient enfin que le roi leur serait un maître beaucoup plus dur que le duc Charles ne l'avait éte, ils se tournèrent tous contre la

Le conseil de la duchesse avait commencé par envoyer au roi une députation composée du chancelier Hugonet, du sire d'Humbercourt, de Guillaume de Cluny, du sire de la Gruthuse, et de plusieurs autres seigneurs, pour lui signifier qu'on était prêt à restituer toutes les seigneuries ou domaines acquis par les traités d'Arras, de Conflans et de Péronne ; qu'on offrait de reconnaître la juridiction du parlement de Paris, depuis si longtemps contestée; et qu'on reconnaissait que l'hommage était dû au roi pour la Bourgogne, l'Artois et la Flandre, A ce prix on demandait qu'il retirât les armées qu'il avait jetées dans ces seigneuries. Louis XI répondit qu'il avait les meilleures intentions pour mademoiselle de Bourgogne; qu'elle était sa proche pacente et sa chère lilleule; qu'il n'avait

d'autre désir que de la proteger, elle et ses États; que, comme suzerain, il avait droit à la garde-noble de la princesse mineure; et enlin qu'il souhaitait par-dessus tout la conclusion du mariage de Marie de Bourgogue avec son tils le Dauphin. Il ajouta que, jusqu'à la conclusion de cette grande affaire, il allait réunir a la couronne les seigneuries qui y étaieut réversibles, et se saisir, pour le conserver à mademoiselle de Bourgogne, du reste de ses États. Les députés répondirent qu'ils n'avaient nul ouvoir pour traiter de ce mariage. De son côté, le roi refusa de mettre autre chose en négociation.

A leur retour en Flandre, les ambassadeurs trouvérent le pays impliqué dans des embarras nouveaux. Le vieux duc de Cleves, frère du sire de Ravestein, était arrivé à Gand pour travailler à déterminer mademoiselle de Bourgogne à épouser son fils Jean de Clèves. L'évêque de Liége, Louis de Bourbon, y était venu, de son côté, demander qu'on rendit à sa ville les libertés et les priviléges dont elle avait été si cruellement depouillée, et qu'on restituât les sommes d'argent que le duc Charles en avait arrachées par violence. Ce furent là autant de motifs de mécontentement pour les Flamands. Mais ce qui les irritait surtout, c'était l'idee de ce mariage que le roi desirait tant. Ils ne vovaient la que le renouvellement de ce règne odieux des étrangers, dont ils avaient tant eu à se plaindre sous les princes bourguignons qui avaient régné sur eux.

Cependant II, fallait entrer de nouveau en pourprières avec le roi, après le mauvais succes de l'ambassade qui lui avait été envoyée. On fit donc partir pour Péromie, où Louis se tensit le comme de la comme de la comme de la réclamer l'exécution de la tréve de neuf années couclus à Soleure avec le feu duc Charles, et de lui donner l'assurance que mademoivelle de Bourgogon en pouvait au nourir contre luri acum mun rais dessein; et qu'il se réporce pouvait d'arres le sonseils des souverner que d'arres le sonseils des

états du pays. Quand ils furent admis en sa présence, et qu'ils lui eurent exposé l'objet de leur mission, le roi leur dit qu'il était mieux instruit, et qu'il savait que la princesse voulait faire eonduire ses affaires par d'autres gens moins portes pour la paix. Et. parlant ainsi, il leur remit une lettre par laquelle la duchesse lui annoncait qu'elle prenaît pour conseillers iustement les hommes que les Gantois hoissaient le plus. Les députés, exaspérés, se hâtèrent de revenir à Gand. et se présentèrent devant la duchesse, lui rapportant ce que le roi leur avait dit. Elle uia d'abord qu'une lettre de ce contenu eût été écrite au roi. Mais un de ceux qui avaient été à Péronne tira aussitôt la lettre de son sein, et la montra à la princesse, en présence de tout le conseil. Cet incident donna lieu à une vive explosion de colère contre le chancelier et le sire d'Humbercourt. Cette fureur augmenta encore, quand on apprit que ces deux officiers avaient promis à Louis XI de travailler au mariage de mademoiselle de Bourgogne avec le Dauphin; car les Flamands ne voulaient pas de cette union, et ils préféraient que leur duchesse s'alliat à quelque prince allemand qui ne fût pas trop puissant, et qui, tout en leur assurant la protection de l'Empire, ne pût detruire leurs libertés. Le duc de Clèves, qui voyait dans ce caleul un élé ment de succès pour son fils, s'occupa de tout son pouvoir à exciter le peuple, tandis que les Liègeois soufflaient également le feu de la discorde, pour se venger des exactions et de la tyrannie que le sire d'Humbercourt avait exercées dans leur ville, après qu'elle eut été prise par le due Charles.

Aussi touté ette colère ne tarda pas à se fornuleren actes. Le 19 mars, le chancelier Hugonet, le s're d'Hum-bercourt, Guillaume d-Cluny, et Jean Van Melle, ancien trésorier de la ville de Gand, furent arrêtés, et conduits au château des contes. Quelques jours après, le bruit s'étant repandu que les prisonniers allaient être elargis, les méters se réuniernt en armes sur le mar-

ché du Vendredi, réclamant qu'on en finit avecles accuses Ceux-ci comparurent en effet devant le tribunal des échevins le 4 avril, après que Hugonet, Humbercourt et Van Melle eurent été, les jours précédents, appliques à la question la plus rigoureuse. La, ils furent condamnés à la peine de mort, « à cause de certain mauvais gouvernement qu'ils avaient eu dans les pays et bonnes villes du comte Charles, » Guillaume de Cluny fut épargné, grâce au caractère ecclésiastique dont il était revêtu; car il était protonotaire du saint-siège, et administrateur perpétuel de l'évêché de Thérouanne. « Mademoiselle de Bourgogne, dit Philippe de Commines, scachant cette condamnation, s'en alla en l'hostel de la ville, leur faire requeste et supplication pour les trois dessusdits; mais rien n'y valut. De là s'en alla sur le marché, où tout le peuple estoit assemblé et en armes, et vit les trois dessusdits sur l'échaffault. Ladite demoiselle estoit en son habit de deuil, et n'avoit qu'un eouvre-chef sur la teste, qui estoit liabit humble et simple, pour leur faire pitié par raison : et la , supplia au peuple, les larmes aux yeux et touteeschevelce, qu'il leur pleustavoir pitié de ses trois serviteurs, et les lui vouloir rendre. Une grande partie de ce peuple vouloit que son plaisir fust fait, et qu'ils fie mourussent point; autres vouloient au contraire; et se baissèrent les piques les unes contre les autres, comine pour se com-battre. Mais ceux qui vouloient la mort se trouvèrent les plus forts, et finalement crièrent à eeux qui estoient sur l'échaffault, qu'ils les expédiassent. Or, par conclusion, ils eurent tous trois les testes coupées; et s'en retourna cette pauvre denioiselle en eet estat en sa maison, bien dolente et desconfortée; car c'estoient les trois principaux personnages où elle avoit mis sa fiance. » Cette terrible exécution eut lieu le jour même où l'arrêt fut prononcé. Hugonet, Humbercourt et Van Melle furent conduits sur le marché, où l'échafaud avait été dressé.

Le premier qui y monta fut le chancelier de Bourgogne. Après l'exécution, son corps fut transporté aux Carmes, accompagné de cinquante torches. Van Melle le suivit; puis vint le tour du seigneur d'Humbercourt. Comme ce dernier était chevalier de la Toison d'or, l'échafaud avait été tendu de noir. On apporta une chaise où il s'assit, ne pouvant se tenir debout, à cause des plaies dont il était couvert, par suite des tortures qu'on lui avait fait subir. On le dépoullia de l'ordre de la Toison d'or, après quoi il fut décapité. Son corps fut porté dans une litière hors de la ville, accompagné de cent personnes vêtues de noir, ayant chacune une torche à la main. On le conduisit à Arras, où il recut la sépulture dans l'église cathédrále.

Cet acte de justice populaire accompli, les métiers avec leurs bannières, précédés du bailli et des échevins, quittèrent lemarché du Vendredi, et se rendirent à l'hôtel de ville, où ils se séparèrent en bon accord et amitié.

Le peuple ne fut pas complétement apaisé par cette tragédie; il se rassembla bientôt en armes, attaqua et démolit les maisons des serviteurs du feu duc, qui s'étaient rendus odieux, mais qui n'avaient pas encouru la haine publique au point d'être jugés dignes de l'échafaud. Un certain nombre d'entre eut furent mis à rançon.

Pendant ee temps, Louis XI toontinuait à asiir 'luwa opris l'autre, par menaces, violence ou corruption, presque toutes les villes de la Peraclie et de l'Artois. Il n'avait pas vu sans un grand déplaisir le jugennent rendu contre Hugonet et Humbercourt; car avec eux disparaissait l'appui sur lequel il comptait le plus pour arriver à la conclusion du maringe ivvement désiré. Aussi il ne gardait plus aueun menagement.

Au milieu des violences et des rébellions de la commune de Gand, la duchesse douarière de Bourgogne et le sire de Ravestein se trouvaient si mal à l'aise et si peu en sûreté, qu'ils quittèrent la ville, tandis que l'évêque de

Liége y fut pendant quelque temps retenu prisonnier. La jeune duchesse elle-même, qui était constamment surveillée comme une captive, se résolut enfin à sortir de Gand et à se rendre à Bruges. Les Gantois l'accompagnèrent jusqu'à Ursel, où ceux de Bruges vinrent au-devant d'elle pour l'emmener en leur commune, où elle entra en grande pompe et en grande solennité. Mais ces fêtes ne furent pas sans être accompagnées de quelque trouble ; car les Brugeois réclainèrent un nouveau réglement qui leur su-hordonnât le Franc; et les métiers voulurent qu'elle changeat le magistrat de la ville.

Plus que jamais il était devenu évident que la duchesse ne pouvait sortir des embarras qui la pressaient de tous côtés, que par un mariage qui placât dans les mains énergiques d'un homme les rênes de l'Etat ; et il fallait qu'elle prit une décision à ce sujet. Le jeune due de Clèves était d'un caractère grossier et méchant, et Marie de Bourgogne le savait suffisamment pour refuser de s'unir à lui. La duchesse douairière concut alors l'idée de la marier avec un gentilhomme anglais, Antoine Rivers, dont la sœur était l'épouse du roi Edouard. Mais ce projet n'eut pas plus de succès que l'autre, Rivers n'avant ni une fortune ni un rang qui pussent lui donner quelque influence ou quelque considération dans le pays. Dans ces circonstances, il était naturel qu'on en revînt à un plan qui avait longtemps préoccupé le due Charles, c'est-à-dire à l'alhance de

Maximilien d'Autriebe.
Sous quelque point de vue que l'on juge e prince, il serait diffielle de nier qui possed at à un haut degré les qualités propres à gagner le cœur d'une femme. Narie de Bourçogne le connaissait deja personnellement. Il est nicté pour la varieté de sase. Il et autriet de son l'autriet de l'autriet

ehesse un meilleur appui, non-seulement contre le roi de France, mais encore contre les princes de l'Empire, car il était list de l'empereur, et appartenait à la maison souveraine la plus riche en domaines qu'il y edit en Allemagne, sans que sesseiqueuries hérédiaires pusseal, par leur voisinage, inspirer le moindreombrage aux Flamands, ni être pour eux une menace systématique de guerre, ou au moiss d'influence.

Les gens de l'Indre pesèrent toutes ces considérations; et comme on ne pouvait se décider encore, la dame de Ilalewin, l'une des gouvernantes de la princesse, fit, par un mot énergique, résoudre la question en faver de l'archiaux Maximilien, disant que les Plachiaux Maximilien, disant que les Plachiaux de l'archiaux de l'a

Aussitot que l'empereur Frederie ent été instruit de la décision des gens de Flandre, il envoya une ambassade demander la main de la princesse pour son fils. Rien de ee qu'Adolphe de Ravestein, le sire de la Gruthuse et d'autres seigneurs purent alléguer eontre ce mariage, ne fut capable de l'empêcher. Le peuple même se montra si fortement disposè pour cette alliance, qu'il faillit jeter à l'eau le barbier-chirurgien du roi, qui tramait toujours en faveur de la France. et se vit enfin forcé à prendre la fuite et à se sauver à Tournai, qu'il réussit à faire tomber entre les mains des Français quelques jours plus tard.

Dès co moinent, la guerre entra dans le pays même. Le roi s'éait emparé d'Arras. Il se reulit maltre manuel d'Arras. Il se reulit maltre monaré d'Arras. Il se reulit maltre monaré d'Arras. Il se reulit maltre de l'Ille, non la commandation de l'Ille, et prit A vennes, qui fitt mise à feut à sang. A l'exemple de Lille, Douai et Saint-Omer oppocérent une vive séisance aux armas françaises. Les Plances aux armas françaises. Les Plances aux armas françaises. Les Plances de l'Arras de

duc Charles , après l'avoir dépouillé de ses États, avait tenu enfermé à Courtrai. Ce prince, qu'ils avaient songé un instant à donner pour mari à la jeune duchesse, s'avança jusque sous les murs de Tournai, en eommettant les plus affreux dégâts sur son passage. Mais une querelle s'étant élevee entre les gens de Gand et ceux de Bruges, et eeux-ci ayant refusé de suivre leur capitaine contre les Français qui faisaient une sortie de la ville, les Gantois subirent une grande défaite, et le due de Gueldre resta sur le champ de bataille. On crut, après cet echec, que Louis XI aurait poursuivi le cours de ses succès du côté de la Flandre flamande et du Brabant ; mais il se tourna vers la Flandre française et le Hainaut, où Valeneiennes, Lille, Douai et Saint-Omer continuaient à se maintenir vaillamment. D'horribles dévastations furent commises dans le pays. Les troupes du roi y pillaient, tuaient et luceudiaient à plaisir, tandis que des milliers de faucheurs étaient levés par force au centre de la France, pour dévaster dans les campagnes flamandes les moissons vertes encore. Tel était l'état des ehoses au mois de juin 1477.

Dès lo 77 avril, le mariage de Marie de Bourgogna-eve l'archidus Maximilien avaitété conclu et publié à Gand. Les Flamands demandiaint à grands crisqu'il s'accomplit. Enfin, le 17 août, le due arriva à Gand en magnifique appareil; le lendemain, le mariage fut célébré, et, si jours après, Maximilien prêta le serment au pays de Flandre et à la ville de Gand.

L'arrivée de ce prince avait fait esser toutes les discordes, et relevé le courage des Flamands. Aussi le roi pensa qu'il était plus prudent de traiter, que de coutinuer sa guerre de dévastation. On conclut d'abord, les septembre, une trèrede dis jours, qui fui bientôt prolonnée sans terme des, les venir de la reprise d'armes quatre lours d'avait de la reprise d'armes quatre lours d'avait de la reprise d'armes quatre lours d'avait de la reprise d'armes quatre lours d'avances.

Pendant que Maximilien et Marie marehaient defête en fête dans la Flan dre et dans le Brabant, après cette

union, qui rassur it si puissamment le pays, bien que les Français continuassent a occuper une bonne partie des provinces, les gens de Gueldre commencerent à se reniuer contre la domination bourguiguonne; et la Hollande vit se renouveler la querelle des Hoekschen et des Kabeljaauwsclien. La ville de Gouda, qui tenait au premier de ces partis, avait chassé ses magistrats; et Marie avait été forcée d'y nommer un châtelain et un magistrat nouveau, composé d'hommes appartenant à la faction des Hoekschen. Il en fut de même à Schoonhoven, à Dordrecht, à Gueldre et à Hoorn. Cenendant partout où les Kabeliaauwschen avaient le dessus, le repos ne

fut point troublé. A tous ces désordres il fallut remédier par des concessions, jusqu'à ce qu'on eut terminé les difficultés qui restaient à aplanir du côté de la France. La trêve du 8 septembre permit à Maximilien de se faire inaugurer a Lille, à Douai, et dans les comtes de Hainaut et de Namur. Le 5 décembre, il tint sa joyeuse entrée à Louvain, où il jura de maintenir les droits et les libertés du pays de Brabant, et s'engagea à tenir le peuple pour delié de sa tidelité, si lui prince, ou quelqu'un de ses successeurs, entreprenait la moindre infraction à ces libertés et à ces droits. Ainsi il se rendit successivement dans chaque province, pour donner et recevoir les serments. Au commencement de l'anuée 1478, il reçut de son père l'investiture des fiels impériaux de Hollande, de Zéelande, de Frise, de Gueldre et de Zutphen. Dans ces entrefaites, le roi, apres avoir dénonce la trêve aux Flamands, était parvenu au terme de ses conquêtes, et venait de s'emparer de la ville de Condé. De son côté, Maximilien, après avoir réuni une forte armée, était arrivé à Mons, pour s'opposer aux progrès des Français. Il s'avanca jusqu'a Pont-à-Vendiu. Cepeudant les garnisous françaises quittaient à mesure les châteaux qu'elles avaient pris quelque temps auparavant. Elles evacuèrent même les villes d'Antoing,

de Condé et de Mortapue, après les avoir pillese, et se replièrent vers le Quemoy. Les Flamands se portremu aussidé en partie devant cette place, en partie devant cette place, en partie devant Valencienne. Mais et les juilles 1478, et le roi s'engagea à retirer ses gens d'armes du comit de Hainaut. Enfin, pour nepas donner de griefs courte lui à l'Enapire, il prit aussi l'engagement d'évacuer Cambrai, et de reutituer à monsteur d'Autriche au comité de Bourcopes.

Les affaires du deltors ainsi réglées. Maximilien put diriger toute son attention du côte de la Gueldre. Ce pays avait porté en silence le joug bourguis gnon sous le règne du duc Charles; mais, après la mort de ce prince, les états du duché avaient tenu à Nimegue une assemblée où ils avaient résolu de ne reconnaître pour seigneur que le duc Adolphede Gueldre. Cette resolution etant devenue caduque par la mort d'Adolphe, les états se réunirent de nouveau, et se déciderent à placer la couronne ducale sur la tête du jeune Charles de Gueldre, fils de ce prince, sous la tutelle de madame Catherine, sa tante. Louis XI, pour créer de ce côté de nouveaux embarras à Maximilien, promit des secours aux Gueldrois. La princesse Catherine redemanda aussitôt son neveu à l'archiduc; mais celui-ci répondit par un refus. Cependant le jeune prince fut reconnu seigneur du pays dans toutes les villes qui n'étaient pas occupées par de trop fortes garnisons bourguignonnes; et les états, pour faire de l'argent, engagèrent, au mois d'août 1478, le comté de Zutphen à l'évêque de Munster, Heari de Schwarzbourg, qui fut appelé à prendre le commandement des troupes dans la guerre qui éclata presque aussitot. Cettelutte se continua sans interruption jusqu'en 1481. Alors uue trêve fut conclue, et les états de Gueldre consentirent l'année suivante à se soumettre, et à reconnaître l'autorité

de la maison de Bourgogne. Pendant ce temps les querelles entre les deux factions hollandaises n'avaient

pas cessé. En 1479, les Hoekschen avsient été chassés de Leyde. Des troubles avaient agité presque toutes les villes: de sorte que le gouverneur de Hollande, Wolfram de Borselen, convoqua à Rotterdam les états du comté. l'ordre dans le pays. Mais le magisour aviser aux moyens de rétablir trat de eette ville refusa de recevoir dans ses murs les députés des villes de Gouda, Dordrecht, Schoonhoven et Oudewater, qui tenaient pour les Hoekschen, Borselen lui-même, qui favorisait ces derniers, se vit force de quitter Rotterdam, et de se retirer dans sa seigneuriede Veere. Pendant son absence il y eut une lutte sanglante à la Have entre ses gens et ceux de messire Jean Van Egmont, et des sires Jean et Philippe de Wassenaar, qui étaient du parti des Kabeljaauwschen. Ses fauconniers tirèrent à coups d'arquebuse sur leurs ennemis par les fenêtres de sou palais. Mais les Kabeljaauwschen ayant reçu du secours de Harlem, de Delft, de Leyde et d'Amsterdam, vinrent former le siège en règle du palais, s'en emparèrent par capitulation, et le livrèrent au pillage. Cependant ils ne resterent pas longtemps maîtres du terrain; car Boi selen assembla aussitôt, dans les villes de son parti, un corps desix à sept mille hommes, entra à la Haye, reprit par force son hôtel, et se mit à piller et a dévaster à son tour les demeures des Kabeljaauwschen. Pendant ce temps, Rotterdam, qui avait d'abord été forcé de reconnaître l'autorité du gouverneur ducal, se mit tout a coup en mouvement. Il marcha aussit ot contre cette ville; mais, au moment où il s'occupait de la réduire à l'obeissance, les Kabeljaauwschen recommencerent leurs desordres à la Haye. Wolfram de Borselen avait ainsi pris entièrement le caractere d'un homme de parti. Il sentit lui-même combien était fausse la position où il s'était placé. Aussi il investit des fonctions de gouverneur à Rotterdam messire George, bâtard de Brederode, et il se retira de nouveau à Veere.

Les choses en étaient à ce point au

mois de février 1480, au moment où Maximilien arriva lui-même en Hollande, en partie pour remettre l'ordre dans le pays, en partie pour deman-der aux états des subsides pour continuer la guerre en Gueldre et contre les Français. Il vit tout d'abord qu'il était impossible de louvover entre deux partis aussi franchement opposés. Aussi il se laissa gagner par la faction des Kabeljaauwschen, qui lui accorderent, pour la durée de huit ans, une somme annuelle de quatre-vingt mille philippus, et lui permirent de lever incontinent une taxe de cent soixante mille philippus dans les domaines de Hollande, de Zéelande et de Frise. Maximilien aecorda en retour, aux villes de Hariem, Leyden et Amsterdam, qui tenaient à ce parti, la permission de creuser un canal à travers la Hollande. Ces négociations durèrent jusqu'au mois de mai; et le duc, pour plaire à la faction à laquelle il s'était attaché, remplaça le sire de Borselen dans les fonctions de gouverneur de Hollande, par Josse de Lalaing, qui était, il est vrai, étranger à la province, mais que les états accepterent, faisantainsi eux-mêmes une infraction aux stipulations du Grand Privilége. Le duehé de Luxembourg, qui avait

obtenu de Marie de Bourgogne d'abord, de Maximilien ensuite, la confirmation de ses libertés, ne resta pas mieux à l'abri des troubles et des désordres que le reste du pays, maigré l'énergie et la sagesse du marquis Christophe de Bade, qui avait le gouvernement de cette province. Une bande de pillards, composée des débris de quelques compagnies que les treves avaient mises en inactivité, s'empara de la ville de Virton, et se livra à toute sorte de brigandages dans le voisinage de cette place. Il ne fallut rien moins qu'un corps de dix mille hommes pour les réduire. Le comte de Chimay, gouverneur des comtés de Hainaut et de Namur, marcha contre eux, et les força en 1479 à lui rendre la forteresse, dont ils avaient fait lecentre de leurs expéditions.

Avant la fin de la trêve d'une année, conclue eu 1478, la guerre avec la France avait recommencé par de petites rencontres et de petites escarmouches; et les Français l'avaient surtout conduite avec evantage sur la mer. Pour donner une meilleure face à ses affaires de ce côté, l'archiduc réunit en 1479, à Saint-Omer, une armée imposante, composée de Flemands, d'Artésiens, et de compagnies allemandes. Le comte de Chimay y amena le corps evec lequel il avait reconquis Virton, et le prince d'Orange y conduisit une bonne troupe de ces Bourguignons, qui ne se montreient pas moins hostiles au roi que les gens de Flandre eux-mêmes. Le 25 juiliet, l'archiduc quitta Saint-Omer avec environ vingt-ciuq millecinq cents hommes, et plaça son camp devant la ville de Thérouanne. Mais à peine eut-il bien pris position, que l'armée fran-caise parut, forte de dix-huit cents lances et de quatorze mille francs-archers. Elle s'établit sur la hauteur d'Engui. Les Bourguignons marchèrent au-devant des Français, et ils n'étaient plus séparés d'eux que par la colline de Guinegate. Le signal fut donné, et les deux armées en vinrent aux mains. La bataille commença à deux heures de relevée, et bientôt elle parvint à un degré d'acharnement incroyable. Malgré les prodiges de valeur que fit Maximilien en se multipliant partout, et en encourageant les siens par la voix et par l'exemple, les Français s'emparèrent de presque tonte son artillerie. Dejà la victoire penchait en leur faveur, et une déroute complète allait entraîner les Bourguignons, quand le comte de Romont, l'un des capitaines de l'archiduc, parvint à reprendre les canons, et retablit si bien la bataille, que l'armée française fut ébranlée et mise en fuite. La victoire des Flamands fut complete, mais elle n'avait pas été sans leur coûter bien cher; car la plupart de leurs plus braves clievaliers avaient été faits prisonniers par l'ennemi, au conniencement de l'affaire. A huit heures du soir, quand les debris des troupes royales se mirent en

retraite, treize mille de leurs erchers et hommes d'armes étaient couchés sur le champ de bataille, où les Flamands laissèrent trois mille hommes à peine.

Après avoir remporté ce succès signalé, Maximilien n'eut rien de plus pressé que de conrir à Gand en anporter la nouvelle à la princesse, et de la célébrer par des fêtes. Ce fut laprécisement ce qui l'empécha de tirer parti de sa victoire et de poursuivre ses succès. Peut-être, s'il eût profité de la déroute des Français, fût-il parvenu à s'emparer de Thérouanne et d'Arras. Mais ce ne fut qu'au mois d'octobre qu'il reparut eu armes à Aire. Cette fois ses troupes étaieut plus nombreuses, et il put pousser la guerre avec plus d'énergie : elle se borna cependant à une série d'escarmouches, de petites expéditions, de siéges de villes et de châteaux.

On atteignit ainsi l'année 1480. Maximilien se trouvait dans un assez grand embarres; car Louis XI avait envoyé une armée dans le Luxembourg, tandis qu'il menaçait également l'Artois. Enfin, la Gueldre était toujours dans que vive agitation, grâce aux egents du roi ; et les luttes des factions duraient encore en Hollande. Plus que iamais ou sentait le besoin de recourir à des alliances, pour échapper à ce réseau d'intrigues dont Louis XI ne cessait d'envelopper le famille de Bourgogne. Maximilien songea d'abord à resserrer les liens d'amitie que Charles le Téméraire avait noués avec l'Angleterre; et son fils Philippe, que Marie avait mis au monde le 22 juin 1478, fut fiancé, bien qu'il ne se trouvât âgé que de deux ans à peine, avec la princesse Anne, fille du roi Edouard. Ces fiancailles furent l'occasion d'un traité entre les deux pays. Ce premier avantage obtenu. l'archiduc résolut de se rendre dans le Luxembourg evec Marie, autant pour se faire inaugurer dans cette partie de leurs États, que pour encourager par leur présence les troupes destinées à tenir tête eux Français. Son armée était loin d'être assez. forte pour commander le succes car les

eints de Flandre avaient répondu par un rétux la demaide qu'il beur avait, faite d'une aide pour entretenir mille lancés dans le duché de Luxendre. Toutefois les affaires ne tardérant pas à prendre de ce céde une tourne plus finorable. D'ailleurs, le moment chait prochain où la décision des diférends qui existaient entre les pays bourquignous et la France allait cesser d'être livrée aux hasards de la querre, pour être réglée par la voie des né-

gociations. Cependant les désordres qui désolaient toujours la Gueldre et la Hollande ne purent être étouffes d'une manière aussi pacifique. La première de ces provinces fut pacifiée, comme on l'a dit, par la trêve du mois de janvier 1481 . Mais les troubles qui agitaient la Hollande en prirent un dévetoppement nouvean. Les Hoekschen, qui succombaient de plus en plus sous la puissance des Kabeljaauwschen. s'étaient en grande partie retirés sur le territoire de l'évêché d'Utrecht. Après la conclusion de la trêve avec ceux de Gueldre, Regnier de Broekhuysen un des capitaines qui avait, dans cette province, tenu le parti du jeune duc Charles, alla, avec un grand nombre de ses compagnons, se joindre aux Hoekschen rassembles sur les terres de l'évêché, et fit avec eux une invasion en Hollande, où il pénétra dans les murs de Leyden, aux cris de « Brederode! Montfoort! » et s'empara de l'hôtel de ville. Mais, pendant qu'il cherchait à se rendre maitre du reste de la place, et à faire prisonniers quelques chefs du parti ennemi, le feu pritaux poudres entassées sous la maison de la commune, et la fit sauter en l'air. Un grand nombre des siens y perdirent la vie. Toutefois, il resta maître de Leyden. Aussitôt toutes les villes des Kabeljaauwschen s'émurent, et poussèrent le gouverneur de Hollande, Josse de Lalaing, à reprendre cette place. En effet, le siège en fut forme, et la ville reconquise. Il en fut de même de Dordrecht, que les Hoek-

schen avaient surpris, et dont les Kubeljeauwschen parvinrent aussi à s'emparer, comme ils firent également de Gouda, de Schoonhoven et d'Oudewa-

ter. Dans ces entrefaites, Maximilien se rendit en Hollande, approuva tout ce que le parti vainqueur avait fuit, força les gens de Leyden à lui demander pardon, et ne leur fit grâce qu'après s'être réservé dix-huit hommes, dont six furent décapités. Tous les biens de Jean de Montfoort, qui était chef des Hoekschen en Hollande, furent confisqués, de même que ceux de Regnier de Broekhuysen; et tous deux furent bannis à perpetuité. Des peines sévères furent infligées à la plupart des seigneurs de ce parti dans les différentes villes du comte ; et ainsi le repos, sinon le calme, fut rétabli, aussi bien qu'il peut l'être par la ter-

L'évêché d'Utrecht n'était pas resté à l'abri des tumultes qui avaient ainsi désolé la Hollande. Les Hoekschen condamnés au bannissement, et beaucoup d'autres de leurs partisans, s'étaient fait un lieu d'asile de ce diocèse. Mais, sans respect pour l'hospitalité qu'ils y recevaient, ils ne tardèrent pas à y répandre aussi la discorde. Ils avaient commencé par chasser d'Amersfoort les officiers de l'évêque David de Bourgogne, et avaient si bien réussi à indisposer les gens d'Utrecht contre ce prélat, qu'il s'était vu forcé d'établir sa résidence à Wykby-Duurstede. Cette retraite leur laissa beau jeu. Aussi ils s'emparèrent bientôt de la ville d'Utrecht, et entreprirent une guerre ouverte contre l'evêque. Cette lutte se prolongea jusqu'en 1482, avec des chances diverses. Pour y mettre enfin un terme, Maximilieu réunit une armée à Bois-le-Duc. Pendant que cés forces se rassemblaient, ceux de Gueldre, croyant qu'elles étaient dirigées contre eux, demanderent aussitôt à convertir la trêve en un traité. Le pays tout entier, à l'exception de la ville de Venlo, consentit ainsi à reconnaître l'autorité de l'archiduc.

Voir ci-dessus, page 291.

Avant que ses préparatifs fussent achevés, l'archidue fut tout à coup rappelé dans ses provinces voisines de la France, où les trêves étaient plus mal observées que jamais, et où commençaient à se montrer des bandes d'aventuriers qui dévastaisont les frontières avec une incroyable fureur.

On était au commencement du mois de mars 1482. Maximilien s'était montré un moment dans le Hainaut. et avait repris le chemin de Bruges, où Marie avait passé l'hiver. La duchesse, qui s'était vivement inquiétée de l'absence de son époux, et que préoccupait déjà peut-être le pressentiment de sa mort prochaine, voulut célébrer ce retour par une grande chasse au vol. Cette fête eut lieu par une belle matinée. Le due monta à cheval avec Marie et toutes ses dames d'honneur, et ils sortirent de la ville, Les sires de Nassau, de Beveren, de Gruthuse, de Chimay, et d'autres seigneurs, les accompagnaient. La duchesse portait un émerillon sur le poing. Le duc et ses chasseurs prirent les devants, pour découvrir que lque gibier. Pendant que Marie chevauchait ainsi. elle apercut un béron posé à terre. Le faucon fut déchaperonné et lancé; le héron était pris. Elle continua sa course, du côté où se creusait le nouveau canal, et vit en cet endroit un autre héron. Voulant pousser sa haquenée de ce côté, et lui faire franchir un fossé elle la frappa de la main. Mais le pied mangua au cheval; il s'abattit, et tomba sur la duchesse, qui eut le corps, pour ainsi dire, brise par cette chute. On la rapporta dangereusement blessée: mais on ne croyait pas que sa vie fût en peril Pour ne pas inquieter l'archidue, ou par pudeur, dit-on, elle ne laissa pas les médecins panser la profonde blessure qu'elle s'était faite. Le mal s'envenima. la duchesse devint de plus en plus malade, et, trois semaines après sa chute, elle mourut le 27 mars 1482, à l'âge de vingt-cinq ans. Maximilien fut inconsolable de cette perte, qui d'ailleurs allait lui préparer uue position toute nouvelle dans les provinces des Pays-Bas, comme nous

provinces des Pays-Bas, comme nous allons le voir dans les pages qui suivent.

# LIVRE VIII.

HISTOIRE DES PAYS-BAS SOUS LE RÈGNE DE LA MAISON DE HABSBOURG, JUSQU'A L'ABDICATION DE CHARLES-OUINT.

# CHAPITRE PREMIER.

DEPUIS LA MORT DE MARIE DE BOURGOGNEJUSQU'AL'AVÉNEMENT DE CHARLES-QUINT. 1482-1515.

8 î. récence de maximilien jusqu'a la majorité de son fils philippe le beau.

En vertu du pacte matrimonial, Marie eut pour hérit er légitime de ses seigneuries des Pays-Bas, non pas son epoux, mais son fils l'archiduc Philippe. Cependant il était naturel que Maximilien prétendit à la régence et à la tutelle de son fils, mineur encore. Ce ne fut pas sans peine qu'il parvint · à se faire nommer régenten Hainaut, en Brabant, dans le comté de Namur, et dans les provinces hollandaises, où la faction des Kabeljaauwschen lui pretait un grand appui. Les Flamands eurent moins de confiance encore dans ce prince, pour lequel ils avaient conçu la plus profonde aversion. Le 17 juillet 1482, les villes de Gand, Bruges et Ypres, qui représentaient les trois membres du pays de Flandre, se confédércrent par un traité, et commencèrent à lui montrer un esprit d'hostilité, contre lequel il lutta vainement. Ils tenaient que le duc n'était pas leur souverain, mais seulement le mari de leur souveraine; et, réclamant comme un privilége ce qui s'était en effet pratiqué souvent, les Gantois voulaient qu'on nourrit et qu'on élevât dans leur ville les enfants de madame Marie et du duc Maximilien. Ii v en avait deux, Philippe, né en 1478, et Marguerite, née en 1480. Le troisième, François, qui avait vu le jour en 1481, était mort peu de temps après sa naissance.

Les Gantois s'emparèrent du jeune Philippe et de Marguerite sa sœur; et les membres du pays de Flandre formè-rent un conseil de régence, composé de l'évêque de Liège, de Wolfram de Borselen, de Philippe de Bourgogne, seigneur de Beveren, et de Philippe de Clèves, fils d'Adolphe de Ravestein. Ensuite, pour rendre plus nulle encore la position de Maximilien, Ils entamèrent des négociations avec la France. Ce prince devait souhaiter le rétablissement de la paix avec Louis XI, car les embarras étaient loin'd'être finis dans l'évêché d'Utrecht. Aussi l'accomplissement de ce souhait paraissait d'autant plus facile, que le roi était fort malade, et désirait lui-même ardemment le terme des différends qui divisaient les deux pays. Seulement les Flamands y susciterent de graves difficultés; car, leur intention étant d'accepter la paix à des conditions fort onéreuses pour le jeune prince soumis à leur tutelle, Maximilien ne pouvait pas en réclamer de plus favorables, s'il ne voulait hâter un rapprochement entre les Français et les Gantois qui s'étaient déclarés contre lui, et rendre ainsi impossible l'établissement de son autorité en Flandre. La principale condition que le roi tenait à poser était le mariage de la jeune princesse Marguerite avec le Dauphin, dejà fiancé à la fille du roi Edouard d'Angleterre. La erainte de blesser par cette rupture le roi anglais, et de le conduire ainsi à prêter de grands secours à Maximilien, devait engager Louis XI à pousser ses négociations avec énergie, et à les amener promptement à terme. Aussi elles furent conduites avec la plus grande célérité possible : si bien que l'archiduc n'eut nas même le temps de renouveler les tentatives d'accommodement qu'il avait vainement faites dans l'assemblée générale des états du pays, convoquée par lui à Alost, au mois de mai 1482. Les Flamands n'y avaient point paru, et ils continuaient à lui montrer une opposition presque furieuse. « Là, dit Philippe de Commines, firent plusieurs choses contre le vouloir dudit duc : comme de bannir et d'oster aucuns d'auprès de son fils, et puis luy dirent le vouloir qu'ils avoient que ce mariage se fist pour avoir paix; et le lui firent accorder, vousist-if, ou non. » Ainsi entraîné par la volonté des gens de Flandre, que secondaient dans ce projet de paix les états de Brabant et de Hollande, Maximilien n'eut pas à choisir. Force lui fut de consentir à fiancer sa fille au Dauphin, et à abandonner, à titre de dot, l'Artois et la Franche-Comté, bien que Louis X1 n'eût d'abord espéré obtenir qu'une seule de ces deux seigneuries. Même peu s'en fallut que les Flamands n'eussent également renoncé au Hainaut et au comté de Namur, afin de rompre ainsi à tout jamais l'union des provinces flamandes et des provinces wal-lonnes, placées sous la domination bourguignonne. Enfin les états du pays consentirent à la paix aux conditions acceptées par les gens de Flandre, et elle fut signée à Arras le 23

Pendant que ces négociations se tonaientdans lesprovinces méridionales, la lutte entre les Hockschen et les Kabeljauwschen éclata avec une nouvelle fureur dans celles du nord, Ces derniers y oblitirent, comme toujours, l'avantage; et les vaincus se dans la Frise, c'doi ils continuèrent à faire de sanglantes expéditions dans le comte de Hollande.

décembre 1484.

Le diocèse d'Utrecht ne jouissait pas de plus de repos. Malgré tout ce qu'il put faire, Maximilien n'avait pas réussi à y rétablir le calme, ni à arrêter

les terribles incursions que les Hoekschen faisaicnt, de ce côté, dans les terres hollandaises. Cependant les gens sages d'Utrecht étaient singulièrement fatigués de ces désordres, qui les ruinaient, et des taxes que cette guerre continuelle faisait peser sur eux. Aussi l'évêque n'cût pas manqué d'y être rappelé, sans les efforts d'Englebert de Clèves, lequel était venu se placer à la tête des mécontents, qui y dominaient en maîtres. Les choses en étaient venues an point que le souverain pontife s'en mêla. Le ter août 1482, l'excommunication fut lancée contre Englebert de Clèves, et l'interdit fut fulminé contre les villes d'IItrechtetd'Amersfoort. Le mécontentement qui s'était déjà manifesté parmi les bonnes gens d'Utrecht n'en devint que plus vif; de sorte que le parti rehelle consentit enfin à entrer en négociations avec l'évêque; mais elles demeurèrent sans résultat Presque au moment où la paix fut

conclue avec la France, une nouvelle explosion eut lieu dans la ville de Liége. Elle fut excitée par Louis XI, qui crut parvenir plus vite à faire con-. sentir Maximilien à un traité pour lequel il éprouvait une si vive répugnance, en lui suscitant des embarras dans son propre voisinage. Pour cela une circonstance extraordinairement favorable s'était présentée. Le roi, voyant que toute possibilité de guerre avec les provinces flamandes était écartée, par suite des dispositions dans lesquelles les gens de Flandre se trouvaient à son égard, avait licencié une partie de l'armée qu'il entretenait à si grands frais sur les marches de leur pays. Or, Guillaume d'Aremberg, comte de la Marck, surnomné le Sanglier des Ardennes, attira à lui la plupart de ces bras inoccupés. Tous les bannis liégeois étaient venus se joindre à ces forces dejà si imposantes, et il résolut de s'emparer de la ville de Liége. Depuis longtemps ce remuant seigneur, qui cherchait à placer son fils sur le siége épiscopal, avait vécu en inimitié avec l'évêque, Louis de Bourbon. Jouissant d'une grande popularité, il s'était fait un parti puissant, non-sculement dans la capitale même du pays, mais encore dans toute la Hesbaie, Dans sou château d'Aigremont, bâti sur la erête d'un rocher . presque en vue de la cité liégeoise, il bravait le prélat, et se livrait à toute sorte d'exces. Un jour il alla jusqu'à faire assassiner le vicaire général de l'eveche, a Saint-Trond, sur le seuil même de son église. C'étaitau moment où Charles le Teméraire était occuné du siège de Nuess. Louis de Bourbon. pour venger la mort de son vicaire, attaqua, prit et demantela la forteresse d'Aigremont. Le Sanglier des Ardennes ne se decouragea point par cet échec, et il tint la campagne avec un petit corps de troupes dont l'empereur Frédéric lui avait confie le commandement. Avec cette troupe, il har-

cela continuellement l'évêque. Après la mort du duc Charles de Bourgogne, les Liegeois, déjà deux fois si cruellement trompés par l'astucieux Louis XI, refuserent de l'écouter davantage, et se déciderent à garder la neutralité dans la lutte qui se préparait entre ce roi et les États de Bourgogne, La duchesse Marie, pour leur en témoigner sa reconnaissance, et leur donner une preuve du désir qu'elle avait de conserver leur amitie, renonça, par un acte solennel, à tous les droits et à toutes les actions qu'elle pourrait avoir et prétendre sur le pays de Liège, en vertu des traités conclus entre eux et le duc son père. Elle leur restitua même leurs priviléges, leurs franchises et leurs libertés, et leur permit de venir reprendre à Bruges le Perron, ce vieux symbole de leur indépendance, que le duc Charles leur avait enlevé. L'évêque, parvonu à obtenir toutes ces concessions, se bata de retablir les métiers, dans le but de s'attacher entièrement les Liégeois. Le comte d'Aremberg, voyant ainsi son crédit menacé, n'eut rien de plus pressé que de chercher à rentrer en grace auprès du prélat. Il alla donc se jeter à ses pieds, et lui demander pardon. Ce pardon fut accorde d'une manière si complète, que l'evéque le nomma son grand officier, son grand matre d'hôtel, capitaine de ses gardes, grand mayeur de Liege, et enfin lui donna une garde particuliere, composée de vingtquatre cavaliers, équipés et entretenus aux frais du tresor épiscopal.

Au moment où tout venait de s'arranger ainsi, un grand nombre de proscrits liégeois, grossis d'une troupe de Français et de Gascons, firent une invasion dans la principaute. Guillaume d'Aremberg fut envoyé contre eux avec une armée considérable. Mais, avant d'en venir aux mains avec eux, il s'aboucha avec leur chef Raes de Heers. qui, s'expliquant sans détour, lui dit qu'il n'était revenu que dans l'intention de demander la liberté de rentrer dans sa patric et dans ses biens. et qu'il déposerait les armes et jurerait fidélité à l'évêque, si cette liberté lui était accordée. Louis de Bourbon acceda aux vœux de Raes de Heers, et toute sa troupe se débanda. Le Sanglier des Ardennes se réservait de reprendre plus tard le rôle que l'on attribuait d'abord à ce chef : il n'attendait qu'une occasion favorable pour exécuter le projet auquel son ambition tenait chaque jour dayantage.

Bien que les gens de Liège eussent promis d'observer la neutralité entre la France et les États de Bourgogne, ils ne resterent pas fideles à cet engagement. Un grand nombre d'entre eux se jeterent dons les armées de Louis XI, et vinrent faire des incursions dans le Brabant, emmenant en Frauce le butin et les hommes qu'ils prenaient. Le roi tenait beaucoup à créer de ce côté des embarras à Maximilien, et à se ménager une diversion favorable à ses interêts. Grace a ses intrigues, il se forma même, dans la ville de Liege, une conspiration dont le but était de lui fivrer l'évêque, mort ou vif. Ce complot échoua, par bonheur; mais il s'en machinait un autre plus terrible, dont Guillaume d'Arem-berg lui-même devait être l'âme et le

Dras. Ce fougueux seigneur, qui n'avait cherché à gagner la faveur de Louis

de Bourbon que pour se préparer les moyens de satisfaire son insatiable ambition, avait peu à peu enveloppé le pays de ses intrigues comme d'un réseau. Il s'était si bien emparé de l'esprit et de la confiance du prélat qu'il était devenu, pour ainsi dire, unique dépositaire de l'autorité dans l'État. et qu'il ne lui manquait plus que le titre de prinee. Il s'attacha entièrement le peuple, et finit par ne pas plus respecter les ordres de l'évêque que les résolutions des états. En vain le prince chercha-t-il à le ramener par la douceur: il n'y trouva qu'un motif de plus pour redoubler d'insolence. Enfin, il se retira avec les siens au château de Franchimont, et s'y fortifia, résolu à braver la puissance de Louis de Bourbon. Une rupture complète fut la suite de eet acte. Quelques hommes sages cherchèrent à amener un aecoinmodement; mais leurs efforts n'eurent aucun résultat. Cependant Guillaume d'Areinberg se rendit en France pour offrir ses services au roi, et lui donna l'assurance que, s'il voulait lui confier upearmée suffisante. il pourrait le rendre maître du pays de Liége. C'était en 1479. Louis XI ne manqua pas de saisir cette occasion de diviser les forces de Maximilien; il ieta dans les Pays-Bas une armée de vingt mille homines, sous les ordres de Charles d'Amboise, D'Aremberg commença par placer de fortes garnisons dans ses châteaux, pour résister aux attaques que l'évêque pourrait tenter contre lui; puis il s'empara de la place de Virton, dans le Luxembourg. Mais l'évêque ayant invoqué le secours de Maximilien, celuici lui envova une armée assez eonsidérable, sous le commandement du prince d'Orange, qui reprit tous les châteaux où d'Aremberg avait placé des garnisons. Les aveux des prisonniers, dont la plupart furent appliqués à la question, établirent tous les détails des projets du seigneur rebelle. Une commission de juges fut déléguée à Namur, et elle condamna le Sanglier des Ardennes au bannissement.

Il appela vainement de cette sentence, et on le remplaça dans ses fonctions de grand mayeur de la cité. Des ce moment il ne respira plus que la vengeance. Il portale fer et le feu dans le pays de Liège. Ses bandes, composées en grande partie de bannis, et surtout des debris des compagnies françaises que la paix d'Arras laissa inoccupées, eurent bientôt mis le plus grand désordre dans la principauté. L'évêque, qui s'était enfui à Maestricht au premier moment, revint cependant à Liège, d'après les conseils du prince d'Orange, qui l'engagea a tenir la ville, tandis que lui se chargerait de garder les avenues et les delllés, pour y surprendre d'Aremberg et l'arrêter au passage.

Mais, co:nme si ce conseil n'eût été qu'un piège, le 30 août 1482, au moment où Louis de Bourbon entendait la messe dans sa chapelle, on vint tout à coup l'avertir que le Sanglier approchait de la ville avec son armée. Il n'y avait pas une seconde à perdre. L'évêque s'arma à la hâte, rassembla ses hommes de guerre, et monta à cheval dans la cour de son palais; puis, précédé de l'étendard de Saint-Lambert , confié à la garde d'un jeune chanoine, Jean de Hornes, il se rendit au marché, où les bourgeois en armes s'étaient réunis. Ils promirent tous de le suivre avec les bannières des métiers, et demandèrent qu'il marchât en avant avec sa cavalerie. Il se dirigea donc vers la porte d'Amercœur, sortit de la ville, et s'avança jusqu'au dela du convent des Chartreux, où les deux armées se heurtérent. Celle de Guillaume d'Aremberg était infiniment plus considérable, et comptait un nombre imposant de eavaliers; de sorte qu'au premier choc les gens de l'évêque plicrent, et qu'une grande partie tombérent sous les eoups des hommes du Sanglier. Louis de Bourbon fut atteint de trois blessures, dont une lui fut portee par Guillaume d'Aremberg lui-même. Frappé à mort, il tomba de cheval; son corps roula dans une mare d'eau formée par un petit ruisseau. La, le cadavre de l'évêque,

meurtri, sanglant et presque entièrement nu, demeura pendant plusieurs heures gisant dans la boue, exposé aux regards et aux insultes de la populace, d'Aremberg ayant expressement défendu qu'on lui accordat la sépulture. Ce ne fut que sur les vives remontrances du elergé qu'il permit que les derniers devoirs fussent rendus à ce corps, qui avait été le prince de Liège. Après cette vietoire signalée, le Sanglier des Ardennes entra dans la ville. où il se lit proelamer mambour, et eonvoqua le chapitre pour procéder à l'élection d'un nouvel évêque. Son intention était toujours de faire plaeer son fils sur le siège épiscopal. Aussi, il mit tout en œuvre pour gagner les chanoines, les uns par promesses, les autres par menaees. La plupart d'entre eux, dans la erainte de ne pouvoir donner librement leur voix, se retirèrent à Louvain. D'Aremberg mit à profit cette circonstance, et assembla eeux qui étaient restés à Liège. Cette minorité, toute dévouée en apparence au redoutable tribun, proclama son fils, bien qu'il n'eût pas eneore atteint l'âge prescrit pour entrer dans les ordres. Mais bientôt ceux-là même qui avaient ainsi désigné le successeur de Louis de Bonrbon s'échappèrent de Liége et se rendirent à Louvain, où ils rétractèrent unanimement leurs suffrages. Le chapitre réuni procéda à un nouveau choix. Mais les voix se partagerent entre Jacques de Croy et le même Jean de Hornes qui avait porte l'etendard de St.-Lambert au combat où Louis de Bourbon perdit la vie, et qui, après la défaite de son seigneur, était parvenu à se sauver à Maestricht. Les deux concurrents avant laissé leur différend à la décision du pape, Jacques de Croy renonça à ses prétentions en faveur de Jean de Hornes.

Cependant Aremberg n'en resta pas moins déterminé a se maintenir par la force des armes. Il ravagea d'abord le comté de Hornes, et lutta ensuite pendant deux ans avec les troupes qu'envoya eontre lui Maximilien, débarrasse de la guerre de France par le traité d'Arras. Ce ne furent que devastitoins, pilages et massacres de part et d'autre. Le pays fut foulé de la manière la plus crueile par ses amis et par ses ennemis. Enfin Liege et trouvait dans un état pire que celui où elle s'était vue dans ses plus mautoi elle s'était vue dans ses plus maunantre aboul pour le régnait en maître aboul pour le régnait en maître aboul en le régnait en guère des malheurs qui déchiraient la patrie.

Enfin, au printemps de l'an 1484, il se trouva reduit à l'extrémité, et il consentit à faire la pair: elle se conelut enfin, mais elle fut plus onéreuse aux Liégeois qu'elle ne le fut à Aremberg.

Jéan de Hornes, ayant obtenn les bulles papales, fit son entré solen-nelle à Liège le 7 novembre 1484. Il teix it accompagné de Guillaume de la Mark, avec lequel, des ce moment, i parut vivre dans le plus parfait accord. Tous deut sembloient avoir oublé les causes d'inimité qui les est de la compagné de l

Cependant l'archidue Maximilien se défiait grandement de ce terrible Sanglier des Ardennes, qu'il ne pouvait croire résolu à rester ainsi dans l'inaction et dans le repos. D'ailleurs il ne ponvait se faire à l'idée que d'Aremberg n'eût pas contribué à fortifier les villes de Flandre dans leurs résolutions de refuser la tutelle du jeune Philippe à son père l'archiduc. Frédéric de Hornes, sire de Montigny, recut donc du prince l'ordre de s'emparer, à quelque prix que ce fut, de cet homme si redoute. L'évêque donnait préeisément une grande sète à Saint-Trond; d'Aremberg et un grand nombrede seigneurs s'y trouvaient réunis. Montigny s'y rendit, et communiqua au prélat et à son frère Jacques l'ordre de Maximilien ; aueun d'eux n'eut le courage de repousser cette indigne trahison. Le repas fini, Frédérie et Jacques de Hornes dirent qu'ils allaient partir pour Louvain; l'évêque proposa de les conduire à quelque distance de Saint-Trond, et le Sanglier voulut être de la partie. Mais à peine furent-ils hors de la ville, que Montigny, commepar plaisanterie, défia d'Aremberg à la course. Celuici, qui était le mieux monté, accepta le deli de bonne grâce, et tous deux poussèrent leurs chevaux vers un but designé. Pour l'atteindre, il fallait traverser un bouquet de bois. A mesure qu'ils en approchaient, Montigny ralentità dessein le galop de son cheval, tandis que d'Aremberg s'elançait avec une rapidite toujours plus grande. Il touchait le petit bois, quand tout à coup plusieurs hommes, qui se tenaient en embuscade dans les broussailles, tombérent sur lui et le garrotterent, après l'avoir baillonné. Tout cela se fit si promptement, qu'il n'eut pas le temps de se recounaître, ni la force de se dégager. Sur ces entrefaites, Montigny survint, et lui montra l'ordre de l'archiduc. Aremberg vit que c'en était fait de lui, quand il eut appris qu'on allait le conduire a Maestricht; ear il savait que c'était à la mort qu'on le conduisait. On le dirigea aussitôt vers cette ville, où il fut condamné le lendemain, et où il périt par le glaive, le 18 juin 1485. Il fut amené sur la place du Vrythof, où se trouvait le grand échafaud de pierre de la justice liégeoise. Avant d'y monter, il tourna les yeux autour de lui, et aperçut, diton, à une fenêtre, l'évêque Jean de Hornes, qui étaitaccouru pour assister au supplice de son ennemi. La Marck, furieux, reprocha vivement au prélat d'avoir donné la main à une trahison aussi infame, et jura que ses amis le vengeraient; puis il releva sa longue barbe, qu'il tint retroussée entre ses lèvres, et il tendit le cou au glaive du bourreau. Sa tête roula au même instant sur les dalles de l'échafaud.

Lanienace du Sanglier des Ardennes ue s'accomplit que trop bien car sa famille et ses partisans commencèrent aussitôt contre l'évêque une guerre acharnée, qui ne cessa qu'à la paix de Donchéry, conclue en l'an 1492, et qui remplit de nouveau la principauté de désastres et de misère.

Maximilien n'avait pas été unique-

ment absorbe par tous ces évenements depuis le traité d'Arras. Aussitôt que cette paix eut ôté aux gens d'Utrecht l'espoir de recevoir du secours de Louis XI, ils commencerent à se fatiguer de plus en plus de la lutte engagée avec leur évêque. Ils eussent volontiers rappelé le prélat; mais Englobert de Clèves et ses partisans s'opposerent plus que jamais à un accommodement. De sorte que les Kabeljaauwschen engagerent l'archiduc à se mettre à la tête d'une armée hollandaise de douze mille fautassins et de deux mille cavaliers, que les états de Hollande consentirent à lever et à equiper à leurs frais. Il parut avec cette troupe devant la ville d'Utrecht; mais les habitants, craignant de voir leurs biens livrés au pillage, se défendirent vaillamment contre les assauts multipliés qu'il ne cessait de leur livrer. Cependant, après un siège de neuf semaines, ils consentirent à capituler, et se rendirent le 7 septembre 1483. Maximilien se réserva le droit de

mambournie sur l'évêché, qui rentra ainsi sous l'autorité de David de Bourgogne. Les difficultés aplanies de ce côté. l'archidue put respirer un instant. D'ailleurs le roi Louis XI était mort le 30 août, et il avait emporté toute crainte de voir se renouveler les querelles si funestes qui avaient si longtemps bouleversé les provinces bourguignomies. Maximilien put, des ce moment, s'occuper uniquement des affaires de Flandre. Les Gantois refusaient toujours de lui reconnaltre la qualité de tutenr de son fils Philippe; car sa fille Marguerite avait été remise aux Français, en vertu du traité d'Arras; et, après l'avoir fiancée au Dauphin, on l'avait placée sous la tu telle de madame Anne de Beaujeu, fille de Louis XI. Mais, tandis que les Gantois s'obstinaient ainsi, la Flandre formait une autre prétention encore : elle voulait rester séparée, comme comté particulier, des autres seigneuries des Pays-Bas.

L'archiduc avait longtemps attendu nour faire valoir ses droits dans ces turbulentes communes. A son retour d'Utrecht, il assembla une armée considérable à Malines, et s'empara, l'année suivante, des villes de Termonde et d'Oudenaerde. Il fit même exercer de grands dégâts sur le territoire de Gand, et surtout dans le pays d'Alost. Mais les Flamands se vengèrent de ces devastations en se jetant dans la Zéelande, et en s'emparant, le 16 avril 1485, de la ville de Flessingue, qu'ils ravagèrent et pillèrent à leur tour. Pendant cette lutte. l'archidue conclut un traité de commerce avec Richard III d'Angleterre; et les Flamands traiterent de eur côté avec le roi, au nom du jeune duc Philippe. Cet aete montra, dans toute son étendue, la scission qui régnait entre Maximilien et les gens de Flandre. Cependant la resistance qu'ils opposaient ne pouvait durer longtemps : ear Maximilien parvint à se rendre maître de l'Écluse et de Bruges; et, le 8 juin, les Gantois se souncirent par eapitulation. Le résultat de ces événements fut que les états de Flandre reconnurent enfin l'archidue en qualité de regent et detuteur, et s'engagerent à lui paver, en trois termes, une somme de sept cent mille florins. De son côté, il promit que le jeune Philippe, qui des ce moment lui fut remis, ne quitterait point les Pays-Bas avant sa majorité.

Mais cette paix ne fut pas de longue durée. Adrien de Villain, seigneur de Rasseghem, qui s'était le plus vivement prononcé contre Maximilien dans l'affaire de la tutelle, avait été banni de Gaud d'abord, puis saisi à Courtrai, et enfermé à Vilvorde par ordre de l'archiduc. Il narvint à s'échapper de sa prison, retourna au milieu des Gantois et remnacette ardente population, deja mecontente de Maximilien et des Allemands, dont il aimait à s'entourer. La ville se souleva, et se mit sous la protection de la France. La révolte se communiqua de proche en proche à toute la Flandre. Bruges suivit cet exemple le 1" février 1488, s'empara de Maximilien, et pilla son hôtel. Le prince fut tenu prisonnier, et sa vie même fut pendant quelque

temps en danger. Cependant on se contenta de le déclarer déchu de la tutelle, et ses conseillers, devenus l'objet de la haine populaire, furent soumis aux plus affreuses tortures. Enfin les états généraux du pays s'assemblerent pour mettre un terme à cet état de choses, et on conclut avec Maximilien un accommodement, en vertu duquel il continua à exercer la régence dans les provinces des Pays-Bas autres que la Flandre, où un conseil particulier fut nomme, pour gérer les affaires au nom de Philippe. L'arehidue s'engagea, en outre, à faire sortir les Allemands de la Flandre en quatre jours, et en huit jours du reste des Pays-Bas. Enlin, il fut convenu qu'on s'en tiendrait, à l'égard de la France, aux stipulations du traité d'Arras. Mais Maximilien ne fut relâche qu'après avoir donné aux Flamands plusieurs de ses chevaliers en otages, pour répondre de l'exécution de ses engagements.

Cependant le vieil empereur Frédéric avait reçu la nouvelle de la captivité de son fils. Il assembla à la hâte une armée, et la dirigea vers les Pays-Bas. Deja l'un des corps, commande par le duc Albert de Saxe, allait toucher la frontière, quand on apprit que Maximilien avait été rendu a la liberté. L'archidue protesta, aussitôt qu'il eut été relâché, contre les serments qu'il n'avait prononcés que sous l'empire de la force. Les états généranx du pays, qu'il reunit à Malines. ne tinrent pas eux-inêmes ses serments pour obligatoires. Mais, mieux que eet aecord des états, l'armée impériale, forte de quarante mille hommes, était la pour appuyer Maximilien. Frédéric entreprit en personne le siège de Gand, mais sans le moindre succès; car Philippe de Clèves, qui se trouvait au nombre des otages livrés à cette valle, se plaça à la tête des bourgeois, indigné qu'il était du parjure de l'archidue. Il conduisit si bien la défense de cette place, qu'il parvint non-seulement à repousser les assiègeants, mais encore à faire des

incursions dans le Brabant, et à res-

er pendant quelque temps maltre de la ville de Bruxelles. Il s'étuit emparé de l'Ecluse, dont il fit le centre de ses opérations, et où il appela de Hollande un grand nombre de partisans de la faction des Hoekschen. L'empereur, voyant qu'il n'avançait en rien es affaires de son fils, laissa dans les provincesson armée sous lesordres du duc de Saxe, et reprit le chemin de l'Al-

lemagne. La guerre se trouvait en mêmetemps rallumée dans la Hollande. Les Hoekschen avaient pour chef un seigneur de la famille des Brederode, âgé de vingt-deux ans à peine, qui assembla une flotte, et se dirigea vers les bouches de la Meuse. Il prit Rotterdam, dont il fit sa place d'armes, et d'où il commanda plusieurs courses sanglantes dans le pays. Maximilien, ne pouvant réussir du côté de la Flandre, se transporta en Hollande avec une armée, et reprit Rotterdam. C'est pendant ce temps que Philippe de Clèves, soutenu par un corps français, s'installa dans le Brabant, s'empara de Bruxelles, de Louvain et de Tirlemont; de facon que presque tout le duché était perdu. Mais Albert de Saxe rétablit bientôt la fortune de Maximilien, en chassant Philippe de Clèves des terres brabanconnes. D'un autre côté, l'archiduc parvint, par le traité qu'il conclut, le 22 juillet 1489, avec le roi de France Charles VIII, à Francfort-surle-Mein, à isoler les Flamands, en leur ôtant l'appui des Français. Aussi les trois membres de Flandre ne tardèrent-ils pas à se voir réduits à se soumettre, et à implorer la grâce du prince. La condition qu'il leur imposa était qu'ils le reconnaîtraient en qualité de régent, et qu'ils lui payeraient une somme de trois cent mille florins d'or. De son côté, il promit de faire sortir

du pays les troupes allemandes.
Philippe de Clèves se maintint pendant quelque temps encore à l'Écluse, bien qu'il eut ête compris upnimativement dans le traité de Francfort, tandis que le jeune de Brederode tenait toujours la mer avec ses navires, et ne cessait d'inquiéter les coètes

hollandaises. Eufin une flotte, eommandée par Jean d'Egmont, gouverneur de Hollande, rencontra ces bâtiments près de Brouwershaven le 21 juillet 1490, et les battit complétement. Brederode fut pris, et il mourut de ses blessures à Dordrecht.

Presque en mêine temps Albert de Saxe entra en Hollande avec son armée, pour s'emparer des places de Woerden et de Montfoort, derniers refuges des Hoekschen danscette province. Il s'en rendit maître; de sorte qu'il ne restait plus qu'à prendre l'Écluse. Ainsi la position des Hoekschen se trouva bientôt entièrement désespérée. Mais un événement inattendu vint tout à coup relever leur courage. Les contributions de guerre et les taxes que le pays s'était vu forcé de fournir pendant cette longue lutte l'avaient presque entièrement épuisé. La Prise se souleva pour se soustraire à ces prestations ruineuses, et les Hoekschen eurent ainsi un nouvel appui, sur lequel ils purent compter avec d'autant plus d'assurance qu'ils se donnaient pour les défeuseurs du peuple, réduit à la misère pour des intérêts qui n'étaient pas les siens. lls s'étaient emparés des îles de Texel et de Wieringen, et inquiétaient grandement le Zuyderzée, Cependant la rébellion allait se propageant de plus en plus: et comme les insurgés appartenaient en grande partie au petit peuple, ils peignirent sur leur drapeau un fromage et un pain; d'où leur est venu le nom de Kaasenbroodters, gens du fromage et du pain, qu'ils portent dans l'histoire. Les rebelles envoyèrent de tous les points des députés à Hoorn, où l'assemblée prit l'engagement solennel de ne plus payer la taxe de guerre : puis ils abattirent la citadelle de cette ville. Les forteresses de Nieuwenburg et de Middelbourg subirent le même sort. Ensuite ils s'emparèrent de Haarlem. Ce ne fut qu'une suite d'expéditions furieuses, auxquelles Albert de Saxe vintentin mettre un terme avec les Allemands placés sous ses ordres. La ville de

Haarlem fut reprise et rudement châ-

tiée. Les gens du Kennemerland fureht forces de venir foire amende honorable 'devant le vainqueur, et leurs priviléges furent anéantis. Il en fint de même des habitants d'Alkmaar.

Cette guerre fut la dernière résistance que les Hockschen opposèrent à leur seigneur en Hollande et en Frise. Maintenant le moment était venu de réduire aussi la Zéelande. La ville de Zierikzee, qui n'avait cessé de fournir des secours à l'Écluse , fut surprise par le duc de Saxe, et punie comme l'avaient été les communes de la Hollande septentrionale. Il ne restait plus à soumettre que l'Écluse, où Philippe de Clèves se maintenuit topiours. Le siège fut mis devant cette place par les troupes d'Albert de Saxe du côté de la terre, et par une flotte hollando-anglaise du côté de la mer. Les attaques se succédérent avec acharnement, et une partie de la ville fut incendiée. Enfin Philippe de Clèves consentit à capituler, et il se retira avec les siens en France.

Ainsi la faction des Hoekschen fut

entierement anéantie. Pendant cette dernière guerre, Maximilien avait été préoccupé d'affaires autrement graves que celles des Pays-Bas. Le pouvoir royal en France avait acquis une unité et une importance qu'il n'avait encore présentées jusqu'alors que dans peu de pays en Europe. Il s'était récemment enrichi du duché de Bourgogne, et il ne lui restait plus à acquerir que la Bretagne, pour compléter la réunion de tous les grands fiefs de la couronne. Cette seigneurie devait passer du dernier duc François à sa fille Anne; et il était ainsi de l'intérêt du roi de prendre cette princesse pour épouse. Mais le roi Charles VIII, étant dauphin encore, avait été fiancé à Marguerite, fille de Maximilien; et ce n'est qu'en faveur de ce futur mariage que la Franche-Comté et l'Artois avaient été détachés des États bourguignons. Charles VIII avait ainsi à choisir. Mais Maximilien le prévint, et se fiança lui-même avec Anne de Bretagne en

1489. Ce fut un coup de foudre pour le roi. La réunion de la Bretagne aux provinces méridionales des Pays-Bas laissait à découvert tout le nord du royaume, et faisait dépendre toute cette partie de la France du sort d'une seule bataille. Le roi s'appliqua done à prévenir ce projet. Il se porta avec une armée aux frontières de la Bretagne, réussit à détourner Anne de son mariage avec Maximilien, et épousa lui-même cette princesse en 1491. Ainsi il rompait doublement avec l'archiduc en lui renvoyant sa fille Marguerite d'Autriche, et en lui enlevant l'héritière du duché de Bretagne. Alors éclata une guerre dans laquelle Maximilien reconquit l'Artois. mais qui fut close par le traité de Senlis le 23 mai 1493, lequel rendit à l'archiduc la possession de cette province et de la Franche-Comté.

Peu de mois après, Maximilien, qui avait déjà obtenu en 1486 la couronne de roi des Romains, succéda à son père sur le trône de l'Empire. Il laissa les États des Pays-Bas à son fils l'archiduc Philippe, et se rendit en Allemagne pour prendre possession du sceptre impérial.

S II. RÈGNE DE PHILIPPE LE BEAU. 1413-1506

Dès l'avenement de ce prince, on comprit l'importance du Grand Privilége accordé aux provinces de Hollande et de Zeelande, dans un moment où Marie de Bourgogne, pour s'attacher les populations au milieu des embarras avec lesquels elle avait eu à lutter, s'était trouvée forcée de leur faire des sacrifices si exorbitants. Aussi, quand Philippe le Beau se fit inaugurer, en 1494, dans ces deux comtés, il ne leur reconnut que les droits qu'ils avaient possédés sous Charles le Téméraire, et ne leur prêta que le serment que son aïeul leur avait prêté. Il n'eut pas de peine à opérer cette réaction, assuré qu'il était de l'appui de son père. Son but était de récupérer ainsi par degrés une autorité à laquelle des circonstances malheureuses avaient fait de si grandes breches.

Il y réussit d'autant plus aisément que les esprits, fatigués des luttes qu'on venait de traverser, avaient anssi peu la volonte que le pouvoir de l'ar-

reter dans sa marche. D'ailleurs un singulier événement vint bientôt menacer le pays de nouveaux embarras. Au milieu des querelles qui s'agitaient en Angleterre entre la Rose blanche et la Rose rouge, et auxquelles le mariage d'Henri Tudor de Richmond avec Élisabeth. fille d'Édouard IV, n'avait pu mettre un terme, Marguerite d'York, veuve du roi Edouard, et la duchesse douairière de Bourgogne, ne cessaient leurs intrigues pour remuer ce pays. Il s'éleva un imposteur qui ressemblait à Édouard IV, et qui se donna le nom du second des deux fils de ce prince, si mystérieusement assassinés dans la Tour de Londres. Cet homme était fils d'un Juif converti, de Tournai, et son nom réel était Pierkin Warbeek. La duchesse de Bourgogne le reconnut pour son neveu apres un examen solennel, et le nomma publiquement la Rose blanche d'Angleterre. Il fut traité en roi par Charles VIII et conclut le 24 février 1495, à Malines, un arrangement avec Maximilien et Philippe le Beau, auxquels il ceda solennellement ses droits au trône d'Angleterre, en cas qu'il mourût saus laisser d'héritier. Ce traité eut pour résultat de rompre tout à coup les relations de toute nature entre l'Angleterre et les Pays-Bas, et d'établir un esprit d'hostilité entre les deux pays. On craignait que les anciennes querelles ne recommençassent, et ne vinssent renouveler les dommages dont on avait eu tant de fois à se autrefois. Heureusement l'année suivante mit un terme à ces eraintes et à ces embarras. Philippe et Maximilien ayant abandonné la cause de Warbeek, le grand traité de commerce du 12 février 1496 fut conclu. Cet acte, si important dans l'histoire de Belgique, stipulait que l'archiduc ne tolererait aucun rebelle anglais dans ses États, ni dans ceux qui composaient le douaire de la duchesse

de Bourgogne; que les Flamands, les Hollandais et les Zéelaudais auraient la libre entrée du port de Calais et des ports d'Angleterre; qu'ils auraient le droit de pôche sur les côtes anglaises; et enfin que l'Angleterre renoncerait à tout droit d'épare sur les navires des Pays-Bas qui feraient naufrage sur ses côtes.

Ce traité tombe précisément à l'époque où un grand déplacement se manifeste dans le commerce des Pays-Bas. Jusqu'alors le centre de la navigation s'était trouvé à Bruges : Anvers devint ce centre depuis. Le premier de ces ports continua, il est vrai, à exploiter ses anciennes voies, et à fréquenter surtout la Méditerranée. Anvers s'appliqua à conquérir exclusivement le marché des pays septentrionaux, de la France, de l'Espagne, et bientôt après à se mettre en rapportavec Lisbonne, devenue l'entrepôt du commerce des Indes orientales. Les Pays-Bas, qui faisaient déjà un commerce assez étendu avec l'Espagne, virent ces rapports se multiplier, par le mariage de l'archidue Philippe et de sa sœur Marguerite. Ce prince épousa en 1496, à Anvers, Jeanne, fille de Ferdinaud le Catholique et d'Isabelle de Castille ; et, l'année suivante, Marguerite s'embarqua à Flessingue pour aller se marier, à Burgos, avec Jean, fils unique de Ferdiuand : mais elle demeura veuve avant la fin de la même année. La mort de l'infant Jean fut suivie de celle de sa sœur ainée Isabelle, femme d'Emmanuel de Portugal; de manière que Philippe le Beau obtint la chance de recueillir un jour l'héritage des couronnes de Castille et d'Aragon.

Depuis les infructueusse uentatives faites en Frise por Charles le Teméraire, ce pays avait continué à jouir d'une especé d'indépendance. Les chevaliers hollandais avaient, il est vrai, d'irigé quelques entreprises do ce dôté; car la faction des Vetkoopers frisons citt alliée de celle des Kabeljanurs-étit alliée de celle des Kabeljanurs-étit alliée de celle des Kabeljanurs-ton des vettes de la communaté de principes et d'intérêtés communaté de principes et d'intérêtés

entre chacun de ces partis avait donné lieu à plus d'un choc sanglant en Frise comme en Hollande. Maximilien, trop préoccupé des affaires qui se démenaient autour de lui, n'avait r eu jusqu'alors le loisir de songer à établir son autorité sur les Frisons de l'Ostrachie et de la Westrachie. Il en avait confié le soin au due Albert de Saxe; mais celui-ci n'avait guère réussi dans cette tâche. Sous Philippe le Beau, le duc voulut reprendre l'œuvre qui lui avait été confiée. Il se fit d'abord investir par Philippe des droits que les anciens comtes de Hollande avaient possédés dans les domaines frisons. Ce pouvoir, ill'obtinten 1498, avec le titre de gouverneur héréditaire au nom de l'Empire. Puis il prit à sa solde une troupe de soudards allemands, et commenca sa conquête. Elle fut lente, il est vrai, mais si bien menée, qu'elle se trouva pour ainsi dire entièrement achevée en l'an 1500. Par malheur, Albert de Saxe mourut avant de l'avoir conduite à son terme. Toutefois la Frise en fut si bien réduite à l'impuissance, qu'il suffit d'une sentence impériale pour accomplir ce que le duc avait commencé avec tant d'épergie et de bonbeur.

Les affaires de Gueldre furent menées avec presque autant de succès. Dans ce duché, Charles de Gueldre, fils d'Adolphe, avait essayé de ressaisir l'héritage que son aïeul Arnould avait vendu à Philippe le Bon, Maxi-milien n'avait pas mieux eu les moyens de chasser ce prétendant, que de sou-mettre les Frisons pendant les premiers temps de sa régence dans les Pays-Bas. Charles, d'ailleurs, s'était trop bien installé dans le pays, et y avait gagné un trop grand nombre de partisans, pour que les forces bourguignonnes pussent faire autre chose que se tenir sur la défensive. En 1495, l'archidue Philippe conclut une trêve avec le prétendant ; mais, trois années après, la guerre commença avec une nouvelle énergie. Albert de Saxe fut encore chargé de commander l'armée bourguignonne. Il fit construire un grand pont sur la Meuse, et opéra par

ce moyen de fréquentes incursions dans les terres gueldroises. Les dégâts qu'il commit ainsi forcèrent ceux de Gueldre à demander une trève indéfinie, qui leur fut en effet accordée le 25 décembre 1497.

Après la conclusion de cette trève, Après la conclusion de cette trève, Après la conclusion de centre present allemande la décordre dans l'évéché di Urceht. Aussi l'é-éque, Frédéric de Bade, pour mettre un terme à leurs brigandages, appela àson side Carleis de Gueldre, qui se répois d'avoir une occasion d'attaquer ces bandes en détail. Il entra donc dans l'ééché, les dispersa, et en tuo un grand nombre.

Cependant Maximilien, mécontent de la trêve signée, ne cessait de pousser les ducs de Clèves et de Juliers à prendre les armes contre Charles de Gueldre. Ces deux princes promirent enfin de se mettre en campagne au printemps de l'année 1498. L'empereur lui-même vint à Anvers, amenant un corps de troupes assez considérable, qu'il grossit encore d'un bon nombre d'épées dans les différentes provinces des Pays-Bas. Le printemps venu, les attaques commencerent de tous côtés contre la Gueldre. Mais la guerre trainant en longueur, à cause de la vive résistance que les assaillants rencontrèrent partout, Charles, allié de la maison de Bourbon, fit lever en France une armée, qui lui fut amenée par le bâtard de Bourbon et par Robert de la Marck. Maximilien ayant été rappelé en Allemagne presque au moment même où ces secours arriverent au prétendant, aucun de ses capitaines ne tint plus la campagne : tous se retirerent devant les Français, parce que leurs troupes, par defaut de solde, refusaient de servir. Dès ce moment la guerre se borna de nouveau à une serie de petites expéditions, dont l'unique but de part et d'autre était de piller et d'incendier tout ce qu'on trouvait. Enfin, grâce à l'intermediaire du bâtard de Bourbon, une trêve d'un an fut conclue le 15 juin 1499.

Pendantle cours de cette suspension d'armes, le 24 fevrere 1500, l'archiduchesse Jeanne mit au monde, à Gand, un enfant, auquel on donna le nom de Charles, son aieul, et qui devait être comme à cette époque, la politique liances et de projets d'aveirir, on fiança le jeune prince, dès sa promière année, à la princesse Claude

de France, fille du roi Louis XII. La trêve avec la Gueldre svant été prolongée, l'archiduc entreprit un voyage en Espagne; après lequel il se reudit à Inspruck, où il promit à son père de reprendre avec énergie la guerre contre le prétendant gueldrois. En effet, des son retour en Belgique, en 1504, il commenca à faire de grands préparatifs; mais, dans ces entrefaites, sa belle-mère, la reine Isabelle, vint à mourir, et il se trouva ainsi héritier du royaume de Castille. Cet événement réclamait vivement sa présence en Espagne; mais, avant d'y aller, il voulut terminer les affaires gueldroises, afin de ne pas laisser derrière lui des difficultés qui ne lui avaient déjà causé que trop d'embarras. Il ouvrit donc à Bois-le-Duc une grande assemblée des états du pays, lança un manifeste, dans lequel il développait tous les droits qu'il avait sur la Gueldre et sur le pays de Zutphen, et sommales habitants de ces seigneuries de lui faire leur soumission. Les villes d'Enkhuizen, Édam, Amsterdam et Hoorn recurent l'ordre d'intercenter le commerce des ports gueldrois; et Philippe envoya un corps de gens d'armes pour commencer les hostilités. L'année suivante, pour donner à ses droits une consécration plus complète, il alla se faire investir solennellement, à Hanau, par son père Maximilien, des seigneuries de Gueldre et de Zutphen. Pourvu d'argent, et à la tête d'une belle armée, il envahit les territoires rebelles, et se rendit maître de presque toutes les villes du pays. L'empereur lui-même le rejoignit bientôt avec une bonne troupe. Alors Charles de Gueldre, voyant l'im-

possibilité de se maintenir plus lous temps, même avec le secours de la France, qui lui prétait toujours la main, recourut à la médiation de l'évêque d'Utrecht. Enfin, après quelques negociations, il se rendit au château de Rosendael près d'Arnhem, où Philippe se tenait, et plia le genou devant l'archiduc, en se remettant à sa merci. Ils convinrent d'une trêve de deux ans. à condition que Philippe retirerait ses troupes de la Gueldre, et que pour l'indemniser des frais de la guerre , les villes d'Arnhem, Thiel, Hattum, Harderwyk, Elburg et Bommel lui resteraient. Cette trêve devait servir à préparer un traité de paix définitif. Philippe toutefois s'y fiait si peu, qu'il voulut que Charles de Gueldre l'accompagnat en Espagne, dans la crainte que ce prince ne mit à profit l'absence de sonseigneur, pour se livrer de nouveau à quelque entreprise délovale. Mais Charles ne l'accompagna que jusqu'à Anvers, où il s'echappa furtivement, apres s'être d'abord fait donner trois mille florins d'or pour ses frais de voyage. C'était au mois de janvier 1506. Philippe le Beau dut ainsi s'embarquer seul. Apres avoir séjourné quelque temps en Angleterre, où les tempêtes l'avaient forcé de relacher, il arrive entin en Espagne, où il prit possession de son royaume. Mais à peine eut-il posé la couronne sur sa tête, qu'il tomba malade; il expira le 25 septembre 1506. Les gens des Pays-Bas conjecturerent qu'il mourut empoisonné.

#### S III. MAXIMILIEN RÉCENT ET TUTEUR DE SON PETIT-PILS CHARLES. 1600-1618.

Après la mort de Philippe le Beau, son lis Charles lui succèda, sans contestation, dats soutes les seigneuries des Pays-Bas. Comme ce prince était mieure moorre, personne n'osa disputer la régence et la tutelle à Maximilien, qui, étanti le plus proches pareut d'écule de la comme de Castille, après la mort de son mari, était devenue entièrement folle. L'empereur commença donc par nommer Guillaume de

Croy, seigneur de Chièvres et baron d'Arschot, gouverueur du jeune prince, dont il confa l'éducation à Adrien Floriszoon, docteur de l'université de Louvain, et plus tard pape sous le nom d'Adrien VI.

Ce que Philippe le Beau avait redouté avant son départ pour l'Espagne était ari ivé en effet. Charles de Gueldre profita de l'absence de l'archiduc pour recommencer les hostilités dans la Gueldre et dans le pays de Zutphen. Appuyé par le roi de France et par Robert de la Marck, il remit le désordre dans ces deux provinces. Les vaines attaques que Guillaume de Croy dirigea contre lui, et plus encore la nouvelle de la mort de l'archidue, relevèrent singulièrement son courage. Il se jeta dans le Brabant, et s'avança jusque devant Tirlemont, d'où il fut bientôt force de se replier sur Ruremonde. Pendant ce temps, un grand uombre de pirates s'étaient mis à donner sur mer la chasse à tous les navires flamands et espagnols qu'ils rencontraient. Cette guerre se prolongea sans interruption jusqu'à la conclusion de la ligue de Cambrai en 1508, où le roi de France s'engagea à cesser de préter son appui au prétendant Charles de Gueldre, et où il fut stipulé que les puissances belligérantes resteraient provisoirement dans la possession des territoires qu'elles occupaient. Cet arrangement toutefois ne remit point le repos dans les terres gueldroises, où Charles et sa remuante noblesse tenaient trop à la maison de France pour rester inactifs dans les divisions qui continuaient à régner entre ce royaume et la maison de Habsbourg, malgré les arrangements conclus en 1508

Il s'étaità peine écoulé deux années depuis l'acte déclambrai, que les Gueldrois se trouvèrent en guerre avec l'évéché d'Utreelt, parce que les habitants de Kampen avaient mis à mort un chef de lansquentet qui, après la conclusion de la paix entre le Danemark et Lubeck, en 1510, vincent offiri leurs services au duc Charles. Mais un accommodement ne trada pas à interve-commodement ne trada pas à interve-

nir entre ce prince et l'évêque, après d'énormes dégâts commis de part et d'autre.

Depuis l'an 1507, Maximilien avoit chargéd gouvernement de Purs-Bax, au nom de soit peticese, après avoir d'abord eté flancese, après avoir d'abord eté flancée en 1677 à l'infant-belle, qui mourut au bout de quelques mois, a était remariée avec Philibert le Beau, ducde Savoie, qu'elle perdit après une union de quet en annés : double veurage qu'elle célèbra elle-même par une union de quet en annés : double veurage qu'elle célèbra elle-même par cette épitaple, qu'elle se composa :

## Ci-gil Margot, la gente damoiselle, Qu'eut deux maris, et si mourui pucelle.

Cette femme, dont l'énergie valait eelle d'un homme, s'appliqua d'abord à contenir le turbulent Charles de Gueldre, gul ne cessait de faire des incursions dans le Brabant, sans qu'elle réussit toutefois à mettre un terme a ces incessantes hostilités. Elle tourna aussi son attention du côte de la Frise, où les troubles qui avaient recommencé, surtoutaprès la mort du due Albert de Saxe, duraient depuis l'an 1501. Henri, fils du duc Albert, après avoir essavé vainement de se maintenir dans eette province, avait fini par vendre ses droits héréditaires à son frère Georges, Celui-ci n'avait pas été plus heureux, et, après s'être épuise en luttes stériles, avait vendu à son tour les prétentions qu'il pouvait avoir sur la Frise au jeune roi Charles de Castille, pour la somme de trois cent cinquante mille florins du Rhin.

Cétait précisément en l'année 1515. Charles venait d'atteindre sa majorité, et se fit inaugurer dans le duché de Brabant, dans le comté de Flandre, en Zéelande, en Hollande, et dans ses sutres seigneuries des Pay-Bas. Il eouelut une trève d'un anavec la Gueldre, en attendant l'occssion de faire mieux, c'est-à-dire de prendre les armes.

## CHAPITRE II.

DEPUIS LE COMMENCEMENT DU REGNE DE CHARLES-OUINT JUS-QU'A L'ABDICATION DE CET EMPE-HEUR. 1515-1555.

Les premières années du règne de Charles-Quint furent plcines de calme. Les troubles avaient cessé dans la Gueldre, le duc Charles étant allé rejoindreavec ses chevaliers le roi Francois I, qui avait commencé en Italie cette guerre si désastreuse pour la France. Du côté de la France, les Pays-Bas se trouvaient sous la protection du traité de Novon, conclu en 1516 avec François I, par Henri de Nassau, au nom du jeune Charles de Castille. Enlin, on était dans de si bons termes avec ce roi, qu'un mariage fut même négocié entre sa fille Louise et le roi Charles, sans toutcfois que cette union vint à s'accomplir. La trêve conclue avec les Gueldrois,

Charles-Quint voulut la mettre à profit pour s'emparer d'une partie de la Frise. Mais Charles de Gueldre lâcha contre lui une partie des lansquenets qu'il avait pris à sa solde. Ces furieux soudards entrèrent en Frise, et de là se jetèrent dans la Hollande septentrionale, où ils se livrèrent aux plus grands excès. Henri de Nassau, gouverneur de la Hollande, n'avait pas une armée assez forte pour pouvoir leur résister. Il fut battu. Après ce premier échec, les Hollandais coururent aux armes, refoulèrent les lansquenets dans la Gueldre, et assiégèrent eux-mêmes le duc Charles dans la ville d'Arnhem. Ce prince eût infailliblement succombé, si une heureuse circonstance ne lui fût venue en aide. Ferdinand le Catholique était mort au mois de janvier 1516, et le roi Charles était appelé en Espagne pour recueillir aussi l'héritage de la couronne d'Aragon. Cette circonstance facilità un accommodement qui fut conclu, au mois de septembre, à Utrecht, et en vertu duquel le duc Charles de Gueldre vendit au roi Charles ses prétentions sur la Frise pour la somme de cent mille écus.

Pendant tous ces désordres, l'évêque d'Utrecht, Frédéric de Bade, avait tant souffert, qu'il s'était pris d'un grand dégoût pour sa position. Il songea à vendre ou à échanger son diocèse. Un échange eut fortement contrarié l'empereur; et la vente aux conditions que Frédéric voulait stipuler était très-difficile. Enfin, on conclut un arrangement, d'après lequel les états de l'évêché et les chanoines d'Utrecht consentirent à conferer la crosse épiscopale à un bâtard de Philippe le Bon, qui, après avoir longtemps pratiqué le métier des armes, avait rempli avec quelque énergie le poste d'amiral des Pays-Bas. Si irrité que Charles de Gueldre dut être de ce choix, les états de son duché n'essayèrent point de s'y opposer, le pape avant lui-même ratifié l'élection de Philippe de Bourgogne.

Mais bientôt arriva un événement plus important encore pour Charles-Quint que ne l'avait été la mort de Ferdinand le Catholique : ce fut celle de Maximilien, survenue en janvier 1519. Le trône de l'Empire ainsi devenu vacant, les princes électeurs y appelérent le petit fils de ce vieux Max, dont le nom brille de tant d'eclat dans les fastes de l'Allemagne. Des qu'il eut recu la nouvelle de la mort de son aïeul, Charles avait quitté en toute hâte l'Espagne. Il n'accourut que pour ceindre la couronne impériale, que Fran-cois I de France et Henri VIII d'Angleterre avaient essayé vainement de lui disputer.

Devant, dès ce moment, donner tous ses soins à l'Empire, Charles-Quint conféra définitivement l'administration des Pays-Bas à sa tante Marguerite, qui s'était jusqu'alors si bien acquittée de cette charge. Il lui forma une sorte de conseil d'État, dont les évêques de Liége et d'Utrecht firent partie. Enfin, sous ce conseil particulier il groupa le grand conseil de Malines, la cour de Hollande, le conseil

ile Brabant, les grands colléges et les gouverneurs des provinces, pour l'assister de leurs avis. Ce fut en quelque sorte une organisation nouvelle, dans laquelle les états virent une atteinte portée à leurs anciens priviléges et à leurs anciennes libertés. Mais ces libertés et ces privilèges, Charles les anéantit, en tant qu'ils s'opposaient à l'ordre nouveau qu'il voulait établir, et à l'unité nationale qu'il tendait à fonder. Avec leur concurrence pour la couronne impériale, commença la sanglante rivalité de François I et de Charles-Ouint. Le premier réclamait Naples pour lui, la Navarre pour Henri d'Albret; l'empereur revendiquait le lief impérial du Milanais et le duché de Bourgogne.

Aussi, à peine l'administration des Pays-Ras et rouvat-telle entirrement organisée, que la guerre delat entre ces deux princes; ceit une 1521. Elle commença d'abord dans la Navarezt-Eumpereur se trouvait précisément dans les Pays-Bas. Il réunit en toute late une armée dans les entrions de late une armée dans les entrions de la late dans les entrions de la late la late la late la late entre la late la late la late entre la late la late la late entre la late l

Mais, pendant ee temps, la Gueldre recommença à se remuer. Le duc Charrecommença à se remuer. Le duc Charles agitait de nouveau la Frise, malgré le traité conclu avec l'emperur, et lanca les partisans qu'il y avait gardés contre les lies hollandaises de Texel et de Wieringen. Il s'empora de Zwolle, et couvrit le Zuyderzee de corsaires qui inquiétaient le commerce de toutes les villes de Hollande.

Danses entrédites, Clarles-Quist, paris avoir arrangi lesaffaires les plus pressantes de l'Empire, rentra en Belqique en 1622 On crut qu'il aliait vonir mettre les mains à celles qui restaieut à terminer dans les Pays-Bas; mais il ne fit quetraverser les provinces, pour à émbarquer en Zéelande et cagner l'Eupagne, obti guerre avec la France lui-susceitait de grands enbarras. Il reldeha un moment en Angeléterre, pour se fiancer à la princesse geléterre, pour se fiancer à la princesse geléterre, pour se fiancer à la princesse princer par la comment de AnMarie, fille du roi Henri VIII, et obtenir un corps de troupes anglaises dont il renforça les hommes d'armes flamands qui, sous les ordres du comte de Buren, avaient pénètré jusque dans la Picardie, en chassant devant eux les bannières françaises.

Cependant les désordres continuaient toujours dans la Frise, où Charles de Gueldre ne cessait de souffler le fen. Lui-même s'était installe dans l'Over-Yssel, et inquietait vivement l'évêque d'Utrecht. Ce prélat, après avoir vainement tenté de se remettre en possession de cette partie de son territoire, était parvenu à exciter la gouvernante Marguerite à prendre enfin des mesures scrieuses pour réduire complétement le parti gueldrois en Frise. Au printemps de l'an 1522, elle y envoya une petite troupe de soldats, qui réussit à porter les gens de Sneek à se déclarer contre le due de Gueldre. Peu de temps après, les états d'Ostrachie et de Westrachie s'assemblerent, et accepterent enfin l'autorité des comtes de Hollande au nom de l'empereur et de l'Empire, à condition que leur pays serait administré par un gouverneur, auquel serait adjoint un couseil composé de douze membres des états. Cette convention conclue, plusicurs villes frisonnes n'en resterent pas moins au pouvoir des Gueldrois. Celle de Groningue v demeura jusqu'en 1536. La plupart cependant furent conquises presque aussitôt après la soumission des Frisons.

Peude temps avant et arrangement, Antoine de Labing, gouverneur de Hollande, avait coucht avec Charles de Goedfer une trêve, quif fut des lors de la coucht avec de la coucht de la coucht

cette fois fut suspendue pour la durée

Cependant la lutte allumée entre la France et Charles-Quint avait pris un developpement effrayant. La bataille de Pavie, en faisant tomber François I entre les mains de l'empereur, donna lieu à la trêve de six mois qui fut signée à Bréda, au mois de juin 1525, entre la gouvernante des Pays-Bas et la régente de France. Cet acte fut suivi, bientôt après, du traité de Madrid, par lequel François I s'engageait à abandonner Charles de Gueldre : mais ce traité, le roi ne l'observa point, et il recommença, aussitôt qu'il eut été relâché, les hostilités en Italie. Le renouvellement de cette lutte acharnée n'exerca, il faut le dire, aucune influence sur les affaires de la Gueldre; car la trêve d'un an, signée en 1524, avait été prorogée pour le même terme, et elle était scrupuleusement observée. Mais tout à coup la tranquillité fut de nouveau troublée par un évéuement inprévu

L'évêque Philippe de Bourgogne était mort , et Henri de Bavière avait eté investi de la crosse d'Utrecht en 1524. Un de ses premiers soins fut de chercher à réunir aux terres de l'évêchèle pays d'Over-Yssei, où Charles de Gueldre se maintenait toujours. Ainsi tout se trouva bientôt en trouble et en discorde. Mais la lutte tourna tellement au désavantage de l'évêque, que, réduit à la dernière extrémité, il offrit de faire la cession des terres de son évêché à l'empereur, si celui-ci s'engageait à les défendre contre la Gueldre, et à paver au prélat une rente annuelle. Cette offre était d'un immense avantage pour le Brabant aussi bienque pour la Hollande et la Zéclande. Aussi la gouvernante Marguerite s'empressa-t-elle de l'accepter.

Des que Charles de Gueldre connut cette négociation, il résolut de surprendre les Hollandais, et envoya contre eux son maréchal Martin van Rossem, avec un corps de deux mille lansquenets. Ces troupes s'avancerent, tous la protection des couleurs autritous la protection des couleurs autrichiennes, jusque près de la Haye; puis tout à coup elles arborèrent le drapeau gueldrois et tombèrent sur cette ville, où elles se livrèrent au pillage le plus finrieux. Il fallait s'opposer au plus vite à cette expédition: aussi, une armée imposante fut mise sur pied, et conflice au commandement du comte da Buren.

Mais de graves complications étaient survenues, qui rendaient la guerre extrêmement impopulaire. Le roi d'Angleterre avait abandonné le parti de Charles-Quint, pour s'attacher à celui de François 1; de sorte que tout commerce entre les Pays-Bas et l'Angleterre était de nouveau interrompu. Cette circonstance décida l'acceptation d'une trêve de six mois avec Henri. La France y accèda, et Charles de Gueldre y fut compris, à condition qu'il évacuerait les terres de l'eveché d'Utrecht, celles de Groningue et le reste de la Frise, Mais, comme il n'exécutait point cette stipulation, on fut réduit à l'y forcer par les armes, et on y parvint. Alors s'eleva une nouvelle difficulté. La ville de Tournai et le Tournaisis avaient été pris par les troupes de Charles Quint au commencement de la guerre contre la France, et avaient été incorporés à la province de Flandre. Les Hollandais prétendirent que l'évêché d'Utreclit fut réuni de même à leur comté. L'empereur toutefois en décida autrement. Comme le Brabant avait contribué, aussi bien que la Hollande, aux frais de la guerre contre la Gueldre, il résolut que l'évêché serait tenu à la fois comme terre brabanconne et comme terre hollandaise. Ce fut là un motif de profond mécontentement, qui eut pour résultat de faire ériger ce pays en province particulière, sous une administration spéciale.

Ce grand succès fut poursuivi avec ardeur, et couronué, peu de temps après, par la soumission du duc de Gueldre, qui la vendit à prix d'argent. Elle eut lieu par un traité couclu en 1528 à Gorinchem, et mit un terme à ces longues et désastreuses hostilités. Mais les plaies que cette guerre vanit ouvertes firent loin dess cientriser de sitôt. A peine la pair fut-elie causes de nicontentement viurent se produire. La gouvernante demanda aux ctats de Hollande des sommes considerables pour ériger des forteres tretant des trouges destinees fortretien des trouges destinees former ces garnisons nouvelles; et pour payer a l'evèque d'Utreclit et au duc de Gueldre les sommes conventes dans de Gueldre les sommes conventes dans de Gueldre les sommes conventes dans Toutefois on fluit par céder, et on paya.

Le calme ainsi ramene dans les provinces du nord, on songea aussi à rétablir le repos dans celles du midi. Le 5 juillet 1529, la mère et la sœur du roi François I ouvrirent à Cambrai des conférences avec la régente des Pays-Bas, Marguerite d'Autriche, dans le but de negocier une paix solide entre la France et l'empereur. Un mois après, elle fut conclue, et prit le nom de Paix des trois dames. La princesse Marguerite y donna de nou-velles preuves de l'habileté diplomatique qu'elle avait révélée dans l'acte de Cambrai de 1508. Ce traité, qui ne faisait que renouveler à peu près toutes les elauses de celui signé à Madrid par Prançois I, stipulait que la Bourgogne resterait au roi de France; que le Charolais appartiendrait à madame Marguerite d'Autriche, et après elle à Charles-Quint; que le roi abandonnait ses prétentions sur la Flandre. sur l'Artois, et sur les villes et châ-tellenies de Lille, Douai et Orchies; que Tournai et la province de Tournaisis resteraient incorporés à la Flandre; que le roi paverait deux millions d'écus d'or au soleil pour la rançon de ses deux fils donnés comme otages, lorsque, après le traité de Madrid, il fut remis en liberté; qu'il rendrait les villes du Milanais que ses troupes occupaient encore; qu'ilrenoncerait à ses tentatives sur la ville de Génes; qu'il consentait que Charles de Gueldre restât vassaf de l'empereur, selon les conventions signées à Gorinchem; et enfin qu'il épouserait Eléonore, reine

douairière de Portugal, et svrur de Charles-Quint. Ceta etef ut suivi d'un traité de paix et d'amité aver l'Angieterre, et, bient da prés, d'un éveneterre, et, bient da prés, d'un éveneterre, et, bient da prés, d'un éveneterre, et de l'angier de l'angier de l'autriels. Cette princesse, qui était poète et musécienne, qui prit une si grande et musécienne, qui prit une si grande dans notre histoire politique, qui aimait à \*entourre de savants et d'artistes dout elle encourageait les tramaits à cette de l'accionne de

Cette mort laissa dans le gouvernement de nos provinces un vide que ne put combler Marie, sœur de l'empereur Charles-Quint et veuve du roi Louis de Hongrie, qui fut appelée, en 1536, à la régence des Pays-Bas.

Dès cette époque apparaissent les germes des luttes effrovables qui ensanglantèrent notre sol pendant quatre-vingts ans. Le mouvement imprimé par Luther aux idées religieuses s'était propagé dans les Pays-Bas, et la réformation trouva de chauds partisans d'abord dans la Frise, dans le pays de Groningue et dans celui de Drenthe, où les doctrines nouvelles envahirent bientôt les églises et les chaires. Peu à peu elles s'avancerent dans la partie méridionale de nos provinces. La traduction flamande qui avait été faite de la Bible, presque en même temps que celle publiée en allemand par Luther, contribua puissamment a remuer les esprits. En vain Charles-Quint mit-il dans les Pays-Bas plus de sévérité encore que dans le reste de l'Empire à arrêter la propagation de ce livre et à maintenir l'édit de Worms: le livre courait plus vite que la rigueur et les menaces. Aussi l'empereur nomma deux inquisiteurs de la foi, Nicolas Van der Hulst, membre du conseil de Brabant, et un

<sup>2</sup> Parmi les manuscrits de la bibliothèque de Bourgogne a Bruxelles, il se Irouve plumeurs recueils de poésies dues à Marguerite d'Autriche. Nous en avons publié quelquesunes dans notre Essai sur l'histoire de la porsie française en Belgique; Bruxelles, 1838. carmélite, Nicolas Van Egmont, qui, par leur zele outre, servirent plutôt qu'ils n'empéchèrent la diffusion des idées de la réforme. Jean de Bakker, prêtre à Woerden, paya le premier de so tête son adhésion à ces doctrines. D'autres exécutions se firent bientôt dans d'autres villes, et elles ne servirent qu'à exaspérer de plus en plus les populations. A Bois-le-Duc, on chassa les moines, et la régente dut employer la force pour les rétablir dans leurs couveuts. A Auvers particulièrement, l'hérésie trouva un fover où elle put s'établir à son aise, grâce au concours des marchands étrangers, des allemands surtout, qui fréquentaient en si grand nombre ce port, devenu le plus important des Pays-Bas depuis la décadence de Bruges.

En Hollande, la secte des anabaçticts prit en peu de temps un deloppement presque effenyant. Ils se consecuent presque effenyant. Ils se peut peut en la companyant de la setate peut en la companyant de la setate poste fioi de la paixe et du notes parts on s'erigeit en communation de la companyant de la companyant violence extrieme. El con se se borsonte parts de la companyant de la companyant violence extrieme. El con se se borsonte seulement; on s'armait pour soutenir et pour défendre par le bras les convices parts de la companyant de la conception de la companyant de la companyant de la contra de la contraction de la

Eu 1538, l'empereur avait rendu un édit dans leque il promettait le pardon à ceux qui reconnaîtraient leur erreur et retourneraient à l'Église romaine, et menaçait en même temps de peines séveres eux qui persisteraient dans leur révolte. Cet acte a'avait fait qu'enflammer de plus en plus la fureur de ces fanatiques.

Dans cesentrefaites, la guerre felata de nouveau, en 1536, entre l'empereur et François I. Charles de Gueldre, qui s'était reconnu en 1534 vassal de la France pour une somme de cinquante mille livres tournois, et que l'empereur avait, pour le punir de cette déloyauté, dépouillé des terres de Groningue et de Drenthe, dont il Tavalt laisse investi, s'arma deson côté,

et montra des intentions hostiles contre la Hollande, au moment où la France annaît de nouveau. Les étals de la construct d'abord traicre de la construct d'abord traidition première qu'on lui restituevait dition première qu'on lui restituevait consigue, et il fit armer des bûtments de guerre dans les ports de revenir avec instance au désir qu'ils avaient déja manifeste de voir remir avaient deja de voir remir avaient deja manifeste de voir remir avaient de voir remir

Cependant on négociait toujours avec le duc de Gueldre, çar il importait de l'empécher de prendre part a la lutte qui allait s'engager. Enfin on tomba d'accord. L'empereur l'anena à renoncer à Gronnigue et à Dreithe, noyennant une sonme de trente-cinq imille carolus et une rente viagère de vingt-cinq mille.

Des le mois de mars 1537, une armée française s'avança contre Hesdin. Le danger était pressant. La reine gouvernante, qui, des le mois d'octobre précédent, avait inutilement demandé aux états du pays de l'argent pour conduire la guerre, se trouvait dans le plus grave embarras; mais les nobles lui vinrent en aide, et lui avancèrent les sommes nécessaires. Cependant les états généraux s'assemblèrent à Bruxelles. Les Brabançons furent les premiers à consentir le subside demande, tandis que les Flamands, les Hollandais et les Zéelandais firent de grandes difficultés. Pourtant le danger devenait plus pressant chaque heure; Hesdin était pris par les Francais. Heureusement le subside fut accordé, et le comte de Buren s'empara des villes de Saint-Pol et de Montreuil. Mais ce succès ne rendit pas entièrement inutile une trêve de dix mois, qui fut conclue le 30 juillet avec la France. Cette trêve fut bientôt prolongée de dix ans, grâce à la médiation

du pape.

Au moment où les Français s'étaient avancés sous les remparts d'Hesdin, Charles de Gueldre avait aussi resom-

mencé à agir. Il s'était porté sur Enkhuisen, mais il n'avait pas réussi à se rendre maître de cette ville. Ayant ainsi échoué, il essava d'engager les états de son duché à prêter le serment de fidélité à la France, afin d'empêcher par là que, après sa mort, les princes de la maison de Habsbourg s'emparassent du pays. Mais il rencontra en eux la plus vive résistance, et excita même la fureur populaire au point que ses châteaux furent attaqués et pillés, et que plusieurs villes admirent des garnisons autrichiennes et clévoises. Toutefois Il s'entendit avec eux, et consentit au mariage de sa nièce, Anne de Lorraine, avec Guillaume de Clèves, anquel il assura la succession de la Gueldre. Les états voulurent qu'en outre il résignât, de sou vivant, le gouvernement du duché en faveur de ce prince. Mais il fut tellement affligé de cette combinaison, qu'il en tomba malade, et qu'il mourut le 30 juin 1538 à Arnhem, L'empereur se vit ainsi délivre d'un de ses ennemis les plus constants et les plus acharnés

Les idées de la réforme se propagaeint de plus en plus. Elles pénétraient dans toutes les classes de la société. Ce tut dans ce moment que Charles-Quint fit faire, dans les Pays-Bas, des préparatifs pour une grande expédition contre Constantinople. Mas cette fois le guerre fut arrêtre par une trêve conclue avec le sultan. Si on n'en vint pos aux mains au

dehors, un événement éclata tout a coup à l'intérieur, qui remit le repos du pays en danger : ce fut la révolte de Gand.

Dans la question des subsides demandés aux états par la gouvernante des Pays-Bas, au moment où le houtilités avaient recommencé avec la France, les Gantois avaient rele plus d'opposition : ils avaient rele plus d'opposition : ils avaient redeputés du Brabant eurent à d'éputés du Brabant eurent accordé les sommes nécessaires. La Flandrey avait été takée pour quatre cent mille vait été takée pour quatre cent mille florins. Trois membres, Bruges, Ypres et le Franc, avaient donne leur consentement; et la gouvernante établit, pour subvenir à cette somme, des droits sur les marchandises dans les villes, et des taxes sur les chemins dans les villages. Les Gantois seuls avaient persiste dans leur refus, prétendant que, selon leurs anciens priviléges, on ne pouvait leur imposer aucune taxe sans qu'ils s'y fussent formellement sonmis. La gouvernante, de son côté, entendait que, les états de Flandre avant consenti, l'opposition d'une ville devait ceder. Après avoir épuise les moyens de donceur, elle résolut donc, pour forcer cette commune, de faire arrêter les Gantois qui se trouvaient dans les autres villes des provinces. La commune, placée ainsi dans un grand embarras, invoqua la médiation des autres membres de la Flandre, et s'adressa à l'empereur. Mals Charles-Quint permit que la gouvernante et ceux de Gand soumissent la décision de ce différend à la sagesse du grand conseil de Malines. Les Gantois se refusèrent à accepter l'arbitrage de ce tribunal, et les prisonniers eux-mêmes ne voulurent pas consentir à racheter leur liberté. Cette affaire s'était longtemps pro-

longée, et l'irritation était parvenue à son comble. On disait même que ceux de Gand avaient envoyé des lettres et des émissaires au roi de France, pour lui offrir la souveraineté de la Flandre, s'il voulait leur assurer sa protection de suzerain. Cependant la gouvernante avait commence à exécuter les villages et les petites villes du quartier de Gand, et prenait des mesures pour affermer les accises. En cette circonstauce, le magistrat convoqua la commune gantoise, pour deliberer sur le parti qu'il convenait de prendre. Les bons bourgeois étaient d'avis qu'il fallait se soumettre, tandis que les métiers voulaient qu'on persistat dans le refus, et qu'on allat en armes au secours des paysans. Les tisserands, retrouvant enfin une partie de cette énergie qui avait animé leurs aieux dans les luttes gigantesques du XIV

siècle, ne purcut contenir leur fureur. Ils allèrent jusqu'à proposer la réforme du gouvernement.

La gouvernante était précisément sur le point de partir ponr la Hollande, au moment ou elle apprit cette délibération hardie. Cependant elle ne céda pas. Elle se contenta d'écrire qu'a son retour, elle aviserait aux moyens de rétablir l'ordre; et elle ordonna que l'on continuât les exécu-

tions avec activité.

Dans ces entrefaites, le mois d'août arriva, c'est-à-dire l'époque du renouvellement du magistrat. Les métiers s'opposèrent à ce qu'il y fût procéde avant qu'il eût été fait droit à leurs réclamations, qui étaient : d'abord, le retablissement de tous les anciens privileges; ensuite, l'impression et la publication de ces priviléges en langue flamande; enfin, l'euregistrement des noms de tous ceux qui avaient contribué, par conseil ou par acte, a presser de taxes la ville de Gand. Ces réclamations étaient fondées surtout sur une charte imaginaire qu'on appelait le rachat de la Flandre. D'apres une ancienne tradition, un des comtes de Flandre, après avoir perdu au jeu son pays à un comte de Hollande, aurait été remis en possession de son fief par la générosité des Gantois, qui le racheterent, à condition que jamais aucune taxe ne pourrait y être levée sans leur consentement. Le peuple demanda que le titre de cette charte lui fût delivre. Comme la chose était impossible, il accusa le magistrat d'avoir détourné ou détruit la charte fabuleuse, et jeta en prison tous les membres de ce corps qui n'avaient pas eu le temps de se mettre en sureté. Ils eurent beau protester qu'ils n'avaient aucune connaissance de cet acte : on les appliqua à la question, pour leur arracher un aveu impossible à faire. Le grand doyen Liévin Pylfut si cruellement maltraité, qu'on dut le reporter dans un fauteuil; ses blessures n'empêchèrent pas les métiers de demander qu'il lût décapité. Le populaire porta sa fureur jusqu'à mettre à prix

la tête des magistrats fugitifs, tout en s'acharnant contre ceux qui étaient restés entre ses mains. En vain Lambert Beyaerde, président du grand conseil de Malines, et Adolphe de Bourgogne, seigneur de Beveren, vinrent-ils essayer de calmer les esprits. Les Gantois s'échauffaient de plus en plus; ils voulaient qu'il leur lut permis de rétablir ces compagnies de Chaperons blancs, qui avaient autrefois si intrépidement combattu pour la cause de la liberté; ils réclamaient, en outre, qu'on supprimât les tribunaux des petites villes, pour donner plus d'importance à celui de leur ressort; et, enfin, que l'ordonnance fd t abolie par laquelle Maximilien et Philippe le Beau avaient annulé les priviléges de la commune. La gouvernante ceda, et accorda ces demandes. Mais les Gantois n'en devenaient que plus exigeants, et bientôt ils ne mirent plus de bornes à leur rébellion. Ils commencerent à attaquer les châteaux, pour y placer des garnisons. Celui de Gaveren était déja investi.

En ce moment le comte de Roculx. gouverneur de Flandre, arriva d'Espagne avec les ordres de l'empereur. Il se rendit directement à Gand, où il essaya tous les moyens de calmer l'exaltation du peuple; mais rien de ce qu'il put faire ne réussit. Les métiers tinrent bon. La commune cependant demanda huit jours pour délibérer sur les propositions de paix que legouverneur venait de lui faire. Mais celui-ci n'en avant accordé que trois, les Kresers ou crocheteurs (nom que la faction populaire s'était donné) rompirent tout à coup les négociations. Le désordre était à son comble. Les échevins saisirent ce moment pour faire ouvrir les prisons, et procurer l'évasion des magistrats prisonniers. Le gouverneur lui-même se sauva avec

eux.
L'empereur; instruit de ce qui venat
de se passer, jugea les circonstances
assez graves pour nécessiter son départ pour les Pays-Bas. Le chemin le
plus court étant par la France, il se décida à le prendre, et à demander un sauf-conduit à Prançois I. Ses conseilers lui représentèrent vainement le prin anquel i laint serposer, lui di-bles ou bien areujes, s'ils ne le retamient prisonier. Ils contente de leur répondre : ils sont l'un et l'autre. Proposité : ils sont l'un et l'autre. Il mouse de terminer l'affaire du hilansis à la satisfaction du roi, et prit route par la France, accompagné de cent personnes seulement. Il passa par troute par la France, accompagné de cent personnes seulement. Il passa par grandes prérements.

Au moment où Charles-Quint arriva en Belgique, son frère Ferdinand s'y trouvait deja avec deux régiments d'infanterie allemande. Une armée, rassemblée grâce aux soins du comte de Nassau, se tenait prête, et l'attendait aussi. Il se mit incontinent à la tête deses troupes, et se dirigea vers la ville rebelle. La consternation fut grande parmi les Gantois, quand ils apprirent 'arrivée de l'empereur. Ils lui envoyérent des députés, pour implorer sa clémence. Il leur répondit qu'il voulait paraître au milieu d'eux en juge et en souverain, le sceptre d'une main, et l'épée de l'autre. Il fit son entrée dans la ville le 24 février 1540, le jour anniversaire de sa naissance. Il était accompagné de sa sœur Marie, de son frère Ferdinand, rol des Romains, et de la plupart des seigneurs belges, qui lui avaient amené quinze cents chevaux. A près s'être assuré des portes et des avenues de Gand, il manda devant lui les membres de la noblesse et du conseil de Flandre. L'orateur de la députation lui exposa toute l'affaire. énuméra toutes les sommes qu'on avait exigées de la ville depuis l'avénement de l'empereur, et finit par demander la suppression du nouvel impôt, qui était contraire aux priviléges de la commune, comme il le prouvait par la charte du comte Gui, de 1296; par celle du cointe Louis de Nevers. de 1334; et par le Grand Privilége de la duchesse Marie, de 1477. Charles-Quint fit répondre par l'avocat fiscal, et combattre les arguments de l'ora-

teur des Gantois. Ensuite il prononca, le 30 avril, une sentence par laquelle il déclara le peuple de Gand coupable du crime de lèse-majesté; en conséquence, il décida que les Gantois seraient dépouillés de leurs libertes, immunités, priviléges et coutumes; que leurs biens, revenus, maisons, armes, canons, et autres semblables munitions ou attirails de guerre, appartenant à la ville ou aux métiers, ainsi que la cloche du tocsin, nommée Roland, serajent confisqués au profit de l'empereur; qu'il serait interdit de fondre à l'avenir des canons; que, outre la part à laquelle la ville avait été taxée dans le subside de quatre cent mille florins, ils paveraient celle de cent cinquante mille florins une fois; et en outre, tous les ans, six mille florins à perpétuité; enfin, que les magistrats, les syndics, les greffiers, avec trente des plus notables bourgeois et le doven des tisserands, vêtus d'une robe noire trainante, et tête nue, six hommes de chaque métier, cinquante de celui des tisserands et cinquante des Kresers, ces derniers vêtus d'une simple chemise, la corde au cou, lui demanderaient publiquement pardon à genoux et à haute voix, par l'organe du syndic, des attentats commiscontre la personne de l'empereur et de la reine.

personne de l'empereur d de la rene. Le ménie jour, il publia un evit qui abelissal i 'ancienne forme d'adminismonde de gouvernement pour la ville : il porta le méme édit courte la ville il porta le méme édit courte la ville il porta le méme édit courte la ville d'Oudenaerde, qui avait pris le parti des rebelles. Edini, il fit trancher la tête à vingi-sax des principaux chefs de la sédition, en frappa d'autres de la sédition, en frappa d'autres de conflicction, et no rodaman plusieura béré de la sédition, en frappa d'autres de la sédition de la

mune.

Quand il eut ainsi réduit les Gantois, il leva le masque, et ne répoudit que par des paroles évasives aux ambassadeurs français, qui le pressaient de tenir la promesse qu'il avait faite au sujet du Milanais. Il nia-même, avecune condamnable deloyauté, qu'il eût rien promis.

Après avoir réglé quelques affaires d'interieur, nommé le prince René d'Orange-Nassau gouverneur de Hollande, de Zéelande et d'Utrecht, et réuni à Bruxellos les états du pays, pour concerter des mesures contre les héretiques, il reprit le chemin de l'Allemanne.

Dans ces entrefaites Charles de Gueldre étant mort, Guillaume de Cleves, qui avait succède à son père en 1539, s'était mis également en possession de la Gueldre, en vertu de la cession qui lui en avait été faite. Il convoqua aussitôt une assemblée des états du duché à Ruremonde, où se presenterent des députés d'Antoine de Lorraine, qui vinrent élever des pretentions sur la Gueldre, leur maitre étant le plus proche parent mâle du feu duc Charles. L'empereur fit aussi exprimer aux états son étonnement sur le parti qu'ils avaient pris pour Guillaume de Clèves. Malgré ces reclamations et ces remontrances, ils prétérent le serment de tidélité à leur nouveau duc, qui entreprit immediatement le gouvernement du pays. L'affaire fut portée devant la diéte de l'Empire, où Guillaume fit valoir les droits de la maison de Clèves. mais où rien ne fut décidé. Enlin, au moment où Charles-Quint se mit à la tête de l'armée réunie pour réduire les Gantois . le bruit se répandit que ces forces, après avoir atteint leur but, seraient conduites contre la Gueldre. Guillaume convoqua done en toute hâte les états du duché, qui lui promirent de le soutenir de leurs biens et de leurs personnes jusqu'à la dernière extrémité. Ils lui fournirent l'argent nécessaire pour la défense du pays; et quand les préparatifs furent terminés, il chercha à s'assurer de l'appui du roi de France. Mais Gand soumis, l'empereur ne tourna point son épée contre les Gueldrois; et il présenta de nouveau à la diète la question en litige. Les princes, après l'avoir examinée, laissèrent Charles-Quint libre de chercher à faire valoir par les armes ses droits sur le duché de Gueldre.

Pendant ce temps, Guillaume de Cleves s'était rendu secrétement à Amboise, pour obtenir des secours de François I. Durant son séjour en cette ville, il épousa Jeanne de Navarre, qui devint plus tard mère de Henri IV; et cette princesse recut en dot la Gueldre, dont Guillaume venait de faire hommage au roi. Bientôt après, la guerre recommença entre François et Charles Quint, pour des motifs qui ne se rattachent point à l'histoire des Pays-Bas. Toutefois ce furent encore ces provinces qui fournirent de l'argent, comme toujours, pour des querelles qui ne les regardaient point. Seulement, quelques mois plus tard, cette affaire devint aussi la leur. Les Francais ouvrirent la campagne en s'avancant dans le Hainaut, et en mettant le siège devant Landrecies. Puis ils tombérent sur le Luxembourg, et s'emparcrent de tout ce duché jusqu'à Thionville. Mais ce succès ne fut pas de longue durée; car le conite d'Orange-Nassau, gouverneur de Hollande, accourut avec unc armée, et força les troupes françaises à la retraite.

Au moment où le comte de Nassau était ainsi occupé à chasser l'ennemi, on apprit que Martin Van Rossem. maréchal de Gueldre, rassemblait des troupes. Il avait déjà commencé par lancer quelques corsaires sur le Zuyderzee. Il se jeta dans le Brabant, et commit de grands dégâts sur le territoire de Bois-le-Duc. Il prit le château de Hoogstracten, et sigualait chaque jour par un nouveau progrès. Le prince d'Orauge rentra en toute hâte dans sa seigueurie de Bréda, et marcha contre Hoogstraeten; mais il fut forcé de se replier sur Anvers. Van Rossem le suivit jusque sous les murs de cette ville, dont il essava vainement de s'emparer, D'Anvers, le capitaine gueldrois se dirigea vers Malines, mettant partout le pays à rancon. Après avoir echoué dans une attaque qu'il essaya sur Louvain, il sortit du Brabant ct alla se joindre aux Français, qui étaleut rentrés dans le Luxembourg.

Le marchal de Gueldre a'étant dirigé dece old. Le prince d'Orange s'avanc a vec une armée imposanteaux le terrès gueldroises. Ce inouveuent y fit revenir tout à coup Martin Van Rosem, pendant que les Français, voyant toutes les forces du prince occupée ail-leurs, poussèrent leurs progrès dans le Hainaut, et se fortilièrent à Landrecies, dont les étaient empares.

Le danger pressait. Aussi l'empereur, sentant combien sa présence était nécessaire dans les Pays-Bas, descendit le Rhin avec un grand nombre de troupes, au milieu de l'été de l'an 1542. Il avait avec lui quatorze mille lansquenets allemands, quatre mille Italiens, autant d'Espagnols, et quatre mille six cents cavaliers allemands, wallons et albanais, pendant que le prince d'Orange avait déjà sous ses ordres douze mille fantassins et deux mille hommes de cavalerie. Guillaume de Clèves ne put tenir devant des forces aussi supérieures. Dans les premiers jours de septembre, il vint luimême dans l'armée impériale, campée à Venloo, offrir sa soumission à Charles-Quint: Il obtint sa grace, a condition qu'il maintiendralt dans ses États la religion catholique; qu'il renoncerait à l'alliance du Danemark et de la France; qu'il jurerait fidelité et obéissance à l'empereur, au roi Ferdinand ct à l'Empire ; qu'il s'engage rait à ne conclure jamais un traité contre l'empereur ou ses héritiers, mais au contraire à les comprendre toujours daus les appointements qu'il pourrait faire; enlin, qu'il abandon-nerait à l'empereur et à ses héritiers la Gueldre et le pays de Zutphen. Guillaume accepta ces conditions: et la Gueldre avec ses dépendances prêta le sermeut d'hommage à Charles-Quint, maltre maintenant de toutes les provinces des Pays-Bas, la principauté de Liège exceptée.

Ces seigneuries assurées à sa majson, l'empereur tourna son attention vers la France, On commença par le siège de Landrecies; mais il fut bientôt abandonné, une armée française s'é tant avancée pour dégager cette ville. On ne resta pas inactif cependant; Cambrai et Cateou-Cambresis furent repris. Arlon fut reconquis dans le Luxembourg, que les Français occupaient de nouveau jusqu'à Thionville, Dans ces entrefaites l'hiver arriva. et il fut activement employé à des négociations. L'empereur gagna dans le roid'Angleterreun puissant allié contre la Prance. Il détacha Christiern III. de Danemark, de l'alliance française et obtint pour ses sujets des Pays-Bas la liberté de naviguer dans la Baltique. Enfin, dans la diéte de Spire, il se procura l'aide de l'Empire romain contre François I

Au printeinps, il se trouva en état de se mettre énergiquement sur l'offensive, La ville de Luxembourg fut reprise; Commercy et Ligny tombé rent au pouvoir des troupes Impériales. Le chemin de Paris était onvert, et il surait fallu marcher sur cette capitale, Mais l'empereur s'arrêta devant Saint-Dizier, tandis que Henri VIII perdit son temps devant Montreuil et Boulogne. Ces retards sauvèrent peutêtre la capitale française; car des négociations furent entamées, et bientôt la paix de Crespy intervint. Cet acte était d'une haute importance pour les provinces belges; car il rompit, par une de ses stipulations, le lien féodal qui avait, depnis si longtemps, rat-taché à la France les comtés d'Artois et de Flandre; et, par une autre de ses clauses, il ancantit toutes les prétentions du rol de France sur la Gueldre. Maintenant que l'emperenr venait de triompher de tous ses ennemis du côté des Pays-Bas, il songea à établir d'une manière plus solide son autorité en Allemagne, où elle se trouvait gravement compromise par les Inthériens, à la tête desquels s'étaient places l'électeur de Saxe et le landgrave de Hesse. Ce fut une occasion nouvelle de demander de l'argent aux provinces des Pays-Bas, deja épuisées par tant de guerres et de subsides, Elles fournirent aussi des troupes,

BELGIQUE ET HOLLANDE.

que commandait en grande partie le comte Maximilien de Buren, et dans lesquelles servaient le comte Lamoral d'Egmont, Henri de Brederode, et plusieurs autres seigneurs des premières maisons flamandes. Les protestants, abandonnés de la France, de l'Angleterre et du Danemark, succombèrent sous la trahison et sous les armes impériales. Les victoires remportées par Charles-Quint sur ce parti, en 1548 et en 1549, contribuèrent à établir des rapports tout à fait nouveaux entre les Pays-Bas et l'empire d'Allemagne.

Nous allons ici en expliquer la na-

Les Pays-Bas bourguignons avaient, depuis le règne d'Othon le Grand, appartenu sans contestation à l'empire d'Allemagne, à l'exception de la Flandre occidentale et de l'Artois, qui étaient flefs français. En l'an 1500, l'Empire ayant été divisé en différents cercles pour les besoins de l'administration, le duché de Gueldre, la principauté de Liége, l'évêche d'Utrecht, et le territoire situé sur la rive droite de la Meuse, furent compris dans le cercle de Westphalie; les seigneuries de l'ancien duché de la basse Lotharingie, situées sur la rive gauche de la Meuse, ainsi que les coıntés de Hollande et de Zéelande, furent enfermées dans le cercle du Rhin; et plus tard, en 1512, elles recurent la dénomination de cercle de Bourgogne, pour autant qu'elles se trouvaient appartenir à la maison de Habsbourg. Par suite de cette division, les princes de l'Empire demandèrent, à plusieurs reprises, que les Pays-Bas fussent soumis au payement des taxes impériales, que ces pays avalent cesse de fournir depuis la mort du dernier duc de Brabant. Ces réclamations devinrent surtout tres-pressantes en 1543, et plus vives encore l'année suivante. Charles-Quint y résista longtemps, parce qu'il craignait que les subsides impériaux, auxquels ces provinces auraient été soumises, ne diminuassent d'autant les subsides particuliers qu'il avait l'habitude d'en tirer pour ses propres guer-res. Enfin, le 26 juin 1548, l'Empire

décida, à la diète d'Augsbourg, que les Pays-Bas bourguignons, y compris Utrecht, la Gueldre et Zutplien, formeraient le cercle de Bourgogne, et payeraient annuellement autant que deux électorats. La Flandre et l'Artois, qui avaient cessé d'être considérés commo des siefs français depuls le traité de Crespy, furent incorpores dans ce cercle, de mênie quel'Over-Yssel, Drenthe, Groningne et la Frise, comme dépendances de la Hollande et d'Utrecht. Cependant cette réunion des Pays-Bas à l'empire d'Allemagne était plutôt nominale que réelle; et au fond elle ne se bornait qu'au payement des taxes impériales, comme prix de la protection qu'ils en recevaient. Sans doute .. en agissant ainsi, Charles-Quint trahissait son devoir d'empereur; car il rompait, en faveur des Intérêts de sa famille, le lien qui rattachait ces provinces au grand corps de l'Empire, et qu'il aurait dû rétablir s'il avait écouté la voix de la justice. Mais il fut cruellement puni dans son fils de cette lésion apportée à ses devoirs.

Ce que son père avait commencé, Philippe II le continua plus tard. Les proviuces belges sentaient trop bien quelles bornes solides elles avaient toujours trouvées à l'arbitraire de leurs princes, dans leur réunion à l'Emplre, pour ne pas tenir au faible llen qui les y rattachait encore, et que Phillippe chercha de toutes les manières à briser entierement. Jusqu'en 1579, un membre flamand continua à siéger dans la haute cour impériale. Les membres de l'Union d'Utrecht déclaraient encore qu'ils n'entendaient pas se soustraire à la suzeraineté de l'Empire. Ce ne fut que lorsque le déchirement fut devenu complet, que les provinces insurgées cessèrent de payer la taxe de l'Empire. L'empereur Rodolphe II fit, en 1607, uue tentative iuutile pour renouer les anciens rapports; et plus tard, bien que la paix de Westphalie eût établi que le cercle de Bourgogne resterait doniaine impérial, l'empereur Ferdinand III traita cependant, dans les actes de Munster, les Provinces-Unies comme détachées

du cercle de Bourgogne, et comme des terres qui n'appartenaient plus par aucun lien à l'Empire. Ce lien cependant continua à exister, de non plutôt que de fait, pour le reste du cercle de Bourgogne, c'est-à-dire pour les Pays-Bas espagnols, et plus tard autrichiens.

La législation des souverainetés particulières qui composaient les Pays-Bas se trouvait alors développée d'une manière entièrement historique. Comme toutes avaient, à l'origine, fait partie de l'empire des Francs, et que la plupart avaient appartenu plus tard au duché de la basse Lotharingie, on rencontrait dans leur législation des formes sinou communes, au moins analogues. En général, chacune de ces seigneuries avait sesetats, qui étaient, il fant le dire, différemment organises, selon les développements particuliers quecette institution recut dana l'intervalle qui sépare le règne des Carlovingiens de celui de la maison de Bourgogne. Ces états devinrent, avec le temps, des corps politiques d'une haute importance, ici plus tot, la plus tard, ici avec plus, la avec moins d'attributions, selon que les besoins d'argent l'avaient exigé des princes. En Hollande, les etats existaient denuis longtemps avant qu'on ne les considérat comme un corps; car le prince traitait toujours avec les seigneurs et les villes en particulier. Puis encore le nombre des villes qui avaient acces aux états n'etait pas déterminé d'une manière précise : les plus importantes seules y furent d'abord admises, les autres se trouvant pour la plupart soumises aux seigneurs. mais se developpant de plus en plus, et tendant a s'elever plus tard au rang des premières. Un momeut arriva, où les princes trouvèrent plus d'avantage à traiter avec les villes d'un ordre inférieur. Mais celles - ci cherchèrent bientôt d'elles-mêmes à s'affranchir des assemblées des états dans leurs murailles, pour ne pas être exposees aux dépenses que ces réunions rendaient nécessaires. Charles-Quint mit grandement à profit cette tendance,

et la favorisa de toutes ses forces. Les états de Hollande ne parviurent à s'organiser complétement en corps politique que pendant le dernier quart du X Ve siècle; et Dordrecht, qui alors etait encore la ville la plus importante du pays, se trouvait à la tête dessicommunes, tandis que la famille de Nassau s'était placée à la tête de la noblesse, grâce à la contiance dont Maximilien avait investi un de ses membres, Englebert. Cette famille, d'ailleurs, put d'autant plus facilement prendre cette position, qu'aucun des souvenirs de la longue et sanglante querelle des Hoekschen et des Kabeljaauwschen ne s'attachait à son nom, ni ue l'exposait par consequent aux haines traditionnelles de ces factions. La noblesse réunie n'avait droit, dans l'assemblée des états du comte, qu'à une seule voix pour elle, pour les vassaux de ses seigneuries, et pour les petites villes qui lui étaient soumises, tandis que les six grandes villes : Dordrecht, Haarlem, Delft, Levden, Amsterdam et Gouda y avaient une voix chacune. Les petites villes, quand elles s'y présentaient après avoir été invitées, débattaient elles-mêmes leurs intérêts. Le corps des états avait, pour traiter ses affaires, un syndic eommun, qui portait le nom d'avocat ou de grand peusionnaire de Hollande. Le clerge n'y était aucunement représenté.

Ecite.

L'organisation des états était la méme en Écelonde, excepte qu'il s'y trouvait un seni membre du clergé, l'abbé
de Middelbourg, et qu'il u'y arriqu'un seul membre de la noblesse,
le seigneur de Veur et de Middelbous,
outre les représentants des sirvilles
suivantes: Middelbourg, 'ècre, Flassingue, Zierickzée, Gos, et Tho-

Dans le diocèse inférieur d'Utrecht, les états se composaient du chapître de la cathédrale, de la noblesse capitulaire et de cinq villes; tandis que dans le diocèse supérieur, c'est-a-dire dans l'Over-Yssel, ilsue comprenaient que la noblesse et les villes de Deventer, Zwolle, et Kampeu. En Gueldre, le collége des états était organisé de maniere à compendre les quatre quartiers du duché, dont chacun avait son chef-lieu; ainsi il y avait le quartier supérieur, dont la capitale était Ruremonde; le Bétuwe, qui avait Nimégue; le Veluwe, qui avait Nimégue; le Veluwe, qui avait Arnhem; et Zutphen, qui avait la ville du même nom.

En Frise, il se composait de onze villes et de vingt-huit (plus tard de trente) cercles judiciaires ou grielenyen, chacun représenté aux états par des plénipotentiaires. En outre, los abbés des monastères du pays y figu-

raient aussi.

Le territoire de Groningue avait ses états, où siègeaient les abbés, la noblesse, et les représentants des paysans libres. La ville et ses dépendances formait un corps à part avec ses quatre bourgmestres et ses douze échevins, assistés de vingt-neuf jurés.

L'organisation des états du duché de Brabant était à peu près la même que eelle admise en Gueldre; ils se composaient de trois membres, à savoir : le cierge, à la tête duquel se trouvait l'abbé de Tongerloo; la noblesse, à la tête de laquelle se présente fréquemment la maison de Nassau, pour la seigneurie de Breda qu'elle possedait; et enfin les villes et les bourgsdu pays, parmi lesquels Bruxelles et Louvain exercaient une haute prépondérance politique. Mais, outre cette division en trois membres, il y en avait une autre encore : celle des quatre quartiers du duché, dont chacun avait une des grandes villes pour capitale, celles de Louvain, de Bruxelles, d'Anvers, et de Bois-le-Duc. Les états de Brabant avaient acquis, bien plus tôt que ceux de Hollande, le droit de refuser leur obéissance au prince, et de se mettre en armes contre lui quand il portait atteinte à leurs privileges.

Les états de Limbourg, qui se rattachèrent en quelque sorte a ceux de Brabant, comme les états de Zée-landese réunirent à ceux de Hollande, se composaient du clergé, dans lequel siegeait le chapitre d'Aix-la-Chapelle, de la noblesse et des villes. Ils ne

formaient ensemble qu'un seul quar-

Nous avons deià appris à connattre en partie l'organisation des états de Flandre, par les histoires des troubles qui agitérent successivement ce comté. Pendant longtemps les trois villes de Gand, Bruges et Ypres, avaient été les seuls membres des états qui représentassent à l'égard du prince le comté, qu'elles se partageaient en trois grands cercles judiciaires. Le Franc de Bruges, qui formait une espèce de commune rurale, et auquel tenait une grande partie de la noblesse du quartier nord-est de la Flandre, tendit peu à peu à obtenir le même droit de représentation. Bruges fut bumiliée. par sa rébellion contre Philippe le Bon en 1438, et le Franc fut definitivement reconnu comme quatrième membre de Flandre. En 1453 , la ville de Gand fut dépouillée également de la juridiction qu'elle exerçait sur les villes et les villages qui étaient sous sa dépendance, bien que toutefois elle fût laissée intacte dans son droit de représenter seule son quartier,

La Flandre méridionale, qui avait pour chefs-lieux Lille et Tournai, possédait ses états particuliers. La ville de Tournai avait dans sa juridiction ses faubourgs, trois paroisses rurales, et trois hameaux. Elle était représentée par son magistrat, qui cependant était tenu de demander l'avis des trente-six métiers dans les affaires relatives aux impôts, et en outre celui des députés des villages, quand il s'agissait d'établir des taxes nouvelles. Les états du domaine épiscopal de Tournai se composaient d'un chargé de pouvoirs de l'évêque, d'un représentant du doyen, du chapitre, de deux abbés, et de quatre nobles investis de la haute justice. Dans les questions des subsides et des taxes, ils avaient coutume deconsulter aussi les villages, parmi lesquels Mortague et Saint-

Amand étaient les plus importents.

Dans le reste de la Flandrefrancaise, à Cambrai, dans le territoire
d'Alost et dans celui de Waes, les
frats n'avaient qu'une importance fort

seconduire, garce qu'fit ne représentaient que des frations ionées de pays. La noblesse et les villages, et quéquérois sussi (commes Cambus) et entegré, faissient partie de ses états, qui ne constituent par le proprement jours aéparêment avec le prince, et se servaient tour à tour de coll-cie et des états plus puissants de Flandre. Dans les affaires d'untéré géneral lis le jueçait convemble, coneurremment avec les quatre membres du comité.

Dans l'Artois, les états se composaient de quatre membres, dont l'un était formé par le chapitre et par les abbes; la noblesse, la rille d'Arras et celle de Saint-Omer représentaient lestroisautres. Quand les états de l'Inddre se montraient disposés à se prêter aux exigences du comte, ceux d'Artois se rangenient anns peins du même côté, sinsi que ceux d'un contrais.

Ceux de Hainant étaient composée de einqu membres du clerge, écat-à-dire du cliapitre, des abbés, et des doyres des circonescriptions diocésaines; des douze pairs ou hauts borons, et reste de la noblesse; des villes de Mons et de Valenciennes; et enfle, des autres petites villes de monté. Les villes ne pouvaient nommer, pour villes ne pouvaient nommer, pour de fonctions ans le comté.

de fonctions par le comte.

Les états de Namer ne complaient
que trois membres, à savoir : le
clergé, dont faissient partie, outre
le chapitre, plasieures abbés, et les
représentants de la dame priseure d'andemne et de l'abbesse de floustier surdemne et de l'abbesse de floustier surcertaine par les ballis de contre et le
court et Bourignes et q-enda, h ville de
Namar, représentée par sommagistre mète par les chefs des vingt-quatre mè-

tiers.

Enfin, dans le Luxembourg, les états n'étaient aucunement organisés en eorps. La noblesse y était tontapuissante, après elle venait le clergé, dans lequel l'abbé de Saint-Mazinin de Treves était représenté par un

chargé de pouvoirs; ensuite venaient les villes. La classe des paysans était en grande partie soumise au servage.

Les provinces der Pay-Bas, qui cottes se travesient ainsi organisées selon le mode des institutions germaniques, ferent oltone étaches, comma nous l'avous dit, du grand corps de partiern nouvement de l'archive de l'archive de l'archive l'archive

Ce prince n'était pas d'un earactère ui put le faire aimer des populations des Pays-Bas, sur lesquelles il devait régner après la mort de son père Charles-Quint le sentit si bien, qu'il jugea nécessaire de montrer son fils aux provinces bourguignonnes, et de chercher à lui concilier le bon vouloir de ees peuples si impatients dé tout joug et de tout maître. En 1549, Philippe arriva à Namur, d'où il se rendit en Brabant; il pareourut successivement la Flandre, l'Artois et le Hainaut. Il passa par Malines à Anvers, d'où il entra dans les provinces septentrionales, pour visiter la Hol-lande, Utrecht, l'Over-Yssel, la Gueldre, la Frise et Groningue. Partout il fut inauguré comme futur successeur de son pere, et partout il jura d'observer et de maintenir les franchises

et les libertés du pays.

Après que Philippe eut ainsi prêté
et reçu tous les serments, CharlesQuint assembla les états du pays, et
déclara, de conoert avec eux, l'indivisibilité perpétuelle des provinces, et
doans une organisation plus forte aux
inquisiteurs établis dans les Pays-Bas.

Ainsi ces provinces étaient dans l'attente d'nn nouveau maître qui était loin de leur plaire. En effet, ce prince n'avait aucune des qualités chevaleresques de son père l'empereur: is dant freid, risservi, peu synapstisus, peu affable, toujoura cedei, et eureloppe dans un toumen siceonematic particular de la compania de la maria particular de la compania de la compensait les mœurs du pars, il ne avarda pas nieux palare aux sejueurs sir ni à la chasse ni sus armes. Il rement il daignait leur odresser la parole out seur donner un salot. Abia co qui déveloga artitota parmi les tre lui, c'était la haine qu'il portait tre lui, c'était la haine qu'il portait sux doctrines de la réforme, auxquelles les provinces teasient si progrettes de la réforme, auxquelles les provinces teasient si progrettes de la réforme, auxguelles les provinces de nord

Les rigueurs comminées contre les protestants avaient commence avec une énergie nouvelle, depuis l'édit rendu contre eux en 1550. Anvers toutefoia en fut beaucoup moins atteint que le reste du pays; car cette ville avait de grandes relations avec l'Allemagne protestante, et elle souffrait déia assez dans son commerce, rien que par les conséquences de l'édit, pour adresser à l'empereur une remontrance appuyée par le conseiller Viglius et par la reine gouvernante, Aussi, par egard pour les marchands étrangers, il rendit bientôt une ordonnance moins sévère, dans laquelle en même temps il employa le terme de juge ecclésiastique au lieu d'inquisiteur, afin de ne pas donner lieu a une comparaison avec l'inquisition d'Es-

Les deux années qui suivirent fingent sessex calmes. Mais, en 1652, la figuera sessex calmes. Mais, en 1652, la figuera cétata de nouveau entre l'empereure et chat de nouveau entre l'empereure de la France. Marrior, électeur de Saxe, avait formé secrétement une ligue race la successur de l'arques (1, Henri qui à arroga le litre de protecteur en libertie d'Allemagne. Le roi suisit de Toul et de Verdun, qui dépendaient de Toul et de Verdun, qui dépendaient de Toul et de Verdun, qui dépendaient de Empire, et semi ten marche pour epiere na jonction avec les princes airlemands. Pendant ce temps la gouvenante des Pays-Bas lança une armée ser la Piesarie on se committer on plus grands dégâts; et l'empereur rassembla toutea ses forces, pour reprendre les trois évêchés. A la lin d'octobre, il parut devant Metz avec une armée de soixante mille hommes, et commenca le siège de cette place. Mais, après avoir passé soixantecinq jours devant ses remparts, que François de Lorraine, duc de Guise, defendait avec un courage héroique, Charles-Quint se vit forcé de lever le aiége, la moitié de son armée avant été détruite par les maladies. Il se vengea de ce revers par ce mot, devenu si célèbre : « Je m'aperçois que la Fortune est femme; elle abandonne les vieillards, pour accorder ses faveurs aux jeunes gens. »

Apres un hiver passé dans des préparatifs de guerre, l'empereur rouvrit, au printemps 1553, la campa-gne par le siège de Thérouanne. Cette ville, située sur la Lys, dans l'Artois, était le boulevard de la Flandre contre la France: elle s'était rendue aux Français, et attachée avec enthousiasme à leur cause. Ses fortificatious etaient dans un très-mauvais état; et le roi Henri II, plein d'une aveugle confiance dans ses succès, n'y avait laisse qu'une faible garnison. Charles-Quint la fit investir par une armée de quarante mille combattants, sous les ordres du seigneur de Roeulx. Après un siège meurtrier, elle fut prise d'assaut, et les soldats impériaux passèrent toute la garnison au fil de l'epée. Thérouanne . livrée au pillage, fut ensuite démantelée et rasée au niveau du sol, par ordre de l'empereur ; et les habitants furent disperses dans les villes voisines. Cette ville avait disparu pour jamais.

Presque en même temps celle d'Hesdia fut prise. Elle subit le sort de Thérouanne, et fut entièrement dé-

truite.

Au moment où s'exécutaient ces
ordres terribles, l'empereur songeait à
un vaste plan qui devait puissaument
servir sa politique, c'est-à-dire au mariage de son fils Philippe avec Marie
d'Angieterre. Les principales conditions de cette alliance, qui fut contracté en 1554, étaient que don Carlos.

fils du premier mariage de Philippe, succéderait à son père en Espague, dans les Indes, à Naples, en Sicile, dans le Milanais et dans ses autres possessions d'Italie, tandis que le premier néde la se-. conde union lui succéderait dans les Pays-Bas et en Angleterre, de même que les autres royaumes, en cas que don Carlos mourût sans posterité. On voit dans cet arrangement que l'empereur tenaità mettre les Pays-Bas en rapport avec celui d'entre les pays européens vers lequel, par leur commerce et par leur navigation, ils devaient tendre le plus, c'est-à-dire avec l'Angleterre : car, à vrai dire, aucun intérêt naturel ne militait en faveur d'une union entre les Pays-Bas et l'Espagne; et (l'emperent l'avait compris) il y avait là , an contraire, une grande cause de division.

Aussitôt que les négociations de cette alliance furent connues, le roi de France en concut de vives alarmes. et aussitôt il reprit les hostilités avec une vigueur nouvelle. Il voulait aborder l'empereur, avant que des forces anglaises eussent pu venir accroître la puissance de ses armes. Il se hâta donc de réunir une armée formidable qu'il partagea en trois corps, et qu'il lança, par trois points différents, sur les Pays-Bas: l'un dans l'Artois, l'autre dans le Hainaut, et le troisième dans les Ardennes. La campagne s'ouvrit par la prise de Marienbourg, place située dans l'Entre-Sambre-et-Meuse, que Marie, reine de Hongrie, avait fait ceindre de murailles et ériger en ville. Chimay fut occupé, pendant que les places ardennaises tombaient l'une après l'autre. A la nouvelle de ce succès, Henri II vint lui-même se placer à la tête de ses troupes. Il cerna Dinant, et vint assiéger la petite ville de Bouvignes. Le deuxième et le troisième corps d'armée, commandés l'un par le connétable de Montmorency, l'autre par le duc de Nevers, se trouvaient réunis devant cette forteresse. La ville fut emportée après un assaut sanglant, et presque toute la population passée au fil de l'épée.

La tradition populaire a conservé

de ce siège meurtrier un épisode plein d'intérêt. Elle raconte qu'une partie de la garnison, après la prise de la ville basse, s'était retirée dans la grosse tour du fort de Crèvecœur, placé sur les rochers qui dominent Bouvignes, et qu'elle continuait à s'y défendre à outrance. Trois jeunes dames, remarquables par leur rang et par leur beauté, voulant partager le sort de leurs époux. qui comptaient parmi les chevaliers les plus distingués du pays, les suivirent dans le fort, où elles enflammèrent. par leur présence et par leur exemple, le courage des assiégés. Le désir de venger la mort de leurs maris, tués sous leurs yeux, ne fit que stimu-ler leurs forces. Mais les braves dont elles avaient secondé et soutenu la valeur par tous leurs efforts, étalent presque tous tombés aux côtés de ces héroines. Le nombre des assiégés diminuait de minute en minute sous les boulets de l'ennemi, qui battait sans relâche leur dernier refuge. La tour allait être prise, quand tout à coup elle fit taire tous ses canons. Les Français crurent qu'elle allait se rendre. Mals au même instant ils virent les trois amies s'agenouiller, les bras entrelacés, au sommet des créneaux, et, après une courte prière, se précipiter dans les flots de la Meuse, pendant que la tour elle-même s'ébranla sur sa base, et sauta avec un bruit effroyable. Ce spectaele remplit tout le camp de terreur et d'admiration. Le duc de Nevers voulut profiter

de l'épouvante que la prise de Bouvignes devait avoir inspirée aux Dinantais, pour les faire sommer de se rendre. Mais Ils répondirent que si on leur apportait le cœur on le foie du roi de France ou du duc, ils le rôtiraient volontiers pour en faire un bon déjeuner. Ils allerent même jusqu'à couvrir d'insultes et d'outrages le héraut qui leur avait été envoyé. Le duc, indigné, commença aussitôt à battre avec un si grand achernement la ville, qu'elle fut forcée de se rendre. Malgré la capitula-tion, qui accordait aux habitants leur vie et leurs biens saufs , Dinant fut mis au pillage; ses églises même, où les femmes et les enfants avaient cherché un asile, ne furent pas épargnées; et tous ces malheureux en furent arrachés, pour être traînés à la suite du

vainqueur.

L'empereur fremit de rage en recevant ces terribles nouvelles. Il avait rassemblé à Namur une armée nombreuse, dont il confia le commandement au duc Emmanuel-Philibert de Savoie. Le roi Henri passa aussitôt la Meuse et la Sambre, et vint prendre position à deux lieues de Namur, espérant que l'empereur viendrait lui offrir la bataille. Mais Charles-Quint ne hougea point, et ilse borna à grossir chaque jour ses forces. Le roi, vovant ue de nouveaux renforts ne cessaient d'arriver à son enneml, se replia vers la rivière de Haine, attaqua, prit et détruisit le château de Marimont, que la reine Marie avait fait construire en 1548. Ce fut une représaille dont il usa pour se venger de la destruction du château de Folembray en Picardie, que François Lavait bâti, et que la reine de Hongrie avait brûle deux années auparavant. De Marimont, les troupes rovales se porterent sur Binche, et livrèrent cette ville au pillage et aux flammes, avec le beau palais que Marie y possédait. Puis, après avoir ravagé une partie du Hoinant et réduit en cendres Maubeuge et Bavai, Henri planta son camp entre Valenciennes et le Quesnoy. Cependant les vivres commencaient à lui manguer. Alors il entra dans le Cambrésis, et s'arrêta à Crèvecœur pour rétablir son armée.

Pendant que ces dégâts s'exerçaient dans le Hainaut, l'armée impériale se mit en mouvement, et suivit pas à pas les Français. Elle prit poste près de Cambrai, dans le voisinage de l'ennemi, espérant en venir aux mains avec lui. Mais le roi, n'osant pas se hasarder en plaine, ne sortait pas de son camp. Il profita d'un moment favorable pour se tirer de cette position et se dirigea vers Bapaume, exerçant partout la dévastation et l'incendie. Il ne s'arrêta que pour essayer d'en-lever la petite ville de Renti, située vers les confins de l'Artois et du Boulonnais. Mais il fut forcé d'en lever le siége, l'armée de l'empereur étant survenue pour dégager cette place.

Maintenant le tour de Charles-Ouint était venu. Il tomba sur la Picardie, et y mit tout à feu et à sang. faisant ainsi expier aux Français les ravages qu'ils avaient commis dans le Hainaut et dans l'Artois. Ces représailles furent terribles.

Pour empêcher le roi de se jeter de nouveau dans le Hainaut et dans le comté de Namur, Charles-Quint lit commencer aussitôt la construction de deux villes fortes : l'une, placée vis-àvis de Givet et nommée Charlemont, du nom de son fondateur et de sa situation; l'antre, appelée Philippeville,

du nom de Philippe II. Tandis que les soldats impériaux dévastaient la Picardie, une flotte française, composée de vingt-six vaisseaux de guerre, sortit de Dieppe, et rencontra en mer vingt-quatre navires belges, qui, chargés de marchandises, retournaient dans leur pays: elle se mit aussitôt à les attaquer. Après une vaillante défense, les Flamands, voyant qu'ils ne pouvaient résister avec leurs bâtiments de commerce à des forces si supérieures, prirent une résolution qui leur fut inspirée par le désespoir. Ils attachèrent leurs navires l'un à l'autre au moyen de grappins, mirent le feu à leurs poudres, et se firent sauter en l'air. Hommes et vaisseaux, Belges et Français, furent enveloppés dans le même désastre. Il n'en échappa qu'un

Cenendant l'empereur, accablé de maladie, sentait que sa main n'était plus forte assez pour porter le scep-tre si lourd de tant de royaumes. A l'état de souffrance où il se trouvait, se joignait un grand dégoût des affaires. L'activité du corps ne repondant plus à cette prodigieuse activité d'esprit qu'il avait déployée pendant sa longue carrière, il eprouvait un affaissement moral qui le fit enfin aspi-

très-petit nombre de part et d'autre.

rer au repos. Il commença done par negocier avec le roi de France, à l'abbaye de Vaucelles près de Cambraí, d'abord un cchange de prisonniers, ensuite une trêve de cinq ans.

Puis il résolut de résigner sa puis-

sance en faveur de son fils, auquel il avait déjà cédé les rovaumes de Naples et de Sicile. Les états généraux du pays furent convoqués à Bruxelles, et, dans une séance solennelle tenue au palais le 25 octobre 1555, à trois heures après midi, il remit à Philippe le gouvernement des Pays-Bas et de la Franche-Comté. L'empereur y parut, accompagné de Philippe son fils, de Marie sa sœur, de Philibert, duc de Savoie, et suivi d'un grand nombre de nobles, et des ambassadeurs des rois et des princes confédéres. Aussitôt que Charles-Quint eut pris place entre son fils et sa sœur, sur une estrade élevée à cet effet. Philibert de Bruxelles, membre du conseil privé, prit la parole, et exposa l'état de maladie et de souffrance où l'empereur se trouvait réduit, le besoin de repos qu'il éprouvait, et sa resolution de se démettre du pouvoir. En effet, dès le mois de février 1549, Marillae, ambassadeur de France à Bruxelles, avait écrit à son maître ces lignes assez curieuses : . L'empereur a l'œil abattu, la bouche pâle, le visage plus mort que vif, le col exténue, la parole faible, l'haleine courte, le dos fort courbé, et les jambes si faibles, qu'à grand'peine il peut aller, avec un bâton, de sa chambre jusqu'à sa garde-robe. Philibert de Bruxelles avant fini sa longue harangue, tout le monde demeura stupéfait de la grande résolution de l'empereur : on plaignit le pays, qui allait être privé d'un tel appul dans des circonstances si périlleuses, lorsqu'un roi jeune, actif et belliqueux, commandait à la France, nation inquiète et puissante, qui ne respirait que la guerre, toujours jalouse de notre prospérité et de notre commerce. Alors l'empereur se leva péniblement, la main droite appuyée sur un bâton, et la gauche sur l'épaule de Guillaume de Nassau, prince d'Orange; et il fit signe qu'il voulait parler. Il commenca d'une voix très-faible; mais lorsque, jetant un coup d'œil sur sa vie passée. il vint à rappeler ses travaux, ses actions et ses grands desseins, il éleva le ton, son regard s'anima, et sa parole retentit, solennelle comme derniers accents d'un mourant. milieu du silence religieux de l'assemblée, qui avait de la peine à contenir son émotion. Ensuite, se tournant vers son fils, l'empereur lui recommanda les Belges ses compatriotes, et particulièrement les intérêts de la religion catholique. A la fin, ne pouvant plus retenir les sentiments qui l'oppressaient, ses jambes fléchirent, sa voix défaillit, et il se laissa retomber presque mourant sur son siége. L'assemblée avait écouté jusque là son discours avec le plus profond re-cueillement; mais, à ces derniers aceents, tout le monde se mit à sangloter. Jacques Masius , syndic d'Anvers, répondit au discours de l'empereur. au nom des états. Puis Philippe s'avança, se mit à genoux devant son pere, et dit qu'il n'acceptait le gouvernement des provinces belgiques. qu'il lui plaisait de résigner en ses mains, que pour se conformer à sa suprême volonté. Et, se tournant vers l'assemblée, il s'excusa de ne pouvoir s'exprimer ni en flamand ni en français, et demanda qu'on lui permit que l'évêque d'Arras, auquel il avait fait connaître sa pensée, lui servit d'interprète. Alors Perrenot de Granvelle prit la parole, et fit, nom de son nouveau maître, force belles promesses. Enfin, la reine Marie de Hongrie, sœur de l'empereur et gouvernante des Pays-Bas, rendit compte de sa gestion, et remit ses pouvoirs entre les mains de Philippe. Cette mémorable séance fut terminée par un nouveau discours de Jacques Masius, en réponse à celui de la gouvernante.

Charles-Quint resta en Belgique jusqu'au mois de septembre 1556, et remit aussi à son fils le gouvernement de l'Espagne, comme il céda la couronne et le sceptre de l'Empire à son frère Ferdinand 1, roi des Romains.

On sait par quelle étrange comédie l'empereur termina sa carrière. Après s'être dépouillé de toute sa puissance, il se retira au monastère de Saint-Just, dans l'Estramadure. Là, il chercha à oublier le monde et ses vanités, dans une cellule de moine, s'occupant à monter et à démonter des horloges, et se comparant parfois à la roue maîtresse, lui qui avait fait mouvoir toute l'Europe à son gré. Mais cet homme n'était point fait pour mourir ainsi, oublié et perdu au fond de cette morne retraite. Dévoré d'ennuis, et éprouvant peut-être le regret d'avoir quitté la puissance, il concut la bizarre Idée d'assister luimême à ses propres obsèques. Il fit donc élever un tombeau dans la chapelle du couvent. Ses domestiques y allèrent en procession funéraire, vêtus de noir, et portant des cierges. Luimême les suivait, enveloppe d'un lin-

ceul. On l'étendit dans un cercueil avec beaucoup de solennité, et ou commença à chanter l'office des morts. Charles joignit sa voix aux prières qu'on récitait pour le repos de son âme, et mélait ses larmes à celles des assistants, qui pleuraient comme s'ils eussent assisté à de véritables funérailles. On termina la cérémonie en jetant, selon l'usage, de l'eau bénite sur le cercueil; et, tout le monde s'étant retiré, les portes de la chapelle furent fermées. Charles alors se leva de sa couche funéraire, et se retira dans sa cellule, plein des idées lugubres que cette solennité n'avait pu manquer de lui inspirer. Soit que la longueur de la cérémonie l'eût fatigué, soit que cette image de la mort edt fait sur son esprit une impression trop forte, il fut, le lendemain, saist d'une fièvre ardente, et il mourut peu de jours après, le 21 septembre 1558.

## LIVRE IX.

HISTOIRE DES PAYS-BAS SOUS LE RÈGNE DE LA MAISON DE HABSBOURG ET PENDANT LE SOULÈVEMENT DE CES PROVINCES, JUSQU'A LA TRÊVE DE L'AN 1609.

## CHAPITRE PREMIER.

DEPUIS L'AVENEMENT DE PHILIPPE 11, JUSQU'A L'ARRIVÉE DU DUC D'ALBE DANS LES PAYS-BAS. 1555-1567.

 I. RÉCNE DE PHILIPPE II , JUSQU'AU COM-MÊNCEMENT DES TROUBLES PAR LE COM-PROBES DES NOBLES.

A l'avénement de Philippe II, la reine gouvernante s'était démise du pouvoir qu'elle avait jusqu'alors exercé dans les Pays-Bas au nom de son frère Charles-Quint, et elle s'était déterminée à suivre l'empereur en Espagne. Dès ce moment le gouvernement de nos provinces fut confié par le roi au duc Emmanuel-Philibert de Savoie. neveu de l'empcreur. Charles III, père de ce prince, et lui-même, avaient été presque entièrement dépouilles de leur duché par les guerres qui leur furent faites par la France, autant en leur qualité d'alliés de l'Empire, que par auite des prétentions que le roi François I éleva sur leur héritage, Emmaquel-Philibert avait déjà rendu d'éminents services comme général dans la dernière lutte de Charles-Quint avec les Français; et il semblait être, autant par sa haute naissance que par ses qualités personnelles , l'homme le plus propre à succéder à la reine Marie dans le gouvernement des Pays-Bas. A côté de ce prince figuraient deux hommes distingués par leur richesse et par leur origine, aussi bien que par leur caractère et leur énergie : Lamoral, comte d'Egmont, et Guillaume de Nassau, prince d'Orange. Le premier de ces seigneurs descendait des anciens vicomtes de l'abbaye d'Egmont en Hollande. Son père avait été chambellan de Charles-Ouint et chevalier de la Toison d'or. Sa mère était Francoisede Luxembourg-Ligny. Son frère était mort jeune en Espagne, et l'avait laissé unique héritier de sa maison. Enfin sa sœur avait épousé le duc de Lorraine, et avait donné à sa famille un nouvel éclat par cette grande alliance. Lamoral avait, à l'âge de dix-neuf ans, accompagné l'empereur à Tunis, et il s'était distingué comme officier dans cette niémorable campagne. Quelques années plus tard, il avait épousé, à Spire, Sabine du Palatinat-Simmern, sœur de l'électeur palatin Frédéric. Guillaume de Nassau descendait d'Otton II de Nassau-Dillenbourg, qui, par son mariage avec Adèle de Vianden, acquit le comté de ce pom dans le duché de Luxembourg. Cette moison s'était peu à peu agrandie dans les Pays-Bas, où elle parvint, par l'union d'Englebert I de Nassau avec l'héritière de la famille de Polaenen, à la seigneurie de Bréda, comme, plus tard, Henri, arrière-neveu d'Engle-bert, l'enrichit de la principauté d'Orange, par son mariage avec Claudine de Châlons, sœur de Philibert d'Orange. Toutes ces seigneuries échurent en 1544 à Guillaume, qui n'était alors âgé que de onze ans. Il avait été élevé, des son enfance, dans le protestantisme; et lorsque plus tard il se trouva attiré à la cour de l'empereur, il fut forcé de vivre extérieurement selon les pratiques de l'Église romaine. La vio-lence intérieure qu'il était tenu de se faire aiusi le disposa naturellement à une grande retenue. Son caractère en prit quedque chose de morne, de severe et de posé; et c'est niasi qu'il reçut le surnom de Taciturne. Charles-Quint le maria, en 1551, à une des plus riches hértières du pays, à la fille de Marimillen d'Egmont, comte de Burne et seigneur d'Isselstein, qui possédait de grands et superbes domaines dans le Betuwe, dans le diocèse controlles de la companyation de la co

Outre ces deux seigneurs se groupaient, autour du due de Savoie, Philippe de Montmorency, comte de Hornes; Perrenot de Grauvelle, évêque d'Arras, qui était un des plus intimes coufidents du roi Philippe; le président du conseil privé, Vigfius de Zwichem d'Aytta; et enfin, le comte de Bestiment

de Berlaimont. Au commencement de l'année 1557, la trêve que Charles-Quint avait commencé à négocier avec la France, et que Philippe II était parvenu à conclure en 1556 à Vaucelles, fut tout à coup rompue en Italie. La campagne s'ouvrit dans les Pays-Bas, où l'amiral Coligny commença par essayer de s'emparer, par un coup de main, de la place de Douay. N'ayant pu reussir dans cette entreprise, il tomba sur la ville de Lens, et s'en rendit maître. Des les premières nouvelles de la rupture de la trêve, Philippe avait fait réunir près de Charlemont une nombreuse armée, composée en grande partie d'Allemands, de Flamands et de quelques Espagnols, auxquels étaient venus se joindre dix mille Anglais. Sans ce secours venu d'Angleterre. elle comptait cinquante mille fantassins et treize mille cavaliers. Toute cette troupe se mit en mouvement dans le cours du mois d'août, et elle parut d'abord vouloir tomber sur Marienbourg; mais, par une brusque manœuvre, elle se dirigea vers la Picardie, où elle prit et brûla Vervins. Elle parut tout à coup devant Saint-Quentin, où Coligny n'eut que le temps de se jeter à la hâte avec quelque garnison, pour renforcer cette lace. Le connétable de France, Anne de Montinorency, voyant la ville ainsi

menneée, arriva aussitót, pour tentre de la désager, car, Saint-Quentin tombé, l'armée flamande pouvait marcher droit sur Paris. Mais les marches droit sur Paris. Mais les retraite, and desayer de couvrir au moins la capitale du royaume. Le comté d'Egonof fut lancé à la pour-aute de l'ennemi, et lucusu de grantouve de l'ennemi, et lucusu de grantouve, que les Français essuyèrent un défaite complète. Le conuctable lui même fut fait prisonnier. Peu de jours après, Saint-Quentin fut pris vuir des Flamands combs au pour voir des Flamands combs au pour vir des Flamands combs au pour voir des Flamands combs au pour voir

L'hiver étant venu, ceux-ci, au lieu de poursuivre leurs succès, rentrèrent dans leurs quartiers, pendant que les Français s'occupèrent de la conquête des deruieres possessions que l'An-

gleterre avait conservées en France : Calais, Guines et Ham.

Dès le retour du printemp, l'armée françaiss se remit en marche. Cette fois elle envahit le Luxembourg, et prit Arlon et Thionville, pendant qu'un autre corps s'empara de Dun-kerque et de Berques. Presque toute la Flander fut mise au pillage et des autre corps de cavaleré pour artes de l'armet de l'armet, envoyé avec une troupe de cavaleré pour armis près de Grevelines, et leur ût essuyer une déroute signalée. Leur géneral fut fait prisonner.

Cependant la tournaure que la guerra prit bientide na Italie, sous la conduite du duc d'Albe, engagea le pape à entremettre en feveur de la piat. Il trailé qui le détacha des ennemis du roir Philippe II, puis il envoya à la cour de Bruxelles le cardinal Carrifa our y asgocier une paix définitive, à laquelle le roi de France se montra de l'archive de la cour de la cour de Prince se montra de l'archive en de l'ar

vait désormais de l'appui des Anglais. Cependant le duc de Guise, qui commandait les Français dans le duché de Luxembourg, avait formé le projet de pousser une pointe sur Namur. Mais l'issue de l'affaire de Gravelines l'engagea tout à coup à se jeter dans la Picardie, où les forces françaises se rassemblalent dans le voisinage d'Amiens. De son côté, le roi Philippe réunit une troupe considérable pres de Doulens, sous le commandement des meilleurs capitaines flamands, espagnols, allemands et italiens. Pendant plusieurs mois ees deux armées demeurèrent ainsi en présence, retranchées dans leurs camps, et peu disposées à rien entreprendre l'une contre l'autre.

Dans ces entrefaites, le pape n'avait cessé de prêcher la paix; et la duchesse Christine de Lorraine avait joint sa volx à la sienne. Tous les partis y parurent bientôt disposés. Le prince d'Orange fut chargé par le roi Philippe d'entamer les négociations avec le counétable de France et le maréchal de Saint-André, tous deux prisonniers; et onen vint à des pourparlers d'accommodemeut. Ils s'ouvrirent en octobre 1558, dans l'abbaye de Cereamp, près de Saint-Pol en Artois. L'Espagne y était représentée par le prince d'Orange , le duc d'Albe, le comte de Melita, Granvelle et Viglius; et la France, par le cardinal de Lorraine, le connétable, le maréchal de Saint-André, l'évêque d'Orléans, et le secrétaire d'État Claude d'Aubespine. Les négociations eurent pour premier résultat l'établissement d'une trêve. Après avoir été un moment interrompues, elles furent reprises à Câteau-Cambresis dans le mois de février 1559. Enfin, une paix définitive fut signée le 3 avril, Elle laissait les Pays-Bas intacts dans leur territoire, et stipulait la restitution réciproque de toutes les villes, places fortes et territoires conquis par chacun des deux pays sur l'autre; elle décida le mariage de Philippe II avec Elisabeth de France, fille aineede Henri II; enfin, elle établit que les deux rois s'emploieraient pour la réunion d'un concile général, qui aviserait aux moyens d'éteindre l'hérésie et de commencer la guerre contre les Tures.

Après la conclusion de cette pair, cuillaume d'Orange et plusieurs autres seigneurs furent envoyés en France comme otages pour garantir l'exécution du traité. On assure que, pendant son séjour dans ce royaume. Le prince fut instruit de toutes les mesures secrètes priese encommun par les deur rois contre les protestants, et que ce fut là le motif qui le poussa, plustard, àse mettre sur un pied d'hostilité à l'egard de Granvelle.

Quoi qu'il en soit, aussitôt que la paix eut été conclue avec la France. le roi Philippe songea à retourner en Espagne, Mais, avant son départ, il lui fallut pourvoir au gouvernement général des Pays-Bas, dont il investit Marguerite de Parme, fille naturelle de Charles-Quint, et femme d'Octave Farnèse, duc de Parme et de Plaisance, le duc de Savoie avant été réintégré dans ses États par le traité de Câteau-Cambresis. Ensuite il nomma un gouverneurà chaque province. Guillaume d'Orange fut préposé à la Hollande, à la Zeelande et au pays d'Utrecht ; Lamoral d'Egmont (ut continué dans les provinces de Flandre et d'Artois; le comte de Mansfeld obtint le Luxembourg; le coınte de Berlaimont, le comté de Namur ; Jean , comte d'Oost-Frise, le Limbourg; Jean de Lannoy, le Hainaut; Jean de Montmorency la Flandre française; Florent de Montmorency, le Tournaisis; Jean de Li-gne, la Frise et l'Over-Yssel; et enfin, Charles, comte de Meghen, la Gueldre et le pays de Zutphen. Quant au Brabant, le roi le plaça sous l'autorité immédiate de la gouvernante des Pays-Bas, L'organisation militaire attira aussi l'attention de Philippe, qui distribua en quatorze cornettes, dont il confera le commandement à quatorze des principaux seigueurs du pays, le corps de cavalerie que son pere avait institué, sous le nom de bandes d'ordonnance, et qui se composait de trois mille chevaliers. La charge d'amiral fut confiée à Philippe de Montmorency. comte de Hornes, et celle de général d'artillerie à Philippe Stavel de Glay. L'état ecclésiastique fut également l'obiet de ses soins. Jusqu'alors il n'y avait eu dans les Pays-Bas que cinq évêchés: Arras, Cambral, Therouanne, Tournai et Utrecht. Charles-Oulut, pour empêcher les progrès des nouvelles sectes, avait déjà formé le proict d'en ériger de nouveaux. Mais ses graves préoccupations et ses guerres continuelles l'avaient tenu dans l'inpossibilité de le réaliser. Philippe reprit cette idée, et la mit à exécution. Il négocia avec le pape, et obtint une bulle par laquelle le souverain pontife lui permit de fonder quatorze nouveaux sièges qui seraient suffragants de Cambral et d'Utrecht, qu'il établit en métropoles, et de Malines, qu'il érigea en primatie des Pays-Bas. Les nouveaux évêcisés furent Saint-Omer et Namur, suffragants de Cambrai; Anvers, Gand, Bruges, Ypres, Boisle-Due et Ruremonde, suffragants de Malines; et enfin Haarlem, Deventer, Leeuwaarden, Groningue et Middelbourg, suffragants d'Utrecht. Le roi placa sur ces siéges des hommes qui tous s'etaient distingués par leurs écrits, et s'étaient signalés par leur fermetéet leur orthodoxie au concile de Trente, Perrenot de Granvelle, évêque d'Arras, obtint l'archevêché de Malines

et le titre de primat.
Eafin, Philippe complèta l'organiaation administrative des Psys-Bas, a na adjoinant à la gouvernante un conseil d'Eat, composé de Guillaume conseil d'Eat, composé de Guillaume conte de Horren, de Percond de Grauvelle, de Viglius, de Zwieben d'Aytta, et du count de Berlaimont. Ces trois derniers avaient surfout la confince du roi, et il les recommanda particulierement à la duchesse de Perme. Aussi ils formaient ce qu'on appelait la coasulte, ou, comme les comenis de Grarvelle disalent, le comenis de Grarvelle disalent, le

conseil secret.

Toutes les choses ainsi disposées,
Philippe adressa aux tribunaux des
circulaires par lesquelles il leur recommandait, en termes généraux,
l'observation et le maintien de la religion, ainsi que la rigoureus e exécution des édits publiés sur cet objet.

Puis il convoqua à Gand les états du pays, et conduisit la duchesse de Parme dans cette assemblée, devant laquelle Granvelle exposa les motifs qui forçaient le roi à quitter les Pays-Bas. Les états avant saisi, dans ce discours, des dispositions qui anuoncaient un système oppressif, et destructeur des privilèges et de la liberté du pays, y firent une réponse ferme et digne, dans laquelle ils exposèrent et leurs raisons et leurs craintes, Le roi, qui apercut aisément, dans ce langage, leur mécontentement et leurs dispositions, laissa à la duchesse des ordres et des instructions secrètes sur les principes d'après lesquels elle eût à diriger sa conduite dans l'administration des affaires. Les états cependant n'avaient point parlé des circulaires envoyées aux tribunaux ni des recommandations faites au sujet des édits. Ils avaient tiré le principal argument de leur réplique de la nécessité de renvoyer les troupes espagnoles et étiangères; de confier, comine au temps de l'empereur, la garde des places fortes du pays à des troupes nationales, et de n'admettre aucun étranger dans le conseil d'État. Cette dernière réclamation était un trait lancé indirectement à Granvelle, qui était de Besançon, dans la Franche-Comté. Philippe, qui ne put manquer de voir dans ce langage le germe d'une opposition, ne s'engagea cependant à rien, si ce n'est à retirer les troupes étrangères au bout de quatre mois. Après avoir passé un mols à Gand,

 mont. Enfin, la gouvernante, vaincue, céda de sei instances, et donna aux Espagnois l'ordre de s'embarquer à Flessingue. En vain Granvelle essaya-t-il de s'y opposer : les cinq autres membres du conseil d'État se prononcèrent pour l'éloignement des soldats étrangers, qui en effet partirent au comm sucement de Jan 1561.

Depuis ce momeut une division cachée, mais profonde, s'établit entre la duchesse de Parme et Granvelle. La gouvernante s'était placée, comme l'archevêque de Malines l'avait prévu, dans une position embarrassante, par le renvoi des Espagnols; car, des cet instant, on en vint des murmures aux exigences. Le prince d'Orange demanda, dans le couseil d'État, qu'il filt nominé un gouverneur du Brabant. Il savait très bien que cet office ne serait conflé qu'à un homme du pays, et de haute condition; mais il tenait, avant tout, à soustraire cette province à l'influence directe de Granvelle. La duchesse ne se montrant pas disposée à faire directement droit à cette réclamation, le parti mécontent demanda qu'une assemblée des états fût convoquée pour délibérer sur ce sujet. Mais elle repondit que le roi lui avait défendu de reunir les états. Toutefois elle recourut à une de ces demimesures qui gâtent toujours les affaires, et consentit à convoquer, sous sa responsabilité particulière, l'ordre de la Toison d'or. Ce ne fut là que fournir aux grands seigneurs l'occasion de conspirer à leur aise, et de se concerter entre eux pour renverser Granvelle, qui tenait constamment le roi au courant de tout ce qui se passait dans le pays, et, certes, ne les deneignait pas au souverain sous les couleurs les plus favorables.

Un autre embarras que la duchesse s'était créé, c'était le refroidissement dont Granvelle ne se eachait plus. Mais elle trouva un noyen de le ramener, en obtenant du pape le chapseu de cardinal pour l'ambitieux arcievéque de Malines. Bien que la buile papale fût datée du 26 février 1561, Marguerite la tint seréte jusqu'à ce

que le roi eût approuvé cette nommation. Cette dignité nouvelle ne fit que rendre Granvelle plus odieux encore aux grands seigneurs, que son orgueil blessait déjà si profondément, et que son luxe exagéré blessait maintenant plus profondement encore. Les choses en étaient venues au point qu'on ne déguisait plus la haine qu'on lui portait. Un jour, dans un banquet qui se donnait à l'hôtel du seigneur de Grobbendonck, on se mit a persiller vivement l'insolente magnificence des domestiques du cardinal. Un des sejgneurs qui s'y trouvaient présents uroposa d'adopter la mode contraire, et le cointe d'Egmont fut chargé d'inventer une nouvelle livrée. Le lend-main . il fit habiller ses domestiques de gros drap gris-noir uni. Cette mode fut adoptée aussitôt avec une si grande avidité, que les tailleurs de Bruxelles ne pouvaient suffire à tontes les commandes. Mais, afin que la signification de ce bizarre accoutrement fût bien comprise, on fit broder sur les ailerons, ou manches pendantes, qu'on portait alors, des têtes rouges ou encapuchonnées, comme celle du cardinal.

La duchesse ne fit que rire de cette plaisanterie, et ellem voya même un de ces allerons an roi. Granvelle ne fut mit en grunde correcte et se plaignit vivenent à Philippe II; de sorte que les ailerons à têtes rouge et à capuchon furent défendus. On se hist d'y subserve de la commandation de la co

Ces menées ne pouvaient manquer d'inspirer enfin quelque inquiétude à la duchesse, qui se hâta de congédier les chevaliers de la Toison d'or, et d'envoyer à Philippe un nessager, le les plaintes et les demandes de la nation. Elle avait, avant le d'epart de ce messager, dépéché secrétement une lettre au roi, pour lui donner consais-

sance de l'état des esprits, et de la haine dont Granvelle était devenu l'objet; mais Philippe lui répondit qu'il fallait diviser pour régner, et qu'il importait avant tout d'empécher la réunion des grands, et de leur inspirer des jalousies et des défiances réciproques.

Mondayay revint, sana avoir oblem du roi autre chose que des promesses. Alors le prince d'Ovange proposa aux. Alors le prince d'Ovange proposa aux mun une lettre Maddid, pour de-mander le rappel du cardinal. Cette lettre, datée du III mars 1563, ne fut signée que du prince d'Ovange et des riches de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la companie de la conventa praint le roi de leur permetre de se plus paraître décormais su mouveau, praint le roi de leur permetre de se plus paraître décormais su dont on écoulté les avis.

Cependant rien n'était négligé pour ruiner Granvelle par le ridicule, comme il était déjà en partie perdu par la haine générale. Le pays fut inondé de satires et de libelles, dans lesquels on le dépeignait sous les couleurs les plus odieuses. Les sociétés littéraires connues sous le nom de Chambres de rhétorique le flagellèrent de leurs vers et de leur prose. Ce n'était, dans tout le pays, qu'un cri et qu'une voix contre ce personnage detesté. La duchesse elle-même, humiliée de l'ascendant et de l'autorité qu'il prétendait sur elle, désirait ardemment qu'il fût rappelé. Les seigneurs mécontents la décidèrent enfin à s'expliquer sérieusement au roi; car ils refuserent de paraître dans le conseil aussi longtemps que le cardinal en ferait partie. Elle envoya donc en Espagne un de ses secrétaires, et obtint de Philippe le rappel du ministre, qui quitta les Pays-Bas le 10 mars 1564.

Mais les esprits étaient trop irrités pour que le départ du cardinal pût entièrement les calner. D'ailleurs, le roi ne cessait de donner de nouveaux motifs de mécontentement. Il tenait plus que jamais à faire poursuivre sévèrement les gens suspects d'hérésie, et il envoya d'Espagne des espions qui, répandus dans toutes les provinces, s'enquéraient, voyaient, écoutaient, et l'instruisaient de tout ce qui se passait : de sorte que , mieux informé que la duchesse elle-même ne l'était, il put lui donner connaissance des démarches les plus secrètes des partisans de la nouvelle doctrine. Force fut alors à la gouvernante de laisser faire les tribunaux. Les haches furent aiguisées, les gibets furent dressés, et les buchers s'allumèrent. Mais tout cet attirail de terreur et ce sang versé sur les places publiques ne firent qu'aggraver le mai. Les hommes de revolte allaient parlant, de tous côtés, des atrocités commises en Amérique, et des horribles sentences de l'inquisition espagnole. Chaque jour on s'aigrissait davantage, et une explosion devenait plus menacante.

Bientôt un nouvel élément d'opposition fut donné au peuple. Le concile de Trente venait de se clore; et Philippe II, croyant que l'uniformité du culte deviendrait le lien commun de la fidélité de ses sujets, avait chargé la gouvernante de le publier dans les Pays-Bas. Mais les évêques s'v opposerent, soutenant qu'un grand nombre de décrets de ce concile étaient contraires, non-seulement aux priviléges de la nation, mais même aux droits et à l'autorité du roi. Le prince d'Orange appuya les remontrances des évêques, et la duchesse instruisit le souverain de ces oppositions. Philippe persista, et voulut que son ordre fût exécuté. Le concile fut donc publié dans les provinces, et il accrut

encore le méconientement.
Le comted 'Egmont, voyant'l abirne
où l'on marchait, se rendit lui-même à
Madrid, pour esposer au roi l'état d'irritation ou se trouvait le pays; mais il
un redoublement d'esprit de presécular un redoublement d'esprit de presécular inc. Philippe II en voyait depéche sur venit aux savoir les roisses de l'expension de l'esprit ser l'exécution d'es édits contre les hierétiques. Aussi du duclesse de Parme, malgré la résistance qu'elle recoontrait dans la plupart des membres du

con eil d'État, consentit à notifier les ordres du roi concernant l'inquisition, aux conseils et aux gouverneurs des provinces. Ceux-ci, effrayés de la fermentation, qui était dejà parvenue à un degré plein de périls, prévincent la gouvernante qu'ils n'osaient prendre sur eux de faire exécuter les édits : il y en eut même qui allèrent jusqu'à refuser de les publier. Dès le commencement de l'an 1566, la duchesse voyant la rumeur et l'agitation se répandre partout, et une explosion devenir de plus en plus imminente, écrivit de nouveau au roi; et, cette fols, elle ne lui cacha pas qu'elle prévoyait un soulèvement général. En effet, la crainte de l'inquisition était si grande, qu'on était disposé à sacrifier tout pour éviter cette menace. La gouvernante apprit d'abord, par la bonelle d'un inconnu, que la noblesse du Brabant avait formé une ligue, et qu'elle s'était engagée à prendre les armes, si le roi s'obstinait à vouloir introduire l'inquisition dans cette province. Le prince d'Orange lui écrivit de Leyden la même nouvelle ; les comtes d'Egmont et de Meghen la lui confirmèrent, en ajoutant que les confédérés avaient secrètement choisi leurs officiers; et qu'au besoin lls auraient vingt mille hommes prêts à marcher. Cette confédération était une chose bien réelle. Philippe de Marnix, qui avait embrassé le protestantisme, en fut le premier auteur; Henri, seigneur de Brederode et descendant des anciens conitcs de Hollande, en fut reconnu le chef. Ils se réunirent d'abord au nombre de neuf, et rédigerent un acte dans lequel ils exposèrent les griefs du pays contre le gouvernement du roi Philippe. Cette pièce, connue sous le nom de Compromis, fut traduite plus tard dans toutes les langues, et envoyée dans tous les pays. L'association des seigneurs confédérés s'agrandit rapidement. Ils se réunirent à Hoogstraeten, sous le prétexte d'une partie de chasse. Le résultat de cette entrevue fut la résolution unanime de rédiger une requête qui eontiendrait tous les gricfs du pays, et qu'on présenterait à la

gonvernauté. La duchesse avant anprisce qui se passait à Hoogstraeten, et sachant qu'un grand nombre de confedérés devait se rendre à Bruxelles, pour lui remettre l'acte qu'on venait de delibérer, réunit aussitôt son conseil, pour aviser aux mesures qu'il importait de prendre. Les avis furent singulièrement partagés, les uns disant qu'il fallait refuser l'entrée du palais aux confédérés, ou les faire égorger par les gens de guerre; les autres se déchaînant contre l'inquisition, et donnant raison à ceux qui s'y montraient opposés. A vrai dire, il n'y avait pas moyen de songer à des mesures énergiques, le gouvernement se trouvant entièrement dépourvu des forces nécessaires pour les exécuter, et les habitants s'étant pourvus de toutes parts d'armes, pour résister. Il fut donc propose, à la pluralité des voix, que les Inquisiteurs suspendraient exercice de leurs fonctions. La duchesse adopta cette décision, et donna sur-le-champ connaissance au roi des motifs qui l'avaient fait agir. Ce conseil eut lieu le 27 mars 1566.

Le même jour, vers six heures du soir, les confédérés, au nombre de deux cents, selon quelques-uns, et de cinq cents, selon d'autres, arriverent à Bruxelles, avant à leur tête Brederode et Louis de Nassau, frère du prince d'Orange. Ils descendirent d'abord à l'hôtel de ce dernier, où les comtes de Mansfeld et de Hornes vincent leur faire visite. Le lendemain, ils se réunirent dans l'hôtel de Florent Pallandt, comte de Cuilembourg, où Brederode les engagea tous à signer le compromis, et à jurer de prendre les armes, dans le cas où l'un des confédérés serait arrêté. Les signatures données et les serments echanges. Ils se rendirent le jour suivant, en magnifique équipage, deux à deux, au palais de la duchesse, pour lui presenter cet ante célèbre, qui commençait une grande révolution et une guerre de quatre-vingts ane. La marche était ouverte par un gentilhomme artésien, nominé Philippe de Baleoul de Cornaille, et fermée par Brederode.

Tout ce cortége fut accueilli, à son passage, par des milliers de bourgeois qui applaudissaient de la voix et des mains. Il entra dans le palais de la gouvernante, et fut introduit dans la salle du conseil, où la duchesse, entourée de ses conseillers et des chevaliers de la Toison d'or, reçut des mains de Brederode une requête qui renfermait tous les points développés dans le compromis. Marguerite de Parme fut saisie d'une grande émotion en reconnaissant, parmi les confédérés, un grand nombre de seigneurs alliés et parents du prince d'Orange et du comte d'Egmont. Elle fut longtemps à trouver la force de proférer une parole, et des larmes roulaient le long de ses joues. Enfin, elle répondit, en peu de mots, qu'elle s'occuperait sérieusement de la demande qui venait

Les confédérés étant partis, le consiel de la duchesse moutra de nouveau la mémodivision. Le comte d'Egmont haussait les épules, comme d'Egmont haussait les épules, comme con les érendait le utiles égules et les contres des puros courtes conféses de la comte de Berlaimont se répandait puros courtes contre les conparties de la comme de la confése de la conpartie de la comme de la confése de la contre de la comme de la comme de la contre de la comme de la comme de la comme de la contre de la comme de la comme de la comme de la contre de la comme de la comme de la comme de la contre de la comme del la comme de la comme del la comme de la comme del comme de la comme del comme de la comme del comme del comme del comme de la comme de la comme del comme

de lui être adressée.

En effet, le soir, tous les seigneurs se réunirent à un banquet dans l'hôtel de Cuilembourg, et resserrerent leur union au cri de vivent les queux ! Le mot était devenuhistorique. Les jours suivants, les confédérés se montrèrent publiquement dans les rues de Bruxelles en costume de gueux, vêtus d'une étoffe grise, ayant à la ceinture une petite écuelle de bois, au chapeau une petite tasse, un petit plat ou une petite bouteille, et au cou une medaille représentant, d'un côte, l'effigie du roi avec ces mots : Fidèles au roi ; et de l'autre, deux mains entrelacces, avec ces mots : Jusqu'à la besace. La révolution était prête; elle n'attendait plus qu'une occasion pour éclater.

§ IL. JUSQU'A L'ARRIVÉE DU DUC D'ALBE DANS LES PAYS-BAS.

Au mois de juillet, les seigneurs du parti des gueux se réunirent à Saint-Frond. Cette fois, il y en eut plus de deux mille. Tous étaient armés comme pour entrer en guerre, et accompagnés chacun d'un nombreux domestique, C'était presque une armée. L'agitation fut extrême dans cette assemblée, où toutes les passions s'étaient donné rendez-vous, et où même quelques ministres protestants étaient prrivés, qui enflammaient la multitude par leurs paroles; en sorte que cette réunion excita vivement l'attention de la duchesse Pour la dissoudre, elle envoya le prince d'Orange et le comte d'Egmont, qu'elle savait capables d'exercer une grande influence sur toutes ces têtes exaltées. Mais ces seigneurs furent accueillis au cri de vivent les Gueux! On promit de se retirer, si la gouvernante consentait à accorder la liberté religieuse, ou à faire droit aux conditions qui avaient été posées dans la requête présentée par les confédérés. On réclamait, avant tout, des otages qui possent garantir l'exécution de ce qu'on demandait. Enfin, le tumulte fut à son comble. La cour de Bruxelles était dans les plus vives inquiétudes. La duchesse et son conseil virent qu'il n'y avait pas d'autre moven de dissiper cet orage, que de traiter avec les chefs de l'assemblée. Ils mandérent à Duffel, près de Lierre, Louis de Nassau, Brederode, et plusieurs autres seigneurs. Louis de Nassau vint même à Bruxelles avec quelques-uns de ses compagnons. Il fut auprès de la duchesse l'interprète du langage bardi tenu à Saint-Trond, et lui fixa un délai pour prendre unc mesure définitive, ajoutant que, ce délai passé, il ne répondait plus de rien La gouvernante, dans le désir de sortir des difficultés où elle se voyait placée, avait envoyé à Madrid le ba-ron de Montigny, pour demander de nouvelles instructions au roi, après lui avoir fait connaître tout ce qui se passait. Elle donna pour réponse aux confédérés qu'elle réunirait, vers la

fin du mois d'aont, un conseil de l'ordre de la Toison d'or à Bruxelles, Pendant ce temps, tout marchait a vec une incrovable rapidité vers un dénoument. Sur les frontières du

pays s'étaient organisées des troupes de vagabonds et de gens sans aveu de toutes les nations, la plupart amis et partisans des nouvelles doctrines. On s'en servait comme d'un prétexte pour susciter des troubles. Des bandes d'anabaptistes infestaient les provinces de Frise et de Groningue; des luthériens et des zwingliens parcouraient la Hollande et l'Over-Yssel; enfin, une foule de calvinistes, venus de France, remplissait les provinces limitrophes du sud. Ces derniers étaient divisés en deux corps, dont l'un se trouvait près de Valenciennes, l'autre sur la Lys supérieure. Dès le mois de juin celui-ei pénétra dans la Flandre occidentale, tandis que l'autre se porta vers Oudenaerde. A la fin de juillet, tous deux se trouvèrent réunis à Gand. Des ministres protestants, accourus d'Allemagne et de France, préchaient pu-bliquement dans les villes et dans les campagnes, et une multitude innombrable s'empressait autour d'eux. Ces prédications se tinrent en rase campagne d'abord, dans les villes ensuite. Le peuple y assistait en armes, pour se défendre en cas que des tentatives eussent été faites pour dissiper leurs réunions.

La gouvernante se trouva bientôt débordée de toutes parts : elle avait use ses derniers efforts en publiant des édits qui défendaient au peuple d'assister aux prédications des ministres, et qui enjoignaient aux étrangers de sortir du pays. La digue était rompue. On avait voulu la liberté, et on commença à se livrer à la plus affreuse licence. Les villes de Flandre furent le théâtre des plus horribles désordres; Ypres, Furnes, Menin, Commines , Werwick et Lille, virent les sectaires piller, dévaster et saccager les églises, renverser et briser les tableaux et les images des saints, chasser les prétres et les religieux de leurs couvents. C'était comme si les Normands du IX

siècle fussent revenus. Ces brigandages et cos profanations continuaient et augmentaient tous les jours. Gand vit bientôt ses églises ravagées, sa cathédrale pillée de fond en comble, la nuit, à la lueur des flambeaux. Valenciennes, Renaix, Oudenaerde et Tournai ne furent pas plus épargnées que les villes de Brabant, de Hollande et de Zéelande , Lierre, Malines , Bois-le-Duc , Amsterdam, Delft, Leyden, Utrecht et Middelbourg. Anvers seul était reste à l'abri de ces furieux excès, grâce à la présence du prince d'Orange en cette ville, où la duchesse l'avait envoye pour essayer de calmer les esprits. Mais ce seigneur ayant été appelé à Bruxelles pour assister à un conseil que les circonstances rendaient si urgent, la populace se porta aux pius affreux débordements. La riche cathédrale de Notre-Dame fut mise à sac, et toutes les églises d'Anvers furent profances de la manière la plus sacrilège. Ainsi l'embrasement se propageait de plus en plus, et les confédérés allerent jusqu'à publier hautement que, ai on ne leur accordait pas la liberte de conscience, ils viendraient a Bruxelles, sous les yeux de la duchesse, piller et brôler les eglises, ajoutant qu'ils ne la respecteraient pas elle-même. Marguerite de Parine fut tellement saisie de peur à cette menace, qu'elle concut le projet de se sauver à Mons. Le comte d'Egmont et le prince d'Orange eurent la plus grande peine à l'en détourner. Ne pouvant la dissuader, ils fermèrent les portes de Bruxelles, et la retinrent en quelque sorte par violence. Elle se trouva ainsi réduite à céder, et accorda l'oubli du passé et la liberté des prêches.

Le roi Philippe, instruit de ce qui se passait aux Pavs-Bas, resolut d'employer la force pour mettre un terme a tous ces exces. Il envova l'ordre de lever en Allemagne un corps de dix mille homines d'infanterie et de trois mille cavaliers; et l'empereur Maximilien II défendit, sous peine de mort, à tous ses sujets de prendre les armes contre le roi d'Espagne. La duchesse Marguerite, vovant que ce se-

reprit quelque énergie. Elle envoya une troupe, commandée par Philippe de Noircarmes, gouverneur du Hainaut, pour occuper Valenciennes, qu'elle craignait de voir tomber entre les mains des huguenots de France; mais les habitants lui refuserent l'entrée de leur ville. Noircarmes n'y pénétra qu'après un siège en règle, et après avoir défait un corps de confédérés qui s'était formé entre Lille et Tournai, pour venir au secours des gens de Valenciennes. Cet échec découragea vivement le parti nouveau. Ce qui servait à augmenter encore ce découragement, c'était la nouvelle que le roi se disposait à venir lui-même aux Pays-Bas terminer toutes les difficultés. On était dans l'attente et dans l'inquiétude. La duchesse mit à profit cette circonstance pour s'assurer des sentiments des principaux seigneurs en prescrivant à tous les officiers publics et à tous les magistrats un nouveau serment. Les comtes d'Egmont, de Mansfeld, de Meghen, de Berlaimont, et le duc d'Aerschot, s'y soumirent; tandis que les comtes de Hoogstracten et de Hornes, ainsi que le seigneur de Brederode, s'y refuserent, en alleguant que celui qu'ils avaient fait devait suffire. Le prince d'Orange l'éluda. Pourtant c'était, avant tout, de ce seigneur qu'il importait de s'assurer. La gouvernante l'amena donc, après quelques négociations, à consentir à une entrevue avec le cointe d'Egmont, qu'elle envoya dans ce but au village de Willebroeck, entre Bruxelles et Anvers. Mais le comte ne put rien sur l'esprit du prince d'Orange, qui le quitta avec le pressentiment des grands malheurs qui attendaient la patrie, et sortit des Pays Bas avec toute sa famille, pour se retirer en Allemagne, dans son château de Dillenbourg.

eours ne tarderait pas à lui arriver,

ceau de Bhienburg. Ce départ du prince jeta dans un nouvel abattement les confédérés, déjà si grandement consternés par la chute de Valenciennes et des places de Maestricht, Anvers et Bois-le-Duc, qui s'étaient rendues à la discrétion de la gouvernante. Brederode était de tous les ssigneurs le seul qui montrăt quelque conflance dans Faveiri. Il 3 était retire à Amsterdau, où la duchesse entire à Amsterdau, où la duchesse entire de partier cett seul le Mals le fier confédére commença par artefer lui-mine fuede de Manguerit. Coutefois, craide violence pourrait avoir pout a cui de 
d'austerdam, il prit la résolution de 
suive le prince d'Urange en Allemague. La retraite de ce chef out pour 
suive le prince de trait pour 
suive le prince et d'Urange en Allemague. La retraite de ce chef out pour 
de la Zéchande et de la Friss.

Quelque calme semblait rendu aux provinces, quand tout a coup la nouvelle se répandit qu'au lieu du roi, le duc d'Albe allait arriver dans les Pays-Bas. Ce seigneur passait pour un bon général. Il avait d'abord servi Charles-Quint en Allemagne et en Italie. puis Philippe II en Flandre, dans la guerre contre la France, Homme dur, inßexible, avide, bien que regorgeant de richesses, élevé dans les camps, et appliquant à toutes choses l'esprit impitovable du soldat, il était un ministre digne du maître qui l'envoyait. Il amenait avec lui toutes ces vieilles bandes espagnoles qui avaient si rudement combattu dans le Milanais, et que devaient grossir les garnisons de la Franche-Comté et quelques troupes allemandes : son armée s'élevait à environ vingt mille combattants.

## CHAPITRE II.

DEPUIS L'ARRIVÉE DU DUC D'ALBE JUSQU'A LA PACIFICATION DE GAND EN 1576.

SI. GOUVERNEHENT DU DUC D'ALBE.

Ce reloutable capitaine entra à Bruxelles le 22 août 1567. Investi de pouvoirs suprêmes et secrets, il commença son plan de vengeance en cherchant à attirer d'abord daus ses pièges les principaux seigneurs, et en les accablant de caresses perfides. Il

convoqua, le 9 septembre, à l'hôtel de Cuilembourg, un grand conseil, auquel assistèrent le'duc d'Aerschot, les comtes d'Egmont, de Hornes, de Mansfeld, d'Aremberg, de Berlaimont, et plusieurs capitaines espanols et italiens. A l'issue de la séance, les comtes d'Egmont et de Hornes furent arrêtés, tandis que des ordres étaient donnés pour s'emparer d'Antoine Van Straelen, bourgmestre d'Anvers, et de Jean Kaesenbroodt, secrétaire du comte d'Egmont. Les deux premiers furent transportés à la citadelle de Gand; les deux autres, au château de Vilvorde.

Co premier acte de violence répandit une si grande terrent dans les provinces, que, selon les ecrivains contemporains, plus de vingt mille habitants sortirent du pays, pour alcat massi pour consequence d'engager et de la companya de la contenta de la catalla de la contenta de la contenta de memor des Pays-Bas, que, du reste, elle n'exerqait plus que de nom, depuis Parrivée de l'impleaché due d'Albe.

Des ce moment, le duc ne garda plus les moindres ménagements. Il it dresser des listes de toutes les personnes qui tenaient directement ou indirectement aux nouvelles doctrines, ou qui avaient concouru à la signature du compromis, Puis il insțitua, sous le nom de Conseil des troubles, un tribunal exclusif, et supérieur à toutes les constitutions et a toutes les juridictions quelconques, destiné à connaître de tous les excès cominis tant en matière de religion qu'en matière d'État. Ce tribunal fut énergiquement appelé par le peuple du nom de Bloedraed, Conseil de sang. Il était composé, en majeure partie, de gens entièrement dévoués au duc, qui commencèrent par citer à leur barre les grands et les petits indistinctement, et par faire le procès aux présents et aux absents, aux vivants et aux morts. Les formes qu'emplovaient les gens de ce conseil n'étaient pas moins détestables qu'ils l'étaient eux-mêmes : ils faisaient déposer les enfants contre leurs pères, les pa-

rents contre les parents, les voisins contre les voisins. Au mois d'avril1568. les premières exécutions eurent lieu. Toutes lesvilles furent ensanglantées avec une fureur qui ne s'explique que par l'avidité des juges; car tous les biens des condamnés étaient confisqués, et on n'en rendait la moitié à la veuve que lorsqu'elle était catholique et se trouvait dans le pays. Chaque jugement était une sentence de mort et de raine; et ce n'étaient pas seulement les personnes qu'on frappait, on s'acharnait aussi sur la matière brute. Le duc rendit un arrêt de démolition contre l'hôtel de Cuilembourg , où les confédérés s'étaient réunis le jour on ils présentèrent à la gouvernante leur mémorable requête.

Les provinces étalent dans une incrovable stupeur. Aussi la désertion ne fit qui augmenter de jour en jour-Pour y mettre un tenne, le due fulmina des placards d'une sévérité extéeme, et ce ne fut qu'n nouveau mouir pour multipler les actions critièmes receites, sur déseables sur des biens receites, sur des estats au de ou recus, et des correspondances ilheites.

Pendant ce temps, le prince d'Orange ne restait pas inactif. Ses domaines, situés dans les Pays-Bas; avaient été confisques; et son fils aîné, le comte de Buren, qui étudiait à l'université de Lonvain , avait été saisi, par ordre du duc d'Albe. Ces coups personnels, autant que les malheurs auxquels il voyait la patrie livrée, l'émurent profondement. Il dressa, avec quelques uns des seigneurs fugitifs, un nonveau compromis, qui, répandu dans les provinces, y augmenta encore l'exaspération des peuples contre le sangninaire dictateur qui y régnait en maître absolu. Il ne se borna point à ces actes écrits; il songea sérieusement à entrer dans les Pays-Bas les armes à la main, sûr qu'il était d'y trouver un grand appui; car des bandes de citovens réduits au desespoir, et forcés de quitter lenrs foyers, s'étaient jetés dans les bois et dans les marais, d'où its ne sortaieut que la uuit, pour piller les églises et les châteaux. Ceux-là étaient appelés gueux des bois.

D'autres, montés sur de mauvais bitiments, infestient les oftes, exercaient le nétier de pirates, operaient souvent de meutrirées descentes, et acuerat de la courant de meutrirées descentes, et de sur qui leur fut donné. L'alin, toutes les provinces du pays, proujes de montents, dont les uns appartensient en secret aux sectes nouvelles, et dont les autres, bien qui fi fuseren catholiques, étoient leurs allées, par la haire rissaient contre les Essagnols.

C'est sur ces éléments que le prince d'Orange comptait pour le succès de l'entreprise qu'il méditait. Mais il voulut d'abord rassembler tous les moyens propres à en assurer la réussite. Il s'adressa done à Elisabeth d'Angleterre, et amena cette reine à l'aider secretement de son secours. Il s'assura également de l'appui de l'amiral de Coligny, placé à latête des huguenots de France. Enfin, Il sut si bien gagner les princes protestants d'Allemagne, que, dans une diète où parurent le duc de Wurtemberg, le marquis de Bade, l'électeur palatin, le marquis de Dourlach et le ministre du roi de Danemark, ils lui promirent de l'argent et des troupes. Bientôt il eut sur pied une armée assez puissante, composée de soldats allemands, et grossie des nombreux émigrésqui avaient été forcés de quitter les Pays-Bas. Il la divisa en quatre corps, dont le premier, place sous le commandement de son frère, le comte Louis de Nassau, se trouvait à Embden, prêt à tomber sur la Frise. Le deuxième, composé de huguenots français, avait pour capitaine le seigneur de Cocqueville, et devait envahir l'Artois. Le trolsième, qui se tenait dans le pays de Juliers, avait pour chefs les seigneurs de Lumey et de Villiers, et se disposait à s'emparer de quelque place forte sur la Meuse, pour s'assurer du passage de ce fleuve et ouvrir l'entrée des Pays-Bas au quatrieme corps,

conduit par le prince lui-même. C'est vers Ruremonde que Lumev et Villiers résolurent de se porter d'abord. Mais le duc d'Albe ayant envoyé contre eux une division de quatre mille fantassins et de trois cents chevaux, ils se retirerent précipitamment dans le pays de Liège, et se retranchèrent près de la petite ville de Dalhem, où ils furent atteints et rudement battus. La fortune fut plus favorable aux confederés en Frise. Le comte de Nassau y avait pénétré avec une armée de dix mille hommes d'infanterie et trois mille cavaliers. Il prit position sur une hau-teur près de l'abbaye d'Heiligerlée, voisine de Winschooten, à cinq lieues de Groningue, et conlia le commandement de sa cavalerie à son frère Adolphe. Il v fut abordé le 24 mai par Jean de Ligue, comte d'Aremberg, place à la tête des Espagnols. Une bataille meurtrière s'engagea. A la première attaque, Jean de Ligne fut tué en menant les sieus au combat, et Adolphe de Nassau tomba presque au même instant. On dit qu'ils s'entretuerent dans l'action. Bientôt la bataille devint une boucherie; et les Espaguols subirent une defaite si complète. qu'il n'en échappa qu'un fort petit nonbre.

Ce premier succès fit éclater une grande joie dans toutes les provinces. Mais autant cette joie fut vive, autant la colère du duc d'Albe fut profoude : il s'apercut qu'il avait commis une faute, en s'imaginant qu'il aurait bon marché de ees rebelles, qui luttaient pour leurs foyers et pour leurs croyances. Il résolut donc de se placer lui-même à la tête de son armée. Mais, avant de quitter Bruxelles, il voulut laisser dans tous les cœurs une grande épouvante. Le 1" juin, il fit décapiter dix-huitgentilshommes. Quatre jours après, il lit rouler sur la grande place de la capitale la tête des comtes d'Egmont et de Hornes, qu'il avait fait ainener de Gand. D'autres exécutions ensanglantèrent lecliâteau de Vilvorde. Quand il eut aiusi porté à son comble la terreur et en même temps la haine de tous les Belges, il

se transporta aussitôt à Groningue, pour ne pas laisser à Louis de Nassau e temps de s'installer dans la Frise, dont la population s'était presque tout entière déclarée pour lui. Le comte, espérant gagner du temps jusqu'au moment où le prince d'Orange edt pu venir à son secours, reculait d'un endroit à l'autre, manœuvrait sans cesse, et évitait toujours un engagement. D'Albe tenait, de son côte, à en finir au plus vite. Les deux armées étaient à peu près deforce égale, et chacune comptait environ douze à quatorze mille hommes. Mais celle des Espagnols se composait de troupes aguerries, et rompues aux choses de la guerre. Elle réussit à acculer les confédérés au fund de la Frise, entre la rivière d'Eins et la mer du Nord, et les délit dans une bataille sanglante, le 21 juillet 1568.

Sur ces entrefaites, le prince d'Orange, toujours occupé à grossir son quatrième corps d'armée entre Aixla-Chapelle et Liège, se mit tout à coup en mouvement avec vingt-huit mille hommes, et se diriges vers le Brabant. Il prit Tongres et Saint-Trond, et chercha à réduire le duc d'Albe, qui était accouru, à accepter la bataille. Mais l'Espagnol évita par des marches et des contre-marches tout engagement, et se tint sur la defensive jusqu'à l'arrière-saison. De cette manière il gagna l'hiver, qui forca le prince d'Orange à congédier ses troupes. Ainsi se termina cette première campagne, sans grands succès pour les confederes. Les corps destines à agir en Gueldre et en Artois avaient été disperses, après quelques escarmouches. L'armée de Louis de Nassau avait été battue, après avoir d'abord remporte un avantage signalé à Heiligerlée. Enfin, le prince d'Orange lui-même avait subi un grand échec. par cela seul qu'il n'avait point réussi. Le mois de mars 1569 arriva. Le

due d'Albe avait passé tout l'hiver à stinutler son tribunal des troubles; mais la matière s'était épuisée, et avec elle la source des confiscations, qui lui tenait le plus au cœur. Cependant il fallait de l'argent à son insatiable avidité. Alors il songea à Introduire une imposition par laquelle tout citoyen, sans exception, payerait le centieme denier de ses biens, meubles et immeubles, une fois; le vingtième denier, à chaque aliénation d'un immeuble, et le dixième, à chaque vente d'un meuble. Ce fut la un motif de violente opposition, et de la part des États, et de la part du conseil et du ministère. Toutefois il n'en tint aucun compte, et il se vanta, dans les lettres qu'il écrivait en Espagne, de tirer des Pays-Bas plus d'argent qu'on n'en tirait du Perou. Le pays allait être réduit à la plus grande misère, et le commerce était presque anéanti. Un an ou deux encore, et la dernières ressources de ces riches provinces seraient épuisées. L'Espagne elle-même sent it que les Flamands ne se plaignaient pas sans motif. Aussi le roi et son ministère firent à ce sujet les plus vives remontrances au duc d'Albe, qui se vengea effrontément de ces représentations en ne payant point les troupes, et en les forcant ainsi à se mutiner, Enfin, Philippe II concut un si profund mécontentement contre son représentant dans les Pays-Bas, qu'il résolut de le remplacer par le duc de Medina-Celi. Ce seigneur arriva dans nos provinces avec une llotte considérable, le 11 mai 1572; mais il y trouva les affaires si embarrassées, qu'il renvoya incontinent au roi la commission dont il était investi. D'Albe continua done à gouverner une année encore. Le 17 novembre 1573, il fut definitivement remplacé par don Luis de Zuniga y Requesens, commandeur de l'ordre de Malte. Ainsi finit le règne de ce farouche dictateur, qui laissa dans tous les cœurs flamands l'exéeration de son nom, et alla se faire gloire en Espagne, comme la plupart des historiens l'assurent, d'avoir fait périr aux Pays-Bas, par les mains des bourreaux, plus de dix-huit mille personnes.

§ n. couvenement de requesens.

Depuis que le prince d'Orange
avait opéré sa retraite, à la fin de l'an-

née 1568, les armées n'étaient pas restées inactives. En rentrant à Bruxelles au mois de janvier 1569, le duc d'Albe avait reçu, des mains de l'archevêque de Malines, la toque et l'épée, richement ornée de pierreries, que le pape Pie V lui avait envoyées comme un temoignage de son estime pour le défenseur de la foi. Puis il songea à se dresser no trophée dans la citadelle d'Anvers. Il tit fondre les canons qu'il avait pris au comte Louis de Nassau en Frise, et en fit couler une statue colossale à son efligie. Il était représenté tenant un bâton de commandement à la main, et foulant à ses pieds deux figures, qui exprimaient le peuple et la noblesse. On lisait sur la face du piédestal une inscription outrageante pour la nation, et suivie de ces mots: ex are captivo. Cet insolent symbole fut regarde par les Belges comme une nouvelle insulte; et la liaine contre le tyran ne fit qu'augmenter. Tandis qu'à l'intérieur l'exaspération allait ainsi croissant, les entreprises du dehors redoublaient aussi. La reine Elisabeth d'Angleterre, ne pouvant se résoudre à soutenir ostensiblement les confédérés, malgré le désir qu'elle en avait, s'était emparée sur les côtes anglaises d'une grande somme d'argent que les vaisseaux génois transportaient dans les Pays-Bas, pour subvenir aux frais de la guerre. Elle ne se borna pas à cela : elle protégeait secrètement les bâtiments des gueux de mer, et leur fournissait une retraite assurée dans les ports, quand ils se trouvaient trop vivement poursuivis. Ces navires étaient fort nombreux, et ceux qui les montaient se rendaient redoutables par leur audace. Ils infestaient la mer et inquiétaient toutes les côtes des Pays-Bas, depuis l'embouchure de l'Ems jusqu'à l'extrémité méridionale de la Flandre, courant sus à tous les vaisseaux espagnols. Leur chef était Guillaume de la Marck, comte de Lumay, descendant et liomonymede ce terrible Sanglier des Ardennes, que nous avons dejà rencontré dans l'histoire de Liège, au siècle précedent. Ce seigneur se distinguait par

la haine implacable qu'il avait vouée aux Espagnols. A la mort des comtes de Hornes et d'Egmont, il avait fait serment de laisser croître sa barbe et ses cheveux jusqu'à ce qu'il eût dignement vengé ses deux amis. Pour réveiller le souvenir et renouveler sans cesse la haine du dixième denier parmi ses troupes, il avait fait peindre sur son étendard dix pièces de monnaie. Jusqu'en 1572, les gueux maritimes ne s'étaient bornés qu'au rôle de pillards et d'écutneurs de mer. Mais au moment où le duc de Medina-Celi aborda au port de l'Ecluse, le 11 mai, pour venir prendre le gouvernement des Pays-Bas et remplacer le duc d'Albe, ils attaquèrent la flotte qu'il avait amenée d'Espagne, brûlèrent et enlevèrent quelquesuns de ses vaisseaux le plus richement chargés. Un mois auparavant, ils s'etaient empares du port de Brielle, dans l'île hollandaise de Voorn, comme l'attestent les deux vers suivants :

Den cersten duch von april, Verloos due d'Aiva synen bril '.

Cette ville devint le berceau de cette uissante république des Provinces-Unies, qui étonna le monde au dixseptieme siècle. Elle servit aux gueux de point d'appui pour s'emparer du reste des îles voisines, de la Zéclande, de la Hollande sententrionale et méridionale. Presque toutes les villes les appelèrent comme des libérateurs, et se servirent d'eux pour secouer le joug odieux des Espagnols. Pendant ce temps, le comte de Berg entrait avec un corps de confédérés dans l'Over-Yssel, et le prince d'Orange dans la Gueldre, tandis que le comte Louis de Nassau, agissaut deconcert svec Genlis, chef des huguenots français, avait pénétré dans le Hainaut, et s'était rendu maître de la ville de Mons.

Ainsi les Espagnols se trouvaient attaqués de toutes parts. Le prince d'Orange profita de ce succès pour em-

Le premier jour d'avril, le duc d'Albe perdit es lunciles. Il y a lei un jeu de mots. Le nom hollandais de la ville de Brielle s'écrit exactement de même que le mot bril, lunettes. porter Ruremonde et pénétrer de nouveau au creur du Brabant, en enlevant Tongres, Siehem, Saint-Troud, Tirlemont et Louvain. Si bien qu'en moins de trois mois depuis l'expédition du comte de Lumay, on pouvait tenir plus de soixante-dix villes, avec leur territoire, perdues pour l'Espagne, et les autres prêtes à lui

échapper. Le duc d'Albe sentit le besoin de laisser reposer pour un moment la question du dixlème denier, pour ressaisir les armes. En effet, il reprit Mons et quelques villes flamandes dont un capitaine confédéré, Arnould Vanden Dorpe, était parvenu à s'emparer. Le géneral castillan avait retrouvé toute son énergie. Il forca toute la Flandre et le Hainaut à se soumettre, et réduisit le Brabant, pendant que le colonel Mondragon essayait de reprendre la Zéelande, et que Prédérie de Tolède, fils du duc, entreprenait le siège de Zutphen et saccageait cette ville. La chute de Zutphen fut suivie de celle de Naarden, dont tous les habitants furent misérablement massacrés. De là Frédéric se porta vers Haarlem, qui fut investi aussitôt par terre et par eau. Ce siège fut un des plus terribles de cette guerre, il dura plus de huit mois, et les femmes elles-mêmes y firent des prodiges de valeur. Enfin la place capitula le 15 juillet 1573; et la garnison, ainsi qu'un grand nombre de bourgeois, furent impitoyablement mis à mort, malgré les stipulations conclues. Toutes ces pertes ne découragèrent pas les confédérés, qui se maintenaient vaillainment dans les îles zéelandaises, et les purgeaient de tous les Espagnols. Presque en même temps, la ville d'Alkmaar, qui étalt la clef de la Hollande septentrionale, tombait en leur ponyoir. Leur audace et leurs forces s'étaient encore accrus par une grande victoire navale qu'ils avaient reinportée, dans les eaux du Zuyderzée, sur une flotte espagnole que commandait le comte de Bossu, et dont ils firent l'amiral prisonnier.

Tel était l'état des choses au moment

où Requesens arriva dans les Pays-Bas, et entreprit le gouvernement de ces provinces, que le duc d'Albe avait exercé pendant six fatales années.

Dès que ce chef nouveau eut mis le pied dans Bruxelles, les populations. commencerent à respirer; car il était connu par sa sagesse et sa bonté. Aussi, un des premiers actes de son autorité fut de réprimer la licence de quelques garnisons, et de faire disparaitre l'odieux trophée que l'orgueil du duc d'Albe s'était élevé dans la eitadelle d'Anvers, Successenr d'un homme chargé de l'exécration publique, il gagna par sa probité l'estime du peuple; mais il ne réussit pas aussi facilementà gagner sa confiance. Les embarras où il se trouvait étaient extrêmes. Le roi, il est vrai, penchait vers les movens de douceur, et les instructions dont le nouveau gouverneur avait été muni étaient conçues dans ce sens. Mais on ne pouvait brusquement abandonner le système de rigueur dont on s'était servi jusqu'alors, de crainte de paraître trop vite renier le passé. De sorte que Requesens fut force de continuer. à sevir comine auparavant en matière de religion, et de pousser cette implacable guerre civile. Aussi, peu de temps après son avenement, il se vit en proje à la haine populaire, Une autre difficulté qui le plaçait dans une position bien plus fausse encore, c'était l'épuisement des finances. Depuis deux ou trois ans, les troupes espagnoles dans les Pays-Bas n'avaient pas recu la moindre solde; de la des mutineries et des pillages qui se renouvelaient à chaque instant. Il fallut faire face à tout cela. La tâche était-rude : cependant Requesens ne recula point. Il abolit le conseil des troubles, châtia les garnisons rebelles et les reduisit aux lois de la discipline, supprima l'impôt du dixième et du vingtième denier, et enfin publia une amnistie géncrale. Toutes ces mesures ne produisirent que peu d'effet dans les proviuces belges; elles n'en eurent aucun dans celles de Hollande et

de Zéelande, ni en Frise, où la guerre continuait toujours avec un acharnement terrible. La Zéelande était surtout le grand fover de la lutte. Middelbourg était la seule place de cette province que les Espagnols eussent conservée. Depuis deux ans elle était assiégée par les confédérés, et il importait de la dégager. Requeseus envoya une flotte de soixante vaisseaux pour la secourir; mais les gueux de mer, commandes par l'amiral Louis Boisot, vinrent à la rencontre de l'ennemi, l'attaquerent, et, après un combat acharné, la défirent complétement sous les yeux mêmes des assiégés, qui attendaient leur délivrance de l'issue de cet engagement. Cette défaite, qui eut lieu le 29 janvier 1574, entraina la perte de Middelbourg, qui se rendit aux confédérés le 19 février suivant.

Dans ces entrefaites, le cointe Louis de Nassau s'était avancé dans la Gueldre avec une armée de sept mille fantassins et de quatre mille chevaux. Il se retrancha entre la Meuse et le Wahal; mais il ne tarda pas a être stteint dans la plaine de Mook, où il essuva

une défaite complète. Pour aller combattre ce corps, les Espagnols avaient été forcés de distraire une grande partie des troupes qui composaient l'armée de siège postée devant Leyden. Cette place avait été bloquée pendant tout l'hiver, et espérait que le succès de Louis de Nassau la dégagerait entièrement. Mais elle fut décue dans son espoir; ear, après la defoute des confederes à Mook, les Espagnols reprirent le siège de Levden avec des forces beaucoup plus nombreuses. La ville était commandée par Jean Van der Does, qui se rendit si célèbre par ses poésies latines, sous le nom de Dousa. Les assiégeants lui proposèrent des conditions assez avantageuses, et le menacèrent de la réduire par la faim, s'il ne consentait pas à se rendre. Il ne répondit que par ces paroles, d'un héroisme presque sauvage :

- Quand les vivres nous manqueront, nous mangerons notre bras gauche; notre bras droit nous suffira pour défendre notre liberté. Le prince d'Orange attachait la plus haute importance à la conservation

de cette place. Aussi il ne cessait de l'encourager à persévérer dans sa défense, et correspondait avec la garnison au moyen de pigeons. Cependant la situation des assiégés devenait de plus en plus critique. Bien qu'ils eussent fait sortir de la ville toutes les bouches inutiles, ils se trouverent bientôt en proie à une horrible famine. La détresse devint telle, que les bourgeois, exténués, demanderent à grands cris qu'on leur donnât du pain, ou qu'on rendit la place. En ce moment le bourgmestre, Pierre Van der Werf, se présenta devant la foule, offrant son épée à ces malheureux qui se traînaient autour de lui, pâles et décharnés, et leur dit : « Amis, je n'ai point de pain à vous donner. Mangez ma chair: si elle peut vous satisfaire. je mourrai content. .. On était réduit à la dernière extrémité, quand le prince assembla les états de Hollande. pour aviser aux moyens de secourir la ville. L'amiral Boisot proposa à ce conseil un projet aussi étonnant par sa nouveauté que par sa hardiesse, Son avis était qu'il fallait rompre les digues qui contenzient la Meuse, le Rhin et l'Yssel; et qu'on parviendrait ainsi à noyer les Espagnols, en inême temps qu'on s'ouvrirait, au moven de cette inondation, un lae par où une flotte pourrait aller au secours des gens de Leyden : ce projet fut exécuté aussitôt. Un espace de vingt lieues, entre Leyden, Delft, Gouda et Rotterdam, fut inondé, le camp espagnol submergé, les Levdois secourus, et les Espagnols forces a la retraite (octobre 1574). Ce coup hardi decida du sort de la Hollande, comme la prise de Middelbourg avait décidé de celui de la Zéclande : quelques mois auparavant

<sup>1</sup> Pour récompenser de la conduite héroique tenue par les bourgeois de Levden pendant ce siège mémorable, leur ville fut dotée, en 1675, d'une université, à laquelle les noms de Juste Lipse, de Boerhave et de lant d'autres savants illustres, donnèrent pius taré lant d'éclai!

Cenendaut, au milien de toutes les graves difficultés dans lesquelles ces deux provinces se trouvaient, le prince d'Orange était parvenu à réunir dans ses mains un pouvoir presque absolu. Revêtu de la dignité de stadhouder ou de gouverneur général, il ordonnaft tout ce qui concernait l'administration eivile ou militaire, il nommait les officiers de terre et de mer. placait des commandants dans les villes et dans les places fortes, les pourvoyait de garnisons, réglait les monnaies; en un mot, il exercait une autorité égale à celle du roi, et agissait comme s'il eût été comte de Hollande et de Zéelande. Bientôt il commença à donner ombrage aux états du pays. On alla même jusqu'à dire qu'il employait les finances des deux comtés moins en faveur de la chose publique qu'en faveur de ses propres intérêts. Aussi, force lui fut de faire droit aux craintes qui commençaient à se manifester de toutes parts. Il convoqua donc une assemblée, pour fixer l'organisation du gouvernement. On se reunit à Dordrecht; et, le 20 avril 1575, on adopta le plan d'une union sous l'obéissance du prince d'Orange, qui fut investi d'une autorité en quelque sorte absolue, à condition qu'il jurerait de conserver et de maintenir les priviléges, les libertés, les immunités et les droits généraux et partieuliers; d'établir et d'autoriser l'exercice public de la religion évangélique réformée; de faire cesser celui de la religion romaine, sans cependant souffrir qu'on inquiétat ni qu'on reeherchât qui que ce fût sur l'article de la foi. Les états se réserverent, en outre, le droit d'établir un conseil général pour l'administration des affaires de l'Union, et pour assister le prince de ses avis. De plus, il fut arrêté que les officiers, les magistrats, les communes, les compagnies d'arquebusiers, les corps de inétiers, s'engageraient par serment à observer ees règlements, et jureraient obeissance et soumission au prince d'Orange. Enfin, les états de Hollande et de Zéelande signèrent, le 4 juin, ce fameux aete de l'Union, par lequel ilss'obligacient à se secourir, à s'aider et à se défendre mutuellement contre l'ennemi commun.

Le prince fut grandement mécontent du conseil qui lui avait eté adjoiut, et il ne vit dans ce corps qu'un snrveillant importun et toujours prêta le contrarier. Aussi il prit a tache de le faire supprimer. Mais les états tinrent bon; et, pénétrant les motifs decette opposition, dans laquelle ils ne voyaient qu'une tendance à l'absolutisme, lui répondirent qu'ils consentaient à lui conferer le gouvernement sous tel titre qu'il voudrait, même sous eelui de comte, pourvu toutefois. que les droits des états et cenx du peuple fussent maintenus intaets; qu'ils avaieut créé un conseil pour l'aider et non pour l'entraver dans l'exercice de son pouvoir. Les états furent de nouveau convoqués à Rotterdam;et le princeeonduisit si bien les choses, qu'il parvint à empêcher la confirmation du conseil.

Dans ces entrefaites, l'empereur Maximilien II offritsa médiation au roi Philippe et aux confédérés. Ainsi des conférences furent ouvertes à Bréda, où se rendirent des députés des deux partis. Mais comme aucun préliminaire n'avait été arrêté, on ne put en venir à aucune conclusion, chacun étant arrivé avec des prétentions inadmissibles. Les confédérés voulaient que toutes les troupes étrangères fussent rappelées du pays, et qu'une assemblée libre des états généraux des provinces fut convoquée, pour régler les affaires de la religion. Le roi ne voulut admettre ni l'une ni l'autre de ces propositions. Il tenait surtout à ne tolérer que la religion catholique : en sorte 4 qu'après trois mois de negociations

infrictueuses, le congrès fut rompu. Pendant ces pourparlers, les Espagnols avaient obtenu de grands succès en Hollande. Ils avaient fepris les villes de Buren, Montfoort, Oudewater et Schoonhoven, et reconquis presque tout le territoire qui s'étend eutre les rivières de Wahal et de Leck. Ces avantages portèrent Requesens à tenter de

L'entreprise était d'une extrême difficulté; car il fallait traverser à pied deux lieues de mer entre les îles de Philipsland et Duveland, par un gué que des gouffres profonds bordaient de chaque côté. Cependant cet obstacle ne l'arrêta point. Au milieu d'une nuit ténébreuse, celle du 28 au 29 septembre 1575, il ordonna ce passage dangereux à un corps de deux mille hoinmes. Cette troupe, divisée en trois bandes, commença sa marche périlleuse à l'heure de minuit, au moment où la basse marés était venue. Requesens, debout sur le rivage, les animait du geste et de la voix; et un prêtre, qui se tenait à côté de lui, implorait, pour ceux qui passaient, l'assistance de Dieu et de saint Michel, dont on célébrait la fête le lendemain. Cependant le prince d'Orange était la, qui entravait cette marche avec ses gros vaisseaux, dont les canons tiraient sans relache sur les Espagnols; et les matelots se jetaient à la mer, pour venir lutter corps à corps avec l'ennemi. Ce combat au milieu des flots et de la nuit présentait un caractère étrange et unique. Il retarda si bien les Espaguols, que la marée commenca a monter au moment où le troisième corps venait d'entrer dans l'eau : il fut donc forcé de retourner sur sespas, de même que le second, réduit a neuf hommes. de deux cent cinquante qu'il avait comptés d'abord. L'avant-garde, après n'avoir perdu que douze ou treize combattants, arriva dans l'île de Duveland à la pointe du jour. Elle entreprit aussitôt le siège de Zierikzée, qui se rendit après une résistance héroïque de huit mois, le 29 juin 1576.

chasser les confédérés de la Zéelande.

Il ne fut pas domié à Requesons de voir la fin de ce siége. Depuis longtempsas santé était gravement altérée, par les difficultiset ets embarras continuels contre lesquels il avait à lutter. Il succomba le 5 mars, après avoir investi le conte de Berlaimont du gouvernement des Pays-Bas, et le omite de Mansfeld du commandement de l'armée.

La mort de Requesens redoubla

encore les embarras, en laissant l'anarchie s'établir dans le gouvernement lui-même. Car le conseil d'État ne tint aucun compte des dispositions en vertu desquelles Berlaimont et Mansfeld voulaient conduire les affaires du pays. Il s'empara même de l'autorité, au nom du roi. Jérôme de la Rueda, qui était à Anvers avec les troupes, essaya un moment de la lui disputer; mais échoua. Philippe II, instruit de la mesure que le conseil d'Etat venait de prendre, ne sut d'abord quel parti adopter. Mais un de ses ministres lui conseilla de confirmer ce corps dans l'administration qu'il n'exerçait que par intérim. En effet, le 24 mars, le souverain donna des lettres par lesquelles le conseil fut pourvu du gouvernement des provinces jusqu'à l'arrivée de don Juan d'Autriche dans les Pays-Bas. Malheureusement cette mesure, prise dans un intérêt de conciliation, ne produisit qu'un élément de désordre de plus; car il ne tarda pas à se former dans le conseil d'État deux partis, sous la dénomination de patriotes et d'Espagnols.

D'un autre côte, les mutineries se multipliaient plus que jamais parmi les troupes. Une partie des garnisons zéclandaises entra dans le Brabant et se porta sur Alost, où les soldats commirent les plus grands excès, ranconnant cette ville et plus de cent soixante-dix villages et hameaux. Bientôt les mutins communiquèrent l'esprit de révolte à la garnison de Bruxelles, qui fit cause commune avec eux. De toutes parts les masses de rebelles accoururent à Alost, devenn un foyer d'insurrection militaire. Le couseil d'État lui-même fut force d'armer les provinces, pour s'opposer aux incursions, aux rapines et aux brigan-

Guillaume d'Orange n'était pas homme à négliger de mettre à profit ces désordres. Il avait convoque à Delft les états de Hollande et de Zéelande le Il mars 1576; et, après s'être plaint de leur indécision et de leurs tergiversations luterminables, il avait été jusqu'a vouloir se demettre

dages des révoltés.

de son autorité, si l'on ne se décidait à convenir d'une union plus intime, et à se réunir de volonté et d'intention pour agir avec énergie. Enfin , le 28 avril, les états signèrent un acte par lequel le prince d'Orange obtint, sous le titre de souverain et de chef, pleine autorité et plein pouvoir d'ordonner tout ce qu'exigerait la défense des provinces, les migistrats, les officiers civils et militaires, les corps de villes, les communes et les compagnies s'obligeant à jurer entre ses mains obéissance, fidélité, et l'exacte observance de tous les articles de l'union. De son côte, il promettait de maintenir et de défendre leurs privilèges et leurs libertes. C'était presque une inauguration souveraine.

Peu de jours après, la gnerre recommença avec une fureur nouvelle, et les confélérés firent le siège d'Auvers et de Gand.

L'agitation n'avait fait qu'augmenter parmi les troupes espagnoles, rèunies à Alost : elles s'étaient rendues à Anvers et établies dans la citadelle, d'où elles tombèrent sur la ville, qu'elles livrèrent au plus horrible pillage pendant trois jours tout entiers.

Le gouvernement n'était pas livré à moins de désordre. Il fallait que les provinces cherchassent à pourvoir ellesmêmes à leur salut, dans legrand sauve qui peut auquel tout était livré. Le conseil d'État se trouvant frappé d'impuissance au milieu de toutes ces complications, les états généraux se réunireut à Gand le 9 septembre 1576. L'ouverture de l'assemblée se fit par une déclamation violente contre les Espagnois, leurs cruautes, leurs déprédations. On proposa de s'unir avec le Brabant, le Hainaut et les autres États et provinces, pour chasser cette soldatesque eftrenée, comme perturbatrice du repos public. Enfin, les uobles et les villes se prononcerent pour une proscription générale des mutins. Cepeudant les gens de Gand étaient dans une grande terreur. Ils crajgnaient que les Espagnols, enfermés dans la citadelle de cette place, ne se repandisseut dans la ville, et n'y co-nmissent des excès pareils à ceux qu'ils avaient exercés ailleurs. Ils songérent done à s'adresser au prince d'Orange. considéré des lors comme le seul homme capable de sauver le pays, Ces négociations furent poussées avec tant d'activité, que, le 8 novembre, le fameux traité connu sous le nom de Pacification de Gand put être signé. Il le fut, sous l'approbation du conseil d'État, par les prélats. les nobles, les villes et les membres de Brabant, de Flandre, d'Artois, de Hainaut, de Valenciennes, de Lille, de Douai, d'Orchies, de Nanuir, de Tournai, de Tournaisis, d'Utrecht et de Malines d'une part; et par le prince d'Orange et les états généraux, et les villes de Hollande, de Zéelande, et leurs associés, de l'autre.

Cet acte se composait de vingt-cinq articles, et stipulait entre les parties une paix sincère, inviolable et éternelle, ainsi qu'une alliance, confédération et union perpetuelle, tendant à se secourir mutuellement, a s'aider de toutes leurs forces, de tout leur sang et de tout leur avoir, à concourir au bien public; surtout à extirper, à chasser les Espagnols et autres soldatesques étrangères, et s'opposer à jamais a leur retour, qu'aussitôt et immédiatement après l'expulsion et la sortie effective des Espagnols, les deux parties contractantes tiendraient avec toute diligence, chacune de son côté, une assemblée générale des états, telle que celle de 1555, dans laquelle on réglerait le fait de la religion, la propriété des forteresses, des vaisseaux et des domaines du roi; qu'il ne serait plus permis d'attenter contre la religion catholique et romaine; qu'on abattrait les trophées, les inscriptions et les monuments érigés par le duc d'Albe, au déshonneur de qui que ce fût; que le prince d'Orange serait continué dans ses charges de stadbouder, et d'amiral de Hollande et de Zeelande, jusqu'à la décision des états généraux; que les dettes contractées par le prince d'Orange, dans ses deux expéditions, à la charge des provinces de Hollande et de Zéelande, seraient soumises aux états généraux,

dès que les Espagnols seraient expulsés; qu'on se promettait réciproquement l'oubli des maux passés et des dommages causés; que les propriétaires de biens fonds, rentes, etc., pourraient réclamer leurs biens confisqués depuis l'an 1566; que les corporations, les dignités, les chapitres, les monasteres et les fondations, situés hors de la Hollande et de la Zéelande, possédant des biens dans ces deux provinces, en jouiraient librement ; qu'ou se rendrait de part et d'autre tous les prisonniers sans rancon; et enfin que les pays, les villes et les seigneuries attachés au parti contraire seraient regardés comme exclus de cette pacification, jusqu'à ce qu'ils eussent accèdé formellement, ce qui leur serait loisible quand ils le jugeraient convenable.

Le jour même où la pacification de Gand fut signée, les Espagnols qui occupalent la citadelle la rendirent au comte de Rœulx. Peu de jours après, Zierikzée fut occupée par le comte de Hohenlohe, et les autres villes de l'Ile de Schouwen furent remises au prince d'Orange.

## CHAPITRE III.

DEPUIS LA PACIFICATION DE GAND JUSQU'A LA NORD DU PRINCE D'OBANGE.

## § 1. COUVERNEMENT DE DON JUAN D'AUTRI-

Pendant que la paix se négociait entre les provinces à Gand, le nouveau gouverneur général des Pays-Bas, nommé par le roi, était entré dans le Luxembourg.

Après la mort de Requesens, Plilippe II avait laissé le pouvoir entre les mains du conseil d'État, jusqu'à l'arrivée du successeur destiné à prendre la place de ce capitaine. C'était également un homme de guerre, fort jeune encore, qui se trouvait dans le Milanais, et qui avait remporte 1.51, 1 à l'age év nigt-deuxans, la mémorable bataille de L'epante: il s'appelait don Juan d'Autricle, et était issa de l'empereur Charles-Quint et d'une musicienne de Ratisbonne, Barbe Blomberg, s'il faut en croire l'listorien Strada. La journée de Lépante n'etait pas la seule qui lui etit procuré sa renommee militaire: il avait fait ses renommee militaire: il avait fait ses Grenade, et a'ctait signate para l'prise de Tunis.

Aussitôt que le prince fut arrivé dans le Luxembourg, il instruisit de sa venue les conseils et les états des provinces, les invitant à se concerter avec lui sur les movens de ramener la paix et la prospérité dans le pays. Mais de même que Requesens avait eu le malheur de venir après le duc d'Albe, don Juan eut le maiheur de mettre le pied dans le pays au moment même où la garnison de la citadelle d'Anvers exercait dans cette ville l'horrible pillage dont le peuple a conservé le souvenir sous le nom de Furie espagnole. Il commenca ainsi son gouvernement sous les plus funestes auspices. Un acte cependant lui concilia tout d'abord, a un certain degré, l'affection de la bourgeoisie : c'était une proclamation qu'il adressa aux troupes, et qui eut pour résultat de les faire rentrer dans les bornes de la discipline. Cependant les provinces n'étaient pas disposées à admettre le nouveau gonverneur sans condition , et le prince d'Orange mit tout en œuvre pour semer la défiance dans les esprits. C'est d'après son conseil que les états de Brahant, qui se trouvaient réunis à Bruxelles, et dont l'exemple fut naturellement suivi par la plus grande partie des provinces méridionales, posèrent les conditions auxquelles ils étaient prêts à admettre don Juan dans le pays. Ces conditions étaient : la retraite complète des soldats espagnols, l'acceptation de la pacification de Gand, la convocation des états généraux comme au temps de Charles-Quint; enfin, la confirmation des anciens privilèges et des anciennes libertés du pavs.

Quelque dures que dussent lui paraitre

ces exigences, don Juan ne refusa pas de négocier sur ces bases ; et même, pour faciliter les pourparlers, il invita le conseil d'État et les états généraux à venir à Namur traiter avec lui tous ces points. Toutefois il n'osa pas se rendre en cette ville, parce qu'il craignait, disait-on, pour sa sílreté personnelle. Ainsi cette negociation tralna en longueur. Elle donna lieu à plus d'un bruit étrange. On disait qu'un des députés qui étaient allés trouver le prince avait eu la hardicsse de l'engager à se mettre à la tête du mouvement dans les provinces des Pays-Bas, et à s'emparer du pouvoir pour son propre compte. On ajoutait que ces paroles, nul n'auraitose les lui adresser, sidon Juann'avait lui-même paru disposé à les entendre. De cette manière, de graves soupçons avaient été propages contre lui sourdement, et avec tant d'adresse, que les intentions même les plus conciliatrices furent expliquées de la facon la plus injurieuse pour lui. Ainsì, lorsqu'il eut résolu le renvoi des troupes étrangères, et qu'il cut pris la détermination de les faire partir par un des ports flamands, parce que l'hiver empéchait de les diriger par les Alpes, le Taciturne sut faire accroire à la reine Elisabeth d'Angleterre que le prince avait le projet de se servir de ces forces pour délivrer de sa prison Marie Stuart, sa captive. Bien plus , les états des provinces méridionales, qui devaient d'abord pourvoir aux frais de transport par mer, refuserent de fournir les sommes nécessaires; en sorte que les troupes resterent forcement dans les Pays-Bas.

Pendant Thiver (1576-1577), le prince d'Orange s'occupa de negocier avec les villes de Hollande qui n'avient pas encore reconnu son autotorité, Minden, Wessp, Heusden, et quelques autres. Le château d'Utrecht, tenu jusqu'alors par les Espa-Blendt il ne resta plus pour ainsi dire qu'Amsterdam, qui ne se fût pas soumis à sa puissance.

L'empereur Rodolphe chercha, dans ces entrefaites, le moyen d'a-

mener un accommodement entre don Juan, qui se tenait alors à Marche en l'amenne, et les états du pays. Il chargea le duc de Clèves et l'évéque de Liége de préparer les voies. Mais il s'eleva contre ces projets d'arrangement difficultés sur difficultés. Enfin, les états des provinces belges , de même que ceux de Gueldre et d'Utrecht, conclurent l'acte connu sous la dénomination d'Union de Bruxelles, lequel consacrait le maintien de la pacification de Gand, en même temps qu'il stipulait que les troupes étrangères seraient renvoyées du pays, pour ne plus y être admises à l'avenir. La condition qui y fut ajoutée, relativement à la protection de la religion catholique, fut cause que ceux de Hollande et de Zéclande n'entrérent pas sans de certaines réserves dans cette union, qui, du reste, obtint tout l'effet qu'on en attendait. Car don Juan, rassuré par les deux représentants de l'empereur, ainsi que par les évêques du pays et par les docteurs l'université de Louvain, sur la crainte qu'il avait que la Pacification de Gand ne fût contraire à la foi catholique et aux droits du roi, prit enfin la résolution d'accepter l'Union de Bruxelles, et d'y adhérer par un acte appelé l'Edit perpetuel. Cette adhésion donnée, il fut reconnu en qualité de gouverneur général par les états dont l'union se composait. Après que la paix eut ainsi été rétablie entre les états et le prince don Juan, celuici quitta la province de Luxembourg et se rendit à Louvain, pour ordonner lui-même le départ des troupes étrangères. Elles avaient d'abord manifesté un vif mécontentement à l'idée de quitter ces villes, ces forteresses et ers châteaux, qu'elles n'avaient conquis qu'après tant de combats opiniàtres. Mais enfin elles consentirent à partir, lorsque le roi eut sanctionné l'Édit perpetuel, Toutefois il n'y eut que les Espagnols, les Italiens, et les Bourguignous de la Franche-Comte, qui sortissent du pays, les Allemands et les Wallons n'étant pas considérés comme étrangers.

Le 1er mai, don Juan arriva de Louvain à Bruxelles, où il lit, comme nouveau gouverneur général, son entrée solennelle. Il v fut recu avec un grand enthousiasme; car tous avaient conçu une profonde confiance dans son bon vouloir, et il s'était gagné tous les cœurs. Parmi les témoins de cette fête, il y avait un vieillard casse par l'áge, et qui avait joné un rôle important dans toute l'histoire des troubles passés, le président Viglius. En vovant defiler devant lui le jeune prince avec son étincelante escorte, il dit, avec un sourire moqueur : · Est-ce donc là l'enfant qui doit nous ramener la paix? » Viglius doutait, et il avait raison. En effet, le prince d'Orange avait l'œil sur les événements ; et, afin de pouvoir mieux les suivre, il se tenait à Berg-op-Zoom, où les etats le mettaient au courant de tout ce qui se passait. Il prevoyait que la paix ne serait pas plus perpétuelle que l'Édit ne le serait lui-même, en dépit de la qualification qu'on lai avait donnée; et il sentait que son rôle n'allait être suspendu que pour pen de temps. Dans la prévision d'une rupture prochaine, il était parvenu à engager adroitement les états de Hollaude et de Zéclande à refuser leur adhésion aux termes de l'Édit , tandis que les provinces de Frise et de Groningue n'y accédérent pas davantage, bien qu'après quelques difficultes, elles eussent été amenées à consentir conditionnellement à l'Union de Bruxelles.

Les affaires se précipirent avec plus de rapidité que le prince d'Orange ne l'avait calcule. Des le sépoir de ses de mécontentement etaient ness dans l'espeit de quelques seigneurs, nouveaugouverneur général à yaut noison exclusivement de Belges Bientôt des bruits d'une gravite et trême furrent mis en circulation conter don 14an. On disast que les trouter don 14an. On disast que les trouchemin de l'Italie, se tensient eschemin de l'Italie, se tensient eschemin de l'Italie, se tensient es-

rêts du Luxembourg, de la Lorraine et des environs; que d'autres, parties pour la Bourgogne, étaient entrées au service de la Ligue en France, prêtes à revenir au premier signal; enfin, qu'une partie était restee dans les provinces mêmes, sous le prétexte d'attendre le payement de leur solde. La défiance contre l'Espagne était si grande, que les bruits les plus absurdes et les plus incroyables étaient surs d'être accueillis et de s'aecrediter. Aussi don Juan ne tarda-t-il pas à se trouver dans la plus fausse des positions, entoure qu'il était de toutes parts de gens sur l'appui desquels il ne pouvait compter pour l'accomplissement del'œuvre de pacification qu'il avait entreprise. Bientôt if ne se crut plus lui-même en sûreté au milieu de ces populations, sourdement travaillées d'inquiétudes et de soupçons de tout genre. Chaque jour il lui parvenait de sinistres avis et des menaces anonymes, qui le troublaient d'autant plus qu'il n'avait ni une place forte, ni une retraite où se mettre à l'abri, en cas de danger. Il ehereha donc à s'assurer d'une forteresse d'où il pût faire respecter son autorité. Une circonstance inattendue lui fournit bientôt l'occasion d'exécuter ce projet. Au mois de juillet 1577, la reine Marguerite de Navarre, sœur du roi de France, se rendait aux eaux de Spa, en passant par Namur. Don Juan, sous le prétexte d'aller complimenter cette princesse, se transporta dans cette ville avec sa cour, et une suite de quelques gentilshommes. Le château de Namur était commandé, au nom des états, par le fils du comte de Berlaimont. Don Juan manifesta le désir de voir cette citadelle fameuse. Ils lui firent grande politesse, et le prièrent d'entrer. Le prince, y ayant penetre avec toute sa suite, se mit d'abord à examiner tous les ouvrages; et, s'étant assuré de la faiblesse de la garnison, declara qu'il retenait le château au nom du roi, et qu'il était résolu à v fixer sa résidence, comme gouverneur général des Pays-Bas. Il avait réussi.

A peine cet événement (car e'était un véritable événement ) fut-il connu, qu'il s'opéra nn mouvement extraord!naire dans tout le pays. On cria à la trahison; on disait que la reiue de Navarre avait trempé dans le complot, et que même, dans la prévision d'un échec, elle avait, à force d'argent, ménagé au prince l'entrée de quelques places fortes sur les confins de la France, dans le Hainaut et dans l'Artois. On ajoutait qu'il avait dépensé à ces intrigues des aommes importantes. Enfin, les provinces furent inondées d'un délage d'écrits, tous remplis de reproches et de récriminations.

Don Juan s'adressa d'abord anx états de Namur. Ils répondirent. Ce ne fut de part et d'autre que plaintes et querelles. L'émotion et la rumeur étaient devenues plus vives que jamais. Des apologies et des manifestes furent le prélude de la nouvelle guerre qui allait éclater. Bientôt des motifs plus sérieux de mécontentement vinrent se joindre à ceux que l'on avait déjà.-On apprit qu'un corps d'Espagnols était en marche vers la Belgique, et venait d'arriver à Mézières. On ajoutait que la corruption avaitété essayée sur les commandants des châteaux d'Anvers et de Termonde, et que ces capitaines auraient livré leurs forteresses à don Juan, si l'on n'avait prévenu à temps cette trahison. L'alarnie répandue ainai dans le pays, l'irritation fut bientôt à son comble. Les villes se tenaient soigneusement fermées; on levait de l'argent et des troupes partout; on ne parlait que de trahisons et de parjnre; on reprochait aux Eapagnols leur mauvaise foi et la rupture de la paix; enfin, on déclara don Juan agresseur, ennemi du roi et de la patrie, et il fut résolu qu'on lui ferait la guerre.

Déjà les états des provinces avaient envoyé leurs députés au prince d'Orange pour l'inviterà venir à Bruxelles, afin de concertre avec lui les moyens de remettre le pays en paix et en liberté. Il se rendit à cet appel, et débarqua, le 18 septembre 1577, à barqua, le 18 septembre 1577, à

Anvers, où une députation considerable des états généranx vint le recevoir. Cinq jours après, il entra à Bruxelles comme un triomphateur, au milieu des acclamations et de l'enthousiasme du peuple. Le 22 octobre, les états de Brabant lui conférèrent la diguité de rauvaert de leur province.

Bientôt il ne resta plus à don Juan que les provinces de Namur et de Luxembourg. Son autorité était perdue partout ailleurs, tandis que celle des états était devenue plus forte que jamais. Il lui eût même été impossible dese maintenir dans les deux provinces qui lui étaient restées fidèles, ai la noblesse brabançonne avait été d'accord avec le prince d'Orange; mais elle connaissait trop bien le Taciturne, pour ne pas se défier de lui autant que des Espagnols eux-mêmes. Elle s'était surtout grandement émue de la réception qui lui avait été faite à Anvers, de son entrée triomphale à Bruxelles, et du titre de ruwgert qu'il venait d'obtenir : elle eraignait qu'il ne visât à ae poser dans les provinces méridionales en quasi-dictateur, comme il l'avait fait en Hollande et en Zéelande. Aussi bientôt il se forma parmi elles un parti, à la tête duquel se trouvait le duc d'Arschot, dans le but d'élever au pouvoir un prince qui, appartenant à l'Église romaine et sorti du song mêne dea Habsbourg, pût donner à la position qu'on lui préparait une apparence de légitimité : c'était l'archiduc Mathlas d'Autriche, frère de

l'empereur Rodolphe II et neveu du roi Philippe. On avait hésité d'abord entre la reine d'Angleterre, l'archiduc Mathias , le duc d'Alencon, et le prince palatin Jean-Casimir, fils de l'electeur: Mathias l'emporta. Un gentilhomme flamand fut charge d'aller à Vienne négocier l'acceptation de ce prince, qui consentit saus peine à accéder à l'invitation des états des Pays-Bas, et s'enfuit secrètement et en petite compagnie du territoire de l'Empire, Rodolphen'ayant pu, par égard pour la cour d'Espagne, lui permettre de se rendre dans le Brabant. Avant la fin du mois d'octobre, l'archiduc se

trouvait déjà à Lierre. Le prince d'Orange, pour qui la mesure adoptée par une partie de la noblesse brabanconne n'était pas restée un mystère, ne vit pour lui, dans le choix de Mathias, qu'une source de nouveaux avantages. Lui, en effet, qui était parvenu à renverser la puissance de Philippe II et du duc d'Albe dans les Pays Bas, il devait avoir bon marché de ce jeune et pauvre archiduc, que son propre frère, l'empereur, avait été force de désavouer, pour prévenir une rupture avec la cour de Madrid. Puis encore, il prévoyait bien qu'enélevant ce prince au gouvernement général du pays, on établirait une certaine mésintelligence entre l'Autriche et l'Espagne, et qu'il serait facile de faire retomber sur cet enfant toutes les fautes que l'on commettrait. Sûr ainsi de ne rien perdre de son influence tout en mettant mieux sa responsabilité à couvert, le prince d'Orange accepta l'archiduc; mais il eut soin de s'emparer des negociations relatives aux conditions sous lesquelles Mathias serait investi du pouvoir suprême dans les provinces. On tomba bientôt d'accord, et les articles furent signés. Il y en avait plus de trente, mais tous ponvaient se réduire à deux priucipaux, savoir : que le prince d'Orange serait le lieutenant de l'archiduc en tout et partout, et que celui-ci ne pourrait exercer aucune autorité, pas même sur ses propres gardes, dans l'ar-

mée, dans le gouvernement politique, ni dans les finances, sans l'avis du conseil d'État, et sans le consentement des états généraux des provinces. Cet acte présente une autre particularité remarquable : c'est que l'ou n'y écarta pas encore entièrement le nom du roi, bien qu'on y attribuât à Mathias un pouvoir entièrement souverain dans les Pays-Bas, sous le titre de

simple gouverneur géneral.

Le 18 janvier 1578, l'archiduc fit son entrée à Bruxelles; et, deux jours après, il jura solennellement le maintien des articles convenus. Pendant le cours de ces négociations, le prince d'Orange était parvenu à faire renouveler l'Union par les états géuéraux, et à y introduire une stipulation par laquelle les catholiques et les protestants se promettaient une tolérance mutuelle, et s'engageaient à mettre leurs forces en commun, pour secouer le ioug de l'eunemi commun des pro-

Sur ces entrefaits, un événement d'une extrême gravité était accompli à Gand. Deux seigneurs, animés d'un vif esprit d'indépendance, les sires de Ryboyeet d'Hembise, s'étaient mis à la tétedu peuple gantois, et le berçaient de l'espoir d'obtenir le rétablissement de tous ses anciens privilèges, même de ceux dont Charles-Quint l'avait depouillé en 1540. Ils étaient parvenus à répandre ainsi l'excitation dans cette ville, déjà si prompte aux troubles et aux émotions, quand le duc d'Arschnt, investi par les états généraux du gouvernement de la Flandre, y arriva le 23 octobre 1577, avec vingt trois compagnies de fantassins et trois cents cavaliers. Accueilli avec un grand enthousiasme par la population gantoise, il lui promit, pour se rendre agreable, la restitution des priviléges si instamment réclamés; mais il reconnut bientôt qu'il avait été trop loin dans ses promesses; et cependant il ne pouvait reculer sans blesser profondément ces inflammables bourgeois flamands, et sans s'exposer aux plus grands perils. Comme il hésitait, il fut abordé un jour, dans la rue, par Hembisc et' sa faction, qui le sommèrent de rétablir les privilèges de la cité. Ilchercha d'abord à se retrancher dernière quelque faux-fuyant; mais, serré de trop pres:

On fermera bien la bouche à ces mutins eu leur passant un collier de chanvre au cou, dit-il, quand même ils seraient soutenus par le prince

d'Orange.

Ces paroles se répétèrent de rue en rue. Partout on courut aux armes, et bientôt la ville se trouva divisée en deux camps, dont l'un était pour, l'autre eontre le duc d'Arschot, Cependant, grace à l'intervention du magistrat, ce tumulte ne tarda pas à s'apaiser un peu. quand malheureusement le sire de Ryhove, qui avait été à Anvers proposer au prince d'Orange de s'emparer du duc, revint à Gand avec huit hommes de guerre qui l'accompagnaient. A peine eut-il appris ce qui venait de se passer, qu'il cria anx armes, se rendit maître du palais des comtes et de toute l'artillerie, et fit prisonniers le due d'Arschot et huit de ses gentilshommes. Il mit la main sur les caisses publiques, fit tendre les chaînes dans les rues, et fermer les portes de la ville; tandis qu'Hembise rétablit les anciens priviléges et organisa une espèce de république, à la tête de laquelle il plaça dix-huit assistants ou notables, tires des différents quartiers de la commune

Guillaume le Tacturne, après avoir d'abord relux de prendre ouvertement part à cette affaire, comme lessigneur de Ryhove l'en avait prie, resolut tout à coup de livre parti de ces circulation de la coup de livre parti de ces circulations de la comme de la co

Pendant ee temps, les événements avaient marché avec une rapidité extraordinaire. Le 7 décembre, don Juan avait été déclaré, par les états généraux, ennemi de la patrie; et, des le mois suivant, l'archiduc Mathias. leur ayant prêté serment, la guerre commença.

An moment où les hostilités éclatèrent, don Juan n'avait qu'une armée très-peu considérable: Elle était composée surtout d'Allemands qu'il avait pris à sa solde. Cependant il n'avait. rien negligé pour se préparer à une lutte énergique : il avait rappelé une partie des Espagnols qu'il avait fait partir pour l'Italie, et des soudards qui, après avoir été renvoyés des Pays-Ras, s'étalent mis au service de la Ligue en France. Toutes ces troupes lui arrivèrent peu à peu; et quand, au mois de jauvier 1578, l'armée des états, forte d'environ vingt mille hommes, vint prendre position sur le territoire de Namur, don Juancomptait un nombre égal de combattants.

Le 25 janvier, don Juan envoya une déclaration de guerre en forme aux états, qui donnèrent à leurs capitaines l'ordre de marcher sur Namur, Les denx armées se rencontrérent à Gembloux le 31 janvier, et un combat sanglant s'engagea. Les troupes confédérées essuyèrent une horrible défaite, et laisserent sur le champ de bataille tous leurs canons, leurs enseignes, leurs bagages, un grand nombre de tués et de prisouniers. Cette dé-route répandit la consternation dans le pays. L'épouvante était si grande, l'archidue Mathias, les états généraux et le conseil d'État s'enfuirent de Bruxelles à Anvers. Et cette peur n'était rien moins que fondée : car, outre Gembloux, Tirlemont, Bonvignes, Siehem, Diest, Jodoigne, Nivelles, et plusieurs autres places fortes du Brabant et du Hainaut, tombèrent au pouvoir des Espagnols, qui, heureusement pour les états, ne purent poursuivre leur victoire, et furent forcés de rentrer à Bruxelles,

surtout à cause du manque d'argent.
Mais les provinces du nord trouvèrent en quelque sorte une compensation à cette perte dans la reddition de la dernière ville que les Espagnols eussent conservée en Hollande, la ville d'Amsterdam, qui se rattacha par capitulation aux états et au prince d'Orange.

Dans la province de Groninque on vâteit à peine u délivré de l'ennemi, que la ville et la campagae se mirent en lutte pour un different delair au droit que prétendaient posséder les villages environants, d'exerce certaires métiers dont la ville s'était jusqu'alors acclusivement réservé la qu'alors acclusivement réservé la raux se virent forcés d'intervenir; et ils ne réusirent qu'à grandpeine à étouffer cette querelle. De leur côté, le villes hollandaises

commençaient à s'agiter, grâce aux protestants, auxquels les capitulations solennellement garanties avaient permis de rentrer dans leurs foyers, et qui maintenant, à leur tour, se livraient à la pente des réactions. Une conjuration éclata à Amsterdam le 26 mai 1578, et amena le changement des magistrats et l'oppression complète des catholiques. Trois jours après, Haarlem fut le théâtre de violences du même genre, et vit couler le sang d'un prêtre catholique dans la grande église, et son évêque racheter sa vie à prix d'argent. Ter-Goes, en Zéelande. fut temoin de persécutions de la même nature. Dans les provinces belges l'esprit de réaction ne put se donner aussi libre carrière, bien que les sti-pulations relatives à la protection et à la déférence promises aux eatholiques ne fussent pas partout rigide-ment observées. A Anvers et à Gand se tenaient des réunions et des prêches protestants, et personne ne les empéchait. Bien plus, partout, à Anvers, à Tournai, à Bruges, à Maestricht et dans d'autres villes, on prononça le bannissement contre les moines, surtout contre les iésuites et les franciscains, qui avaient refusé de consentir à prêter le nouveau serment de fidélité à l'Autriche.

Quant aux états de l'évêché d'Utrecht, ils s'étaient étroitement ralliés au prince d'Orange, dès l'arrivée de Mathias aux Pays-Bas; et le premier point de leur capitulation avait été de faire promettre par le Taciturne protection au culte catholique, bien qu'elle ne fût pas mieux exercée là qu'eilleurs

qu'ailleurs. Ces collisions devenant de plus en olus fréquentes, l'archiduc résolut, de concert avec le prince d'Orange et les états généranx, de proposer un règlement qui offrit des garanties à la tranquillité religieuse. Cet acte, connu dans l'histoire sous le nom de Paix de la religion, se composait de dix-huit articles, et assurait en substance le partage des églises paroissiales, l'entretien des monastères, et la subsistance des moines et des religieuses; enfin, la liberté des deux cultes, et la mauière de se comporter l'un envers l'autre. Gependant l'effet qu'on en attendait fut loin d'être obtenu. La paix fut refusée par le Hainaut, devenu le refuge des prêtres bannis, et par les états d'Utrecht; elle fut acceptée par le territoire de Groningue, par la ville de Leeuwaarden et par les états d'Anvers. En gé-néral elle rétablit si peu la concorde, que, dans la Gueldre, les protestants s'emparèrent par force de plusieurs églises catholiques, et y installèrent leur culte. Des excès plus effrayants encore éclatèrent dans la Flandre : un grand nombre de maisons religieuses et d'églises y furent mises au pillage et dévastées; et de ces dévastations était résulté une guerre civile, accorapagnée des plus horribles désordres.

Gand surtout offrait le spectacle du pele-méle le plus incroyable. Hembise y tenait toujours l'autorité, exercant un pouvoir dictatorial dans la ville, tandis que Ryhove gouvernait l'armée à sa fantaisie. Tous deux ne régnaient que par la violence, et ils permettaient tous les excès, donnant euxmêmes l'exemple de tous les crimes, Hembise tranchait presque du roi : il battait monnaie; il lançait desédits de proscription: Il disposait des bieus et de la viedes citoyens. Les persécutions les plus odieuses étaient exercées sur tout ce qui tenait à la religion catholique. Les moines étaient chassés de

leurs couvents, et les monastères étaient convertis en casernes, comme les églises étaient mises au pillage; enfin, on se trouvait en guerre ouverte avec toute la Flandre française. En vain les villes voisines, Bruxelles et Anvers, avaient-elles essayé de ramener à la raison cette orageuse population de Gand; en vain Marnix de Sainte-Aldegonde s'était-il entremis lui-même, au nom de l'archiduc Mathias et du prince d'Orange ; rien n'avait réussi à la faire rentrer dans l'ordre. Elle était d'autant plus hardie et plus obstinée, qu'elle comptait sur l'annui du comte palatin Jean-Casimir, qui, pourvu d'argent par la reine Élisabeth d'Angleterre, avait mis sur pied une armée destinée à seconder les Flamands contre l'Espagne.

Durant ces événements, les hostilités avec don Juan n'avalent pas été suspendues. L'armée des états généraux, commandée par François de la Noue et le comte de Bossut, se trouvait forte d'environ dix mille combattants : elle était campée près de Malines, entre Revmenam et le Demer, attendant la cavalerie allemande et les fantassins suisses que le comte palatin devait amener; car elle ne voulait rien entreprendre avant l'arrivée de ce secours. Don Juan, profitant de la faiblesse de ses ennemis, les harcelait sans cesse, pour les provoquer à un combat décisif; mais, n'ayant pu atteindre son but, il prit le parti de retourner le 7 août à Namor, après avoir laissé dans la place d'Arschot une garnison, qui ne tarda pas à en être chassée par l'armée confédérée.

Alors les états wallons, craignant que l'arrivée du comte palatin ne donnat entièrement la prééminence aux protestants, commencèrent à insister sur la nécessité de déclarer le duc d'Alencon protecteur de la liberté des Pays-Bas. Cette idée tronva partout de l'accueil; car, tout en offrant un hon-nête prétexte de congédier l'archiduc Mathias, ou de lui faire quitter son. gouvernement, dont il était amplement dégoûté, elle présentait en outre un moyen de rebuter le comte palatin Casimir, qui, d'intelligence avec Hem-bise et la faction des Gantois, se trouvait installé en Flandre, où sa présence portait le plus grand ombrage. Aussi, le 13 août, il fut concluà Mons, entre les états et le duc, un traité par lequel il s'engageait à mettre à leur service un corps dedix mille fantassins et de deux mille cavaliers pendant trois mois, et, après ce terme, une troupe de trois mille soldats a pied et de cinq cents hommes à cheval. Il fut convenu, en outre, qu'il anrait le commandément de ces forces en partage avec le comte de Bossut; qu'il obtiendrait un certain nombre de places fortes pour sa sûreté, et qu'il serait proposé avant tout autre. lorsqu'il s'agirait de nommer un nouveau chef de l'État. Le 26 du même mois, le comte palatin réunit son armée à celle du comte de Bossut.

La manière dont la reine Elisabeth, par le comte Camisir, et la France, par le duc d'Alencon, avaient mis chacune un pied dans la question qui s'agitait dans les provinces belges, faisait que ces deux pui ssances se neutralisaient ainsi l'une par l'autre; et les Flamands wallons, qui avaient cru trouverun soutien dans l'archiduc, mais qui avaient été décus dans cet espoir par la ruse du prince d'Orange, se félicitaient de posséder au moins one sorte d'appui dans le prince français, quoique son caractère et ses capacités fussent eu faits pour inspirer de la confiance. Car ils se voyaient grandement menacés dans leur religion, par tout ce qui s'était passé dans le pays, et par les désordres qui régnaient encore à Gand.

Au milieu des discordes qui divisaient les fanatiques gantois et les

edd, Court

gens de la Flandre wallonne, appelés alors Malcontents, les partisans de l'Angleterre et ceux du duc d' Alencon. les amis et les adversaires de la paix de religion, quelque temps se passa sans qu'on eut repris les hostilités contre don Juan, dont le camp prin-cipal était assis sur le plateau de Bongy, près de Namur. Ce prince d'aifleurs, voyant que les conquêtes qu'il vennit de faire l'affaiblissaient au lleu de lui donner de la force, avait jugé à propos d'abattre quelques châseaux, d'abandonner quelques bourgades, et d'assembler toute son armée en un corps à Bougy, jusqu'à ce que le rol lui est envoyé de l'argent, et qu'il lui fût venu de nouvelles troupes d'Allemagne et d'Italie, Mais, au lieu d'argent et de soldats, il recevait lettres sur lettres, par lesquelles il lui etait commande de tenter toutes choses pour parvenir à nn accord. Aussi les états et don Juan a'envoyèrent-ils des, députés, et l'on recommença à parler de la paix. Mais les états demandaient que l'archiduc Mathias demeurât dans le gouvernement du pays aux mêmes conditions qu'il avait jurées ; que le duc d'Alençon et le prince Casimir fussent compris dans le traité de paix, et qu'on rendit aux états la province de Limbourg, et tout ce que les troupes dn roi avaient pris par force ou autrement dans le Brahant et dans le Hainaut. Don Juan se hâta d'instruire la cour de Madrid de ces propositions, qu'il regardait comme exorbitantes; et il travailla de plus en plus à faire fortifier le camo de Bougy, tandis que le prince palatin et le duc d'Alençon, pressés également par le besoin d'argent, retournaient, le premier en Angleterre, le second en France. Mais le roi n'en insistait que plus vivement sur la nécessité de pacifier le pays par des

moyens de douceur.

Les choses en étaient à ce point, quand dou Juan tomba tout à coup gravement malade. Il investit, sous l'approbation royale, du gouvernement général des Pays-Bas et du commandement de l'armée, son lieutenant Alexandre Farnise, prince de l'armé,

qui était arrivé d'Italic avec un corps de vieilles troupes, et qui lui avait d'éjà rendu de grands services depuis le combat de Gembloux. Don Juan mourut le 1" octobre 1578, dans le camp de Bouzy, con gran sospecha de seneno, Si l'aut en croire l'historien Herrera, bien que ce soupcon n'ait point été reconnu fondé.

## § II. GOUVERNEWENT DU PRINCE ALEXANDRE FARNÉSE, JUSQU'A LA MORT DU PRINCE D'ORANGE.

Ce fut le 21 septembre que don Juan vait remis le piuvoir à 30 n neveu Alexandre Farnèse. Ce prince avait hesist d'abord àsocepter le farnéau de l'astorité, dans la crainte qu'il ne résulté que'que contision pour lui, si le roi refusait de ratifier cette nomiation, mais il veté entie neu instancion, mais il vete entie entie de l'atte de Pays-lèss. Il accepta done la mission qui lui était offerte, el le roi l'y confirma le 29 novembre 29 novembre 29 novembre 29 novembre 20 n

Ce fut aussi vers ce même temps que le prince d'Orange était le plus sérieusement occupé des affaires de Gand. Nous avons vu quelle vive opposition la Paix de religion avait rencontrée dans plusieurs provinces, surtout parmi les Gantois. Cet acte semblait inspiré pour faciliter la tâche dont l'accomplissement était désormais confié au prince de Parme. Celuici avait vu tout d'abord que si des griefs bien fondés avaient, dès les premières années du règne de Philippe II. poussé à l'insurrection les populations des Pays-Bas, au moins tout espoir n'était pas perdu de ramener une partie des esprits. Il avait pu's'assurer que les proviuces septentrionales étaient pour ainsi dire irrévocablement perdues pour l'autorité du roi. Mais aussi il avait démélé les divisions intestines qui dans les provinces méridionales partageaient. comme en deux camps, les Flamands et les Wallons, ceux-ci voulant rester fidèles au culte romain, ceux-là s'irritant de plus en plus dans les doctrines de la réforme. Parnèse était sûr ainsi de l'appui des premiers. Aussi, il s'ap-

pliqua à tirer parti de cette position, qui se dessinait d'une manière de plus en plus tranchée, Enfin, le 26 ianvier 1579, les provinces d'Artois, de Hainaut, et la Flandre wallonne, formèrent une union séparée, dans le bnt de maintenir l'union de Bruxelles, la religion catholique, l'obéissance due an rol, et la pacification de Gand. Cet acte était au fond semblable à l'accord qui avait précédemment été conclu avec don Juan : c'était un acheminement de ces provinces vers l'Espagne, La mort du comtede Bossut, qui avait suivi de près celle de don Juan, contribua à séparer plus décisivement encore la noblesse de la partie méridionale des Pays-Bas, des plans du prince d'Orange, et de la position hostile dans laquelle les états se tenaient toujours à l'égard du rol. Déja avant cette rupture, le Taciturne, de concert avec la reine Elisabeth d'Angleterre, avait trouvé convenable de resserrer plus étroitement l'union des provinces septentrionales, et de chercher à rallier à la Hollande et à la Zéclande l'Over-Yssel, la Gueldre, Utrecht, la Frise, et Groningue. Les négociations, conduites par Jean de Nassau, frère du prince d'Orange, amenèrent l'union d'Utrecht, conclue le 23 janvier 1579. Dans cette alliance entrèrent la Hollande, la Zéclande, Utrecht, le territoire de Groningue, et une grande partie de la Frise, de Zutphen et de la Gueldre. Quelques mois plus tard, d'autres parties de ces dernieres provinces y accéderent aussi, à l'exception de la ville de Groningue. Les principaux afticles de cette union nouvelle stipulaient une alliance perpétuelle, sana préjudice des droits , des priviléges et des libertés de chacune des provinces et des villes, et garantissaient à toutes et à chacune secours, aide et soutien réciproque. Ils déterminalent que les frais de la guerre, et ceux réclamés pour l'entretien des forteresses des frontières, seraient faits par une caisse commune. Ils établissaient en outre que, pour subvenir à la défense du pays, on fixerait une contribution générale dans toutes les provinces, et qu'on dresserait une liste de tous les habitants mâles, depuis l'âge de dix-huit ans jusqu'à celul de solxante; que l'union ne déciderait qu'à l'unanimité les questions relatives à la guerre, à la paix, aux trêves, et à de nouvelles taxes; et que toutes les antres elle pourrait les trancher à la pluralité des voix : qu'à aucune province n'appartiendrait le droit de faire en particulier des traités ou des alliances avec des puissances étrangères; qu'en cas de division entre les provinces, leurs gouverneurs auralent voix décisive; gn'en matière religieuse chaque province agirait selon sa conviction et son sentiment, et que nulle part la llberté de conscience ne pourrait être troublée par anenne inquisition : que les états tiendraient à Utrecht des assemblées régulières; et enfin que tons les stadhonders eu gouverneurs particullers des provinces, les magistrats, et les citoyens armés, jureraient le maintien de cette confédération.

Entre le prince de Parme et l'union d'Utrecht se trouvait, en quelque sorte comme une troisiene force, le parti des Malcontents. Il n'était done pas étonnent qu'on if de part ou au moins pour sogne ceux qui pouvaient exercer sur eux quelque indiunce. Faraise eut en cela roisiene choese, c'est-àficie par l'étojenement autrel que la race wallonne à de tout travantage par la nature même des choese, c'est-àficie par l'étojenement autrel que la race wallonne à de tout temps précises pour la race flaméridionales nourrissaient contre le prime d'Orange.

Pendant une partie de ce temps, Farmée espaçulos était teune immobile dans le camp de Bougy, se fortilant chaque jour davantage par des retranchements et des redoutes. Les confédérés élaniet nagrande force, et leur armée, disuit-on, s'élevait quarante-deux mille, hommes d'infanterie et à discomptait guère que la moitié de ce nombre; car les trupes allemandes, qu'on stitendait depuis lougtemps, n'étaient pas encore arrivées; et le corps: espagnol placé dans la Franche-Comte avait ordre de ne pas bouger de là, et de s'opposer aux courses du due d'Alencon. Toutefois, si rassuré pour lui-même que se trouvit Farmése dans le camp de Bougy, il craignait que les confdérés ne se rendissent maîtres des bords de la Sambre et de la Meuse, et lui fernassent l'accès des vivres

nécessaires à ses troupes.

Heureusement pour lui, la discorde s'était établie dans l'armée des états. qui, après avoir pendant quelque temps nienacé de l'attaquer, décampa tout a coup au mois de novembre 1578. et prit le chemin de Gembloux. Ce fut un nouveau motif de grandes plaintes contre le prince d'Orange, qui avait levé de grosses sommes d'argent, en promettant de chasser cette fois les Espagnols du pays, et qui se retirait sans avoir seulement tenté de les aborder. Pendant ce temps, quinze compagnies de soldats d'elite vinrent d'Allemagne grossir l'armée de Farnèse, à laquelle se joignirent bientôt les troupes postées dans la Franche-Comté, d'ou elles avaient réussi à chasser les gens du due d'A-

lencon. Tandis qu'ainsi le prince de Parme refaisait ses forces, la déliance et l'Indiscipline faisaient les plus dangereux progrès dans l'armée confedérée. Les chefs en effet, dont chaeun tirait de son côté, s'étaient émus de la nouvelle promesse, faite par les états, que, si l'on était obligé de placer un nouveau prince à la tête des Pays-Bas , le duc d'Alencon serait préféré à tous les autres. Ces paroles eurent ponr résultat de blesser à la fois l'archidue Mathias, qui se croyait dans une position de droit acquis, et la reine Ellsabeth d'Angleterre, qui ne pouvait consentir à voir un prince français souverain dans nos provinces; et enfin, d'irriter tous les amours-propres particuliers, qui tendaient au pouvoir pour s'en emparer.

Dans cet intervalle, l'union d'Utrecht avait reçu les adhésions d'un certain nombre de villes slamandes. qui se flattaient deparvenir, au moyes de cette association, à rétablir leur commerce, si grandement déchu : c'étaient Bruges, Gand, Ypres et Anvers. Gand fut la première à signer cette accession formelle : les autres suivirent presque aussifdt cet exemple.

Tel avait été l'état des choses pendant l'infruetueuse campagne de 1578. Farnèse avait eu le temps de méditer ses plans, et de se préparer à tirer avantage de la position nouvelle que l'union d'Utrecht venait de faire aux provinces, et de l'esprit d'hostilité qui se formulait de plus en plus entre les Flamands et les Wallons, Des renforts considérables lus étaient arrivés; et il prit si bien ses mesures, qu'en 1579 il se trouva maître de la campagne, les Allemands et les Français qu'avaient amenés le prince Casimir et le duc d'Alencon s'occupant plus à ravager et à piller le pays qu'à le défendre, pour se dédommager du défaut de solde, dont ils ne recevaient plus le payement. Les circonstances lui parurent favorables pour commencer ses opérations. Il se trouvait à la tête de vingt-quatre mille hommes d'infanterie et de sept millechevaux; mais il nesut d'abord de quel côté diriger ses armes. Son conseil fût d'avis qu'il fâllait se porter sur Alost ou sur Termonde, parce qu'en attaquant ainsi les Flamands on ferait chose agréable aux Malcontents, dont le courage se doublerait, en outre, par la présence de toute l'armée royale sur les frontières du Hainaut. Farnèse cependant n'était pas de cet avis. Il songeait à se jeter d'abord sur la Gueldre, où des intelligences étaient pratiquées; et principalement d'accoster Maestricht, dont les approches lui étaient facilitées par la Meuse, et qui lni eût assuré une forte position sur ce fleuve, en même temps que cette place lul eût permis de se mettre en communication avec le Limbourg, province en grande partie restée fidèle. Cependant il crut prudent de masquer ses projets par quelque manœuvre propre a derouter ses ennemis.

La ville de Deventer, capitale de l'Over-Yssel, que défendait avec une garnison altemande un des capitaines du prince de Parme, était cernée par le comte de Lalaing, et vivement pressée. Le comte de Berlaimont allait marcher au secours de cette place, quand on apprit tout à coup que les confédérés s'étaient emparés du passage du Rhin. Farnèse résolut alors de se diriger lui-même vers ce point; car il sentait la nécessité de maintenir dans l'obéissance la priucipale forteresse de l'Over-Yssel, qui pouvait lui être d'un si grand secours dans les entreprises qu'il méditait de faire dans la Frise d'un côté, dans la Gueldre de l'autre.

Il se mit done en ronte, et marcha roit vers Limbourg, Mais à peine y fut-ll arrivé, qu'il reçut la nouvelle que Deventer é élait rendu aux conféderés. Alors il prit le parti de mettre le siège de la commandation de la confédere de la commandation de la commandation de la commandation de la confédere, et en confédere, et en chevant les villes et les chiètesus forts; et le marquis de Berge semultipliait sur tous les points du territoire qui s'étend entre Maes-

tricht et Louvain. Farnèse se tourna brusquement vers la Gueldre. Il passa, par une manœuvre rapide, la Meuse au-dessus de Ruremonde, et assit son camp près de Weert, avant que les confédérés eussent eu le temps de se reconnaître. Dès ce moment l'entrée du Brabant lui était ouverte, et il se trouvait à la tête de vingt-ciug mille fantassins et de huit mille hommes de cavalerie. outre les troupes placées sous les or-dres de Mondragon et du marquis de Berg. La place de Weert fut em-portée. Quelques sanglantes escarmouches eurent lieu près d'Eyndhoveu et de Turnhout, à la suite desquelles une partie de la cavalerie des confédérés, composée d'Allemands et commandée par le due Maurice de Saxe, en l'absence du prince Casimir, demanda à composer, et se retira eu Allemagne. L'armée des états ainsi affaiblie, le prince de Parme releva encore ses affaires, en allant attaquer

le prince d'Orange sous les murs mêmes d'Anvers, dont il brûla les fau-

hourgs. Ces succès décidèrent enfinles provinees wallonues à rentrer sous l'obéissance du roi. Ciuq mille hommes, appartenant à cette partie des Pays-Bas, quittèrent l'armée du prince d'Orange, rentrèrent dans l'Artois, et en chassèrent les partisans que les états y avaient conservés. Ce fut un eoup terrible pour ces derniers. Aussi rieu ne fut négligé pour ramener les Wallons. Le Taciturne commenca, de son côté, à négocier avec eux, tandis que le prince de Parme mit tout en œuvre pour les attirer à lui. Ainsi doublement sollicités, ils déclarèrent à Farnèse que rien ne leur tenait à cœur autant que la religiou de leurs pères et le service du roi, mais qu'ils ue voulaient rien avoir de commun avec les Espagnols; et qu'ils ne se joindraient à lui qu'à la condition expresse qu'il ferait sortir des Pays-Bas les troupes étrangères.

estrangeres.

Le prince de Parme dissimula d'abord, et ne repouss pas formellement ess prétentions. Cependant le prince d'Orange, tout en employant mille marecurres sercites auprès des chefs des 
hards and proposition de la commanda del commanda de la commanda de la commanda del commanda de la commanda de la commanda de la commanda del commanda del commanda del commanda del commanda del commanda del comm

Edila, après de grande diffeutile de part et d'autre, un accommodement fut conclu entre les Wallons et le prince de Parme. Ils a'engagealent à maiutenir la religion catholique et monsine, et loieisance au roi; a ob-l'Edila perpetuel; à encocourir, après leur admission dans l'armée du roi, à la défense de toutes ces choses; à donner au roi les villes de Menin, de Cassel, et les autres places environmentes, à condicion que leurs provitoces gère. Ceux d'Artois et de Haisaut avajent d'abord signé et accord. Leur avajent d'abord signé et accord. Leur

exemple entraîna la Flandre gallicane, excepté Tournai et le Tournaisis.

Les troubles dont la ville d'Anvers fut bientôt après le théâtre contribuerent grandement à consolider cet strangement nouveau, connu sous le nom de traité d'Arras, et signé par le prince de Parme le 28 juin 1579. Un autre événement n'y concourut pas moins efficacement : ce fut la prise de Maestricht. Farnese, profitant des préoccupations suxqueiles se livraient les confédérés pendant que toutes ces affaires se négociaient, s'était brusquement porté avec son armée devant cette place, qu'il investit de toutes parts. Le Taciturne avait eu soin de confier le commandement de cette ville au célèbre ingénieur français Sébastien Tapin, qui la munit avec tant d'art et de célérité, qu'il la rendit presque inexpugnable. Le prince de Parme ne s'en laissa pas déconcerter. Il commença par jeter deux ponts de bateaux sur la Meuse, en amont et en avai de la forteresse, afin d'établir des communications entre les corps qu'il avait postés sur les deux rives du sleuve. Puis il dressa de formidables batteries, et se mit à foudroyer les remparts. La brèche ouverte, il commanda l'assaut; mais il échoua deux fois, et fut forcé de rentrer dans ses retranchements, sprès le combat le plus meurtrier. Ce siège terrible avait duré près de quatre mois, et une disettede vivres et de munitions commencait à se faire sentir parmi les assiégés, qui d'ailleurs avaient perdu, dans des attaques multipliées, la plus grande partie de leurs soldats. Cetétat de détresse et de misère ne pouvait durer. Farnèse, qui en était instruit, fit proposer à la ville une capitulation honorable; mais elle prefera s'ensevelir sous ses propres ruines. Le siège fut donc poussé avec une nouvelle vigueur; mais il n'avançait que lentement, car le terrain était disputé pied à pied, et les Espagnols n'en gagnaient un pouce qu'au prix d'un combat acharne. Les longues fatigues de cette défense, autant que l'accabiante chaleur de l'été, eurent bient ot tellement épuisé la gar-

aison, que les retrancheoments ne se gardaient plus qui aveu un relichement extréme, et seulement par quelques estainelles endomines à denii. Une parts, se glissa par une brèche, trouva le posta livre au sommell, et vini sur-le-champe en donner sui su prince de Parme. Les ordere furent donnes de Parme. Les ordere furent donnes en de vani penitre dans la ville. Le carmage fut horrible ; il dura trois jours, et un grand nombre d'habitant spete un grand nombre d'habitant spete seux de la Meura. Aggiota et dans les eaux de la Meura.

La pertede ce boulevard, qui rendait Farnèse maître du cours de la Meuse, porta un coup terrible aux états. Elle rattacha en même temps àla cause de l'Espagne la plus grande partie des Wallons, qui n'appartenaient pas aux Malcontents. Maines même se remit sous l'obèssance du prince de Parme.

Les états avaient mis touten œuvre pour empêcher la chute de Maestricht. Ils avaient envoyé le comte Jean de Nassau avec un corps d'armée, pour essayer de dégager cette place; mais, dans l'impossibilité de rien entreprendre, ces troupes avaient été forcees de se retirer, sans avoir même tenté de forcer les retranchements espagnols. De son côté le prince d'Orange, ne voyant aucun moyen de secourir la ville, avait vainement fait proposer une suspension d'hostilités au représentant du roi, à l'assemblée qui se tenait à Cologue pour la pacification des Pays-Bas. Mais rien n'avait pu arrêter la chute de cette forteresse si importante

Le l'aciture autritude la virole cette per la utrouble que la république gantoise avait jeté dans les affaires du parti des étable. On avait espére que la Pair de réligion, enfin acceptée par les consorte en cette ville; mais cet espoir fut décu; car, sous le prétexte que les états n'avaient par rempil reque les états n'avaient par rempil rabente les la consorte en cette ville; mais cet tant la vaient par rempil rabente les la consorte en cette ville à mais contre les Mais l'actions contre les Mais l'actions contre les Mais l'actions cette ville à était déclarée entierment indépendante; et le parti qui

y dominait, toujours sous les ordres d'Hembise et de Ryhove, se livrait aux emportements de la tyrannie la pius affreuse, sans s'inquiéter en aucune manière de la paix. La reine Élisabeth, qui, grâcean prince palatin, les avait en queique sorte pris sous sa protection, leur avait, il est vrai, écrit dès l'année précédente les lettres les plus pressantes, pour les ramener à la modération. Elle avait même ordonné à son chargé d'affaires auprès des états généraux de se rendre de Bruxelies à Gand, pour loindre à ces remontrances écrites ses remontrances verbales. Mais toutes ces démarches avaient été sans résultat. Elies furent même suivies d'excès plus graves et plus odieux. Le désordre allait augmentant chaque jour. Les mutins faisaient à chaque moment des conrses furieuses dans la province, brûlajent les ehâteanx . ravageaient les biens, et extlaient les citoyens qui avaient le maiheur de leur déplaire.

Les choses se trouvant à cette déplorable extrémité, le prince d'Orange résolut d'y mettre un terme. Il ecrivit d'abord au magistrat de Gand. s'offrant à pacifier cette ville, sauf à prendre des mesures énergiques, si savoix n'était pas écoutée. Hembise se croyait perdu, si le prince venait dans la ville : aussi fit-il tons ses efforts pour empêcher que le Taciturne y fût admis. Il alia même jusqu'à distribuer un écrit dans lequel il développait les motifs qui s'opposaient à ce qu'on recût le prince. Une des principales raisons était que ceiul-ci, entièrement dévoué à la France, n'avait tiré les Fiamands du joug des Espagnois que nour les piacer sous ceiui des Français. Du matin au soir, assisté de son confident le ministre protestant Dathenus, il baranguait le peuple. Mais ses desselns secrets ne tardérent pas à se trahir par ces manœuvres mêmes. En vantant ses services passés, il déelara qu'ayant étudié la constitution de toutes les républiques anciennes et modernes, son pian était de faire de Gand une autre Genève, mais beaucoup plus formidable; que la cité flamande,

avec ses solldes fortifications et sa population guerriere, seroit à l'abri de toute insulte, et qu'il y amènerait le commerce le plus florissant de l'Europe. Opendant il eut beau faire i in peu que arrésolution d'aviter le prince d'Orange à venir à Gand fair doptiet, que le jour de son sontrie fut adoptiet, que le jour de son sontrie fut saires pour sa réception fuseent ordonnés.

Hembise fut saisi d'effrol en voyant le brusque changement qui venait de s'opérer dans les esprits; et il songeaà se sauver par la fuite, et à suivre dans le Palatinat son ami Dathenus, Déjà Il se trouvait à quelque distance de la ville, quand il fut arrêté par un de ses propres compagnons, et ramené à Gand, où il n'osa se montrer aussilongtemps que le prince y fut, bien' qu'il continnat d'exeiter sous main des tumultes qui n'aboutirent à rien. En effet, le Taciturne, qui était entré à Gand le 18 août, y rétablit complétement l'ordre; il ramena aussi la tranquillité à Bruges, et bientôt toute la Fiandre flamande se trouva paci-

flée. Pendant que ces événements se passaient en 1579, le congrès ouvert à Cologne par les soins de l'empereur Rodoiphe, pour chercher les moyens de rendre le repos aux provinces des Pays-Bas, n'avait pas un moment interrompu ses travaux. Outre les représentants du pape et les princes de Empire qui assistaient à cette assembiée, le roi Philippe II et les états v avaient leurs députés. Mais les prétentions qu'on éleva de part et d'autreétaient si impossibles à concilier, qu'on se sépara après neuf mois de negociations infructueuses. Le due d'Arschot, qui y avait pris part comme plénipotentiaire de l'archiduc Mathias et des états , conclut seul un accord particulier, et rentra dans l'obeissance du

roi.

Ces ponrparlers, s'ils ne produisirent pas le résultat qu'on en attendait,
eurent cependant une conséquence fort
importante : c'est que, depuis ce moment, les états et le prince d'Orange so

dépouillèrent entièrement du masque politique dont ils n'avaient cessé de se couvrir jusqu'alors, en prétendant qu'ils n'agissaient qu'au nom et dans l'intérêt du roi Philippe, tandis qu'ils ne négligeaient rien pour expulser des Pays-Bas le dernier de ses fidèles serviteurs. Cependant, comme on n'en était pas encore venu à l'idée d'établir une république sans un chef souverain, et que le prince d'Orange n'était paa tellement place au-dessus des autres grands seigneurs du pays qu'il exclût forcement toute rivalité, et fut le seul chef possible à donner aux provinces révoltées, il ne restait qu'à s'adresser à un prince étranger. Le parti le plus naturel à prendre en ce moment eût été d'offrir la souveraineté à la reine Elisabeth, ou à quelque prince voisin, qui professat le protestantisme. A la vérité, ni l'un ni l'autre de ces projets ne a'accordait avec l'ambition du prince d'Orange, qui eût necessairement dû s'employer à affermir la puissance du souverain élu; et cecl ne a'accordait guere avec ses intérêts. Il s'appliqua donc à faire valoir les avantages d'une union avec la France, et revint à l'idée de placer à la tête des provinces le duc d'Alencon, qui avait déjà été une fois appelé au titre de défenseur des libertés des Pays-Bas; car il avait la conviction que ce choix était incapable de rien fonder de stable pour l'avenir. Ce projet amena naturellement quelques réveurs politiques à songer à un mariage entre le duc et la reine Élisabeth. Tout en abondant en apparence dans le sens de cette combinaison, le Taciturne devait trop bien connaître et apprécier les circonstances, pour ne pas juger cette alliance impossible. Quoi qu'il en soit, au mois de mai 1580, on commença à négocier, dans le but de faire accepter la souveraineté des Pays-Bas par le duc d'Alencon. Ce prince ne pouvait porter au-cun ombrage à Guillaume d'Orange, qui le dominait de toute la hauteur e son intelligence. Du reste, esprit fort ordinaire, et appartenant à la fa-mille de France, si ardemment catho-

lique, il devait nécessairement avoir tous les désavantages possibles dans une lutte d'ambition que le Taciturne reprendrait, quand le moment oppor-

tun serait venu.

Pendant ce temps, les états des rovinces wallonnes, assemblés à Mons, ne cessaient de demander avec instance le renvoi des troupes étrangères, conformement au traite d'Arras. Le prince de Parme essaya vainement de les engager à se désister de cette prétention. Ils tinrent bon : et Farnèse, qui recut, sur ces entrefaites, un ordre precis du roi de congédier ces troupes, se rendit à Namur, pour donner à la garnison de cette place l'ordre de sortir des Pays-Bas. Ce départ fut suivi de celui de toutes les troupes espagnoles, bourguignonnes et allemandes, qui se trouvaient repandues dans les provinces wallonnes. Farnese ne garda auprès de lui qu'un petit corps d'Italiens, autour desquels il s'appliqua à grouper une armée levée dans le pays même.

Tandis que le prince de Parme s'occupait ainsi de réunir les forces nécessaires pour reprendre la campagne, il fut tout à coup attaqué par le fameux Lanoue, Breton, suruommé Bras de Fer, qui, après avoir rendu de grands services aux calvinistes en France, était entré au service des états. Quelques villes lui furent enlevées ; Lille même faillit être surprise. Mais Farnèse se hata d'envoyer contre Lanoue le marquis de Roubais,

qui le battit et le fit prisonnier. Cependant le roi, dans l'espoir que la duchesse de Parme, mère d'Alexandre Farnèse, laquelle, pendant son gouvernement, avait su se concilier l'affection des Belges, pourrait par aa présence ramener le calme dans les provinces, avait pris le parti de la renvoyer aux Pays-Bas avec le titre de gouvernante, laissant au prince son fils le commandement général des troupes. Mais, Farnèse ne voulant pas d'une autorité divisée, et Marguerite de Parme souffrant à regret un pouvoir partagé, Philippe s'était bien-tôt vu force de la rappeler, et de laisser au fils le gouvernement complet

des provinces. Pendant ce temps le prince d'Orange avait mûri le projet auquel devait nécessairement aboutir la route où il était entre : c'était de s'affranchir ouvertement de la domination du roi. Jusqu'alors on n'avait cessé de ménager les apparences, et de se tenir dans une sorte d'attente armée. Mais le moment était venu de secouer entierement le joug de l'Espagne. Une assemblée des états généraux avait été convoquée à Anvers au commencement de l'an 1580; la question de l'indépendance des provinces y avait été discutée, et résolue dans le seus du prince d'Orange. Dès lors les negociations avec François, due d'Alencon . purent être poursuivies avec énergie. Aussi le furent-elles si blen, que, le 29 septembre, un traité fut signé par les commissaires du duc et les députés des Pays-Bas, à Plessis lez-Tours, où les conférences s'étaient tenues. Cet acte, composé de vingt-sept articles, portait en substance que les états déclaraient élire pour leur souverain seigneur et prince François, duc d'Aniou et d'Alencon, frère unique du roi Très-Chrétien; mais il réglait avec tant de sévérité son administration, sa succession, la régenee en cas de minorité pour ses descendants, et stipulait tant de réserves pour les privilèges, la pacification de Gand, l'union d'Utrecht, le consentement des états, etc., qu'au fond il n'inaugurait qu'un simulacre de souverain. Le duc cependant jura ce traité a Bordeaux, au mois de janvier de l'année suivante.

Tout était maintenant rompu avec Espagen. Mais depuis longtemps Philippe II savait si bien qu'on ne pouvait manquer d'en venir à cette extrémité, que, des le mois de novembe 1579, il avait conqu'ildee de proscrire et de mettre au ban de ses extat Guillaume d'Orange, comme conpable de tralision et de lèse-magiette. Le prince de Parme essaya d'àbord de détourner son maître de cette idée. Mais enfân force lui fut de publier, le 15 juin 1580, le fameux édit qui mettait le Taciturne hors la loi . comme perturbateur de l'État, comme ennemi du rol et du pays, et comme nne peste publique; et qui déclarait tous les partisans et les adhérents du prince déchus de leur noblesse, de leurs bonneurs et de leurs biens, s'ils n'abandonnaient son parti dans le délai du mois qui suivralt la publication de cet acte. Vingt-cinq mille écus et des lettres de noblesse étaient promis à celni qui livrerait le proscrit, mort ou vif. A cet écrit plein de fureur, Guillaume d'Orange répondit par une apologie non moins furibonde, dans laquelle, pour nous servir de l'expression de l'historien Van der Vynekt, Il relança chaque épithète et chaque vice dont on l'accusait sur le roi Philippe, qu'il prit personnellement à partie, en mettant au jour les actions de toute sa vie, ses mariages, la mort de sa troisième femme, et de son fils don Carlos. Si la révolution n'eût été dans tous les esprits, si elle ne fût déjà presque devenue nn fait, elle serait, coup sur, sortie de cet énergique manifeste, pour embraser le pays.

Le Taciturue présenta cetteréponse aux états générus réunis à Delft, le 13 décembre 1580, et les sollicita de la 13 decembre 1580, et les sollicita de la 70 de la 14 de la 150 de la 150

Le ban lancé contre le Tesiturne vait imprimé une impulsion toute nouvelle aux événements. Aussi, dels lo décendre, les clats généraux les lièrens, a pers avoir obtenu du roi de France le promesse de sa protection de la commandation de la co

Ce grand arrangement signé, les états reçurent, le 1er mars 1581, l'archidue Mathias, qui déposa entre leurs mains l'autorité factice dont il avait été revêtu pendant quatre années. Il avait été honorablement cité dans le traité conclu avec François d'Alençon; et, vers la sin du mois d'octobre, il reprit le chemin de l'Allemagne, pourvu de pensions considérables. Selon l'historien Strada, outre l'acte du Plessis-lez-Tours, le seignenr de Sainte-Aldegonde avait, au nom du prince d'Orange, signé avec le due d'Aleucon un traité secret qui assurait au Taciturne la souveraineté de la Hollande, de la Zéelandeet de la Frise. Quoi qu'il en soit, le 24 juillet leduc fut reconnu. par la noblesse et les villes, magistrat suprême, et chargé d'administrer le gouvernement des comtés de Hollande, de Zéelande, et de la seigneurie de Frise, avec le titre de stadhonder genéral. Non content d'avoir ainsi affermi son autorité, le prince d'Orange poussa vivement les états à sortir de l'indécision où ils étaient restés jusqu'alors, flottant entre une apparente obéissance et la révolte ouverte. Déjà, à plus d'une reprise, il avait essayé d'en venir là ; mais le moment n'était pas arrivé. Enfin , le 28 mars 1581 , l'assemblée des états de Hollande résolut unanimement de retrancher le nom du roi de tous les actes judicialres, et d'administrer la justice au nom du prince d'Orange. Toutefois, la publication de cet acte fut différée jusqu'à ce que l'adhésion des autres provinces eut été obtenue. Mais l'exemple de la Hollande fut si bien suivi, que, le 26 juillet, les députés de l'Union presque tout entière abjurèrent solennellement la domination de Philippe II.

Dès ce moment, la position des provinces des Pays-Pas se trouvait nettement dessinée à l'égard de l'Espagne; le gant était définitivement jeté de part et d'autre.

En effet, le prince de Parme, voyant tout ce qui se passait autour de iul, d'un côté les mutineries qui commençaient à travailler ses garnisous, leur iolde ne leur étant plus payée,

de l'autre côté la révolution qui, opéree dejà dans les provinces septentrionales du pays, a étendalt de plus en plus dans celles du midi, grâce à l'accord conclu aveo le duc d'Alencon, résolut tout à coup de reprendre les hostilités avec énergie. Il marcha done vers les frontières de France, par où devaient arriver les secours promis aux Flamands par le dne; et il fit le siège de Cambral. Son but était de s'emparer de cette place avant que le duc d'Alencon n'eût pu s'y jeteravec les Français qu'il devait amener. Mais, après l'avoir tenue bloquée pendant quelque temps et presque réduite par la famine, l'armée française s'avança aussitôt sous les ordres du duc, et força les Espagnols à la retraite. D'Alençon, maltre de cette forteresse Importante, qui lui assurait un solide appui, et placé à la tête d'une armée composée de l'élitede la noblesse francaise, eut été maître du terrain, s'il avalt pu se rendre aux instances que ne cessaient de lui adresser les états généraux pour l'engager à pénétrer dans les Pays-Bas, Mais toute cette belle troupe qu'il avait sous ses ordres ne tarda pas à se dissiper entièrement. Les seigneurs qui l'accompagnaient, voyant le siège de Cambrai leve, se hâtèrent de rentrer en France, tandis que ses propres soldats, ne recevant point de solde se débandèrent peu à peu; si blen qu'il ne lui resta plus qu'une poignée d'hommes, avec lesquels il lui était impossible de rien entreprendre. Il se retira donc au Câtelet, attendant l'occasion d'agir

selon lescirconstances qui softrisienta. Quandson enemis et rouva ainsi réduit à une inactivite force, le princede duit à une inactivite force, le princede se diffiges vert fout en campagne, et se diffiges vert fout en campagne, et se diffiges vert fout flore place de Saint-Chitalian sur la Haine, d'où lis inquiétaient tour a tour Mons, de la petit place de Saint-Chitalian d'une la Haine, d'où lis inquiétaient tour a tour Mons (Chitalian d'abort, puis il investit la forteresse de Tournal, Cette-ville, qui ne possédait qu'une garnaison peu impiere de la confluit une grande partie de ses plones, qui en ctait que rande partie de ses confluit une grande partie de ses

homines au prince d'Oranige, n'était d'opposer une longue résistance. Toutcfois elle suppléa au nombre par le courage, et soutint vaillamment les assauts multipliés que Farnèse Griggait contre elle. Les assiéges étaient commandes par le courage. Les assiéges étaient commandes par le courage de la commande de la commande

ane capitulation honorable. Pendant ce temps d'Alençon avait quitté le Câtelet, et s'était rendu en Angleterre, dans l'espoir de se faire accepter pour mari par la reine Eli-sabeth. Il réussit à avancer si bien l'affaire du mariage, que le bruit s'en répandit dans les Pays-Bas, et que le prince d'Orange en donna même connaissance aux villes, comme d'une chose définitivement eonclue. Seulement il avait un rival qui ne négligea rien pour faire échouer ce projet : c'était le comte de Leycester, favori de la reine. Ce seigneur, en effet, parvint; à force d'intrigues et d'adresse, à faire écarter le duc, qui se détermina enfin à quitter Londres le 1° février 1582. Dix jours après, il débarqua à Flessingue, où les princes d'Orange et d'Espinoy le recurent à la tête de la noblesse. Le 22 du mois il fut inauguré à Anvers , par le prince d'Orange et par les députés des états, due de Brabant et de Lothier. Le 3 avril, il fut reconnu par les députés de Gueldre et de Zutphen; le 20 août, par ceux de Flandre; et, des lors, il prit publiquement les titres de due de Lothier, de Brabant, de Limbourg et de Gueldre, de comté de Hollande, de Zéelande, et de Zutphen, de marquis du Saint-Empire et de seigneur de Frise. Ces titres pompeux ne conféraient cependant au due qu'une autorité extrêmement restreinte : car, de crainte qu'il ne pût enfreindre le traité eonclu au Plessis-lez-Tours, on lui adjoignit un conseil général, composé de trente et un membres, dont quatre de Brabant, quatre de Gueldre et de Zutphen, eing de Flandre, quatre de Hollande, trois de Zéelande, deux de Tournai et du Tonrnaisis, trois d'Utreeht, un de Malines, un d'Over-Ysset,

deux de Frise, et deux des Ommelandes de Groningue. Ce conseil fice investi de l'exercice du pouvoir sonverain concurremment avec le due ; du soin de faire entrer les impôts eonsentis. et de les appliquer aux besoins du pays, et du droit de conférer tous les emplois publics, en s'entendant, à ce sujet, avec e prince. Toutefois il ne lui fut permis ni d'établir des taxes, ni de céder aucune partie du territoire; ni de conclure la paix ou la guerre, ni enfin d'exercer aucun pouvoir législatif, sans le consentement exprès des états. Du reste', il entrait dans ses attributions de conclure des alliances avec les puissances étrangères; et quant à la monnaie, il était obligé de s'entendre avecles différentes provinces. Afin de se trouver en position de mieux dépêcher les affaires pressantes ; les membres de ce corps étaient tenus de séjourner en partie sur la rive droite, en partie sur la rive gauche de la Meuse. Enfin. le due possédait le droit de nommer les ehels militaires et ses propres offielers. Pour les états généraux, ils s'assemblaient deux fois pur an, le 1° avril et le 15 octobre, dans leurs lieux de réunion, sauf la faculté de tenir des assemblées plus fréquentes s'il en était besoin.

Le prince d'Orange avait eu soin, dès l'origine, de faire en sorte que la Hollande, la Zéelande et la province d'Utreeht fussent soustraites à l'influence du duc d'Alençon. Grâce à ses manœuvres, les deux premières de ces provinces avaient d'abord refusé de prêter le serment d'hommage an duc. et elles ne l'avaient donné plus tard qu'à des conditions qui le rendaient presque illusoire : celle d'Utrecht, plus obstinée, s'y refusait toujours. Pendant tout le temps que la guerre avait duré en Hollande, le Tacitume avait eu pour lui la noblesse, qui le regardait comme son chef; tandis qu'il avait mieux encore réussi à plier à sa volonté les villes, en faisant tout pour leur inspirer la conviction qu'il était l'homme indispensable au pays. Cependant Amsterdam et Haarlem lui avaient, pendant quelque temps, manifesté une opposition assez vive; mais il finit par triompher aussi de cet obstacle. De cette manière, il était parvenu à se rendre maître des négociations entamées avec d'Alençon par la Hollande et la Zéelande. Aussi il out soin de se faire délivrer des reversales par le duc, lorsque celui-ci eut pris possession de l'autorité dans les Pays-Bas. Il était stipulé, dans ces lettres, que, conformément au traité du Plessis, d'Alencon n'entendait pas comprendre, avec la généralité des provinces réunies, la Hollande, la Zéelande et Utrecht, ces trois dernières ne se trouvant assujetties à l'union générale que pour ce qui concernait la guerre, les monnaies, et les priviléges respectifs.

Durant ce temps, les bostilités so continuerent avec des chances presque égales de part et d'autre, sans pouvoir amener une affaire décisive, les deux partis manquant d'argent pour presser la guerre avec l'éonegie abcesaire. Le prince de Parme prit Audeacrée par capitulation, Less par force, lietre et le chiletan de Gastroupes d'un duc d'Alençon empértairent Alost, et faisaient sur Namur une infructeures ternative.

Mais si les Espagnols n'avançaient que fort peu par la guerre, en revanche ils avaient trouvé un puissant auxiliaire dans l'assassinat. L'édit de proscription lancé contre le prince d'Orange avait porté ses fruits, et les tentations offertes à la cupidité avaient amené le crime. Un marchand espagnoi fixé à Anvers, et nommé Gaspar d'Anastro, poussa un de ses commis, Jean Jaureguy, à tuer le Taciturne. Le jeune fanatique choisit, pour l'exécution de son dessein, le jour où le prince donnait un grand diner dans aon hôtel, à Anvers, et célébrait l'anniversaire du duc d'Alençon : c'était le 18 mars. Le Taciturne sortait précisément de table, quand il fut tout à coup abordé dans l'antichambre par Jaureguy, qui lui tira un coup de pistolet à la tête. La balle lui entra sous l'oreille gauche, passa par le palais sous les dents supérieures, et aortit par la joue droite. Le jeune homme fut percé, à l'instant même, de coups d'épée et de hallebarde. Le prince ne tomba pas du coup; mais on l'emporta aussitôt sans connaissance. La blessure heureusement n'ôtait pas mortelle.

Le bruit de cette tentative se progagea dans la ville avec la rapidité de l'é clair. Au premier instant, le peuple, attribuant ce crime aux Français, courut aux armes et se mit en devoir d'investir l'abbave de Saint-Michel , où setrouvait d'Alencon : il était décidé à. mettre le feu au monastère, et à massacrer le duc avec toute sa suite française. Heureusement Maurice, fils du princed'Orange, prévint cette catastrophe, en assurant au peuple que le coup partait des Espagnols, et non des Français. La nouvelle de la mort du Taciturne se répandit bientôt dans l'Europe tout entière; car on croyait qu'avec lui toute cette formidable révolution des Pays-Bas devait tomber. Le prince de Parme lui-même, prenant ses espérances pour la réalité, crut à la perte de son adversaire, et adressa de Tournai aux principales villes, à Bruxelles, à Anvers, à Bruges, à Gand, à Ypres, des dépêches par lesquelles il cherchait à les ramener de son côté. Mais il obtint si peu de succès par cette démarche, que la lupart des provinces firent renouveler par leurs députés leur serment au duc d'Alencon.

Ce serment n'augmentait guère l'autorité factice dont le duc était revêtu, et dont il sentait chaque jour davantage le vide et l'inanité, grâce aux représentations que ne cessaient de lui adresser à ce suiet les seigneurs français qui composaient sa cour. Ils s'appliquaient à lui insinuer, chaque jour, qu'il ne possédait que le vain titre de souverain, et que le prince d'Orange en avait toute l'autorité. Ils finirent enfin par concerter entre eux les moyens de le tirer de cette espèce d'avilissement où il se trouvait réduit. Ils conclurent qu'il ne pourrait établir son pouvoir que par la force, et que,

pour y parvenir, il devait s'assurer d'Anvers et des principales villes de la Flandre. Ce fut Fervaque, favori du duc, ou, selon d'autres, Bodin, son maître des requêtes, qui se chargea de lui faire connaître les sentiments et les projets de ses officiers. Séduit par les avantages que le succès de cette entreprise ne pouvait manquer de lui procurer, d'Alencon se resolut à la tenter. Toutes les dispositions avant été prises vers le milieudumois de janvier 1583, la première explosion se fit à Dunkerque, dont les Français s'emparerent. Les gens du due furent aussitot chassés d'Ostende et de Nieuport; mais ils parviurent à s'établir dans plusieurs autres places flamandes. Il fallait se rendre maltre de quelqu'une des villes du premier rang. Ilsfirent done une tentative sur Bruges: mais ils échouèrent, grâce à la resolution du grand bailli. A Anvers, les desseins du duc ne restèrent pas si bien cachés qu'on ne sût partout que, le 16 janvier, les Français devaient essayer un coup de main sur cette ville. D'Alencon avait fait approcher de la place son armée, qui, fort nombreuse dejà, venait d'être renforcée d'un corps de quatre mille Suisses, qu'il avait récemment fait lever. Il en fit même loger un assez grand nombre dans la ville, près de son hôtel, sous prétexte que c'étaient des officiers de sa maison et des gens de sa suite. Cette mesure augmenta encore les soupcons, auxquels l'éveil était déjà donné Aussi les bourgeois demanderent que, ce soir-là, les chafnes des rues fussent tendues de meilleure heure que de coutume. Cette précaution força les Français de se tenir tranquilles cette nuit. Le lendemain, le duc, prétextant

qu'il allait sortir de la ville pour passer la revue de son ormée, fit détacher les chaînes et ouvrir les barrières. Il euvoya une partie de ses troupes à la Porte Rouge, et luimême se dirigea avec le reste de ses gens vers la porte de Kipdorp. Au moment où il eut atteint le second pontlevis, il montra de la main la ville à ses soldats, en leur criant : « Courage , mes enfants! Anvers est à vous! » Trois cents chevaux détachés du camp étaient venus à sa rencontre, et attendaient le signal convenu : il fut donné par Rochepot, l'un des seigneurs du duc, qui , faisant semblant de s'être casse une jambe dans le désordre qui régnait. sur le pont, cria au secours. L'attention se trouvant attirée de ce côté, d'Alencon s'avanca avec une faible escorte vers le camp établi au faubourg de Borgerhout, pendant que le gros de ses gens pénétrait tumultueusement dans la place, et s'emparait de la porte et du corps de garde qui la surveillait. Maîtres de ce point, les Français coururent par le rempart surprendre et ouvrir une autre porte, par où de nouvelles troupes entrèrent. Cela fait, ils pointérent les canons vers l'intérieur de la ville, et y descendirent eux-mêmes au nombre de trois mille, en criant : « Ville gagnée! vive la messe | tuel tue! = Le premier moment d'hésitation passé, après cette surprise inopinée, on commença à tendre les chaînes, et à tirer cà et là sur l'ennemi. En moins d'une heure l'alarme fut générale, et le combat engagé sur tous les points. Hommes, femmes, enfants, soldats et bourgeois, protestants et catholiques, se rallièrent dans une pensée commune de défense. De toutes les fenêtres, de tous les toits, pleuvaient des pierres, des meubles, des objets de toute nature, qui écrasaient les assaillants. Les gens d'Anvers étaient si animés, qu'à défaut de balles ils coulaient dans leurs mousquets les boutons de leurs vêtements, ou des pièces d'argent qu'ils pliaient entre leurs dents. Parvenus à reprendre les remparts, ils retournerent leurs canons contre les Suisses qui s'avancaient vers la ville au secours de leurs compagnons; tandis que, par les fenêtres des maisons voisines de la porte de Kipdorp, un feu meurtrier accueillait les soldats qui cherchaient à pénétrer dans la place. Les cadavres amoncelés sur ce point eurent bientôt entièrement obstrué le passage. En vain les vivants cherchaient à gravir ce monceau de morts : de sorte que

DELCIQUE ET HOLLANDE.

périr.

le carnage devint de plus en plus horrible. Une particle se Français étaient jeté du haut des remperts, selutionit pour traverse le fossé à la nige, car une pluie de balles les frappait san pittle. du qui arrivait enfin de Borgerhout avec son amosé, croyart a crèvausser, chemin et de prendre la fuite. Dans cette retraite desordomée, une partie des siens se noyèrent dans les eaux des fossés, perdant que le aggrés dans la ville achevaient de aggrés dans la ville achevaient de

Selon les historiens contemporains il arriva, par un singulier hasard, que le nombre des Français qui tomberent dans cette échauffourée s'éleva à quinze cents hommes, et celui des Anversois à quatre-vingt-trois; chiffre qui compose exactement le nombre de l'année où arriva ce déplorable événement, c'est-à-dire 1583.

La mauvaise issue de cette entreprise insensée dut nécessairement ruiner tout à fait le duc d'Alcncon aux yeux des Flamands, et relever en même temps les espérances du prince de Parme, qui, malgrétout son courage et toute son activité, se trouvait dans la plus grande détresse, par manque d'argent et de toute autre ressource. Le Taciturne avait très-bien su d'avance que la position qu'on avait faite à d'Alençon n'était guère tenable, mais aussi que les efforts que ce prince pourrait mettre en œuvre pour en sortir devaient achever de le perdre. Cependant il chercha à s'entremettre en faveur du duc auprès des états généraux; car il sentait qu'en le maintenant dans une apparente autorité, il conscrverait en lui un instrument aussl utile à ses projets que l'archiduc Mathias l'avait été. Seulement il faisait ainsi deux calculs également faux : d'abord, il tenait mal compte de l'animosité que d'Alençon et ses Francais avaient excitée contre eux dans

fes provinces méridionales; ensuite

il ne comprenait pas assez qu'il n'é-

talt guère lui-mêne l'homme de cette partie des Pays-Bas, et que, par la démarche qu'il tentait, il ne faisait que les floigne d'avantage encore de lui , à moins qu'on ne vouldt admettre que, posséant dèja la conviction que ces provinces n'étnient point disposées à se maintenir dans la voie de l'insurrection , il cut l'intention de les traiter avec peu de façon, n'ayant rien à risquer, et pouvant s'attendre à la chance de gagner quelque chose.

De son côté, le prince de Parme sut mieux tircr parti des circonstances, pendant que le duc d'Alencon, se livrant à des entreprises aussi folles, s'était enfermédans Termonde, après avoir échoué à Anvers. Il avait fait investir par le comte de Mansfeld ia ville d'Eyndhoven, qui capitula le 23 avril 1583. Les places de Dalhem, Si-chem et Westerloo tombérent successivement en son pouvoir Ayant remporté ces avantages, Farnèse aspira à des succès plus signalés. Il divisa son armée en deux corps; il envoya l'un bloquer Dunkerque, où le duc d'Alençon s'était enfin retiré, et il fit manœuvrer l'autre dans la Campine, pour chercher à atteindre le maréchal de Biron, qui y tenait la campagne avec un gros de troupes françaises. Lui-même alla se placer à la tête de cette armée, et s'avança vers la place de Steenbergen, près de laquelle il rencontra dans les duncs le maréchal. qu'il battit à outrance. Ce succès fut suivi de la chute de Hoogstraeten, dont les Espagnols se rendirent mai-

tres. Vainqueur de ce côté, Farnèse suporta lui -néme sous les murs de l'unporta lui -néme sous les murs de l'unéchappe par enc, pour écufuir à Calais.
Duukerque se rendit le 16 juillet.
Nueport et Furnes tombéres, fiends
Questie fut reconquis de même, Bergues fut repris par trahison. Le side
d'Ypres trains plus longtemps; cette
ville ne capital qu'au mois d'avril
bre 1858, le Sas de Cánd tomba u pouvir des Espagnosts, que le bailli du

pays de Waes mit en possession d'Acel, de Hulst, et du château de Rupelmonde. Alost leur fut vendu par la gamison anglaise, que depuis longtenps les Gantois ne payaient plus. Enfin, la ville de Gand se trouvait entièrement coupée du côté de la mer, et Anvers commençait à se livrer à la plus vive inquiétude.

Les territoires eux-mêines qui faisaient partie de l'union d'Utrecht ne restèrent pas à l'abri des armes espagnoles. Depuis 1580 la guerre avait continué avec des fortunes diverses dans l'Over-Yssel, en Frise, et dans la province de Groningue. La garnison que Farnèse entretenait dans la place de Steenwyk tourmenta vivement le Veluwe et la Frise dès le commencement de l'an 1583. Pendant l'automne. il s'empara de Zutphen. Ainsi les hostilités se continuèrent dans une partie du nord et dans presque tout le midi des Pays-Bas. Ici les événements ne tarderent pas à se dessiner d'une manière extraordinaire. Gand, où Hembise avait repris toute sa puissance; Bruges, que tenait le prince de Chimay, fils du duc d'Arschot, et Termonde, dont le sire de Ryhove avait le commandement, rentrèrent successive-ment dans l'obéissance duroi. De sorte que, vers le milieu de l'an 1584, les provinces méridionales se trouvèrent presque tout entières remises sous l'autorité du prince de Parme.

Pendant que tous ces événements s'accomplissaient, le prince d'Orange, qui ne s'était laissé distraire un moment de ses plans que pour célébrer ses quatrièmes noces avec la fille de l'amiral de Coligny, n'avait cessé de tenir les yeux sur tout ce qui se passait autour de lui. Pendant que le reste d'influence qu'il avait conservée dans les provinces flamandes s'effaçait, pour ainsi dire, complètement, il s'était appliqué sans relâche à affermir de plus eu plus celle qu'il exerçait dans les provinces du nord. Dans l'automne de l'année 1583, un mouvement populaire avait eu lieu à Utrecht, sous le pi texte de faire abolir une taxe sur le blé.

Cette émeute, peu importante en ellemême, produisit cependant des résultats très-graves : d'abord, elle fut une manifestation de l'esprit populaire à cette époque; ensuite, elle conduisit à déterminer la position qu'il s'agissait de donner au prince d'Orange dans la province d'Utrecht. La noblesse et les états tenaient à restreindre grandement le pouvoir du Taciturne, dans le traité qu'on projetait de conclure avec lui ; car jusqu'alors il n'avait pu réussir à installer son autorité dans cette province aussi bien qu'il l'avait fait dans celles de Hollande et de Zéelande. Or, le mouvement dont la capitale utrechtoise fut le théâtre forca les états et la noblesse à se rendre au désir du peuple, qui demandait qu'il fût accorde au prince des conditions semblables à celles que les provinces voisines avaient consenties.

Nous avons déjà dit de quelle na-ture était l'autorité que le Taciturne obtint en Hollande, en Zéelande et en Frise, après que le duc d'Alençon fut arrivé dans les Pays-Bas en qualité de seigneur souverain des provinces. Cependant cette affaire, bien qu'elle ent été conclue en termes généraux, n'avait pas été sans donner lieu à une série de négociations de détail avec les villes et les provinces particulières, sur les conditions ultérieures des droits qu'il s'agissait de lui conférer. Les Hollandais avaient été d'avis qu'il fallait franchement reconnaître le prince, à titre de comte de Hollande, de Zéelande et de Frise. En Zéelande, Middelbourg s'était montré particulièrement opposé à cette proposition. Toutefois, des le mois de septembre 1582, cette province avait, par un acte secret, décerné le titre de comte nu Taciturne, à des conditions à établir plus tard. Déjà avant cette époque la Hollande avait pris la même mesure. Cependant la rédaction des conditions spéciales, et les termes dans lesquels devait être concu l'acte de transmission, donnèrent lieu à de si longs pourparlers, qu'ils trainèrent jusque dans le courant de l'année suivante.

Ce fut probablement dans le but d'aplanir les dissensions élevées entre les provinces qui prirent plus ou moins de part à ces discussions, que, dans une assemblée tenue à Middel-bourg par les états généraux des pro-vinces appartenant à l'union d'Utrecht, le 13° article de l'acte d'union fut modifié, et qu'il fut « décidé que l'on maintiendrait le culte réformé, et qu'il n'en serait point toléré d'autre publique-ment dans les Pays-Bas-Unis; mais que, toutefois, les pays qui seraient a l'avenir admis dans l'union seraient laissés libres d'agir en ce point selon leur propre avis. » L'acte de transmission pour la Hollande se trouva signé dès le mois de mars 1583. Cependant les villes d'Amsterdam et de Gouda refusèrent d'y adhérer jusqu'à ce que la Zéelande l'eût adopté également; mais, dans cette dernière province, Middelbourg continuait ase montrer contraire au prince d'Orange. Malgré cette opposition, les états de Hollande résolurent enfin de passer outre; la noblesse et la majorité des villes lui donnérent leurs lettres le 7 décembre, sans s'arrêter davantage aux réclamations qui pourraient s'élever. Cet acte cependant ne renfermait pas encore les conditions de cette investiture; car on attendait toujours le moment où toutes les opinions se seraient entendues, et tous les intérêts conciliés. Les états d'Utrecht se montrèrent disposés à imiter ceux de Hollande. Enfin, on tomba d'ac-cord sur les points principaux. La Hollande et la Zéelande convinrent de prêter serment au prince d'Orange, et de lui conférer la dignité de comte à un titre en quelque sorte héréditaire, c'est-à-dire en le subordonnant à un usage pratiqué par les anciens Germains, qui laissait aux états le droit de choisir le successeur du comte parmi ses fils, saus s'astreindre à l'ordre de primogéniture. Cette résolution définitivement prise, on s'occupa de rallier Amsterdam et Gouda en Hollande, et en Zéelande surtout Middelbourg. Mais, pendant

qu'on se livrait à ces soins, toutes ces négociations et tous ces projets furent brusquement renversés par l'assassinat du prince d'Orange.

Dans les années qui venaient de s'écouler, plusieurs trames provoquées par le roi d'Espagne avaient été ourdies contre la vie du Taciturne : mais elles avaient chaque fois été découvertes avant qu'elles eussent pu être mises à exécution. Enfin, il y en eut une qui réussit. Depuis le mois d'avril 1584 vivait à Delft, où se tenait le prince, un homme qui affectait le plus grand zèle pour la religion réformée, et qui s'appelait François Guion. Né à Besançon, où il disait que son père avait été exécuté pour son attachement au culte protestant, il avait passé quelque temps à Luxembourg, chez un de ses parents, secrétaire du comte de Mansfeld. Ce séjonr et ce rapport de famille l'avaient mis à même de se procurer des blancs seings du comte, et il les avait apportes à Delft, où il les offrit au prince, dont il était parvenu à obtenir l'accès et dont il captiva bientôt la confiance. Ne sachant d'abord quel emploi il pourrait donner à ces blancs seings, le Taciturne songea enfin à en envoyer que partie au maréchal de Biron, alln de s'en servir pour seménager, par ce moyen, des messagers entre Cambrai et Bruxelles. C'est Guion qui fut chargé de les porter en France : il partit en compagnie du seigneur de Caron, investi de la mission de donner comaissance au duc d'Alençon de la dernière résolution des états. Mais il revint bientôt après en Hollande, avec la nouvelle de la mort du duc. Aussitôt qu'il fut arrivé à Delft, il fut mandé chez le prince, qui se trouvait précisément au lit, et qui désirait apprendire des détails plus circonstancies sur la fin de d'Alençon. Guion raconta tout ce qu'il savait, et inventa ce qu'il ne savait pas. Puis, exposant son dénûment et sa misère au prince, il lui demanda un secours. Guillaume lui donna quelque argent, que le traftre employa aussitôt à acheter deux pistolets. C'était le 9 juillet. Le lendemain, Guion se rendit à l'hôtel du prince, qui était le couvent de Sainte-Agathe, sous le prétexte de lui demander un passe-port. Comme c'était le moment où le Taciturne descendait avec son épouse dans la salle à manger pour se mettre à table, il congédia Guion, lui disant de revenir quand le diner serait fini. La vue de cet homme égaré et de mauvaise mine avait fait sur la princesse une impression telle, qu'elle n'avait pn s'empêcher d'exprimer quelques craintes, et de lui attribuer des projets sinistres. Cependant le prince se mit à table, sans prêter l'oreille à ces soupcons. Quand le dîner fut fini, il monta le grand escalier, où il vit Guion, qui, enveloppé dans son manteau, s'avança vers lui comme pour demander son passe-port. Mais au même instant le meurtrier tira de dessous son vêtement un pistolet charge de trois balles, et fit feu sur le prince. Le Tacitnrne, mortellement frappé, chancela et tomba, en s'écriant d'une voix défaillante : « Mon Dieu, mon Dieu, aie pitié de moi et de ton pauvre peuple! »

Au bruit de la détonation, la princesse d'Orange, la comtesse de Schwartzenberg, belle-sœur du Taelturne, et l'écuyer du prince, accoururent, et le trouvèrent presque expirant. L'écuyer le souleva, et l'assit sur une des marches de l'escalier. Puis on le transporta dans une pièce voisine, où il rendit le dernier soupir peu de moments anche.

Tassassin voulut se sauver par la fulte; mais il avait laissé tombre sur chapeau, et le second pistolet dont il était muni. Ces objets indiquérent de quel côté il sétait dirigé, et l'on se mit sur sa trace : il fut pris au moment où il se disposait à sauter à bas du rempart de la ville, qu'il était part-venu à gagner par les écuries, et auquel le couvent de Sainte-Agathe se trouyait adosse.

—Traltre d'enfer! lui crièrent un laquais et un hallebardier du prince, qui s'étaient emparés de lui. -Je ne suis pas un traître, réponditil avec sang-froid : je ne suis qu'un fldèle ses riteur de mon maître.

-De quel maître?

—De mon seigneur le roi d'Espagne. Comme II erut avoir entendu que le prince u'était pas mort, il murmura:

-Mandit soit le bras qui l'a manqué!

La nouvelle de ce crime se répandit dans la ville avec la rapidité de l'éclair; ce fut un deuil universel, comme si chacun est perdu un père. Interrogé par les officiers de la justice, l'assassin déclara que son véritable nom était Balthazar Gérard; qu'il était né à Villefranche en Beaujolais: qu'il avait depuis six ans concu l'envie de tuer le prince; que, des le mois de février 1582, après la publication du manifeste du roi contre le Taciturne, il était venu de Bourgogne pour accomplir son dessein; qu'arrivé à Luxembourg, il s'y était arrêté sans aller plus avant, parce qu'il avait appris que le coup venait d'être fait à Anverspar Jaureguy; qu'au mois de mars il fit part de son projet à un jésuite de Trèves, auquel il se confessa; que ce jesuite lui conseilla d'en donner connaissance au prince de Parme, auquel, en effet, il en écrivit à Tournai; qu'ensnite il se rendit à Delft, où it revint après son voyage en France, dans le but de mettre son dessein à exécution; et enfin que, si le prince se trouvait à mille lieues, il trait le chercher à travers tous les obstacles, pour pouvoir l'achever. Toute cette féroce déclaration, il la fit par écrit. Il ajouta de bouche qu'il avait confessé son plan au père Gery, gardien des cordeliers de Tournai, et au prince de Parme, qui l'adressa à un de ses conseillers, pour en conférer plus amplement; et qu'il avait étéengagé par l'officier du prince à persister dans son projet. Appliqué à la question extraordinaire, il répéta les mêmes aveux. Le 14 juillet, il fut condamné à avoir la main droite enfermée et brûlée dans un étau de fer rouge, les bras, les jambes et les cuisses rongés par des tenailles ardentes, le ventre ouvert, le cœur arracie, la tête tranchée et attachée au bout d'une pique, le copre cougé en gustre parties, pour être penduse a des potences au-dessus des quatre principales portes de la ville, Quand il se de companie de la ville, Quand il se découvrit. la politries, tout enpreinte encore des marques de la torre, et s'écrair s' Ecce Anon, » se comparant ainsi sacrifegement au confirst Sauver. Le lendemain, il subit son arrêt, sans pousset un cri, et asus leur. L'el modifie signe dédui-leur.

## CHAPPERE IV.

LES PAYS-BAS DEPUIS LA MORT DE PRINCE D'ORANGE JUSQU'A LA TRÊVE DE 1609.

§ I. JUSQU'A LA CESSION DES PAYS-BAS BOUR-GUIGNONS A L'INFANTE ISABELLE ET A L'AR-CHEDUC ALISETT.

Maintenant que le Taciturne était descendu dans la tombe, un grand nombre commencerent à eraindre pour le succès de la révolution dans les Provinces-Unies, tandis que le prince de Parme conçut l'espoir de voir crouler bientôt l'édifice élevé à si grand'peine par la politique de Guillaume d'Orange. Mais cette erainte ne tarda pas à être dissipée, et cet espoir à être décu; car les états de Hollande, qui se trouvaient précisément réunis Delft au moment où le crime de Balthazar Gérard fut consommé, déclarèrent que leur ferme résolution était de ne pas cesser la lutte qu'ils avaient entreprise; et ils en donnérent connaissance aux états de Brabant, à tous les capitaines et tous les commandants des forteresses. Le conseil qui avait été adjoint au prince d'Orange fut investi du gouvernement, jusqu'à ce que les états généraux des Provinces-Unies pussent se réunir à Delft. Cette assemblée eut lieu le 18 août, et il fut nommé un conseil d'État de dixbuit membres, dont trois pour le Brabant, deux pour la Flandre, un pour Malines, quatre pour la Hollande, trois pour la Zéelande, deux pour Utrecht,

et trois pour la Frise. La Gueldre, ('Over-Yasel & Groningue ne s'y trouvèrent point représentes. A la têt ed ce consell on plaça le jeune Maurica d'Orange-Nassau, que le Taeiturne avait obtenu deson mariage avec Anna de Sare, et qui fut investi d'un pouvoir aussi élevé, mais non aussi étendu que celui dont son père avait été re-

vêtu. Cette mesure ne tira pas les Provinces-Unies des embarras où la mort de Guillaume d'Orange les avait jetées : car le prince de Parme avait repris les armes avec une nouvelle vigueur. et, profitant de la consternation que l'assassinat de Delft avait produite. poussait la guerre avec la plus grande énergie; si bien que les états généraux résolurent de s'adresser à la France, et envoyerent une députation au roi Henri III, pour lui offrir la souveraineté de toutes les provinces des Pays-Bas. Après trois ou quatre mois de négociations, le roi répondit aux envoyés des états qu'il les remerciait de leur offre, et qu'il ne pouvait l'accepter à cause de la mauvaise situation du royaume. En effet, la Ligue y avait recommencé à lever la tête.

Après avoir recu cet échec à la cour de France, les états s'adressèrent à la reme d'Angleterre. Elisabeth refusa, à son tour, la souveraineté qui lui fut proposée; mais elle consentit à fournir aux provinces un secours de quatre mille fantassins et de quatre cents chevaux, pour toute la durée de la guerre. Elle avança, en outre, des sommes considérables, que les états s'engagèrent à lui restituer quand la guerre serait finie, et pour lesquelles ils lui donnèrent en gage les villes de Flessingue, de Brielle, et le château de Rammekens, en Zéelande. Elle placa Robert Dudley, comte de Leycester, à la tête du corps d'armée destiné à aller au secours des Provinces-Unies. Ces troupes se rendirent Flessingue, et de là entrèrent en Hollande, où elles furent reçues avec un enthousiasme d'autant plus grand, que Leycester y était regardé comme un protestant plein de ferveur pour la cause du calvinisme.

La mort de Guillaume d'Orange avait relevé les espérances de ceux qui avaient vu à regret se développer la puissance du prince, et qui craignaient cette famille à cause de l'influence écrasante qu'elle pouvait prendre un jour dans les affaires du pays. Aussi le ensionnaire de Rotterdam, Jean Van Oldenbarneveld, avait propose, dans l'assemblée des états généraux, de donner à Levcester la charge de gouverneur général des Pays-Bas-Unis, au nième titre auquel cette dignité avait été accordée par Charles-Ouint à ses officiers, et d'investir seulement le jeune Maurice de l'autorité suprême, ou du stathoudérat. en Hollande et en Zeelande, aux conditions auxquelles son père en avait été revêtu. Mais, des le 14 octobre. Maurice avait prété serment aux états en qualité de stathouder, de capitaine général, et d'amiral de Hollande, de Zeelande et de Frise. Leycester, arrivé dans les provinces, ne manqua pas de manifester le mécontentement qu'il éprouvait en se voyant éclipsé par un jeune homme dont il ne pouvait se résigner à subir l'autorité. On s'empressa donc, pour le satisfaire, de lui conférer un pouvoir supérieur. Le 10 janvier 1586, on lui donna le stathouderat général, mais avec des restrictions telles, qu'il refusa jus-qu'au 1º février de l'accepter. Cependant, une fois maître de cette position, il sut, dans la suite, arracher par son obstination plus d'un autre privilége. En effet, le prince Maurice d'Orange accepta de lui, stathouder général, la charge de stathouder de Hollande et de Zéelande, et Lonis de Nassau, celle de stathouder de Frise

Les défiances que Leyesseter avait, des le principe, rencontrés dans les états genéraux, l'engagèrent à chercher un appui dans le parti démocratique, qui, composé des émigrés de Flandre et de Brabant, des habitants des petites localités, et des familles considérées qui n'appartenaient pas aux villes de premier ordre, se trouvit en opposition avec le parti des

états, tout aristocratique de fait. Cet appui lui fut acquis par l'adoption de plusieurs mesures qu'il prit dans l'interêt de la classe dont il recherchait ainsi la faveur.

Une circonstance nouvelle arriva bientôt, qui servit à définir plus nettement encore la scission qui avait commencé à s'opérer entre Levcester et les états. La reine Élisabeth, soit pour déguiser sa conduite aux yeux de l'Espagne, soit parce qu'elle se trouvait réellement blessée, se plaiguit de n'avoir pas été consultée par les états, avant qu'ils eussent conféré à Leycester le pouvoir suprême dans les provinces. Il fut répondu à la reine que ces mots pouvoir absolu ne signifiaient aucunement la souveraineté, mais qu'ils servaient tout simplement à distinguer le pouvoir du stathouder général de celui des stathouders de province; que le pouvoir souverain résidait dans les mains seules des états, et que l'autorité absolue dont Leycester était investi n'était qu'un pouvoir délégué. Cette explica-tion devait nécessairement irriter le lieutenant d'Élisabeth. Aussi il la considéra comme un outrage.

Ainsi les éléments de division s'amassaient entre lui et les états. Ajoutons encore que bientôt le peuple luiméme s'émut, en le voyant s'entourer de préférence de réfugies brabançons et flamands, et choisir dans leurs rangs ses couseillers les plus intimes.

Telle était la situation des affaires dans les provinces du nord, pendant que le prince de Parme continuait dans celles du midi le cours de ses conquêtes. Il avait repris une nouvelle énergie depuis que le prince d'Orange était tombé, et il avait grandement mis à profit le découracement.

où cette perte avait jeté les Pays-Bas. Si grande que fût la stupeur où cet événement plongca tous les esprits, les Gantois s'étaient relevés plus furrieux que jamais. La faction populaire y avait repris le dessus; et, dès le mois d'août 1583, elle avait proclamé premier échevin Hembise, alors absent. Le fougueux tribun y accouabsent. Le fougueux tribun y accou-

rut aussitôt. Mais on ne tarda nas à s'apercevoir qu'il avait noué des relations avec le prince de Parme, et qu'il était entré dans un complot dont le but était de livrer Gand et Termonde aux Espagnols. Enfin, le 22 mars 1584, on vit sur l'Escaut, près de la porte qui conduit à Bruxelles, plusieurs pontons et bateaux chargés d'échelles, et d'ustensiles propres aux travaux d'un siège. Ces bâtiments suspects donnèrent l'éveil, et on apprit des bateliers que, la nuit suivante, ils devaient descendre l'Escant. Mais on ne se laissa point rassurer par ces paroles. En effet, le convoi ne partit pas cette nuit; et le lendemain un détachement de troupes espagnoles se montra, à la pointe du jour, sous les remparts de la ville: L'alarme fut donnée aussitôt, le tocsin se mit en branle, et toute la population courut aux armes. Hembise fut pris, et enfermé dans le château des comtes. Convaincu d'avoir voulu livrer la ville au prince de Parme, il fut condamné à mort, et subit sa peine le 4 août , à côté des piliers du Vleux-Bourg.

Si Farnèse avait ainsi échoué dans le dessein qu'il projetait sur la ville de Gand, il fut plus heureux dans l'entreprise qu'il fit sur celle de Termonde. La position de cette place sur l'Escaut, entre Anvers et Gand, protégeait la communication eutre ces deux forteresses si importantes. Il résolut de l'enlever. Après huit jours de siége, il entra à Termonde par capitulation, le 17 août. Maître de Rupelmonde, de Tamise et de toutes les places environnantes, il prit poste à Beveren, garnit tous les passages, et affama les Gantois, qu'il réduisit enfin à capituler le 17 septembre. Il forca Bruxelles à suivre cet exemple le 10 mars 1585, et Malines le 19 juillet.

Toutes les grandes villes sur lesquelles Auvers avait pu s'appuyer jusqu'alors étant conquises, il put désormais compter aur le succes de son entreprise contre cette riche et pulssante cité, dont la possession allait lui

assurer les fruits de cette laborieuse campagne. Les capitaines les plus éclairés de son conseil avaient vainement essayé de le détourner de ce dessein, en lui remontrant que les forces dont on pouvait disposer n'étaient pas suffisantes pour un si grand projet, trois corps d'armée étant nécessaires pour faire le siège d'Anvers : l'un destiné à couper les secours que la ville pourrait tirer du Brabant, les deux autres pour occuper les deux rives de l'Escant, et intercepter le fleuve du côté de la Zéelande. Malgré ces remontrances, il avait persisté dans sa résolution, et commencé à s'assurer des approches de la place. Il s'était établi avec le gros de son armée dans le pays de Waes, sur la rive gauche de l'Escaut. Pour se rendre maître du fleuve en aval d'Anvers. il envoya le marquis de Roubais attaquer le fort de Liefkenshoek, et un autre de ses lieutenants, Mondragon, mettre le siège devant le fort de Lillo. Le premier reussit; le second échoua, et fut réduit à renoncer à l'entreprise, après avoir fait d'inutiles efforts pour s'emparer de cette citadelle. Il fallait être sur de ces deux positions à la fois, pour fernier la communication d'Anvers avec la Zéelande. L'armée espagnole fut donc un moment à hésiter; mais Farnèse ne se rebuta point. Il résolut de fermer le passage au moven d'un pont appuvé de chaque côté à un retranchement, et choisit, pour le construire, l'endroit où le fleuve forme son premier coude au-dessous d'Austruweel. On commence aussitôt à élever, du côté de la Flandre, un fort dédié à sainte Marie, et, du côté du Brabant, un autre qui recut le nom de Saint-Philippe, en l'honneur du roi. C'est pendant ces travaux que Ter-

C'est pendant ces travaux que Termonde fut pris, et que les Gantois succombérent. Blentot le formidable pont se trouva achevé. Voici comment cette prodigieuse construction était imagine. On avait, sur chaeune des rives de l'Escaut, du obté du fort. Sainte-Marie et du côté de celui de Sainte-Philippe, établi une soilde achade, leiraissée de grosses poutres terminées en pointes ferrées. L'une de ces estacades avait deux cents piels de long; l'autre en avait neuf cents. L'intervalle qui les séparait était long de douze cent cinquante pieds, et occupait la partie la plus profonde et la plus large du fleuve; il fut fermé par trente-deux gros bateaux de soixante pieds de longueur et de douze de largenr, placés à vingt-deux pieds de distance l'un de l'autre, solidement accrochés entre eux nar de fortes chalnes, fixés par deux bonnes ancres, et montés chacun de trente soldats et de quatre matelots; ils étaient, ainsi que les estacades, défendus par deux canons. L'intervalle d'un bateau à l'autre était rempli par des poutres couvertes de planches disposées transversalement. Ce pont, revêtu de fortes palissades, était couvert par une dé-fense extérieure, pour le garantir des attaques des Anversois. Ceux-ci ayant, à plusieurs reprises, lancé des brûlots dans l'espoir de parvenir à lucendier le pont, les ingénieurs espagnols imaginèrent un moyen de les arrêter : ils firent construire d'énormes radeaux, armés d'un grand nombre de mâts fortement attachés les uns aux autres, et disposés de manière à présenter la pointe en avant, et à faire obstacle à l'ennemi. Ils étaient amarrés à de gros bâtiments à l'ancre, qu'on avait avancés à leur niveau, et qui les protégeaient contre le choc des vaisseaux ennemis et contre la force de la marée. Distribués sur toute la longueur et de chaque côté du pont, ils lui for-maient une solide défense. Le nombre total des canons placés tant sur les estacades que sur le pont lui-même était de quatre-vingt-dix-sept. Toute cette immense construction ne demanda que sept mois de travaux. Elle se trouva entierement terminée le 24 février 1585.

Les confédérés n'avaient rien entrepris jusqu'alors pour tenter de détruire cet ouvrage, ni pour s'opposer aux travaux, tant ils étaient convaincus de l'impossibilité que le fleuve rebelle devait mettre à l'exécution. De leur côté, les Anversois en avaient fait un objet de raillerie; mais bientolt il devint pour eux un objet réel de terreur. Malbeureusement il était trop arad pour s'opposer aux tra vaux qu'on avait laissé s'exécuter. Ce fut alors seulement que l'on commenca à faire anno un par le leu cette formidable construction; mais tous les moyens échouirent.

Heureusement il v avait dans la ville d'Anvers un ingénieur italien, nommé Frédéric Gianibelli, fort expert dans la science des machines de guerre : il imagina de construire quatre énormes bateaux, qu'il chargea chacun d'une mine sur laquelle il plaça des meules, des blocs de pierre et des boulets, solidement entassés, pour que la force de l'explosion augmentât en raison de la résistance. Un réveille-matin devait par son mouvement battre un briquet, et, en faisant feu, donner sur une trainée de poudre qui aboutissait à la mine. Le 8 avril, les Anversois, dejà cernés de tous côtés, lancèrent d'abord au fil de l'eau treize brûlots, que des matelots expérimentés conduisirent jusqu'à une distance de quatre mille pas environ du pont. Les quatre vaisseaux les suivirent. Le premier échoua sur la rive gauche, et eausa, en sautant, un grand dom-mage à la garnison d'une redoute. Le deuxième échoua de même: le trolsième coula au milieu du fleuve. Le dernier, enfin, fut plus heureux; il parvint à atteindre le pont, où une partie de l'armée espagnole se trouvait réunie, et éclata aussitôt avec un bruit épouvantable. Ce fut comme l'éruption d'un volcan. Par la force de l'explosion, l'Escaut sortit de son lit. inonda ses deux rives, et s'éleva à la hauteur d'un pied au-dessus du fort Sainte-Marie. Le pont fut brisé; une nuée de pierres, de poutres et de boulets, tomba du ciel et se répandit de toutes parts; une partic des bateaux, l'artillerie qui s'y trouvait, les soldats qui les montaient, tout fut la proje de la machine dévastatrice. Huit cents hommes furent tués du coup; le nombre des blessés et des estropiés

fut très-considérable. Plusieurs d'entre les meilleurs capitaines espagnols y perdirent la vie. Le prince de Parme lui-mêne courut le plus grand péril; car, étant entré au fort Sainte-Marie au moment de l'explosion, il fut frappé à la unque par une poutre, et renversé par terre.

Il faliafit toute la fermeté de Farnése pour ramere la conflance dans l'esprit de ses soldats, terrifiés par cette effroyable catastrophe. Il était trop maitre d'eux pour n'y pas ressirsibilit, et on se mit à l'reuvre avec tant d'ardeur, que bientoit il se trouva réabbli dans son premier état. On ne se borna pas là. On fortilat toutes te digues voismes, surtout celle de Kornestation de la comme du fort. L'esprit de la comme de la comme de la comme comme de la comme de la comme de la comme ce qui se trouvait situé entre Lillo et le pont. Un grand nounbre de retranchements furent clevés sur d'autres chements furent clevés sur d'autres

Las confédérés, qui se tensient toupours sur la partie inférieure du fleuve, et les Anversois, qui occupient l'autre côté de Expagolós, mirrent tout en œuvre pour empécher ou pour ruiser ces travaux. Alsi sous ces efforts furent huutles. De sorte que la ville de se voir bientió a ffamée, boute comnunication avec la Zérelande, avec la Flandre et avec le Brabant lui étant coupée; car Bruxelles et Malines araient Elé forces de capítuler avec le

prince de Parne.
Ainsi serrés de toutes parts, et nul
seours ne pouvant leur arriver d'aucun côde, les Anversois se virent de la
tir colluis a negocier avec l'amèce.
Le contine 17 aout la capitalization fut sismé. Maintenant la Delgique presque
tout entière ettai rentrée sous l'obsessance du roi. La perte d'Anvers, ce
demier boulevard de la liberté dans
tes provinces méridionales, fut un
test provinces méridionales, fut un
rés; et elle fut, après la mont du
prince d'Orange, le motit leplus puissant qui les engagea à s'adresser à la
sant qui les engagea à s'adresser à la

France d'abord, à la reine d'Angleterre ensuite, pour obtenir des seours. Nous avons déjà vu quelle aide Elisabeth leur accorda, et quelle position son favori Leycester obtint dans les Provinces-Unies.

L'année 1586 fut signalée pour les Espagnols par de nouveaux succès. Les villes de Grave, Venlo et Nuess étaient tombées entre leurs mains. Ils avaient forcé Leycester de lever le siége de Zutphen, et s'étaient rendus maîtres de Deventer par stratagème. Mais il importait de balaver complétement la Flandre, Farnèse fit donc investir la place de l'Écluse, que tenaient les confédérés; et, malgré les dégâts immenses que le prince Maurice et le comte de Hohenlohe exercèrent dans le Brabant septentrional, dans le but d'opèrer une diversion, le siège fut poussé avec tant d'énergie que la ville fut réduite à se rendre, dans les premiers jours du mois d'août.

L'autorité de Philippe II triomphait ainsi dans les provinces belges; mais clie ne triomphait que dans un désert et que sur des runes. Toutes ces villes, vaient anintemant appauvries et vides: les habitants avaient cherché leur salut dans l'émigration. Tous ces grands te beaux villages de l'andre et de Brabant élaient maintemant dévastée par la guerre et par l'incendie. Vuille part ni salité de l'incendie. Vuille part ni salité de l'incendie. Vuille part ni salité de l'incendie voite les resources traite à milier de l'incendie voites les resources traites.

Les provinces septentrionales des Pays Bas s'étaient enrichies de toutes les dépouilles de la Belgique. Malgré les circonstances critiques dans lesquelles elles se trouvaient toujours, dès 1586 et t587 leurs ports, dont deux à peine étaient tenables, virent entrer et sortir plus de huit cents navires chargés. Elles entretenaient plus de cent vaisseaux de guerre, pour assurer leur commerce et leur pêche. La liberté était devenue la base de leur politique, et elle leur attira le commerce du moude, comme la suite nous le démontrera. Cenendant la perte d'Anvers leur avait inspiré de grandes inquiétudes; car

elles craignaient que, le roi rendant l'Escaut libre, cette ville ne restituât à son port le mouvement qu'il avait possédé à un degré si étonnant. Mais leurs eraintes ne tardèrent pas à se dissiper. Philippe II ne comprit guère l'intérêt réel de sa politique. Au lieu de rendre ee fleuve aux Anversois, il crut pouvoir les tenir mieux en respect en les privant des ressources que la prospérité aurait pu leur procurer. Ensuite, appliquant toutes ses forces à ses armées, il ne songea point à assurer les mers. Ainsi, tout le commerce et toute la pêche des Flamands disparurent sans retour. Ajoutons que les Provinces-Unies avaient acquis une influence morale qui doublait leur force. Elles pouvaient se flatter de l'appui des puissances étrangères, bien que la France ne leur donnât que de belles paroles; car l'Angleterre et quelques parties de l'Allemagne leur fournissaient des secours bien réels et bien

Cependant le désaccord qui venait de s'établir entre les états de l'union et Leveester ne cessait de s'aigrir. La défiance et le mécontentement qu'on avait concus contre lui s'accrurent encore par le mauvais succès de ses entreprises militaires. Farnèse avait réussi, le 7 juin 1586, à s'emparer de Grave, et forcé, quelques semaines plus tard, Venio à capituler. Ces échecs portèrent le coup de mort au favori dela reine Élisabeth dans l'opinion des Provinces-Unies. Toute la campagne de cette année fut aussi fatale pour l'union qu'elle fut avantageuse pour les Espagnols. La guerre, transportée sur le Rhin, où l'électeur de Cologne s'était prononcé pour les états, fut pleine de désastres pour les armes confédérées. Leycester ne les répara point en s'emparant de Doesburg et en faisant lever le siège de Rhynberg. Ce léger succès, il le perdit même en abandonnant le siège de Zutphen, après avoir fait d'inutiles efforts pour s'emparer de cette place.

Une circonstance inattendue vint tout à coup rappeler ce capitaine en Angleterre, où sa présence était réclamée par la résolution qu'Elisabeth avait prise au sujet de la reine Marie Stuart. Il quitta done la Hollande, après avoir remis au prince Maurice le commandement des forces de mer, et au conseil d'État le gouvernement et les forces de terre. Mais avant son départ il lia complétement les bras à ce conseil, et fit reprendre aux états l'idée d'offrir à la reine d'Angleterre la souveraineté des Provinces-Unies. Cette proposition donna lieu, en effet, à une ambassade que les états de Hollande et de Zéelande, après s'être montrés d'abord très opposés à cette démarche, envoyèrent à Elisabeth, et qui revint d'autant plus mécontente de sa réception à Londres, que la reine l'avait traitée avec une rudesse insultante, et lui avait reproché, dans les termes les plus amers, d'avoir tout mis en œuvre pour paralyser Levcester dans son autorité.

Bientôt les mesures prises par ce seigneur, avant son départ, portèrent leurs fruits. Il avait laissé au conseil d'État l'ordre de ne changer, pendant son absence, aucun des capitaines qu'il avait placés dans les villes. Le commandant de Wouw, près de Berg-op-Zoom, vendit cette place aux Espagnols. Celui de Deventer, et celui d'un retranchement élevé par Leycester près de Zutphen, imitèrent cette odieuse défection. A la vue de ces trahisons, le peuple s'i-magina qu'elles avaient été favorisées par le représentant d'Élisabeth luimême. Le mecontentement populaire ne tarda pas à dégénérer en une défiance qui menaçait de tout compronicttre. Dans ces circonstances, le conseil d'État prit en mains l'autorité suprême, et enfreignit ouvertement les ordres que Leycester lui avait prescrits. Il ne fallait rien de moins que cette décision pour exaspérer la reine. qui se hâta d'écrire en Hollande des fettres presque menaçantes. Mais on était arrivé au nioment où le terme pour lequel le conseil avait été élu devait expirer. On en renouvela les membres, qui furent réduits au nombre de dix, dont un appartenant à la

Gueldre, trois à la Hollande, deux à la Zéelande, un à la province d'Utrecht, deux à la Frise, et un à l'Over-Yssel. Leycester perdit à ce renouvellement de pouvoirs la plupart de ses partisans, et, par suite, toute son influence. Eu outre, les états de Hollande et de Zéelande conférèrent au prince Maurice la charge de capitaine général des forces de terre dans ces deux provinces, et la mission de lever un corps considérable de troupes, qui prétèrent aux états serment de fidé-lité, et au prince serment d'obéissance. Enfin, uue grande partie des coinmandants des places fortes furent changes.

Par tous ces actes, dans lesquels les états de Hollande avaient montré une autorité presque absolue, il s'opéra bientôt une scission entre les provinces. Celles de la partic orientale du pays, qui étaient entièrement dévouées à Leveester, ne tardèrent pas à former en sa faveur un parti qui avait son siège à Utrecht, et qui envoya des lettres à la reine, pour la supplier de hâter le retour de son lieutenant dans les Pays-Bas. En même temps, un grand nombre de prédicateurs calvinistes se mirent à exalter le peuple en sa faveur. Enfin, le commandant de Medemblik avant refusé de reconnaître l'autorité de Maurice, tout le parti démocratique religieux l'applaudit. Cette division était pleine de périls; mais les dangers n'étaient pas là seulement.

Farnèse commença, le 11 juillet 1837, le siège de la ville de l'Eduse en Flandre, pendant qu'un desse capitaines, le seigneur de Hautrepane, s'avançait vers le Veluve. L'Écluse agrée par Leyester, qui aborda aux côtes de Zéelande au commencement du mois d'août. Il avait été précélé d'un ambassadeur de la reine, Thomas Ducklurst, invest de la nêbre apparent le commence de l'acceptant de la commence de l'acceptant de la commence de la commence de la commence de l'acceptant de la commence de la commence de l'acceptant de la commence de la comm

des affaires. On ne parvint qu'à grand'peine à l'y faire rester, et il continua avec ardeur à pénétrer et à délouer les machinations que Leycester ne cessait de tramer. La position de ce dernier paraissait devenir intenable en raison de cette inimitié toujours croissante. Mais, d'un côté, l'appui qui lui était assuré par le parti popu-laire, et, de l'autre, les ménagements qu'on avait à garder pour la reine Elisabeth, étaient pour lui des éléments de force qui lui permettaient de braver tous les orages qui s'amoncelaient autour de lui. Le clergé protestant lui était dévoué avec une ferveur toute fanatique, tandis qu'il comptait parmi ses ennemis les plus ardents Maurice d'Orange, Guillaume-Louis de Nassau, le comte de Neuenaer, et celui de Hohenlohe.

C'est au milieu de ces circonstances que Leycester convoqua les états le 24 août, quand tout à coup on apprit que des négociations étaient entamées par Elisabeth avec l'Espagne. Cette nouvelle excita à la fois l'étonnement et l'incertitude. Mais ce qui produisit un effet plus grand encore, ce fut une proposition que le lieutenant de la reine fit aux états, aussitôt qu'ils se trouvèrent assemblés. Il leur fit connaître que, dans l'impossibilité où était le pays de se défendre par ses propres moyens, la reine désirait que les états voulussent entendre à des conditions de paix équitables avec l'Espagne; et qu'elle s'offrait à ouvrir des négociations dans ce but, à moins qu'ils ne préférassent traiter directement avec le prince de Parme. La défiance que Levoester avait inspirée, dès son arrivée dans les Pays-Bas, fut singulièrement justifiée par ce langage. Le soupcon de trahison devint bientôt une certitude. D'ailleurs, on ne tarda pas à découvrir une trame bien plus vaste qu'il avait our die contre Oldenbarneveld, le prince Maurice et le comte de Hohenlohe. On sut qu'il avait formé le projet de s'emparer de ces trois personnages, et de les envoyer prisonniers en Augleterre. Enfin, il alla, dans l'aveuglement de son autorité, Jusqu'à vouloir dominer par ses eréatures dans les grandes villes, envers lesquelles, jusqu'alors, il avait été force de garder de prudents ménagements. Mais Amsterdam, Leyden et Enkhuysen lui opposèrent la plus vive résistance.

Ces dernières entreprises du représentant d'Élisabeth avaient été précédees d'une déclaration , faite par les états de Hollande réunis à Haarlem, dans laquelle ils exposaient 1º que Levcester ne possédait d'autre pouvoir que celui des anciens gouverneurs de Charles V, tandis que l'autorité elle-même que l'empereur avait exercée se trouvait placée maintenant entre les mains des états; 2º que la conduite tenue jusqu'à ce jour par eux à l'égard de Leycester était conforme aux droits des deux parties ; 3° que la souveraineté en Hollande, en Zéelande et en Frise, n'appartenait pas au peuple, mais aux états qui représentaient le peuple, c'est-à-dire les villes par les députés de leurs magistrats, et les campagnes par les députés de la noblesse, conformement au droit et aux anciens usages. Cette déclaration, et le mauvais succès qu'avaient obtenu les entreprises tentées par lui pour essayer de s'emparer de l'autorité absolue, contrairement à la volonté des états, amenèrent enlin, au mois de novembre. Levcester à se retirer à Flessingue. A cette nouvelle, les états conférèrent le gouvernement au conseil d'État. Le 6 décembre, Levcester leur adressa une lettre d'adieux, et, quelques jours après, il mit à la voile pour l'Angleterre, d'où il leur envoya aussitôt, d'après l'ordre de la reine, une renonciation fornielle au stathondérat.

Copendant cette pièce n'ayant été publice que le "a vril 1588, ses partisans eurent tout le loisir de fomenter à leur aise des troubles et des tumultes. D'un autre côté, les troupers, liées à lui par un serment qu'elles croyaient encore obligatoire, se mutinérent en partie. La garaison de Medemblik avait donné l'exemple de la rèbellion. Celles de presque toutes les places fortes de Hollande, de Zéelande et du Brabant septentrional se soulevèrent à leur tour. Le prince Maurice fut ainsi forcé de faire le siège en règle de Medemblik, pour soumettre les mntins. Les capitaines de Gertruidenberg vendirent cette place à l'ennemi. L'anarchie a'établit partout. Si bien que, sans la détresse où se trouvaient une grande partie des provinces belges, le prince de Parme eut peut-être, dans l'intervalle du mois de janvier au mois de mai 1588, pu tenter avee succès une entreprise contreles Provinces-Unies. même malgré la résistance désespérée que le parti d'Oldenbarneveld n'eût pas manqué de lui opposer. Depuis longtemps il n'arrivait plus

le moindre secours d'Espagne pour renforcer l'armée de Farnèse, car le roi Philippe avait appliqué toute son attention à cet armement formidable contre l'Angleterre, qu'on appela la flotte invincible. La mésintelligence qu'avait fait paître, entre Philippe II et la reine Élisabeth, la part que cette rincesse avait prise à la guerre des Pays-Bas, était depuis longtemps parvenue au point d'exiger de part et d'autre les explications les plus animées. Pendant ces pourparlers, les armements maritimes étaient poussés avec vigueur dans les ports d'Esagne. Ces préparatifs firent craindre à la reine que le roi ne nourrit quelque projet hostile contre l'Angleterre; et elle voulut le prévenir en envoyant l'amiral Drake, avec une flotte de vingt-sept vaisseaux, à Cadix, où il incendia une partie des galions espagnols. Malgré cette expédition, les négociations pour la paix continuèrent. Le siège de l'Écluse par le prince de Parme faillit un moment les eompromettre. Mais les négociateurs anglais arrivèrent à Ostende; et les eonferences, d'abord ouvertes dans une tente dressée entre cette ville et Nieuport furent transportées à Bourbourg, près de Calais. Pendant ce temps, le roi avait terminé les apprêts de la flotte destince à agir contre l'Angleterre, et l'avait nommée l'invincible

armada, Il lui tardait de châtier l'hérétique Élisbeth, qui avait, comme l'historien Strada s'exprime dans son ndignation, sollicité à la révolte le prince d'Orange et les peuples des Pays-Bas, destitués de conseil, d'argent et de troupes. D'ailleurs, le pape Site V le poussait à praedre les armes contre cette reine, dont. Rome avait tant às plaindre.

Farnèse avait recu l'ordre de lever des troupes, d'armer des navires, et de se tenir pret à une invasion en Angleterre. Bientôt les Pays-Bas regorgèrent de soldats étrangers. Il en vint de toutes les provinces d'Espagne, des terres du Pape, du royaume de Naples, du Milanais, de l'île de Corse, de l'Allemagne, de la Bourgogne, et presque de tous les points de l'Europe. Leur nombre s'élevait à quarante mille fantassins et à trois mille hommes à clieval. Le prince de Parme en désigna trente et un mille pour passer avec lui en Angleterre, et nomma, pour occuper durant son absence le poste de gouverneur général des provinces, Ernest, comte de Mansfeld, auquel il donna pour lieutenant Charles de Ligne, comte d'Aremberg.

Le bruit que sirent ces préparatifs excita vivement l'attention d'Elisabeth, qui s'empressa de se mettre en mesure de résister à l'orage prêt à fondre sur l'Angleterre. Elle s'attacha les Ecossais, prêts à conclure un traité avec l'Espagne, renouvela ses alliances avec la France, le Danemark et l'Aliemagne, et envoya même des ambassadeurs aux Tures. Elle ne mit pas moins de soin à traiter avec les Hollandais, qui lui envoyérent vingt vaisseaux de guerre, et lui promirent d'occuper les bouches de l'Escaut, pour barrer la mer aux bâtiments que Farnèse avait apprêtés. Elle joignit aux vaisseaux hollandais une armée navale commandée par Henri Seymour, fit lever de tous côtés des troupes, qu'elle plaça sous les ordres de Leycester, et preposa à la flotte d'Angleterre l'amiral Howard, auquel elle adjoignit l'amiral Drake, avec le titre de lieutenant.

Enfia les ports espagnols s'ouvrireut, et la flotte invincible en sortit. Elle était composée de cent trentecinq grands vaisseaux, tant galères que galéasses, et était montée par vingt-sept mille huit cent dix-neuf hommes, tant troupes que matelots. Le duc de Medina-Sidonia, marin peu expérimenté, la commandait. France craignait qu'elle ne se dirig eat vers Calais, et se tint sur ses gardes. Quand la flotte fut entrée dans le canal de la Manche, on ouvrit les lettres scellées du roi, et on y lut l'ordre d'at-tendre, à l'île de Wight, les navires du prince de Parme, et de se rendre ensuite directement à Londres, sous le commandement de ce chef. Mais l'amiral anglais n'en laissa pas le temps aux Espagnols. Il les attaqua près du cap Finisterre, et leur coula plusieurs vaisseaux. Cette première rencontre eut lieu le 21 juillet 1588. Cependant le duc de Medina se trouvait dans une osition critique, n'ayant que de lourds bâtiments à opposer aux navires légers des Anglais, qui pouvaient les attaquer à tout moment, et les tournaient avec une agilité merveilleuse. Aussi il pressa le prince de Parme d'arriver sans délai, avec la flotte légère qui se trouvait préparée dans l'Escaut et dans les ports de Flandre. Mais ce secours fut leut à le rejoindre, parce que les Hollandais tenaient l'embouchure de ce sleuve, par les positions de Lillo, de Liefkenshoek et de Flessingue. Il fallait passer devant ces forts et risquer d'être coulé, ou arriver à Nieuport par les canaux intérieurs. Farnèse choisit ce dernier parti; mais à ne parvint à exécuter ce plan qu'avec les plus grandes difficultés. Vers le milieu du mois il se trouvait à Dunkerque avec sa flotte et les débris de son armée, dont les deux tiers avaient été enlevés par des maladies. Il fit embarquer une partie de ses troupes, et mit en mer pour joindre Medina. Mais les Anglais l'avaient prévenu. Drake avait commencé à assaillir la flotte espagnole par un grand nombre de brûlots, qui lui causérent d'énormes dommages. Les vaisseaux, épouvantés par ces machines de feu, se dispersierat dans tous les sens. La flotte anglaise profits de ce désonire pour tombre sur l'ennem et le battre à outrance. Enfin, pour comblede mal-heur, une templet s'éleva, qui acheva de maltraiter les Espagnols. Si bien qu'après avoir perdu trente-deux vais-caux pris ou submergés, ct plus de dix mille lhommes tués ou prisonniers, le duc de Medina résolut de regagner les côtes d'Espagnols.

Les Provinces-Unies avaient beaucoup contribué à cette importante victoire : aussi l'allégresse y fut immense, quand on apprit le succès qui venait d'être remporte sur les Espagnols. De son côté, le prince de Parme en fut désespéré. Ce qui le troubla plus encore, ce fut le conseil que lui donna Elisabeth de s'emparer de l'autorité suprêmedans les Pays-Bas. Il lui fallait sortir de son inactivité, et répondre à l'avance de la reine par un coup d'éclat, par le siège de Berg-op-Zoom, que les Anglais occupaient, en vertu du traité conclu par les confédérés avec l'Angleterre. Deux soldats écossais, qui appartenaient à la garnison de cette place, étaient venus le trouver secretement, et lui offrir de lui livrer un grand fort voisin qui, commandant l'embouchure de la rivière de Zoom. protégeait les communications de la ville avec la Zéelande. Séduit par la promesse des deux Écossais, Farnèse envoya aussitôt le comte de Mansfeld avec un corps de troupes, pour s'emparer de l'île de Tholen, dont la possession devait faciliter grandement les travaux du siége projeté. Mais ce capitaine fut battu et forcé à la retraite. Alors le princes'avança lui-mêine vers Berg-op-Zooin, et s'approcha du fort dont l'entrée lui avait été promise. Un des Écossais était précisément de garde à la porte; il introduisit les Espagnols. Mais à peine un certain nombre y étaient-lls entrés, que la herse s'abaissa tout à coup, et qu'ils furent assaillis par la garnison, qui les passa tous au fil de l'épée. Le reste de la troupe fut mis en déroute par les canons et les mousquets des remparts.

Furieux d'avoir été victime decette fourberie, le prince de Parme reprit le chemin de Bruxelles, pendant que le comte de Mansfeld se rendait maltre de la ville de Wachtendonek, dans la Gueldre. Cette province était désolée par un de ces hardis aventuriers qui abondent dans l'histoire du XVIº s.èele : c'était le capitaine Schenk. Après avoir été d'abord attaché au service du roi, il s'était placé sous les drapeaux des confédérés, et il occupait un fort situé dans une île formée par le Rhin. entre Emmerich et Kleef. De là il opérait tout alentour des incursions incessantes. Rien n'avait pu l'arrêter. Enfin il entreprit, avec une poignée de troupes, d'attaquer Nimègue, et fut sur le point de se rendre maîtrede cette place; mais les habitants et la garnison l'assaillirent avec tant de vigueur. qu'il fut force à la retraite, et périt dans les eaux du Wahal, en voulant traverser cette rivière à la nage. La perte de ce capitaine, dont tous les historiens contemporaius vantent l'activité et l'audace, fut un coup sensible pour les états confédérés : car on comptait sur lui pour faire, du côté de la Gueldre, une utile diversion. pendant que le prince Maurice agirait contre la ville de Breda, dont on avait résolu de s'emparer.

La conservation de cette place était ' d'une haute importance pour les Esnagnols. Aussi le prince de Parme v tenait une forte garnison, pour la mettre à l'abri de toute surprise. On s'y eroyait donc bien en sûreté. Mais les confédéres parvinrent à y pénétrer par la ruse. Ils venaient de perdre la place de Gertruidenberg, que les Anglais avaient livrée aux Espagnols, et plusieurs forts situés dans l'Ile de Bommel. Toute la campagne de 1589 avaitété peu heureuse. C'était un échec qu'il fallait réparer. Il importait d'ailleurs de refouler la guerre vers le Brabant. Le siège de Bréda fut ainsi résolu, malgré l'hiver, qui sévissait avec une violence peu commune. Le prince Maurice se chargea de le conduire. Il s'empara de la place le 4 mars 1590, par un coup de main aussi heureux

que hardi. C'était précisément le temps des fréquents passages des bateaux destinés à transporter par la rivière de Merck, qui passe par Bréda, cette espèce de terre qu'on appelle tourbe. moyen de chauffage ordinaire des habitants de la Hollande et de la Prise. Le patron d'une de ces barques concut l'idée d'introduire une troupe de soldats dans la ville. Il se concerta d'abord avec un des capitaines confédérés. Charles Harauger, vieil officier qui ne comptait jamais avec le péril; puis il s'en ouvrit au prince Maurice lui-même. Le projet approuvé, le batelier cacha dans le fond de sa barque quatre-vingts soldats déterminés, sous les ordres du capitaine Harauger, et il commenca son perilleux voyage. L'embarcation fut prise par la glace depuis le 26 février jusqu'au 1er mars. Le lendemain, elle arriva près de la ville, et recut une . avarie qui v fit entrer l'eau, tellement que les hommes s'y trouvaient jusqu'aux genoux. On raconte que l'un d'eux, pris d'un rhume violent, et craignant de trahir la présence de ses compagnons s'il toussait, demanda avec instance qu'on le tuat. Heureusement les Espagnuls ne l'entendirent pas, grace au bruit que fais ait la pompe avec laquelle on tirait l'eau qui remplissait la cale. Pour comble de fortune, la visite du bateau fut faite avec si neu de soin, qu'aucune des sentinelles ne s'apercut du stratagème. Le 3 mars, l'écluse du château fut ouverte, et la barque entra; mais le passage était tellement difficile à cause des glacons dont il était obstrué, que les soldats de la garnison se mirent euxmêmes à la tirer. Le chef du poste ordonna aussitôt qu'on y prît la provision nécessaire à la garde, et ses hommes commencerent à enlever les tourbes. On en prit une si grande quantité, que l'on touchait déjà au plancher sons lequel Harauger et les siens étaient cachés. Le danger croissait à chaque seconde; mais le patron fit si bonne contenance, qu'il parvint à écarter toute apparence de soupcon, agaçant les Espagnols, et les égayant par des propos joyeux et par des plaisanteries. Enfin, feignant d'être fatigué, illeur donnade l'argent pour aller boire. Tout réussit à merveille. Ils s'endormireut, et il profita de leur sommeil pour l'exécution de son dessein. Harauger et ses compagnons sortirent de leur retraite, et se rendirent maîtres de la ville.

La perte de cette place était un grand coup. Aussi Farnése mit tout en œuvre pour la reprendre, et chargea le counte de Mansfeld de l'investir; mais cecapitaine fut bientôt forcé de lever le siège, pour aller au secours de Nimegue, que le prince Maurice avait, dans le but de réduire l'enneuri à handonner ses projets sur Bréda. Mansfeld arriva à temps, et d'expace. Nimèque.

Il avait amené les provinces confédrées à reprodure l'Offensive, et leur assura toute cette campagne, qui fut, signalée par de grandes mutineries que le défaut.de payement de la solde fit écaiter dans l'armée espagnole. Les affaires des ondicideris devinrent hieutit si florissantes, que, vers la fin de l'armée de l'entre de l'armée de l'entre l'armée de l'entre l'armée de l'entre l'armée de l'entre l'armée de cent mille florins.

L'année suivante s'ouvrit par de nouveaux succès. Le 24 mai, Maurice investit la ville de Zutphen, et l'enleva six jours après. Il emporta Deventer au bout d'un siège de quelques jours. et, après avoir fait une inutile tentativesur Groningue, ils empara de Delfiez, l'autre d'un autre côté du pays, vers Nimègue. Il avait élevé, rors de cette place, un

retranchement que Farnèse était venu cerner. Il e dégagea en passant, traversa la Zéelaude avec la rapidité de l'éclair, et se jetu dans le paya de Waes, sur la rive gauche de l'Escaut, pour attirer vers cepoint les forces des Espagnols. Après s'être rendu maître de Hulst, où il plaça une garaison respectable, il retourna soudain dans le Etuwe, form le siège de Nimègue, et enleva cette forteresse le 21 octobre. Cette campagne assurs la réputa-

tion militaire de Maurice. Celle qui suivit ne fut pas moins glorieuse pour le fils du Taciturne. La faiblesse des capitaines ennemis, la misère qui régnait dans les provinces belges, et les richesses que le commerce accumulait dans les Provinces-Unies, permirent aux confédérés de tenir l'offensive, et de la tenir avec avantage. Aussi leurs armées marchèrent de succès en succès. Maurice attaqua et prit la forteresse de Steenwyk, s'empara d'Ootmarsum et de Koeverden, et mit dans une déroute complète les Espagnols, commandes par le capitaine Verdugo.

Au mois de décembre 1592, le prince de Parme, - depuis longtemps malade du chagrin que lui avait cause la perte de la flotte de Medina, dont le désastre lui avait été attribué, parce qu'il n'avait pas tenu ouvert le port de Dunkerque pour y abriter les vaisseaux espagnols. mourut à Arras. Le comte de Mansfeld, qui lui succéda, était infiniment plus soumis à l'influence des officiers espagnols que Farnese ne l'avait été. Aussi c'était, à vrai dire, son conseil de guerre, plutôt que luimême, qui tenait le commandement; et dans ce conseil dominaient surtout le comte de Fuentes et Estevan d'Ybarra. Mansfeld ne faisait guère que prêter son nom. Il en résulta que l'administration de ce seigneur eut un caractère bien plus sauvage que celle de son prédécesseur. On n'admit plus les villes ennemies à se racheter du pillage; on ne consentit plus à l'échange des prisonniers; même on ne voulut plus faire quartier. Les confédéres, de leur côté, exercèrent naturellement

de rudes représailles : à l'exemple de leurs enmenis, ils dévastaient par le fer et par le feu les provinces où ils pouvaient pénétrer, et ils pendaient leurs prisonniers sans miséricorde. Cependant cet état de choses reçut quelque adoucissement, grâce aux plaintes de la noblesse et du clerge brabançons, qui avaient toujours, jusqu'aiors, raches leurs villages et leurs terres du pillage des deux parties belligérantes.

Déià, dans le cours de l'an 1592, une artie des forces dont le roi Philip II pouvait disposer dans les Pays-Bas avait fait plusieurs expéditions en France, en faveur de la Ligue. En 1593, ces expéditions se renouvelèrent. Pendant ce temps, Maurice ne resta pas inactif. Le 27 mars, il commença siège de Gertruidenberg. Mansfeld accourut de France avec un corps de 15,000 hommes , pour dégager cette place; mais les confédérés la forcèrent à capituler le 24 juin. Sur ces entrefaites, les Espagnols investirent la ville de Drenthe, et se tinrent devant cette place pendant tout I hiver suivant.

Cependant la tournure que les affaires en France avaient prise fit de nouveau sentirau roi Philippe l'importance des Pays-Bas. Aussi il en confia, vers la fin de l'an 1593, le gouvernement général à l'archiduc Ernest d'Autriche, qui remplaça le comte de Mansfeld. Cette mesure excita d'abord une vive inquiétude parmi les confédérés, qui craiguaient qu'elle n'amenat des forces allemandes dans les Pays-Bas. Toutefois ces craintes n'étaient guère foudées, et elles ne se réalisérent point. D'ailleurs, Ernest était un homme plus nul encore que Mansfeld et Fuentes dans les choses de la guerre. Il n'en avait pas la moindre intelligence, et il possédait aussi peu d'expérience que de bravoure. En un mot, Philippe n'aurait pu donner au prince Maurice un adversaire moins digne que l'archiduc. Le 30 janvier 1594, le nouveau gouverneur général fit son entrée solennelle à Bruxelles, avec une suite nombreuse de seigneurs, mais sans être accompagné d'aucun soldat allemand.

Maurice avait imbilement mis à profit les inquiétudes que le choix de l'archiduc Ernest avait inspirées aux états, pour faire augmenter considérablement les subsides destinés à pousser la guerre. Dès le mois de février, il tenta de s'emparer par surprise de la ville de Bois-le-Duc, ensuite de la forteresse de Maestrieht. Mais ces deux entreprises échouèrent. Irrité de n'avoir réussi ni dans l'une ni dans l'autre, il se transporta tout à coup en Frise, se joiguit à son frère Guillaume-Louis, degagra la ville de Koeverden. et parut le 22 mai devant Groningue, pour investir cette place. Ernest ne fit rien pour faire lever ce siège; et, à la vérité, il ne lui était guère possible de rien entreprendre, à cause des rébellions auxquelles se livralent à tout moment les troupes espagnoles, qu'on ne payait plus. Aussi Groningue ne tarda pas a tomber. Cette forteresse capitula le 22 iuillet, et s'attacha à l'union d'Utrecht.

Les embarras de l'archiduc croissaient de jour en jour, et la guerre avait épuisé les dernlères ressourees des Pays-Bas espagnols. Il lui vint donc à l'idee d'offrir des conditions de paix aux états eonfedérés, et il leur éerivit, le 6 mai, des lettres à cet effet. Mais les états, dont la fortune favorisait si puissamment les armes, répondirent, avec la juste fierté que leur donnait la vietoire, et dans la défiance de sa sineérité, qu'ils aimaient mieux se confier dans la Providence que dans des ennensis aussi deloyaux que les Espagnols. Cette disposition des esprits rendit vaines toutes les tentatives que l'archiduc mit en œuvre pour obtenir la paix. jusqu'au moment de sa mort, surve-

aue le 20 février 1596.

Avant de rendre le deraler sou pir,
Ernest avait désigné, pour lui suecéder, le comte de l'unete. Alsois ce seigneur céda bientôt le gouvernement général à l'archide. Albert d'Autrèhe, 
que le roi désigna, au mois de janvier 
1596, pour entreprendre cette tâche 
diffielle. Ce prince arriva, accompagué de trois millé hommes de guerre taliens

et espagnois; et l'amiral d'Aragon, don Francisco de Mendoza, remplaça dans le commandement de l'armee Fuentes, qui reprit le chemin de l'Espagne.

Albert, fils de l'empereur Maximilien II et de Marie d'Espagne, sœur du roi Philippe, avait été, depuis son enfance, destiné à l'Église. A l'age de dix-huit ans, il avait reçu du pape Grégolre XIII le chapeau de cardinal, au titre de Sainte-Croix de Jérusalem. Mais Philippe II, qui l'avait appelé en Espagne avec ses deux frères Ernest et Weneeslas, ne voulut pas qu'il prit les ordres ; ear il se réservait de lui procurer un tout autre établissement. En 1578, après l'acquisition du royaume de Portugal, il plaça le jeune prince en qualité de vice-roi à Lisbonne, où il rendit les plus grands services, en combattant la faction soulevée par don Antonio, prieur de Crato, qui élevait des prétentions sur ce royaume. En 1594, Albert fut nommé coadjuteur de l'archevêché de Tolède. Bientôt après il obtint cette primatie, sans eependant avoir été ordonné prêtre. Mais le roi avait d'autres desseins sur son jeune parent : il le destinait pour époux à sa fille l'infante Isabelle, dont les Pays-Bas devaient être la dot. C'est pour lui en préparer la voie qu'il l'envoya d'abord en qualité de gouverneur général dans les provinces belges.

Albert fit son entrée à Bruxelles le 11 février 1596. Outre les trois mille hommes qu'il amenait, il apportait une somme de deux millions de ducats, destinée à pourvoir aux besoins de la guerre. En outre, pour se procurer un moven d'accommodement avec les confedérés, il conduisait avec lui Philippe-Guillaume, comte de Buren, fils ainé du Taciturne, qui, pendant les premières persécutions du due d'Albe, avait été enlevé à l'université de Louvain, où il étudiait, et conduit prisonnier en Es-pagne. Mais ni ces troupes, ni cet argent, ni ce prince, gage de récon-ciliation qu'il venait donner aux Provinces-Unies, ne l'amenèrent à ses fins. Car le roi, moins préoccupé de faire rentrerdans l'obëssance les Pays-Bas soulevés, que de seconder en France les efforts de la Ligue, avait, depuis longtemps, tourne toutes ses forces de ce côté. Il espérait que, la Ligue triomphant, il lus serait facile de dompter ses propres provinces.

L'archidue fut forcé de suivre ce système indirect de conquête. Cependunt il ne negligea point d'agir seu les confidéres par des moyens de conciliation. Il leur adressa des lettres raients la loyaut est la franchies, leur promettant qu'il s'ençageait à ramerant la loyaut est la franchies, leur promettant qu'il s'ençageait à ramera au sein de leur patrie la paix, l'ordre et la prospèrité. Mais les choese et deitant venues au tettlectrémité, que toutes ces promesses ne fireut pas en montrerent aussi peu disposes à écon-tre de la commission. Qu'à de résoutre à la soumission.

C'est donc à la guerre seule qu'Albert put avoir recours. Il s'appliqua d'abord à lever un nombre considérable de troupes, et ses armes remportèrent en France des avantages importants : la ville de Calais fut prise, et réunie à la Flandre. Puis , se tournant brusquement vers les marches de la Zeelande, il emporta la ville de Hulst. mais non sans d'énormes sacrifices. Cet échec ne découragea point les confédérés, qui prirent une revanche sigualée, en réunissant leur flotte à celle des Anglais, et en allant frapper les Espagnols sur leur propre sol. Ils a'emparerent du port de Cadix, qu'ils livrèrent au pillage et à l'incendie.

Les Provinces-Unies s'étaient ainsi reveillées. Elles répondirent par un coup à chaque coup que l'archiduc leur portait.

Albert employa le reste de l'année à mediter une entreprise décisive. Dans les premiers jours du mois de janvier 1597, ses troupes se mireat tout à coup en mouvement. Un corps commandé par le courte de Varas, et composé de trois mille hommes d'infanterieet de cinq'cents chevaux, s'avauça du côté de Turnhout. Ou foisait qu'il de côté de Turnhout. Ou foisait qu'il

devait profiter du moment où les rivières et les capaux seraient pris par la glace, pour pénétrer en Hollande : maia le prince Maurice prévint les ennemis en rassemblant à la hâte et en secret, dans les environs de Bréda, une troupe de cinq mille hommes d'infanterie et de huit cents chevaux, et viut prendre position près de Turnhout. Varas, au lieu de se tenir enfermé dans cette ville, qui était munie d'excellentes fortifications, en sortit pour se replier sur Herenthala. Pendant sa retraite il fut accosté par les confedérés, et mis dans une déroute si complète, qu'il resta sur le champ de bataille avec plus de deux mille hommes. Cette sanglante défaite eut lieu le 24 janvier. Maurice mit à profit le découragement où elle avait jeté les Espagnois, pour aborder et enlever Turnhout

Albert a wait aucus moyen de «oporer aux progrès des confidérés, toutes es forces se trouvant absorbées toutes es forces se trouvant absorbées de la confideration de la commentation de

Cependan Philippe II, sentant as in approcher, avail entirensenot perdu l'esport de reconquérit les Pays-Bais en effet, il vayable se Province-Bais lui opposer une résistance toujours plus energique, et se développer, après chaque nouvelle campagne, en outre, soutenues d'un côté par l'Angletere, et de l'autre par Henri IV, dout le parti, en França vait déjà presque entire de l'autre par Henri IV, dout le parti, en França vait déjà presque entirement dompté la Lique.

Il sentit que continuer la guerre contre tant et de si puissants ennemia, c'était s'exposer d'une manière preque certaine à perdre même les provinces qui lui étaient restées soumises: etd 'alleurs l'argent et toutes les autres ressources lui manquient pour la conduire selon les nécessités du moment. Dans cet état de choses, Rome lui offirit de s'entremettre pour lui mêmeger la paix avec la France. Philippe accepta la médiation papele, et des conférences furent ouvretes à Vervium de de l'archive de l'archive l'est de l'archive l'est de l'archive l'est de l'archive l'est l'est de l'archive l'est l'est de l'archive l'est l'est de l'archive l'est l

Les confédérés furent d'abord effravés en entendant cette résolution : mais quand lis apprirent que le roi Philippe avait fiancé sa fille Isabelle-Claire-Eugénle à l'archiduc Albert, et que cette princesse allait obtenir à titre de dot la Bourgogne et les Pays-Bas, leurs inquiétudes furent moins grandes. Cenendant ils se haterent d'envoyer des ambassades à Paris et à Londres, pour empêcher la conclusion de la paix entre la France et l'Espagne, qui semblait aussi devoir amener la paix entre l'Espagne et l'Angle-terre. Mais, malgré leurs efforts. un traité fut signé à Vervins le 2 mai 1598, et la France rentra dans la possession de la ville de Calais, et de toutes les places dont les Espagnols s'étaient emparés dans la Champagne et dans la Picardie. Toutefois, bien que cet accommodement fût intervenu, Henri IV conserva son alliance avec les Provinces-Unies, auxquelles il continua à payer des subsides annuels pour pousser la guerre. Quant à l'Angleterre, elle ne s'était montrée qu'en apparence disposée à traiter avec l'Espagne; et, lorsque les états se furent engagés à payer à la reine Elisabeth la somme de huit millions de florins, comme dette arriérée, et trois cent mille florins par an pendant tonte la durée de la guerre, elle se décida à reprendre les armes : cet engagement fut signé le 16 août.

Des le 6 mai, le roi Philippe avait abdiqué à Madrid en faveur de sa fille la souveraineté de la Bourgogne et des Pays-Bas, en stipulant toutefois le rytour de ces provinces à la couronne d'Espagne, en cas que cette princesse vint à mourir sans postérité. Deux jours après, le contrat de mariage de l'ininate et d'Albert fut coulirme par l'impératrice, steur de Philippe II, et par d'Epagne. Le 30 du même mois, l'abbelle envoya à l'archiduc une procuration par l'aquelle elle l'autorisait à prendre, acceptre et retenir, au nom possession des Pays-Bas et commés de Bourgogne et de Charoliss, et de faire tout es qu'elle pourrait faire elle-même, y'dant en su propre parguré dans le palais, à Bruxelles.

## § II. JUSQU'A LA TRÊVE DE 1609.

lei souvre une période toute nouvelle pour les provinces de l'Union; elles rencontreront désormais un enmeni plus direct dans le gouverneur général des Pays-Bas espagnols, qui en est maintenant le souverain. Avant d'aborder les événements qui vont se succéder dans cette phase nouvelle, il importe que nous jettons un coup d'esti ur l'organission et sur l'administration des provinces affranchies du joug de l'Espagne.

D'abord, et en première figne, se présente à nos yeux le conseil d'État, qui a subi en 1587 sa dernière modi-fication, et qui continue à exister dans cette forme. Selon l'organisation qu'il avait reque, les stathouders ou gouverneurs des differentes provinces avaient le droit d'y siéger, et étaient tenus de suivre les résolutions qu'il jugeait à propos de prendre. Depuis le départ de Leycester, il n'avait plus été nommé de gouverneur général, et les stathouderats des provinces a'étaient réunis dans les mains des deux princes de Nassau. Maurice avait d'abord obtenu celui de la Hollande et de la Zéelande, et plus tard il avait acquis celui d'Utrecht, d'Over-Yssel, de Gueldre et de Zutphen, tandis que son frère Guillaume-Louis, après n'avoir primitivement possédé que celui de Frise, y avait joint celui de Groningue et des Ommelanden. Comme Maurice était en même temps capitaine général dans les provinces qui avaient le plus d'importance pour la guerre, et que les ordres du conseil d'Etat, au sujet des opérations à entreprendre, n'étaient exécutoires que lorsque le stathouder provincial et le capitaine général ou ses lieutenants les avaient opprouvés, il arriva que presque toutes les forces de l'armée se trouvèrent sous le main de ce prince. Il est vrai que les états généraux lui adjoignirent des commissaires, à l'exemple des provéditeurs de Venise. Mais Maurice ayent toujours possédé, parmi les fonctionnaires qu'on attachait ainsi à sa personne, le brave et intelligent Oldenbarneveld, cette mesure, inspirée par la défiance, fut plutôt pour lui un moven d'avancement qu'une entrave.

Levcester avait cherché à paralyser le pouvoir de Maurice comme amiral de Hollande, en établissant de nouvelles amirantés en Zéelande et en Flandre. Mais ce ne fut là encore qu'une nouvelle source de puissance pour ce prince; car le lieutenant d'É-lisabeth eut à peine quitté les Pays-Bas, que l'on sentit le besoin de nommer un amirai suprême; et cette charge fut établie en 1589. Maurice fut nommé premier emiral. Six conseillers de Hollande, de Hollande et Frise, de Zéelande et de West-Frise, formaient avec l'amiral en chef le conseil de l'amireuté, qui se trouvait à la tête des affaires de la marine. Les provinces de Gueldre et d'Utrecht s'étaient réservé le droit de nommer également de leur côté des membres à ce conseil, quand elles le jugeraient convenable. Sous cette amirauté suprême étaient cinq autres amirautés, qui evaient leur siège à Rotterdam, à Amsterdam, à Hoorn, a Middelbourg et en Frise.

Toutes les autres l'acunes que la suppression de la charge de gouverneur général avait laissees dans l'administration ou dans la législature, furent comblées par les états des provinces, qui s'arrogérent naturellement ce droit, mais qui se virent par là même impiquée dans des difficultés de tout genre avec les stathouders provinciaux. De là une infi-

nité de froissements et de collisions qui se manifestèrent d'une manière différente dans les diverses provinces, selon la direction que prenait l'esprit d'empiétement des états on des stathouders. Une autre branche du pouvoir où ce même esprit put se donner libre carrière, fut celle des domaines ecclésiastiques et de l'organisation religiouse, Leycester s'en était longtemps servi à son evantage, et pour l'intérêt perticulier de sa position. Enfin, on sentit le besoin de soumettre cette matière à un règlement normal, et l'on prit pour base un projet formulé déjà du vivant du Taciturne, mais que la mort inattendue de ce prince laissa luachevé. Grâce aux soins de Barneveld, ce règlement nouveau lut introduit dans les premiers mois de l'an 1591. Il établissait, dans le hie rarchie de l'Église protestante des Pays-Bas, trois degrés : les conseils ecclésiastiques locaux, qui se composaient de leurs pasteurs, de leurs diaeres et de leurs enciens; les conseils ecclésiastiques de district, et en dernière instance le synode

Comme, en réalité, le pouvoir suprême, dans les Pays-Bas, était re tombé entre les mains des états des provinces, ou du moins qu'ils étaient redevenus le centre de presque toute l'autorité, il u'est guère étonnent qu'ils se soient, sons plus d'un rapport, arrogé l'exercice de la justice. La connaissance d'un grand nombre de crimes, à la répression desquels se rattachait un intérêt politique, était abandonnée par les états de Hollande à des commissions permanentes, qui expédiaient ces affaires rapidement et en dernier ressort. En beaucoup de cas, les états admettaient la compatibilité de la rénnion de l'administration et de la juridiction dans les mêmes mains. Ainsi, par exemple, les magistrats des villes exercaient le pouvoir judiciaire dans les affaires relatives aux impôts, et ils les jugeaient sans appel. Les commissions permanentes, deléguées par les états de Hollande, étaient depuis 1590, divisées en deux sections, dont l'une pour la Nord-Hollande, l'autre pour la Sud-Hollande.
Les stathouders provinciaux étaient
nommés par les états des provinces,
mais ils ne recevalent formellement
leur charge que des états généraux, et
ils étaient tenus de prêter serment à
l'un et à l'antre de ees corps.

Atasi, a part les modifications derenues nécessires par l'abolition de la charge de gouverneur général et souverain, tout etair resté a peu près conforme à l'ancien état de choses dans les pays de l'Union, a' ee a'est que le clergé catholique perdit partout de l'ancient de l'

A coup sdr, peu de corps souverains ont été plus singulièrement composés et formés d'éléments aussi peu homogènes, disons presque aussi hostiles, que le corps des états des Provinces-Unles. Il n'y avait qu'une seule chose qui lui donnât de l'unité et de l'ensemble : était l'impérieus

nécessité de la défense commune. Quand l'archidue Albert eut vu que toutes les tentatives qu'il put mettre en œuvre pour en venir à conclure la paix étaient devenues infruetueuses, il résolut de reprendre la guerre, et d'y appliquer cette fois toutes les forces qu'il pourrait réunir. D'ailleura, les mutineries que le défaut de paye avait fait éclater, à plusieurs reprises, parmi ses troupes, lui avaient fait comprendre la nécessité de chereher à occuper des soldats trop disposés à se livrer, pendant la suspension des hostilités, à tous les excès de l'indiscipline. Il assembla donc près de la Meuse son armée, renforcée de toutes les garnisons que la paix de Vervins avait laissées disponibles; et il la plaça sous le commandement de l'amiral d'Aragon, Mendoza. Ensuite, après avoir remis au eardinal André d'Autriche l'administration civile des provinces, il partit, ele 14 septembre 1598, pour aller prendre son épouse en Espagne, où Philippe II était mort le 13 du même mois, dans le palais de l'Escurial.

Pendant ce temps, Mendoza s'avança vers le bas Rhin, par les territoires neutres de Clèves et de Juliers. Il se trouvait à la tête de vingt mille fantassins et de deux mille chevaux. Cette expédition fut singulièrement laborieuse, tant à cause de l'indiscipline des troupes, qu'à cause des représailles auxquelles se livrèrent contre les Espagnols tous les petits Etats des bords du Rhin. Cependant elle faisait chaque jour des progrès nouveaux ; car Maurice n'avait à opposer à l'ennemi qu'une armée de six mîle hommes de pied et quinze eents cavaliers. Mendoza assiegea et prit Rhynberg, enleva Wesel, et emporta Rees et Emmerich. Dans le but de s'opposer aux progrès des Espagnols, Maurice occupa aussitôt Zevenaar, Huissen et Lobith; car ils s'avaneaient vers l'Yssel, et il lui importait de leur barrer la route de Doesburg. Mais l'approche de l'hiver, et plus encore la famine, les forcèrent bientôt à la retraite : et ils se replièrent sur la Westphalie, où ils établirent leurs quartiera d'hiver sur le territoire de l'empire d'Allemagne. Maurice les harcela pendant quelque temps, restitus Emmerieh au pays de Clèves, dont il balaya le territoire autant qu'il lui fut possible.

Dans toute cette campagne le prince Maurice s'était tenu sur la défensive ; et il avait non-seulement la conviction, mais encore il fournit la preuve laplus éclatante que, pour un capitaine qui sait bien tirer parti de ses movens, la défensive est la forme de guerre la plus favorable. Pendant longtemps il eut à disputer, avec une poignée de quatre mille hommes, l'Ile de Bommel à un ennemi qui ne comptait pas moins de quinze mille combattants, ét qui poussait en masses serrées vers le Wahal. Plus tard, même après qu'il eut recu des renforts de troupes levées en Allemagne, il évita toujours un engagement décisif; car ce n'était pas là qu'il fallait frapper le grand coup à la puissance de l'archiduc.

De tontes les provinces beiges, celle de Flandre offrait le plus de ressources : elle était par conséquent d'une

haute importance pour les Espagnols; de plus, c'était de ce côté que la Zéelande était principalement menacée et inquiétée, le général Spinola tombant à chaque moment, du fond du port de l'Écluse, avec ses puissantes galères, sur les côtes zéclandaises, où les bâtiments de cette partie de l'Union souffraient souvent de grands dommages. Il importait de mettre un terme à ces courses incessantes. Aussi les états généraux amenèrent Maurice à transporter la guerre en Flandre. Après avoir réuni un corps assez considérable d'Anglais, d'Ecossais et de huguenots venus de France, s'élevant ensemble à douze mille fantassins et trois mille cavsliers, il entra avee sa flotte dans l'Escaut, et s'empara du fort Philippine, sur les frontières de Flandre. Puis il traversa à marches forcées Eccloo et Maele; et, après avoir passé sous le canon de la ville de Bruges, il dégagea Ostende, que les Espagnols tenaient bloqué, et planta ses tentes devant Nieuport. tandis qu'une flotte hollandaise entrait dans le port d'Ostende avec des vivres, de l'artillerie, et les bagages de l'armée.

C'était vers la fin du mois de juin 1600. Depuis la fin du mois d'août de l'année précédente, l'archiduc Albert se trouvsit de retour aux Pays-Bas, où il avait smené son épouse, l'infante Isabelle. La marche rapide et la manœuvre inopinée des confedérés lui avaient inspiré les inquiétudes les plus vives. Il était devenu manifeste pour lui que le prince Maurice avait l'intention de s'emparer de Nieuport et de Dunkerque, et de dominer ainsi la Flandre par ses ports de mcr. Aussi il se hata de mettre sur pied une armée de dix mille hommes d'infanterie et de seize cents chevaux, et se mit en marche avec tant de vitesse un'il reprit Oudenbourg avant que Maurice en fût averti. La garnison qui occupait ce fort s'enfuit en désordre à Ostende, où elle porta l'alarme et annonca que l'armee de Maurice était coupée, Albert avant pris position entre ce port et les confédérés. En effet, l'armée espagnole svait entièrement intercepté les com-

munications du prince d'Orange avec sa flotte, qui était moulliée dans les eaux d'Ostende. Ainsi, toute retraite étant devenue impossible, Maurice ne pouvait se fraver un chemin qu'en passant sur le corps à l'archiduc. Il se hâta donc de prendre ses dispositions pour une bataille, devenue inévitable. Le 1er juillet, if se trouva littéralement eerné d'un côté par les dunes de la mer, de l'autre par l'ennemi, qui avsit déjà enlevé quelques détachements chargés des vivres. Afin de ne pas être pris en fisac, et pour garder ses derrières libres, il s'enfonça plus avant dans les dunes, où il concentra ses forces dans une masse serrée et compacte. Le lendemain, un corps considérable, que le comte Ernest de Naspar les Espagnois, presque sous les yeux de l'armée principale. On crut Maurice perdu sans miséricorde. Lui, fut le seul à ne pas désespérer de sa position. Il fit ordonner à la flotte de lever l'anere; et, sprès avoir dressé ses batteries et rangé son armée en bataille, il parcourut les rangs de son armée, et dit à ses troupes qu'il n'y avait plus de choix à faire : qu'il fallaft vaincre, ou périr dans les flots. Il était trois heures de l'après-midi. Le combat s'engagea sussitôt par quelques escarmouelles, et bientôt la bataille fut générale. Elle dura jusqu'au soir, et se termins par la défaite complète des Espagnols, qui laissèrent près de cinq mille homines sur le terrain, outre cent cinq drapeaux et les prisonniers, parmi lesquels se trouvait l'amiral d'Aragon, Mendoza lui-même.

Oxigon, secuola intrinente. Cetto victoire si gloriese pour Cetto victoire si gloriese pour consideration con les reprinces engagoles. On craigant primitios central production con control co

Cependant l'archiduc, ayant convoque à Bruxelles les états généraux des provinces belges, leur fit connaltre que, melgré le désir qu'il avait de faire la paix, il fallait, dans l'impossibilité où l'on était d'arriver à la conclure, se résondre à continuer la guerre et à la pousser avec vigueur. Cette déclaration n'avait pour but que d'en venir à de nouvelles deman d'argent, et elle conduisit naturellement les états des provinces cati paix à ceux des province Mais Oldenbarneveld indépendant de ce pays, ni conclure avec lui un traité sûr et durable. Des ouvertures faites dans le même us par les Belges aux Anglais n'obasi échoué dans cette doue tentative, les provinces méridio fournir de nouveaux subsides à leur prince, pour l'aider à pousser la guerre avec l'énergie réclamée par les constances.

Pour ut des ressources nécessires pour reprendre les hostilités, l'archidoe appliqua tous ses soint à la Flandre. Son but était de reprendre Octende à tout prix; car il sentait trop him qu'aussi l'outgemps que les confédéres servent au la maisse de les confédéres servent les maisses de les confédéres servent les l'arcaions des floitants, pour les invasions des floitants, pour per par epopint un instant, poedrer par epopint un contratte des provinces les plus importantes. Le mois de justillet (soi était veou; Le mois de justillet (soi était veou;

Le mois de juillet teol, était venu; et Maurica, qui varil de nouveau transporté la guerre sur le Rhin, che mois sur le Rhin, che mois suitent de la mois suitent la passe de la mois suitent, il avait invait la place de Meurs. Pendant ce temps, Tarchidaue vésit brusquement porté derant Ottende, dont il avait commend la siège, Mais la garnison rice sut tout le toups de menore rice sut tout le toups de menore rice sut tout le toups de menore pendre la ville de Grave au mois de septembre 1602. L'été un mois de septembre 1602. L'été un mois de septembre 1602. L'été de la mener au mois de septembre 1602. L'été de la comme de la

de l'année suivante arriva avant qu'Ostende se trouvât réduit aux dernièros extrémités, bien que le siége fût commandé par le marquis Ambroise Spinola, un des officiers les plus entendus de cette époque dans a science des fortifications. L'archiduc pressait ce siège de toutes ses forces: mais l'année 1603 s'écoula tout entière sans que la ville se rendlt. Cependant elle était serrée de si près, que les états confédérés sentirent la nécessité de jeter une armée sur les côtes de la Flandre. pour empêcher ce port important de tomber au pouvoir des Espagnols, Aussi, au mois d'avril 1604, le prince Maurice parut, avec un bon corps de troupes, dans l'île de Cadzand en Zéelande, enleva Yzendyk et investit Aardenbourg. Bientôt après il commenca le siège de l'Écluse, qui se rendit le 20 août. Enfin, le 2 septembre, Ostende fut pris par l'archiduc. Mais cette perte, les confédérés l'avaient largement compensée par la possession de l'Écluse, dont le port offrait une importance infiniment plus grande. Albert recut donc un grand échec, plutôt qu'il ne remporta un avantage.

Mais, de leur côté, les états de l'Union avaient perdu une puissante alllée, l'Angleterre, depuis la conclusion de la paix entre ce royaume et l'Espagne, sous Jacques F°, qui avait succédé en 1603 à la reine Élisabeth. Tout le reste de l'année 1604, de-

puis la prise d'Ostende, on l'employa de part et d'autre à faire des préparatifs pour la campagne suivante. Le prince Maurice n'entreprit rien avant le printemps de l'an 1605. Alors il tenta de surprendre la ville d'Anvers, mais il fut repoussé avec une perte considérable.

Quand l'armée espaguole se fut refaite des sacrifices énormes que le siège d'Ostende lui avait coûté, Spinola songea à exécuter le projet qu'il méditat depuis longtemps, de pénètrer dans la Frise. Il laissa donc dans la Flandre un corps destiné à tenir tête à Maurice, qui avait pris position dans le pays de Waos; puis il se porta brusquement, avec une armée de dix-buit mille combattants, sur le Rhin, et s'avanca daus l'Over-Yssel, où il s'empara de la place d'Oldenzeel. Maltre de cette ville, il rentra en Westphalie, et emporta Lingen après huit jours de siège.

Aussidt que Maurioceut appris que cotto forteresse était meanoés, il reinit le commandement de la Flandre à un de ses capitalues, et se mit à la poursuite de Spinola. Mais il arriva trop tard pour l'empôdere de Semparer de Lingen. Les deux armies se trouter par l'empôdere de Semparer de Lingen. Les deux armies se troupare de Compens. Les deux armies se troupares d'Ornge es surp près de Mulhiem une défaite qui le força de se retre avec des perfes assez considerables. Presuue en même tempe Wachtendorsk touble sutre les mains de Espagnols, pendant que l'armidace de compensate de la present de surprende Berg-on-Zoom.

Sur ces entrefaites l'automnearriva, et la mauvaise saison força les deux armées à prendre leurs quartiers d'hiver. Les états des Provinces-Unies mirent à profit ce temps de repos pour prendre leurs mesures pont la campagne prochaine, résolus cependant à

se tenir sur la défensive

L'anuée 1606 arriva, et la guerre se ronyrit. Spinola divisa son armée en deux corps; il remit l'un, composé de onze mille hommes, au commande-ment du comte de Bucquoi, et il garda sous ses ordres l'autre, composé de treize mille combattants. Il comptait pouvoir entrer avec ce dernier dans la Frise par le territoire de Drenthe, Mais les plujes continuelles ayant rendu le sol entièrement impraticable, il fut forcé d'abandonner son projet. D'ailleurs Maurice occupait avec ses troupes les bords de l'Yssel, et avait jeté de bonnes garnisons dans les places de Deventer, de Zutphen et de Doesburg. Cependant il avait négligé Lochem, dont Spinola se rendit maltre. En même temps Bucquoi essayait de pénétrer dans le Betuwe; mais le prince d'Orange, qui s'était fortifié sur l'Yssel et sur le Wahal, lui barra le passage. Alors Spinola voulut essayer une pointe sur Zwolle. Cette tentativene réussit pas mieux que celle de Bucquoi, et le capitaine espagnol se contenta, pour cette campagne, de la prise de Grol et de Rhyaberg.

Cette année avait complétement épuisé les ressources de l'archiduc : de sorte qu'il songea plus sérieusement que jamais à entamer des négociations avec les Provinces-Unies, D'ailleurs, de nouvelles mutineries avaient éclaté à plusieurs reprises parmi les troupes espagnoles, et les rebelles étaient entrés en arrangement avec les états confédérés. D'un autre côté, le développement prodigieux qu'avait pris la puissance maritime des provinces de Hollande et de Zéelande menaçait incessamment d'une ruine complète le commerce espagnol et portugais. Le roi Philippe III devait donc

comte Guillaume-Louis de Nassau et à l'avocat des états . Oldenbarneveld ;

également désirer la paix. Dans ces circonstances impérieuses, il fut fait des ouvertures, au nom de l'archiduc et d'Isabelle, d'abord au

ensuite aux états généraux des provinces eux-mêmes. Ces onvertures eurent pour premier résultat de rendre plus vive la mésintelligence qui régnait entre Maurice et Barneveld. Le premier insistait fortement pour que la guerre fût continuée; le second inclinait vers la paix pour plu-sieurs motifs : d'abord, parce qu'il voyait à regret le prince habituer de plus en plus l'armée à ne voir que dans lui seul le chef de l'État, et qu'il le soupconnaît de viser à l'autorité supréme; ensuite, parce que toutes les provinces, excepté la Hollande et la Zéelande, étaient fatiguées d'une lutte anssi longue, qui les épuisait de plus en plus. Aussi, ce ne fut qu'avec beaucoup de peine que Barneveld parvint à amener Maurice à consentir à des négociations. Les bases posées par les archiducs étaient : « qu'ils temoignaient le désir de traiter avec les états généraux des Provinces-Unies, comine les tenant pour pays, provin-

ces et États libres, sur lesquels Leurs

Altesses n'avalent rien à prétendre, pour une paix perpétuelle, ou pour une trêve de douze, de quinze ou de vingt ans, au choix des états; à condition que, si l'on venait à conelure l'une ou l'autre, ehacun demeurerait en possession de ce qu'il tenait, à moins que par accommodement on vint à faire l'échange de queloue ville quelque ville.

ou place par consentement mutuel. » Le négociateur des archidues était le P. Neyen, provincial des franciscains. Il obtint, le 12 avril 1607, une sorte d'armistice qui, à dater du 4 mai suivant, devait se prolonger pendant huit mois. Cependant cette suspension d'armes, conclue seulement entre les provinces belges et hollandaises, n'enpêcha point la guerre maritime de suivre son eours; et elle laissa précisé-ment aux états leur liberté d'action là où ils étaient les plus forts. Une flotte hollandaise, composée de vingtsix bâtiments, et placée sous les ordres de l'amiral Van Heemskerk, était partie du port de Texel, et mouillait dans les eaux de Lisbonne. Elle reçut tout à coup l'ordre d'attaquer les Espagnols dans la baie de Gibraltar, où elle les battit à outrance. Cet événement faillit un instant rompre les négociations. Mais les états, se rendant ensin aux instances des archiducs, et d'une ambassade que leur envoya le roi de France Henri IV, consentirent

a rappeler leur flotte. La cour d'Espagne avait ratifié l'armistice le 30 juin, mais dans des termes vagues et généraux, et sans la clause essentielle de l'indépendance des Provinces-Unies; de sorte que les états demandèrent, avant de vouloir entrer dans des pourparlers ultérieurs, une déclaration nouvelle, qui fut en effet signée à Madrid le 18 septembre. Alors seulement commencèrent les négociations réelles à la Haye. Elles traînèrent singulièrement en longueur, les états ayant demandé, comme préliminaires du traité, un acte solennel de leur iudépendance, et une renonciation expresse, dans la foruic la plus étendue, à toute espèce de droits et de préteutions sur

les Provinces-Unies, tant au nom den qu'au nom des archiduses et de leurs successeurs, sue l'obligation d'audienne sammes, titres et marques quelconques de leur ancienne public des archiduses récharises, des publics des archiduses récharises, de leur côté, que les Provinces renonaisent à la naixigation et au commerce des Indes. Il était impossible qu'on s'entendit au sujet de ces prétentions réciproques on à obtain donc de part et d'aute. Aussi, par un résoner la la marque des la déclarèment qu'ils rompainer au déclarèment qu'ils rompainent toute espèce de négociation.

Les choses en étaieut à ee point, quand le roi de France et celui d'Angleterre chargèrent leurs ambussadeurs de proposer un traité de longue trêve. Enfin ce terme moyen fut adopté, et, le 9 avril 1609, on signa une trêve de douze ans, dont les deux rois se portèrent garants, et dont les principales stipulations sont que « les archiducs déclarent, tant en leur nom qu'au nom du roi d'Espagne, qu'ils sont contents de traiter avec les seigneurs états généraux des Provinces-Unies, comme les tenant pour pays, provinces et États libres, sur lesquels ils n'ont rien à préteudre; que la trêve sera bonne, ferme et iuviolable pour le terme de douze années, et sera une cessation d'actes d'hostilités, de quelque sorte qu'ils puissent être, entre les susdits roi, archiducs et états, tant par terre que par mer, en tous leurs royaumes, provinces, pays et seigneuries, sans exception de places ou de personnes; qu'un chacun retiendra les provinces, villes, places, pays et seigneuries qu'il possède preseutement, en compreuant les places, bourgs et villages qui en dépendent ; que les sujets et habitants des susdits seigneurs, roi, archiducs et états tiendront toute bonne eorrespondance et amitié, sans se souvenir des offenses et dommages qu'ils ont soufferts; et pourront venir et demeurer au pays les uns des autres, pour y faire leur commerce en assurance, tant par mer que par terre,

seulement dans les royaumes, provin-ces, pays et seigneuries que le susdit roi possède en Europe; que les sujets et habitants des pays des états auront la même assurance et liberté dans les pays du roi et des archidues, laquelle à été accordée aux sujets du roi de la Grande-Bretagne, dans le dernier traité de paix, et dans les secrets articles conclus avec le connétable de Castille; que les sentences prononcées entre personnes de divers partis , sans avoir été défendues , en matière civile ou criminelle, ne pourront être exécutées ni contre les personnes condamnées, ni contre leurs biens, pendant la trêve; que ceux dont les biens ont été arrêtés ou confisqués à cause de la guerre, leurs héritiers ou ceux qui y ont droit, jouiront de ces biens durant la susdite trêve, et en prendront possession de leur propre autorité, en vertu du présent traité, à condition néanmoins qu'ils ne pourront en disposer, ni les charger ou amoindrir, durant le temps de cette jouissance; que la même stipulation s'applique aux héritiers du prince d'Orange; que les membres de la maison de Nassau ne pourront être poursuivis ni molestés no leurs personnes ou biena durant laidie trêve, à cause des dettes du prince d'Orange contractées depuis l'an 1567 jusqu'n as mort; que les sujets et habitants des pays des archibices et des états, de quelque qualité ou condition qu'ils soient, sont décharés capables de succéder les unes aux soutieres lont par tentre de l'autres du lien; enfin, que tous les prisonniers de guerre seront relâchés de part et d'autre sans ranço.

Tel est le contenu de cet aete célèbre, le premier qui, depuis l'origine de cette guerre si longue, consacrât la reconnaissance de la souveraineté des Provinces-Unles, non pas encore d'une manière diplomatique et absolue, nais au moins d'une ma-

nière indirecte.

Ce document ferme la première phase de la révolution des Pays-Bas. Maintenant que ce grand déchirement a set opéré entre les provinces dout ils se compositent, nous allons voir comment les Provinces-Unies s'élevient au degré presque fabuleux de puissances de grandeuroù le dix-septième siècle les vit plafers.

# LIVRE X.

# HISTOIRE DES PROVINCES-UNIES JUSQU'EN 1785.

#### CHAPITRE PREMIER.

LES PROVINCES-UNIES JUSQU'A L'EX-TINCTION DE LA DESCENDANCE DE GUILLAUME I D'ORANGE EN 1702.

§ 1. JUSQU'A LA MORT DU PRINCE MAURICE, EN 1626-

Avant de continuer le récit des événements politiques, il importe que nous jetions un coup d'œil sur le développement prodigieux que la marine hollandaise avait pris dans le cours des dernières aunées.

Bien que la guerre entre l'Espagne et les Pays-Bas n'eût pas eu de relâche, les rapports commerciaux entre les deux pays n'avaient pas été interrompus. Mais eufin Philippe II résolut de les faire cesser tout à coup, et, par cette mesure, il anéantit toute communication entre la deuxième station du commerce du monde en Europe, c'està-dire entre les Pays-Bas, ou, pour mieux dire, la place d'Anvers et Lisbonne, dont le port servait de premier entrepôt aux navires qui trafiquaient avec le Levant ou avec les Indes. Les relations que le commerce hollandais avait établies avec la Russie, et qui transformèrent un simple couvent en cette ville aujourd'hui si considérable qu'on nomme Archangel, ne purent compenser en aucune manière, si avantageuses qu'elles fussent, la perte qu'on éprouvait en se trouvant privé du Portugal. Force fut donc aux bâtiments des Provinces-Unies d'essayer de se passer de la station de Lisbonne, et de pousser jusqu'aux Indes, en s'avancant jusqu'à la source elle-même de ce grand commerce d'Orient. Quelques marins hollandais, qui avaient déjà navigué dans ces parages sur des galions portugais, s'offrirent à tenter cette voie nou-

velle. Oldenbarneveld et plusieurs hommes iufluents favorisèrent ce plan de toutes leurs forces. On vint d'abord à l'idée de chercher un passage au nord-est, pour atteindre les Indes orientales. Deux routes fureut explorées : l'une par le nord de la Nouvelle-Zemble, l'autre au sud, par le détroit de Waigat. Aucune des deux ne fournit le passage désiré. Alors on se résigna à prendre la route ordinaire. En 1595, les quatre premiers vaisseaux bollandais doublèrent le cap de Bonne-Espérance, et atteignirent l'île de Java, après une navigation d'une année et un quart. Ils revinrent heureusement dans la mère-patrie en 1597. Cette tentative avant réussi. d'autres expéditions se firent, plus nombreuses, chaque année; de sorte que les relations s'établirent rapidement avec ces pays lointains.

Le succès que ce commerce obte-nait dans les Indes ne tarda pas à exciter l'attention du roi d'Espagne Philippe III, qui envoya, en 1601, une flotte commandée par Hurtado de Mendoza, pour anéantir les vaisseaux hollandais dans ces parages. Mais l'amiral espagnol subit une rude défaite dans le voisinage de Bantam; et les capitaines des Provinces-Unies conclurent des traités avec le roi de Ternate et des îles Molugues, avec le roi de Ceylan, avec la reine de Patna sur la côte de Cochincbine, avec le roi d'Achem dans l'île de Sumatra, et avec un grand nombre de princes et de chefs des îles et des pays d'Orient. Enfin , partout ils formereut des établissements et des comptoirs, et fondèrent les bases de ce système colonial qui rendit la république des Provinces-Unies une des plus puissantes qui aient étonné le monde moderne.

1

Mais, jusqu'alors le commerce des Indes n'avait été exploré que par de petites sociétés isolees. Les résultats obtenus firent bientôt sentir la nécessité de former une vaste association qui pût exploiter, sur une échelle plus étendue et avec plus d'unité, cette riche et abondante source de prospérité. Barneveld, dont le nom se trouve à la tête de toutes les grandes choses et de toutes les grandes idées qui se formulèrent à cette époque dans les Pays-Bas, conseilla la réunion de toutes ces petites sociétés, et l'établissement de la compagnie des Indes orientales, qui obtint, pour la durée de vingt et un ans, le privilége exclusif de naviguer au levant du cap de Bonne-Esperance et par le détroit de Magellan, de conclure des traités et des alliances, et de faire la guerre au nom des états généraux.

Le principal résultat de cette compagile, fut le développement et la cossolidation du commerce des indes referentes. Elle teablit des rapports et le la la comparité de la la la consolidation le Zamorin de Calient et le roi de Bissagar; elle fil la conquête d'Amboine, où elle fonds une colonie; elle duit une forteses à Ternate, et éleva de solides retranchements dans plusieurs des lles Noduques. Tels furent à peu près ses travaux jissup<sup>2</sup> à la 1090.

Mais si le commerce étendu et florissant que la Hollande et la Zéelande s'étaient créé, et la bravoure inébranlable dont les Provinces-Unies avaient fait preuve, leur avaient procuré l'estime et l'admiration de l'Europe, et fait naître partout le désir de se mettre en bonne intelligence et de nouer des relations commerciales avec la nouvelle république, aucune des cours de l'Europe ne la traitait cependant encore autrement que comme une simple puissance de fait. La république de Venise et le roi Charles IX de Suede étaient, de toutes les puissances civilisées, celles qui professaient le plus d'estime pour les Provinces-Unies. Entin, le Grand Sultan négocia et

conclut avec elles un traité de commerce en 1611, et cet exemple fut suivi bientôt après par l'empereur de Maroc.

La paix momentanée de 1609 eut pour la maison d'Orange-Nassau un résultat particulier. Après l'arrangement des difficultés qui avaient longtemps divisé la France et l'Espagne, Philippe-Guillaume de Buren, fils aîné du Taciturne, était rentré en possession de la principauté paternelle d'Orange; et, depuis peu, fi était venu à Bréda, pour faire valoir également ses droits héréditaires sur les biens de sa famille situés dans les Pays-Bas. Ce qui servit beaucoup ses intérêts, ce fut de s'attacher à la politique d'Oldenbarneveld, dont l'assistance contribua à faciliter le par-tage de la riche succession de Guillaume le Taciturne entre ses fils.

Pendant ce temps, les Pays-Bas, malgré la politique pacifique introduite par l'influence de Barneveld, virent tout à coup naître sur leurs frontières une nouvelle cause de guerre. Peu de jours avant la signature de la trêve conclue entre les Provinces-Unies et l'Espagne, Jean-Guillaume, duc de Juliers, de Berg et de Clèves, vint à mourir. La longue folie de ce prince avait depuis longtemps établi une lutte acharnée entre sa sœur et sa femme, qui toutes deux se disputaient l'adminis-tration du duché. D'un autre côté, les grands du pays s'étaient peu à peu habitués à n'avoir plus d'autre maltre qu'eux-mêmes. Ces circonstances ne pouvaient manquer d'amener, après la mort du duc, une guerre de succession.

Les éxaloriemes devaient nécesiremes des la commentation de la charle de la charle

le plus proche du duc de Juliers, pour la nominationd'un administrateur intérimaire du duché. Dans ces entrefaites, un grand nombre de prétendants s'étant mis sur les rangs, l'empereur trouva des motifs suffisants pour mettre le duché en séquestre, sous la garde et l'administration de l'archiduc Léopold. Cette mesure donna l'éveil au parti catholique dans les pays contestés : il prit les armes, et se rendit maître de la ville et du château de Juliers au nom de l'archiduc. Une lutte éclata aussitôt entre les homines du séquestre, et les gens du comte palatin et de l'électeur de Brandebourg. Ceux-ci parvinrent à resserrer leurs ennemis dans la ville de Juliers, et commencèrent le siège de cette place; mais ils firent des efforts inutiles pour s'en emparer. Dans cet état de choses, les états généraux résolurent d'envoyer une armée au secours des assiégeants. Le 16 juillet, le prince Maurice parut devaut la ville : un mois plus tard, un corps français, promis par Henri IV, joignit les Hollandais, et la forteresse se rendit le 2 décembre. Ce succès obtenu, les deux armées auxiliaires rentrèrent dans leurs frontières. Toutefois les états généraux n'atteignirent point le but qu'ils s'étaient proposé; car ls division ne tarda pas à se mettre entre Sigismond de Brandebourg et le jeune comte palatin Wolgang-Guillaume. Le premier passa au calvinisme, et s'attacha plus étroitement aux Hollandais; le second embrassa la religion romaine, et s'assura ainsi de l'appui des catholiques; de manière que la lutte, cette fois, s'engagea entre ces deux princes. L'un y fut seconde par les Provinces-Unies; l'autre, par l'archevêque de Cologne et par les archiducs Albert et Isabelle. Après une guerre désastreuse, on en vint a un arrangement, en vertu duquel George-Guillaume, fils de l'électeur de Brandebourg, obtint le pays de Clèves, de la Marck, de Ravensberg et de Ravenstein, outre quelques possessions situées en Flandre et en Brabant, tandis que le comte palatin fut investi du duché de Juliers

et de Berg. Mais les archidues refusèrent de souscrire à cet secord aussi longtemps que le rol d'Espagne ne l'aurait pas approuvé. Les choses resterent donc pendant quelque temps dans le statu quo. Les états généraux se maintinrent en possession de la forteresse de Juliers, et l'électeur de Brandebourg occupa en 1615, outre les parties du territoire de Clèves qu'il tenait déjà, les terres du comté de la Marck, pendant que les Hollandais mirent en son nom la main sur la seigneurie de Ravensberg. Les archiducs se bornèrent à l'occupation de la place de Wesel; et un accommodement, conclu à Dortmund, vint enfin régler l'administration en commun des territoires contestés, su nom de

l'électeur et du comte palatin. Pendant ce temps, la marine des Provinces-Unies avait fait de nouveaux progrès. De nouveaux voyages de découverte avaient été entrepris dans la direction du nord-ouest, dans le but de chercher une route directe vers la Chine; et Henri Hudson, marin anglais au service des Pays-Bas, avait découvert d'abord la rivière de Hudson, dont les rives, pourvues de colonies hollandaises, devinrent plus tard le berceau de la population actuelle des États-Unis de l'Amérique septentrionale; ensuite, la baie à laquelle il donna son nom. Dans les Indes orientales, les établissements des Provinces-Unies s'étaient consolidés deplus en plus, particulièrement dans les îles Moluques. En 1610, on avait installé dans ces parages le premier gouverneur géneral des Indes hollandaises, qui avait pris sa résidence à Bantam. Un hâtiment néerlandais, poussé par les hasards de la mer sur les côtes du Japon, avsit entamé d'importantes relations commerciales avec cet empire; et en 1609 le premier navire hollandais était arrivé à Firando, près de Nangasaki, l'une des cinq villes

impériales de l'île de Ximo. Une des conséquences nécessaires du développement toujours croissant du commerce extérieur, et du nombre également croissant de la population en Hollande et en Zéelande, fut une augmentation considérable de la vau de la considérable de la vau de la commencement des traisbles, on avait commenced à dessédent une partie des eaux l'activaires, et on a calai appliqué à conqueiri sur la commence de commence à calait appliqué à conqueiri sur la commence de la

Mais si la puissance hollandaise grandissait ainsi, au dedans et au dehors, d'une manière si merveilleuse, il s'était développé, au cœur des Provinces, un elément de division qui ne tarda pas à amener de fatals déchirements intérieurs : c'était l'élément religieux. Cette dissension funeste fut allumée par deux théologiens, professeurs de l'université de Leyden, Arminius et Gomar. Le premier professait, au sujet de la prédestination et de la grâce, une doctrine à laquelle on reprochait avec raison une teinte de pelagianisme, mais qui rallia tous les esprits éclairés des Provinces-Unies; le second, debout sur le rigorisme de Calvin, entraîna de son côté la grande masse du bas peuple, et réclamait à grands cris la proscription de son adversaire. Le pays ne tarda pas à se voir partagé en deux camps, et la querelle s'envenimait de plus en plus. Le prince Maurice contribua surtout à l'aigrir, en excitant les gomaristeset en leur donnant son appui. Or. Barneveld, qui depuis longtemps surveillait avec la plus grande défiance toutes les démarches du prince, erut déméler, dans ces manœuvres, un but d'ambition. Maurice, soit que Barneveld eut calomnié ses intentions, soit qu'il les cût dévoilées, jura la perte du vénérable vicillard. Barneveld était du parti d'Arminius. Le prince le représenta à la fanatique populace comme un monstre d'impiété. Puis, convoquant le synode de Dordrecht, il fit condamner la doctrine d'Arminius par les gomaristes furieux.

Trois mois avant que le synode s'assemblât, Manrice avait fait arrêter Barneveld, sans aucun ordre des états généraux. Les états de Hollande avaient vainement protesté contre cet acte arbitraire. Le prince courut dans les villes qui avaient cu le courage de condamner sa conduite, et partout, à la tête de ses troupes, il agit en maître absolu, cassant les magistrats, et les remplaçant par des créatures de son choix. En vain la cour de France intervint-elle en faveur du prisonnier : ses efforts furent neutralisés par l'influence du cabinet de Londres, qui nourrissait un esprit hostile à Barneveld.

La décision prise par le synode de Dordrecht mit le grand pensionnaire dans un péril imminent. Dans le cours dans un péril imminent. Dans le cours composés en gran los que mitoure nemis, (nt appéé à le juger, pendant que le parti de ses adversaires inondait in pays de pampliets, dans lesnations de la partir de la companya l'intérêt des Espagnois, et trahi la cause des Provinces. Le 13 mai, il flut condamné a mourir par le glaive. Il rélisas courageusement de s'unmitter te il toubas en heros.

Sur ces entrefaites, la trêve conclue entre les états généraux et les archiducs Albert et Isabelle tira vers sa fin. Les douze années d'armistice, commencées en 1609, devaient expirer en 1621. L'explosion de la guerre de trente ans en Allemagne, qui eut lieu en 1618, peut être regardée comme un événement des plus heureux pour les Provinces-Unics, au milieu des déchirements domestiques que nous venons d'y signaler. Dans cette grande guerre, sur laquelle protestants et catboliques fondaient les uns et les autres de vastes espérances, l'Espagne et les archiducs voyaient déjà d'avance le triomphe des armées impériales. Aussi, la trêve étant expirée, ils envoyèrent aux états généraux le chancelier de Brabant, pour les sommer de se soumettre. La réponse qui fut faite à ce messager fut digne de la république déjà si puissante que les Provinces-Unies avaient réussi à fonder; car elle renfermait un refus formel de reconnaître l'autorité de l'Espagne ou des archiducs, et la résolution bien décidée de maintenir l'indépendance du pays. La guerre recommenca donc aussitot, c'està-dire le 31 août 1621, la trêve ayant été prolongée de quelques mois seulement. Pendant cet intervalle, Philippe Ill d'Espagne était mort le 31 mars. et l'archiduc Albert l'avait suivi dans la tombe le 13 juillet. Au premier avait succédé Philippe IV; et, par la mort d'Albert, le nouveau roi était rentré en possession des Pays-Bas, que l'infante Isabelle continua de régir comme gouvernante générale, avec toutes les prérogatives dont elle avait joui contine souveraine de ces provinces.

Au moment où les hostilités recommencèrent, les Espagnols tenaient encore les places de Wesel, Grol, Oldenzeel et Lingen. Mais ce ne fut pas sur le Rhin d'abord qu'ils voulurent porter les premiers coups : leur but était de s'emparer de l'Écluse, et de pénétrer ensuite dans le Betuwe. Cependant des pluies continuelles les empecherent d'avancer dans leurs operations. Spinola porta alors toutes ses forces contre la ville de Juliers, qu'il réduisit le 22 janvier 1622. De là il ınarcha sur Berg-op-Zoom, qu'il était sur le point d'enlever, et qu'il eut pris le 2 octobre, si le prince Maurice et le courte de Mansfeld ne fussent accourus avec une armée de seize mille hommes, pour dégager cette place.

Si la lutte avait été reprise sous des auspices peu favorables pour les Provinces Unies, les haines allumées au cœur du pays continuaient à porter leurs fruits amers, et les dissensions à diviser les esprits et les cœurs. Au mois de janvier 1623, les deux fils de Barneveld, pour venger leur père, formèrent un complot contre la vie de Maurice. Leur trame ayant été découverte, l'aîné fut pris, et condamné à mort. Sa mère étant allée demander au prince la grâce de son fils. - Je m'étonne, dit-il, que vous

fassiez pour votre fils ce que vous avez refusé de faire pour votre mari.

- Je n'ai pas demandé grâce pour mon mari, parce qu'il était innocent. répondit la digne épouse de Barneveld; mais je la demande pour mon fils,

parce qu'il est coupable. Comine ce complot avait de grandes ramifications, et que la plupart de ceux qui l'avaient furme appartenaient aux doctrines d'Arminius, de nouvelles persécutions furent dirigées contre ce parti. Maurice en fut tellement absorbé, qu'il dut négliger tes soins de la guerre pour s'occuper de ses propres intérêts, que les circonstances venaient si siugulièrement seconder.

Spinola eût pu profiter de ces divisions intérieures, s'il avait possédé des ressources suffisantes pour pousser la guerre avec toute l'énergie nécessaire. Ce ne fut qu'an mois de février 1624 après que de fortes gelées eurent facilité le passage des rivieres et des marais, que les Espagnols purent pénétrer dans le Betuwe et dans le pays de Groningue. dont ils s'emparerent. Pendant qu'un e partie de ses troupes était occupée de ces conquêtes, Spinola investit tout à coup la ville de Bréda, et se rendit maître de cette importante forteresse. Ces revers mirent la république à deux doigts de sa perte; et Maurice en concut un si vif chagrin, de la perte de Bréda surtout, qu'il mourut le 23 avril 1625, inconsolable de n'avoir pu faire lever le siège de cette ville.

#### A ft. STATHOUDÉRAT DU PRINCE PRÉDÉRIC-HENRI, JUNQU'EN 1647.

Maurice eut pour successeur son frère Frédéric-Henri, que les états généraux investirent aussitôt du titre de capitaine et d'amiral général, et que les états de Hollande nommèrent leur stathouder. Quelques jours après, ceux de Zéclande, de Gueldre, d'Utrecht et d'Over-Yssel suivirent l'exemple des états de Hollande. Ceux de Groningue se rattachèrent à la Frise, et choisirent pour leur stathouder Ernest-Casimir, frère du prince Guillaume-Louis.

Frédéric-Henri se vit a peine revêtu de presque tout le pouvoir que Maurice avait possédé, que la situation de la république devint plus critique encore. L'Angleterre s'était, il est vrai, détachée du parti espagnol et rapprochée des Provinces-Unies, auxles elle avait permis de lever sur on territoire un corps de six mille bommes. Mais l'amitié de la France vint tout à coup montrer des exigences au-dessua des ressources de la république : elle força, en quelque sorte, les états généraux à mettre à la disposition de Louis XIII, ou tôt de Richelieu, une flotte dont il se servit contre les huguenots, qui se défendalent dans les murs de la Rochelle depuis le mois de juillet 1625. Le mécontentement que ne pouvait manquer d'exciter parmi le peuple l'envoi de cette flotte, remua profondément tous les esprits. On vit par-tout avec un déplaisir extrême ce secours donné à un prince cathol que, pour combattre des sujets dont on partageait la foi religieuse. Les ministres, du haut des chaires, se prononcaient ouvertement contre cet usage impie qui se faisait des forces de l'État, et ils redoublaient l'animosité générale : de sorte qu'au commencement de l'an 1626 les états généraux se virent forcés de rappeler les navires envoyés à la Rochelle, et de détacher ainsi le cabinet français des intérêts des Provinces-Unies.

D'un autre côté, l'Angleterre, qu'un coup de tête de Buckingham, le favori du roi, avait brusquement fait tompre avec l'Espagne, était une alliée sur laquelle il était difficite de compter. Depuis longtemps le commerce des lades avait donné lieu à des collisions fatales avec ce pays, jaloux des établissements florisaunts que la république avait formés dans ces contres lointaines. L'Angleterre d'alpund'hui,

C'est au milieu de ces circonstances que se passa la campagne de 1626. Elle ne futsignalée que par des revers, et les désastres qui affiigèrent les protestants d'allemagne n'étaient pas faits pour ramener la confiance de l'avenir dans les Provinces-Unies. D'allleurs, les divisions religieuses conti-nuaient à y semer le désordre. Les arminiens, enhardis par la douceur avec laquelle le prince Frédéric-Henri exécutait les mesures rigoureuses adoptées contre eux par le grand synod de Dordrecht, avaient recommence à se réunir publiquement, et à donner lieu à des troubles dans plusieurs villes. Aussi, les synodes des provinces pousserent à l'adoption de moyens énergiques pour refréner leurs adversaires ; et le prince osa d'autant moins s'opposer à ces exigences, qu'il avait besoin de ce parti rigide, qui occupait presque toutes les fonctions publiques, pour obtenir de lui les subsides nécessaires à la guerre. En effet, dans le cours de l'été 1627, il put investir la forteresse de Grol, que Spinole avait munie d'une bonne garnison. Il la força , le 19 auût, à capituler.

Les hostilités restèrent suspendues durant toute l'année suivante; car les provinces espagnoles des Pays-Bas, toujours retranchées dans le principe qui avait deja une fois causé leur soulevement contre l'Espagne, refuserent de paver les taxes extraordinaires qu'il eut fallu pour activer la guerre. Il paraît cependant que les Provinces-Unies, de leur côté, ne trouvèrent pas des ressources beaucoup plus abondantes; car elles n'entreprirent rien ou presque rien sur terre. Mais, en revanche, la compagnie des Indes occidentales avait équipé une flotte de trente et un navires, sous le commandement de l'amiral Pierre Hein, pour enlever la flotte d'argent que les Espagnols amenaient en Europe. Les Hollandais la rencontrèrent dans la baie de Matanzas, et la prirent : elle était composée de vingt voiles, et portait douze millions de florins, qui devinrent la proie de la compagnie.

Après une perte aussi importante, l'archiduchesse Isabelle ne pouvait guère compter sur des secours du côté de l'Espagne, et moins encore songer à reprendre l'offensive en 1629 : car, outre qu'elle se trouvait privée de touteressource, le marquisde Spisola venait de partir pour Madrid. et les venait de partir pour Madrid. et les

BELGIQUE ET HOLLANDE.

affaires en Allemagne allaient au plus mal pour l'Empire. Dans cet état de choses, le prince Frédéric-Henri résolut d'attaquer la ville de Bois-le-Duc. Ce siège fut un des plus mémorables de toute cette longue guerre. Ni les efforts de l'archiduchesse, ni la bravoure du commandant de la place, ni la diversion qu'essaya d'operer le général autrichlen Montecuculli, qui pénétra jusqu'à Amersfoort, rien ne pat sauver cette place. Frédéric-Henri la réduisit à capituler le 14 septembre. A vant la prise de cette forteresse. un antre corps de troupes hollandaises, après s'être emparé de Wesel, qui était la base d'opérations des Autrichiens dans le Veluwe, avait forcé Montecuculli à la retraite.

La république avoit aussi repris la forteresse de Zavillet, que les Espagnals avaient élevée entre l'Escaut et le Espagnals avaient élevée entre l'Escaut et le oours de seconquetes. L'archidechesse, dans la détresso de elle se ovyait réduite, seentir plas que planas le baprésence seule et pu rétablir la balance des affaires. Mais ce seigneur, rappél à la cour d'Espagne, y repondait devant le roi à une série d'accuations dont l'estre four viersations dont l'estre l'avait rendu vie-

time.

Sur oes entrefaites, la paix avait
été signée, le 15 rovembre 1850 de été signée, le 15 rovembre 1850 de transparent le 15 rovembre 1850 de Charles II avait fait d'inutiles efforts pour y faire comprendre les Provinceturies. Mais et elles président ainsi l'alliance nous et le les président ainsi l'alliance finacièse, et conclu tu traité avec Louis XIII. D'ailleurs, toutes les tentinées et ainsi tournées de obté de l'Allenospre, et tous les yeur fitse de l'Allenospre, et tous les yeur fitse de l'aille avec l'ailleur d'ailleur de l'ailleur de l'ailleur finacièse de l'ailleur de l'ailleur de l'ailleur de de l'ailleur finacièse de l'ailleur de l'ailleur

Frédério-Henrieut alnsi beau jeu. Il s'empara de Ruremonde, de Venlo et de Struelen, et acheva des se rendre maltre de la Meuse, en enlevant la place de Maestricht le 22 août 1632. Ces revers jetèrent l'archiduchesse dans un tel découragement, qu'elle ne se

sentit plus la force de continuer la guerre. Elle convoqua donc les états généraux de ses provinces, et parvint à faire charger le duc d'Arschot de faire an prince d'Orange des propositions de paix. Les états généraux des Provinces-Unles accueillirent ces ouvertures; msis, s'il faut en croire quelques historiens, dans le but caché de former une république ou nne fédération qui eût compris toutes les provinces des Pays-Bas que Charles-Ouint avait tenues sous son sceptre. Toutefois les négociations n'amenèrent aucun résultat, et la campagne de 1633 s'ouvrit sans qu'on fût parvenu à s'entendre sur quoi que ce fût... Aussi bien il y avait trop de difficultés à vaincre, non-seulement du côté de l'Espagne, mais encore du côté de la France; car Richelieu ne pouvait se resoudre à voir plus longtemps ce royaume serré des deux côtés par la puissance espagnole. A l'interieur même, les états généraux voyaient se manifester la plus vive opposition à tout accommodement avec l'archiduchesse, tant à cause de la religion, que parce que la compagnie des Indes occidentales, après la prise d'Olinda, espérait de la continuation de la guerre la conquête du Brésil tont entier.

Ja conquete du Bresii tout entier.
Les hostilités furent donc reprises, et Frédéric-Henri s'empara de la place de Rhyubers, In était plus question de songer à la paix, et bientôt la mort de l'archiduchesse Isabelle, surrenue le 2 décembre 1633, vint détruire toutes les sepérannees que le commencement des pourpariers avait fait rentrer les provinces belges sous l'aucrité immédiate de Philippe IV.

Déjà en 1631 le roi avait préva le cas du retour de ces provinces à l'Espagne, et nommé, pour les administrer, aux fonctions de gouverneur général, son frère le cardinal infant Perdinand, archevèque de Tolede. Or, au moment où Isabelle mourat, cut de la companyant de la companyant de le cut, pour ori à une so danistration provisoire du pays : ce qui fut fait par une commission composée de six ministres, à la tête desquals se trouvait le marquis d'Aytona, conseiller d'Etst et commandant de l'armée. Le 4 novembre 1634, le cardinal Ferdinand entra à Bruxelles, et prit les rénas du gouvernement.

Pendant ce temps, la guerre n'avait rien amené da nouveau dans les Provinces-Unies. Seulement, le 15 avril, una alliance plus étroite avait été signée avec la France, maigré l'opposition des villes d'Amsterdam et de Dordrecht. Par ca traité, les deux puissances s'étaient engagées à n'entamer aucune négociation avec l'Espagne dans les huit mois, et à ne rien conclure dans les douze mois qui suivraient le 1er mai. Les douza mois écoulés, les états généraux ne pouvaient signer aucune paix ni aucune trêve sans l'accession de la France, Enfin , la roi de France avait pris l'engagemant da fournir aux états une somma annuelle de deux millions de florins, comme subside de guerre, pendant toute la durée du traité; et, en outra, una somme de trois ceut mille florins. ou un régimant de cavalerie et un régiment d'infanterie, à son choix. Le 8 février, on signa un second traité par lequel la roi et les états prenaient sous leur protection at admettaient dans leur alliance les pays, las villes, les princes et les seigneurs qui passeraient de leur côté, et dans lequel ils stipulèrent, en outre, que si ces pays n'étaient pas capables de se défendre eux-mêmes contra les Espaguols, toutes les places situées sur le littoral de la Flandre, jusqu'à Blankenberg inclusivement, sur une largeur da eôtes da daux lieues, resteraient au roi, avec les villes da Diedenhoven, da Namnr et d'Ostende; tandis que les états obtiendraient les places de Damme et de Iluist, de même que le pays de Waes, et les forteresses de Bréda, da Gelder et de Stevenswaard.

Au mois de juin, le rol de France envoya à Bruxelles déclarer la guerra aux Espagnols, après avoir lancé dans les provinces belges une arméa de quarante mille hommes, sous les ord res des maréchaux de Châtillon et de Brézé. qui pénétrèrent dans le pays de Liève. où lis se réunirent, à Meersen près da Maastricht, à l'armée da Frédéric-Henri, pour agir contre l'ennemi commun. On enleva sans peine Arschot et Diest; mais malheureusament la premiere villa brabanconne qu'on attaqua de vive force, Tirlemont, opposa une si vive résistance, qu'il fut impossible da la sauver du massacreat du pillage. quand elle tomba entre les mains des alliés. Les Brabançons en furent vivement irrités; et les Français, au lieu d'approuver le plan proposé par le prince d'Orange, de se porter rapidement snr Bruxelles, ayant insiste pour faire d'abord le siège de Louvain, tous les fruits des premiers suecès furent perdus par cette faute; car Piccolomini accourut aussitôt d'Allemagna avec un corps d'Impérioux, et força les alliés de lever le siége de Louvain, et de se repliar sur Ruremonde. Ence moment la cardinal infant résolut de prandre l'offansiva. Il s'empara par trahison du fort de Schenk, sur le bas Rhin, que Frédéric-Henri ne lul arracha qu'à grand'peine l'année suivante, pendant que les Espagnols entraient dans la Picardie, pour formar le siège da Corbia. Dans le cours de 1636 la guerre se

ralentit complétement dans les Provinces-Unies. Mais la compagnie des Indes occidentales, qui avait pris a sa solde tont ce que l'Europa possédait à cetta époqua da plus hardis avanturiers, ponrsulvait ses conquê-tes dans le Brésil, et s'emparait des capitalneries de Fernambouc, de Paraiba et de Rio-Granda. Sesarmes ne triomphaient pas moins sur les côtes d'Afrique, où elle prit Saint-Georges del Mina, lieu fort important pour la commerce des esclaves. Cependant ces succès ne rachetèrent point l'atteinta qua l'alliance avec la France avait reçue dans la malheureuse campagne de 1635, et dont les Français et les Hollandais se faisaient mutuellament le reproche. Cependant l'intérêt des deux puissances ne tarda pas à les rapprocher. Les Espagnols avsient,

26

d'un côté, pénétré dans la Picardie, et pris la capitale de cette province, ainsi que le Câtelet et Corbie, et, de l'autre, enlevé la place de Venlo ct celle de Ruremonde.

La campagne de 1637, qui avait été signalée par une partie de ces désastres, avait vu le prince Frédéric-Heuri échouer dans une entreprise sur Dunkerque, mais réparer aussitôt cet échec par la prise de Bréda, dont la possession était d'une haute importance stratégique pour les Provinces-Unies. Cependant un nouveau revers ne tarda pas à affliger les états généraux. Leur armée fit une tentative sur Anvers; mais elle fut si complétement battue, qu'elle laissa plus de deux mille hommes sur les digues de Calloo. L'année suivante, leurs alliés, les Français, furent écrasés par Piccolomini près de Thionville, après avoir remporté quelques avantages sur leurs frontières. Toutefois les Provinces no se découragérent point, et un événement inattendu vint bientôt relever leurs espérances. La Catalogne s'était révoltée, et le Portugal avait secoué le ioug de l'Espagne. C'en était asséz pour qu'on reprit avec énergie les armes en France et en Hollande. Les Français reconquirent successivement toutes les places que l'ennemi leur avait enlevées, et s'emparerent d'Arras, malgré ce vieil adage usité dans le pays :

Quand les Français prendront Arras, Les souris mangeront les chats.

Les Provinces-Unies tenizent, de leur côté, une entreprise sur Guel-der, mais sans réussir a emporter cette place. Leur saccès maritimes aviient. Tromp, amiral de la flotte des états, après avoir, à plusieurs reprises, remporté des succès partiels sur les Espanols, avait renounte, le2 colobre 1698, une grande flotte, commandés par don Antoinée de l'est le tente de la flotte de l'est de la flotte de la flo

ces-Unies: c'est qu'elles furent reconnues de plus en plus par les cours de l'Europe, qu'elles prirent rang après les royaumes et après la république de Venise, mais avant les électorats, et que les états généraux furent qualifiés de hauts et pnissants seigneurs.

Les affaires en étaient à ce point, quand, le cardinal infant étant mort le 9 novembre 1641, le roi Philippe IV d'Espagne investit son fils naturel, don Juan d'Autriche, du gouvernement général des Pays-Bas. Mais ce prince avant différé pendant douze ans de se rendre en Belgique , l'administration y fut confiée au marquis de Castel Rodrigo. Pendant ce temps, Richelieu mourut en 1642, et Louis XIII le suivit dans la tombe en 1643. Tous ces événements rendirent plus désirable que jamais cette paix que tout le monde appelait de ses vœux, et que chaque parti reculait toujours. Enfin, vers le milieu de l'an 1643, les conférences de Munster et d'Osnabruck s'ouvrirent. Mais chacune des parties belligérantes voulut mettre à profit le temps qui restait encore aux conférences, avant de se formuler en un traité définitif, pour se ménager par quelques succès éclatants des conditions plus favorables. En 1644 et en 1645, les Français pénétrèrent fort avant dans la Flandre. Frédéric-Henri profita du moment où les troupes espagnoles étaient occu-pées contre la France, pour s'emparer de Sas-de-Gand. Il essaya sur Anvers deux tentatives également infructueuses, mais il parvint à se rendre maître de la forteresse de Hulst. Il expira le 14 mars 1647, sans avoir vula conclusion du congrès de Munster, et eut pour successeur son fils unique Guillaume.

§ III. STATHOUDÉRAT DU PRINCE GUILLAUME II, JUSQU'AU MOIS DE NOVEMBRE 1650.

Le jeune prince d'Orange avait l'esprit ardemment porté vers la guerre; mais les négociations pour la paix se coutinuaient en Westµhalie avec une célérité qui ne lui laissa pas le temps de prendre les armes.

Depuis 1647, les hostilités cessèrent entièrement dans les Pays-Bas; et, des la fin de l'année précédente, tous les articles principanx d'un arrangement avaient été arrêtés entre l'Espagne et les états généraux. Il ne manquait plus, pour les convertir en un acte formel, que l'accord de l'Espagne et de la France, les Provinces-Unies ne pouvant, selon les traites existants, conelure, sans le consentement de cette dernière, aucune paix séparée avec les Espagnols. Cette circonstance fit retarder jusques an 30 janvier 1648 la signature de la paix. Enfin, elle fut signée le même tour par le comte de Penarranda et Antoine Brun du eôté de l'Espagne, et par sept d'entre les huit plénipotentiaires hollandais, bien que la France différat tou-

jours de faire connaître sa résolution. Cet acte célèbre, qui vint clore une guerre dont la durée avait été de quatre-vingts ans, portait, dans ses articles relatifs aux Provinces-Unies, les stipulations suivantes : « Que le rol d'Espagne reconnaissait les états géneraux des Pays-Bas-Unis pour libres et souverains, sur lesquels ni lui ni ses successeurs n'auraient jamais aucune prétention; que les sujets et habitants des pays respectifs pourront fréquenter, séjourner et commercer dans les pays l'un de l'autre, tant par mer et par eau que par terre; que la navigation et le trafic des Indes orientales et occidentales seraient maintenus en conformité des octrois relatifs à cet objet; que les Espaguols borneraient leur navigation aux Indes orientales, comine aussi les Hollandais s'abstiendraient de fréquenter les places des Espagnols dans les mêmes contrées; que, quant aux Indes occidentales, les sujets et habitants des dominations respectives s'abstiendraient de naviguer dans les lieux garnis de forts, loges ou châteaux possédés par l'autre parti; que la fréquentation et le commerce entre les sujets respectifs ne pourraient être empêches; que l'Escaut serait tenu forme du côte des états; que les sujets et habitants des pays respectifs, allant dans les pays l'un de l'autre, se comporteriant à l'égard de la religion en Loute modestie, sans donner aucun scandale de parole ou de fait, et sans profèrer aucun blasphane; que les égliese, collèges, raient dans la jouissance de leurs biens situés dans la domination des Provinces-Unies; et, enfin, qu'on ne pourrait construire aucun nouveau fort dans les Pays-Bas ni de l'autre doit, ni creuser aucun nouveau conti du l'autre de l'autre doit, ni creuser aucun nouveau conti du l'osé, par lesqueis-partie.

La France fut excessivement mécontente de cette pair, qui néammoins tut bientôt après rittifice par tontes les celles d'Urerche et de Zéelande, qui nosèreat d'abord y adhérer, de peur de dipaire au cabinet français. Copendaut la province d'Utrecht ne tarda pas à la province d'Utrecht ne pas de la province de

La paix de Westphalie avait nonseulement assuré, sous le rapport politique, l'existence de la république des Provinces-Unies, mais encore elle l'avait posée comme un des membres les plus importants du système politique de l'Europe. Maintenant ce petit État, composé d'un lainbean de terre et de quelques îles qu'il fallait, par une lutte constante contre l'Ocean, disputer sans cesse aux flots, allait devenir une des puissances les plus redoutées du continent, et la plusredoutée qu'il y eût sur les mers, dans le cours du dix-septième siècle. Il allait offrir à l'Europe le spectacle le plus prodigieux de la force et de la richesse, lancer ses flottes vers tous les points de la terre, faire dominer son nom sous toutes les zones, battre l'Angleterre, et fatiguer le puissant colosse que Louis XIV avait fait de la France.

Le traité de Munster avait ôté l'appui des Hollandais à la France; mais ce royaume a'en continua pas moins, avec plus de vigueur que jamals, sa guerre contre l'Espagne, Landis que, de son côté, la compagnie hollandaise des Indes occidentales continuait, dans le Brésii, sa lutte avent insuait.

tugais. Cependant une difficulté d'une autre nature éclata bientôt dans les Provinces elles-mêmes. Depuis que la paix avait été conclue avec l'Espagne, une vive mésintelligence s'était élevée entre le prince d'Orange et les états généraux d'une part, et les états de Hollande de l'autre : les premiers étaient d'avis qu'il fallait maintenir sur pied le plus grand nombre possible de troupes de terre, tandis que les seconds voulaient que l'on en congediat la plus grande partie. Ceuxlà se fondaient sur la quantité prodigieuse de forteresses, où il importait de maintenir des garnisons : ceux-ci alléguaient les charges considérables qui pesaient deja sur le pays, et qu'il tait urgent de diminuer. Mais, grâce à des concessions mutuelles, on arriva enfin à réduire toutes les difficultés à la question de savoir s'il fallait conserver ou licencier vingt-neuf compagnies de fantassins étrangers que la province de Hollande avait à sa charge, et que les états de cette province renvoverent enfin, de leur propre chef, dans le cours du mois de mai 1650. quand ils eurent vu que les négociations ne produlsaient aucun resultat. Irrités de cette mesure, les états généraux rappelèrent à ces troupes le serment qu'elles leur avaient prête, leur ordonnèrent de rester sous les armes, et conférèrent le 5 juin, avecle consentement des provinces de Zéelande, de Frise, d'Over-Yssel et de Groningue, au prince d'Orange la mission de prendre les mesures necessaires pour le malntien de l'ordre et du repos public, et pour empecher qu'il n'y put rien être fait de contraire. Investi de ce mandat, le prince se mit alors à parcourir toutes les villes de Hollande, à la tête

d'une députation, afin de les engager à revenir sur la décision adoptée par leurs états. Cette mesure cependant n'amena aucun résultat : car un évenement tout particulier était venu redoubler l'animosité des états de Hollande. L'amiral De Witt, après avoir conduit au Brésil une flotte, était revena en Europe sans en avoir reçu la permission du conseil de la compagnie des Indes occidentales; et le prince d'Orange l'avait fait jeter en prison, comme prévenu d'insubordination. Les états de Hollande déclinerent la juridiction des états généraux, et demandèrent que l'accusé fût cité devant son juge legal, l'amirauté de la Meuse. Le prince fut forcé d'y consentir. Ainsi allait triompher l'opinion émise par Barneveld, que la souveraineté ne résidait point dans les états généraux, mais qu'elle appartenait historiquement et légitimement aux états des provinces, quand tont à coup Guillaume II recourut à une mesure arbitraire. Le 30 juillet, il fit saisir et conduire prisonniers à Locvenstein six membres des états de Hollande, et donna à Frédério de Nassau, stathouder de Frise, l'ordre de surprendre et d'occuper militairement Amsterdam, qui était le siége principal de l'opposition. Mais le bon-beur voulut que la villese mft à temps en état de défense ; de sorte que Frédéric de Nassau ne put exécuter les ordres qu'il avait recus. Guillaume II. irrité de voir son projet échouer, accourut aussitôt lui-même de la Haye; mais il ne réussit pasdavantage, les gens d'Amsterdam avant commencé à mettre sous l'eau les abords de la ville. Force lui fut donc d'accepter la médiation que lui offrirent les états généraux; et il retira ses troupes, après qu'Amsterdam, pour ne pas se voir exposé à un blocus, eut consenti au maintien des troupes étrangères, et à exclure à perpétuité du magistrat les frères Bikker, qui s'étaient montrés le plus opposés aux projets du prince.

Dès ce moment il fut reconnu quele droit de renvoyer les troupes ou de les tenir sous les drapeaux appartenait aux états généraux; et le prince d'Orange songe à recommencer la guerre avec la France contre les Pays-Bas espagolos, et à s'emparer du port d'Anvers, probablement dans le but de se venger d'Amsterdam. Mais il tomba subitement malade, et mourut le 6 novembre 1650, agé de vingt-cinq de novembre 1650, agé de vingt-cinq de jours, quand as veuve mit au monde un fils, qui reçut le nom de Guillaume-Henri.

### § IV. VAGANCE DU STATHOSDÉRAT JUSQU'EN 1674.

La mort du prince Guillaume II anéantit d'un seul coup tous les succès que le parti opposé à la souveraineté des états des provinces avait obtenus; car il ne se trouvait personne que l'on pût revêtir de la dignité de stathouder général. Excepté la Frise et Groningue, qui se déclarèrent pour Guillaume-Frédèrie de Nassau, stathouder de Frise, aucune des cinq autres provinces na voulait de ce prince. Elles voulaient beaucoup moins eucore d'un homme qui n'eût pas été du sang des Nassau. Puis d'ailleurs les tendances arbitraires que le dernier stathouder général avait montrées dans sa conduite avaient excité de grandes craintes dans l'esprit de tous ceux qui étaient attachés à l'institution républicaine. Voyant l'occasion favorable, les états de Hollande résolurent de donner à la république une forme nouvelle. Avant même que Guillaume-Henri fût né, c'est-à-dire le 12 novembre 1650, ils proposèrent une assemblée générale de toutes les provinces, afin d'ordonner ce que les circonstances commandaient. La Zéclaude abolit le titre et la dignité de premier noble, dont les princes d'Orange avaient été investis jusqu'alors. Partout les états provinciaux s'emparèrent de la collation des charges militaires, et de toute l'autorité que les stathouders généraux avaient exercée. Et enfin les villes se choisirent librement leurs magistrats, sans s'inquiéter d'aucune influence supérieure à elles-mêmes.

L'assemblée générale des états pro-

vinciaux du pays, provoquée par les états de Hollande, s'ouvrit le 18 janvier 1651, L'Union d'Utrecht accordait au stathouder général le droit de décider dans certains différends entre les provinces. La Frise et Grouingue se fonderent principalement sur ce point, pour démontrer la nécessité d'un stathouder général, afin de parveuir ainsi à faire nommer le leur. Mais les autres provinces persistèrent dans leur résolution de ne plus vouloir un dignitaire de cette nature, qui effa-rouchait leur souveraineté; et elles émirent l'avis que les difficultés prévues par l'Union d'Utrecht pourraient facilement s'aplanir par d'autres moyens. On abolit aussi la dignité de capitaine général, et, après de longues discussions élevées à ce sujet, l'armée fut placée directement sous l'autorité des états généraux. Toutefois les états provinciaux se réservèrent, relativement à l'emploi et au déplacement des troupes dans leurs provinces respectives, des droits importants; et même on admit que les troupes devaient aussi leur prêter serment. Mais on ne se borna pas à stipuler ces mesures gouvernementales : on se vit aussi forcé d'en arrêter contre les cathollques, parce que le prince d'Orange, au moment où se trouvait en querelle avec la Hollande au sujet du licenciement des troupes, avait fait circuler parmi le peuple le bruit que les états étaient d'une grande tiédeur en matière rellgleuse. Les décisions du synode de Dordrecht furent donc complétement confirmées. Enfin, les résolutions adoptées par les états généraux l'année précédente, pour favoriser les intentions du prince d'Orange contre la Hollande, furent annulées; et l'entreprise tentée contre Amsterdam par Guillaume II fut déclarée nn acte attentatoire à la liberté et à la souveraineté de la province. Cette assemblée fut solennellement close le 21 août.

Au dehors, la mésiutelligence qui était survenue en 1648 entre les Provinces-Unies et la France au sujet du traité de Westphalie, et de la signature donnée à cet acte par les plenipotentiaires bollandais sans égard pour le cabinet de Paris, continusit à régner entre ces deux puissances. Les corsaires français enlevaient les bâtiments de commerce des Provinces, qui faissaint route pour l'Espaces, qui faissaint route de l'espaces, qui faissaint l'aissaint l'espaces de l'espaces

dire que c'était du mépris. Depuis la mort de Guillaume II, les Provinces-Unies se trouvaient dans les meilleurs termes avec la nouvelle république d'Angleterre. Au mois de mars 1651, deux ambassadeurs du partement arriverent à la Haye, et proposècent une union si intime entre les deux pays, que non-seulement les Hollandais devaient épouser toute l'animosité du parlement contre la famille des Stuarts, mais encore que cette alliance devait pouvoir être considerée, en Angleterre, comine le premier pas d'une union politique complète des deux républiques. Le 30 juin 1651, ces messagers prirent congé des états généraux. sans avoir atteint le but de leur mission; et les principes d'une inimitié réelle avec l'Angleterre commencèrent à se manifester. Le mécontentement auquel donna lieu la résistance opposée aux plans du parlement produisit en grande partie l'acte de navigation du 9 octobre, qui apporta tant de dommages au conimerce de la Hollande et de la Zélande avec le royaume britannique, et qui anéantit cumplétement le riche trafic que la péche hollandaise faisait avec les Anglais. Une ambassade extraordinaire en voyée en Angleterre ne parvint ni à faire rapporter ni à faire adoucir la rigueur de cet acte. Aussi l'irritation ne tarda pas à devenir telle, que, le 29 mai 1652, l'amiral anglais Robert Blake avec cinquante navires, et le lieutenant amiral hollandais Martin Tromp avec quarante-deux bâtiments, s'étant rencontrés dans les eaux de Douvres, en vinrent aux mains pour

la simple formalité d'un salut, et se li-

vrèrent un véritable combat naval. Les

ambassadeurs hollandais en Angleterre furent insultés par le peuple, aussitôt que la uouvelle de cet engagement se fut répandue : on n'accepta rien de ce qu'ils purent dire pour la justification de l'amiral hollandais; et quand ils partirent de Londres, le 10 juillet, la guerre était déciée.

Cependant Tromp n'avait pas été regardé par les états généraux comme entierement à l'abri du soupçon d'avoir amené le combat près de Douvres. par haine contre les Anglais. On le dépouilla donc dn commandement surême de la flotte des Provinces-Unies, et il fut remplacé par Corneliszoon De Witt. Une seconde flotte fut placés sous les ordres de Michel Adriaanszoon de Ruyter, qui battit, le 26 août, l'amiral anglais Ascue pres de Plymouth, et se joignit à De Witt. Les deux flottes reunies attaquèrent de nouveau, le 8 octobre, les amiraux Blake et Ascue près des côtes de Flandre. Pendant le reste de cette année, et pendant toute l'année suivante, il ne se passa pas de mois sans que les navires des deux républiques se heurtassent sur la mer. Le viceamiral Tromp fut tué dans une de ces sanglantes reneontres, le 10 août 1653. à la hauteur de Scheveningue.

Si de glorieux combats s'étaient livrés pendant ce temps, à plus d'une reprise aussi de grands revers avaient affligé la marine des Provinces-Unies. Mais, plus encore que les batailles perdues, les pertes essuyées par le commerce devenaient chaque jour plus sensibles; car les corsaires anglais infestaient presque toutes les eaux de la mer du Nord, barraient le passage de la Manche, empêchaient la pêche de la baleine, et portaient des coups funestes aux relations avec la Baltique. Amsterdam, selon quelques historiens, en souffrait tellement, qu'il s'y trouva bientôt quinze cents a deux mille maisons vides. Aussi le désir de faire la paix devenait chaque jour plus général; les ressources d'ailleurs s'épuisaient, et ne permettaient plus de continuer la guerre.

Cromwell, qui, dans ces entrefaites.

s'était rendu maître de toute l'autorité en Angleterre, ne désirait pas moins vivement conclure la paix avec les Provinces-Unies, Mais, cette fois encore, les Hollandais repousserent la proposition d'une union complète des deux républiques. Ils eurent l'adresse de traîner les négociations en longueur, et s'appliquerent surtout à couvrir la faiblesse momentanée où la dernière campagne maritime venait de les mettre, en formant des alliances avec d'autres puissances. Ils firent craindre de nouveau à Croinwell un rapprochement plus intime de la France, et conclurent avec le Danemark un traité par lequel ce royaume s'engageait à défendre le Sund à tous les navires anglais, et à tenir en mer, depuis le 11 avril jusqu'au 11 novem-bre, vingt vaisseaux de guerre, pour exécuter cet engagement.

Les retards continuels apportés aux négociations avec l'Angleterre. et les détails qui avaient transpiré sur les propositions qui en faisaient l'objet, produisirent bientôt un certain mecontentement parmi la population des provinces de Hollande et de Zéelande, dont le commerce d'ailleurs se trouvait dans un incrovable état de souffrance. Le peuple était tonjours singulièrement porté pour la famille d'Orange, et il commenca à soupconner des idées de trahison dans les chefs de la république, opposés aux princes de eette maison. Des l'an 1652 il v avait eu en Hollande des mouvements, où s'était manifesté le vœu populaire de voir le jeune prince d'Orange appelé à la dignité de stathouder général. Les ministres protestants parlaient en faveur de Guillaume-Henri du haut de leurs chaires ; et enfin les états de Zéelande prirent l'initiative, en proposant que le jeune prince fût nomme capitaine et amiral général des forces de terre et de mer de la république, et que le comte Guillaume de Nassau, stathouder de Frise, fût appelé à l'administration provisoire du pays. La ville de Haarlem en Hollande se prononca dans le même sens. Bientôt on ne vit flotter partout que des rubans et des dra-

peaux oranges; et le parti qui tenait les rênes du gouvernement ne tarda pas à se trouver dans la position la plus difficile.

En ce moment critique le jeune pensionnaire de Hollande, Jean De Witt, déploya la plus grande énergie, et se conduisit avec la plus haute intelligence. Il obtint le retrait de la proposition émise par la ville de Haarlem, étouffa heureusement les tuinultes suscités en Hollande, provoqua dans l'assemblée des états de cette province nne protestation énergique contre la résolution des Zéelandais, et triompha de tous les obstacles. Il fallait nécessairement qu'on eut obtenu ce point, pour que l'on pût songer à conclure enfin la paix avec l'Angleterre; ear Cromwell exigeait que les états généraux et les états provineiaux des Pays-Bas s'engageassent à ne pas nommer à la dignité de capitaine, d'amiral ou de stathouder général, le prince d'Orange, si étroitement nni à la maison de Stuart par le mariage de Guillaume II avec Marie d'Angleterre, fille du roi Charles I. Cette exigence, à l'exécution de laquelle la dignité des états géuéraux ne pouvait se soumettre, fut modifiée plus tard, Cromwell s'étant contenté d'une simple promesse des états de Hollande, que De Witt obtint sans peine. Ce resultat atteint malgré les protestations de la Frise et de la Zéelande, la paix fut enfin conclue le 15 avril 1654.

Dès ce moment, le commerce des Provinces-Unies recommença à fleurir avec un nouvel éclai; et, grâce à ce retour de prospérité, les disseusions populaires ne tardèrent pas à se calmer.

Pendant que ces débats intérieurs étaient élevis, les éches reçus par la compaguie des Indes occidentales, dans ses entreprises contre le Brésil, avaient été largement réparsé dans les Indes orientales. En 1651, el elle avait colonisé le cap de Bonne-Espérance. En 1650, elle s'empara de Ceylan, qui était l'établissement principal des Portugais dans l'Orient. En 1657, elle prit Tutocorin; et, l'année suivante, elle conquit Jaffanapatnam, Négapatnam, et l'île des Perles, Toutes ces expéditions n'avaient

été faites qu'au nom des compagnies. sans que la république elle-même se considérât comme étant en guerre avec le Portugal. Toutefois elle se montra disposée d'entrer en accommodement avec ce royaume, et fit faire des ouvertures, par l'ambassadeur français, à la cour de Lisbonne. Mais cette proposition n'ayant amené aucun résultat, on envoya une flotte sur les côtes portugaises, qui les tint bloquées pendant quelque temps. Entin, en 1661. De Witt et les provinces de Hollande et de Frise s'étant prononcées pour la paix, la Zéelande, Utrecht et la Gueldre v consentirent, et elle fut

signée le 6 août. Pendant que les armes des compagnies étaient ainsi occupées dans les Indes, et que la république concluait un traité avec le Portugal, il s'était élevé entre elle et la France une grave mésintelligence, à cause des courses que les corsaires français faisaient sans relàche, non-seulement contre les bâtiments espagnols, mais encore contre les navires hollandais, qui trafiquaient avec l'Espagne. Les états généraux, fatigués enfin de cet état de choses, chargèrent l'amiral de Ruyter d'agir en represailles. Cette nouvelle fut à peine connue, que l'embargo fut mis dans tous les ports de France sur les vaisseaux des Provinces-Unies qui s'ytrou-vaient. Cette mesure en fit prendre une autre dans les Pays-Bas, où les états de Hollande obtinrent des états généraux que, jusqu'au moment où leurs navires auraient été relâchés, on prohibât toutes les marchandises francaises, et qu'on ne restituât aucun des bâtiments corsaires qui auraient été pris. La France consentit enfin à faire droit aux réclamations des Provinces. Toutefois, la bonne intelligence ne se rétablit point entre les deux États; et, après que la paix des Pyré-nées eut mis Louis XIV en possession d'Arraset d'une partie de l'Artois,

de Gravelines, de Bourbourg et de Saint-Venant, dans la Flandre, de Landrecies, du Quesnoy, d'Avesnes, de Marienbourg et de Philippeville, dans le Hainaut; enfin, de Thionville, de Montmédy et de Dampvilliers, dans le Luxembourg, l'inquiétude que la république concut du côté de la France ne pouvait tendre à ramener la bonne

harmonie entre ces pays. D'un autre côté, les rapports de la jeune république avec les puissances du Nord marchaient de complication en complication. La guerre de trente ans avait donné à la Suède une houte importance dans la balance politique de l'Europe; et ce rovaume, dans la conscience de sa valeur, tenait sur pied une force armée, avec laquelle il comptait fonder une puissance plus grande encore. Une série de tentatives de conquêtes dut nécessairement résulter de cette tendance, qui inquiétait vivement les Provinces-Unies, jusqu'à ce que, heureusement pour elles, les entreprises hasardeuses de Charles XII avant échoué, la Suède revint à son premier point de départ. Les attaques dirigées par le roi Charles-Gustave sur Brême inquiétèrent beaucoup moins la république hollandaise que celles que ce prince entreprit contre la Pologne. Pour cette guerre, les Suedois trouvèrent un allie dans l'électeur de Brandebourg, qui, naguère si étroitement uni à la cause des Provinces-Unies, se jeta ici dans une tout autre ligne, parce qu'il était de son intérêt d'affranchir le duché de Prusse de la suzeraineté de la Pologne. Si le royaume de Pologne succombait sous les Suedois, ceux-ci devaient nécessairement etendre leurs conquêtes le long de tout le littoral de la Baltique, et mettre entièrement sous leur dépendance une des principales directions du commerce hollandais. Les années 1655 et 1656 soumirent à Charles-Gustave la Pologne presque tout entière. Les craintes de la république commencerent ainsi à se réaliser. Aussi, elle se hâta d'envoyer dans la Baltique une flotte, commandée par l'amiral Jean de Wassenaar, afin de protéger Dantzig

contre les Suédois, et de jeter dans este place une garnisou de guine cestr honmes. On fut un moment près de rédabit la paix, quand tout à coup, en 1657, le roi Frédéric de Danenark commerça les hostilités en guerre avec le Russie. Les états effectaux crompierat aussirât les étagociations deja entamées, appuyèrent de leurs troupes et de leur flotte leur affile le roi de Damenark, et empédre de leurs roupes et de leur flotte leur affile le roi de Damenark, et empédre de leurs roupes de leur flotte leur diffé le roi de Damenark, et empédre de leurs roupes de leur flotte leur diffé le roi de Damenark, et empédre de leurs roupes de leur flotte leur de Sund.

Sur ces entrefaites Cromwell étant mort, et son fils Richard l'avant renplacé à la tête de la république anglaise, les états des Provinces-Unies conclurent avec l'Angleterre et la France un traité, dans le but de pacifler le nord de l'Europe. Ils envoyèrent ensuite des ambassadeurs en Suède et en Danemark, pour faire connaître leurs intentions à ces rovanmes; et l'amiral de Ruyter recut l'ordre de se rendre dans la Baltique avec soixante-dix vaisseaux de guerre, pour appuyer les démarches de la double ambassade, dont la mission était de sommer, au nom de la république d'Angleterre et de celle des Provinces-Unies, les deux parties belligérantes de déposer les armes, si elles ne voulaient s'y voir réduites par la force. Les deux rois reçurent tres-mal cette intervention armée. Cependaut Fredéric de Danemark se soumit, et retrouva dans les Hollandais ses bons alliés de la veille. Charles-Gustave se refusa à la sommation qui lui fut faite, et il succomba en 1659 sous les arnies danoises, auxquelles s'étaient jointes les troupes auxiliaires de Pologne et celles de l'électeur de Brandebourg, déserteur de la cause du roi de Suède. Ce prince étant mort en 1660, la régence, qui lui succéda, fit la paix avec la Pologne et avec le Danemark. Les Provinces-Unies y entrèrent en ratifiant le traité d'Elbing, qu'elles avaient été sur le point de signer en 1657, au moment où Frédéric de Danemark était brusquement venu rompre les négociations.

Ces graves occupations militaires à l'exterieur n'avaient pas tenu la république en repos au dedans. Bien qu'en Hollande le parti anti-orangiste se fût énergiquement maintenu an pouvoir, sous la direction du grand pensionnaire De Witt, et que même il parût avoir rallié le stathouder de Prise, le parti opposé avait cependant tenu en haleine le mécontentement populaire dans les autres provinces; et, plus d'une fois, des troubles assez sérieux en étaient résultés. De Witt avait, d'une main ferme et vigourense, contenu les partisans du prince d'O-range. Cependant il se relâcha de sa sévérité lorsque les Stuarts furent rentrés en Angleterre, tandis que les états de Hollande anéantirent, en 1660, l'acte qui contenait la promesse, faite à Cromwell, d'exclure la famille d'Orange du stathoudérat, et se chargèrent du soin de l'éducation du jeune prince, afin de le préparer aux hautes dignités que ses ancêtres avalent occupées. Mais, pendant que le parti à la tête duquel se trouvait le grand pensionnaire cédait ainsi en apparence l'influence du cabinet anglais, il cherchait sous main à renouer avec la France, dans le but de se faire de cette puissance un appui contre l'intérêt de l'Angleterre; et un traité fut en effet conclu avec Louis XIV le 27 avril 1662. Mais les partisans du prince d'Orange, pour contrebalancer l'avantage de position que leurs adverssires s'étaient ainsi procuré, insistèrent aussitôt pour qu'on traitat également avec l'Angleterre : et une alliance avec le roi Charles II fut signee le 14 septembre de la même année.

annee. Tandis que les affaires prenaient cettemarche en Europe, la compagnie des Indes orientales continuait le cours de ses conquêtes. En 1660, elle avança rapidement dans l'Ile Célèbes, noua avec la dynastie mantchoue, en Chine, des relations favorables au commerce hollandais, et signa un traité non moins avantageux avec la Perse. En 1662, le pavillon de la république parut devant les États

barbaresques, sous les ordres de Ruyter, et en 1664 sous le commandement de Corneille Tromp, pour faire respecter les couleurs des Provinces - Unies. Lorsqu'on eut fini avec les pirates africains, on eut à s'occuper des Anglais, qui s'étaient, malgré la paix récemment conclue, rendus maitres des établissements formés par les Hollandais sur la côte occidentale de l'Afrique. Cette conquête avait été faite pour une compagnie commerciale anglaise par Ro-bert Holmes, qui en 1664 s'empara aussi de la Nouvelle-Hollande en Amérique, et changea le nom de Nouvelle-Amsterdam en New-York. La république se plaignit vivement de ces agressions, qui furent presentées par le roi Charles II comme des entreprises particulières, que l'Angleterre desavouait; mais les états généraux ne se contenterent point de ces explications. A l'instigation de De Witt, ils envoyèrent secretement une flotte, sous les ordres de Ruyter, pour reprendre les possessions africaines. Déjà une grande partie de ces établissements était reconquise; et même le fort de Cormantin, que les Anglais avaient construit, était tombé au pouvoir de Ruyter, avant qu'on eut reçueu Augleterre la nouvelle de cette expédition. Dès ce moment, la guerre éclata entre les deux pays sur toutes les mers. Les Provinces-Unies envoyèrent aussitôt une ambassade à Louis XIV, pour réclamer son appui, conformément au traité d'alliance qui unissait les deux puissances. Mais ce prince paraissait déjà disposé à rompre le traité, quand on lui fit compreudre qu'en agissant ainsi, il fournirait au parti de la maison d'Orange l'oceasion de devenir prépondérant en Hollande, et qu'il se créerait lui-mêine un adversaire trop puissant pour ses projets ultérieurs sur les Pays-Bas espagnols, en préparant une union inevitable entre la république et l'Angleterre. Dans ces circonstances, Louis chercha à gagner du temps, et retint pendant longtemps l'ambassadeur, sans lui donner une réponse décisive.

Cependant le gouvernement des Provinces-Unies avait commencé, le 26 janvier 1665, par prohiber, sous les peines les plus sévères, l'impor-tation de tout objet fabriqué en Angleterre; et, le 14 mars, la guerre lui fut formellement déclarée par ce royaume. Trois mois après, la flotte hollandaise commandee par Wassenaar, et la flotte anglaise placée sous les ordres du duc d'York, se rencontrèrent, à la hauteur de Lestof. L'amiral de la république sauta en l'air avec son vaisseau, et tous ses batiments firent leur retraite. Ce revers faillit produire une explosion populaire contre le parti anti-orangiste; qui tenait toujours le gouvernement; mais heureusement Ruyter revint, prit le poste de lieutenant général amiral, et protégea efficacement contre les croiseurs anglais les navires qui revenaient des Indes. La fortune des armes commençait ainsi à se rétablir, et bientôt les Provinces firent une alliance avec les Danois, qui déclarèrent aussitôt la guerre à l'Angleterre. Cependant l'ambassadeur anglais n'avait pas pour cela quitté les Pays-Bas: il parcourait les provinces, relevant partout l'influence du parti orangiste, et promettant que le roi son maître ferait aussitôt la paix, si l'on rendait au prince d'Orange la position que ses ancêtres avaient occupée. Le peuple en vint ainsi à croire que le parti de De Witt était l'unique cause de la guerre; et toutes les pro-vinces, à l'exception de celles de Hollande et d'Utrecht, Jemandèrent que le jeune prince fût nominé capi-

taine général.

Telle était la situation dans laquelle De Witt trouva le pays, lorsqu'il revint de l'expédition où il avait accompagné de Ruyter, en qualité de

comnissaire des états.
D'un autre côté, l'évêque de
Munster, sollicité par l'Angleterre,
avait commencé la guerre coutre les
Provinces Unies, sur leurs frontières
orientales. Mais Louis XIV, décidé
enfin à soutenir la république, fournit un secours qui réduisit aisément

au repos ce prélat, que l'élecueur de Brandebourg menaçait d'ailleurs, et auquel les Anglais ne fournissaient pas les subsides solennellement promis,

Les circonstances commandairen certains égards pour les orangistes. Aussi De Witt, pour leur donner quelque sattafetion, proposa qu'on adoptit le jeune Guillaume-Henn comme enjunt de l'État, sans toutefois lui conferer la capitainerie génerale. Cette proposition fut administration de la prince farent éloignée. De prince farent éloignée. De la prince farent éloignée. De sui confere la querre c'ulie su succès, à fomenter la guerre c'ulie un Augleter nuise.

Ce n'était que depuis le 26 février 1666 que Louis XIV avait déclaré la guerre aux Anglais. Il ne s'y était déterminé aussi tard que par la crainte de voir succomber le parti de De Witt sous les accusations et sous les attaques des orangistes. Cependant son intervention dans ce grave débat ne fut pas d'abord d'une grand3 efficacité; ear, pendaut le cours de l'été suivant, tout le poids de la guerre pesa exclusivement sur les Provinces-Unies, dont la flotte, commandée par de Ruyter, rencontra le 11 juin les vaisseaux anglais, sous les ordres de Robert, prince palatin, et du général Monk , comte d'Albemarle , et leur livra un combat naval qui dura quatre jours tout entiers. Les Hollandais remportèrent une victoire signalée. Une seconde rencontre eut lieu le 4 aodt. L'amiral Tromp s'y laissa tellement emporter par son audace, qu'il fut coupé avec l'avant-garde qu'il commandait, et faillit compromettre le reste de la flotte, que conduisait Ruyter. Cependant celui-ci sauva les bâtiments de la république; mais Tromp perdit sa charge. et des lors une vive inimitié s'alluma entre les deux amiraux.

Le roi d'Angleterre vit enfin que le but dans lequel il avait entrepris la guerre, c'est-à-dire l'élévation du prince d'Orange, devenait chaque jour plus difficile à atteindre par la voie

des armes, et que d'ailleurs les dépenses et les pertes que cette guerre entrainait agissaient d'une manière défavorable sur l'opinion publique en An-gleterre. De leur côte les Provinces-Unies, qui n'avaient été amenées à la lutte que forcément, voyant que la ville de Brême, dont les états généraux avaient pris le parti contre les Suédois, était entrée en négociation direete avec ces derniers, et que la Suède offrait, à son tour, de servir d'intermédiaire à la république avec l'Angleterre, s'empresserent d'accepter cette médiation. Mais les négociations ne furent entamées qu'après que Charles II eut consenti à traiter également avec la France et le Danemark, alliés des Provinces-Unies. Au mois de mai 1667, les plénipotentiaires des trois puissances se réunirent à Breda, où se rendirent bientôt les envoyés d'Angleterre et de Suède. Les hostilités n'avaient pas été formellement suspendues sur mer. Aussi. pendant que l'on négociait , l'amiral de Ruyter pénétra dans la Tamise jusqu'à Upnore, et brûla ou prit huit vaisseaux anglais. Après y avoir exercé d'autres ravages encore, ll bloqua avec saflotte l'embouchure du fleuve, et menaca d'une attaque aussi inopinée tous les ports méridionaux de l'île britannique. Cette expédition enleva aux négociations toutes les difficultés dont elles étaient hérissées, et la paix fut signée le 31 juillet. La colonie de New-York resta aux Anglais; et les Hollandais conservèrent l'île de Pulo et l'établissement de Surinam, que le Zéelandais Krynssen avait enlevé aux Anglais au mois de février précédent; en outre, le commerce de la république obtint que l'Angleterre ajoutât à son acte de navigation une stipulation en faveur des produits allemands qui entreraient dans les Pays-Bas par terre ou par eau.

L'influence française, à laquelle le parti anti-orangiste avait di se résiguer, pour se mettre en mesure de tenir tête aux entreprises de l'Angleterre en faveur de la maison d'Orange, était un fardeau sous lequel il fallait maintenant songer a ne pas succomber. Mais la république fut beureusement délivrée de toutes craintes de ce côté, par le projet qu'avait concu Louis XIV de s'emparer des Pays-Bas

espaguols.

Le traité des Pyrénées avait amené le mariage de ce prince avec l'infante Marie-Thérèse, fille de Philippe IV, roi d'Espagne. Elle obtint une dot de cinq cent mille écus, sous la condition qu'elle renoncerait à tous ses droits à la succession du royaume paternel. Mais après la mort de Philippe, qui laissa le pays abandonné à la régence d'une feinme, Marie-Thérèse d'Autriche, mère de Charles II, âgé de quatre ans, Louis XIV résolut de s'appuyer sur un droit spécieux de dévolution, pour se mettre en possession dea provinces espagnoles des Pays-Bas. Mais il lui importait d'abord de s'assurer des dispositions des Provinces-Unies, qui déjà précédemment avaient vu avec une défiance foudée la France étendre ses conquêtes dans les provinces méridionales, Aussi il chargea son ambassadeur, le cointe d'Estrades, d'instruire les états généraux de ses intentions. Bien que l'envoyé royal eût rempli sa mission avec toute la prudence et toute la finesse qu'on lui reconnaissait, le zéle de De Witt pour les intérêts de la république lui fit deviner tout de suite la route qu'il s'agissait de suivre. La position dans laquelle il se trouvait était d'une difficulte extrême : car il fallait choisir entre deux partis à prendre : ou faire cause commune avec la France, et c'était agir contre le véritable intérêt des Provinces-Unies: ou se tourner contre la puissance avec l'appui de laquelle son propre parti avait réussi à se main-tenir. Puis encore il fallait rompre un traité qu'avant la mort de Philippe IV l'Espagne avait conclu avec la republique, dans le but d'assurer le maintien des provinces espagnoles des Pays-Bas. Or ce traité, le comte d'Estrades l'avait dejà, au nom de Louis XIV, déclare un motif de guerre, au moment même où il fut

signé. Dans cette situation , De Witt , pour tourner la difficulté, usa d'un subterfuge; il espérait gagner du temps, en remettant sur le tapis un projet de partage des Pays-Bas espagnois entre la France et la république, basé sur une alliance signée avec Louis XIV pendant la guerre. Le roi s'empressa d'accepter cette proposition, bien qu'il desirât à la délimitation projetée un changement qui lui eût donné la possession du port d'Anvers. Mais cette négociation traina en longueur, et elle n'arriva à aucun résultat.

Alors tout à coup l'armée française s'ébranla et se mit en campagne, pour commencer la guerre, pendant que le congrès de Breda se trouvait encore réuni. C'était au mois de mai 1667. Elle entra dans les provinces espagnoles, et prit Charleroi, Armentieres, Bergues-Saint-Winox et Furnes, endant le mois de juin ; Courtrai , Oudenaerde, Ath, Tournai et Douai, pendant le mois de juillet; Lille, pendant le mois d'août; et enlin Alost. au mois de septembre. Quelques semaines suffirent ainsi pour faire tomber au ponvoir des Français une grande partie de la Flandre et du

Ainsi pressé par Louis XIV, le gouverneur espagnol de Belgique adressa demande sur demande à la république pour obtenir des secours d'hommes et d'argent; et l'on vit le singulier spectacle d'une sollicitation de cette nature faite à une nuissance née d'une rébellion contre l'Espague. par les provinces restées fidèles.

L'influencede De Witt parvint à obtenir de Louis XIV un armistice; et l'on commença à négocier avec la France un arrangement auquel l'Angleterre avait un intérêt trop puissant, pour que le roi Charles II ne cherchât pas à y prendre part. Mais les prétentions de Louis XIV étant de nature à ne pouvoir être accordées, des pourparlers eurent d'abord lieu entre les Provinces-Unies et l'Angleterre : et ils amenèrent un traité défensif entre ces deux pays. Dans le but

de rétablir la paix, on décida ensuite de laisser à la France le choix de se contenter des places qu'elle occupait déià, ou de la Franche-Comté, outre les villes de Cambrai, Aire, Saint-Omer, Bergues-Saint-Winox, et Charleroi. Ce traité fut accompagné de plusieurs artieles secrets qu'on laissa ignorer aux Français, et qui portaient que les trois parties contractantes (car la Suède se joignit à l'Angleterre et sux états généraux ) s'engageaient à déclarer en commun la guerre à Louis XIV, si les propositions qu'on lui faisait n'amenaient point le paix. Mais on ne fut pas réduit à venir à cette extrémité: car la France rendit la Franche-Comté, et garda Charleroi, Binche, Ath, Dousi, Tournai, Oudenaerde, Lille, Armentières, Courtral. Bergues et Furnes, Cet acte fut signé à Aix-la-Chapelle le 2 mai 1668.

Par ectte paix, De Witt avait assuré à sa patrie le boulevard que la nature lui avait donné contre la France dans les provinces de la maison de Hohsbourg, aux Pays-Bas. Mais Louis XIV ne put jamais lui pardonner le contenu des articles secrits du traité tra dés lors aussi opposé au grand pensionnaire qu'il s'enetait montréauparavant l'ami et le soutiers.

Le jeune prinee d'Orange avait été, en quelque sorte, adopté par la république, et déclaré enfant de l'État. Depuis ce moment, il avait été entouré et élevé par des hommes aupartenant au parti des élats. De Witt s'ésait montré inexorable sur ce point. Mais, après que l'allianee conclue avec l'Angleterre eut établi une vive mésintelligence entre les états généraux et la France, le parti orangiste prit naturellement un nouvel espoir. Dès l'an 1667, les états de Hollande voulurent aecorder au prince d'Orange un siège dans le eonseil d'Etst, mais sous la condition que la dignité de stathouder général et celle de capitaine général seraient déclarées incompatibles pour l'avenir. Les autres provinces se montrèrent opposées à cette proposition. Alors De Witt s'appliqua à faire pas-

ser en forme de loi , dans sa province, l'Edit perpétuel, dont la teneur était : « 1° qu'à l'avenir, en Hollande, la noblesse seule surait le droit de nominer les membres nouveaux de son ordre, comme aux villes seules appartenait le droit de nommer leurs magistrats, sans que ni l'une ni les autres pussent s'en départir; 2° que les charges et les fonctions dont la collation appartenait aux états do Hollande ne pourraient être couférées que par eux, à l'exception des offices militaires; 3° que l'on ne consentirait pas à laisser jamais se rénnir sur la même tête la dignité de stathouder général et celle de capitaine général; que même on s'appli-querait à faire entièrement abolir la première, et qu'on s'efforcerait de faire sdopter les mêmes résolutions par les autres provinces; 4° que la noblesse, les magistrats des villes et les états jurerajent le maintien de ces points; et enfin, 5° qu'à l'avenir les capitaines et les smiraux généraux s'engageraient par serment a ne rien faire qui pût y être contraire. » Cet Édit perpétuel exeita le plus vif

mécontentement dans les autres provinces, où le parti orangiste était plus puissant. Après de longues négociations, on y redigea un acte qu'on nomma l'Acte d'accord, et qui fut d'abord signé par les provinces de Guel-dre, d'Utrecht et d'Over-Yssel; ensuite par les sutres, la Hollande ex-ceptée. En vertu de ce document, la dignité de stathouder général fut confirmée, mais séparée à perpétuité de celle d'amiral et de capitaine général. Par degrés, les diverses provin-ces qui avaient signé l'Acte d'accord consentirent au priuce d'Orange l'entrée du conseil d'État, comme la Hollande l'avait déjà fait auparavant. Le 18 septembre 1668, les états de Zéelande conférèrent solennellement au prince le titre de premier noble de leur province. Enfin, peu à peu le pays tout entier se divisa en deux camps, dont I'un prit pour chef Guillaume-Henri, et l'autre le grand pensionnaire De Witt.

Pendant que la république était li-

vrée à ces déchirements intérieurs, qu'au dehors elle se trouvait eu paix avec ses voisins, et que sa puissance dominait l'Europe, Louis XIV s'ap-pliquait à dénouer la triple alliance qui avait traversé tous ses projets. Au mois de mars 1669, son ambassadeur Arnauld de Pomponne arriva à la Haye, pourproposer une alliance intime entre la France et les Provinces-Unies. Il échouadans sa demande. et partit aussitôt pour la Suède, où il avait ordre de traiter, tandis que Colbert entamait des pourparlers avec l'Angleterre. La duchesse d'Orleans, sœur du roi Charles II, se rendit elle-même à Londres en 1670, pour v appuyer les négociations. Elle réussit à amener une alliance avec la France, dans le but de détruire la république des Provinces-Unies. Au mois de mai il fut signé à Douvres un traité secret, dont l'article principal était ainsi conçu : « Leroid' Angleterre s'engage à déclarer publiquement, à l'époque qu'il jugera la plus convenable, qu'il est devenu catholique; et il promet, après cette confession, d'assister comme allié le roi de France dans la guerre qu'il commencera tôt ou tard, selon sa convenance, contre la république des Pays-Bas-Unis. »

De Witt n'eut pas plutôt vent de ce qui se tramait entre la France et l'Angleterre, qu'il s'appliqua à rechercher avec le plus grand mystere des alliances au dehors. Mais l'entreprise des Français dans la Lorraine eut lieu sur ces entrefaites; et l'Autriche, aussi bien que l'Espagne, devaient naturellement en être saisies d'une grande frayeur. La Suède avait répondu aux avances de Louis XIV, et signé avec lui une alliance défensive. L'archevêque de Cologne et l'évêque de Munster s'é-taient engagés également envers le grand roi. Les dangers ,s'amoucelaient ainsi de toutes parts autour de la republique hollandaise, où l'esprit-populaire se montrait de plus en plus disposé eu faveur du parti orangiste et de ses projets. Mais De Witt n'était pas homme à sacrifier facilement tous les travaux de sa vie à la crainte d'un concours accidentel de mauvaises circonstances. Il avait deia dans des situations très-difficiles, et avec bonheur, empêché le rétablissement de la dignité de stathouder général. Cette fois encore il tint bon contre les orangistes, qui demandaient toujours que le prince d'Orange fut nomme capitaine gé-néral à vie. Toutes les provinces, celle de Hollande exceptée, et même une partie de cette dernière, avaient exprimé ce désir. Mais De Witt parvint à les contenter, en faisant conférer à Guillaume-Henri la dignité de capitaine général, graudement limitée, il est vrai, et seulement pour la durée de la guerre. Le prince prêta serment en cette qualité le 25 février

Mais on était loin de se trouver préparé à la guerre. L'armée était entièrement desorganisée, et à peine comptait-elle vingt mille hommes sous les armes. Les forteresses étaient dans le plus mauvais état, et la flotte seule pouvait inspirer quelque respect. Au mois de janvier, l'Angleterre

avait saisi un prétexte frivole pour rompre avec la république : elle fit semblant de se fâcher d'un refus de salut qu'elle prétendait avoir été fait par la flotte hollandaise, qui rencontra un yacht anglais près des côtes des Pays-Bas. Louis XIV proceda avec plus de franchise. Il se plaça tout simplement à la tête de son armée, divisée en deux corps, dont il commandait l'un avec Turenne, et dont l'autre se trouvait sous les ordres de Condé. Le 7 avril , les deux rois déclarèrent formellement la guerre à la république. Cent mille Français s'avancérent aussitôt contre les Provinces-Unies, et y pénétrèrent par la Meuse et par le Rhin, avec une rapi-dité qui s'explique par l'impossibilité d'une résistance qui n'était point organisée. En peu de semaines les provinces de Gueldre, d'Utrecht et d'Over-Yssel étaient prises, plus de quarante villes fortifiées se trouvaient au pouvoir du vainqueur, et Amsterdam était menacé. L'archevêque de Cologne et l'évêque de Munster avaient, joint, leurs forces à celles, de Louis XIV. La flotte alliée était composée de cent trente voiles, et les etats genéraux n'avaient à leur opposer que quatre-vingt-onze bâtiments, commandes par l'amiral Ruyter. Ces deux, armenents se reacontrérent, le 28 mai, près de Solebay. Un control terrible s'engagea, où les républicaisse firent des prodigea de valeur; mais is furent forcés de se retirer devant le nombre, après avoir lutte comme

des lions pendant un jour tout entier. Cependant la fortune des Provinces-Unies ne les abandonna pas. Une tempête violente s'éleva, qui empecha les allies d'aborder aux côtes, et elle sauva l'indépendance hollandaise. Toutefois, l'abattement s'était emparé de tous les esprits, et un grand nombre songeaient deià à se soumettre à la France. Le 26 juin , les états firent demander la paix au roi; mais les conditions qui leur furent offertes étaient si humiliantes, que tous les cœurs passèrent aussitôt de la crainte au courage du désespoir. Il n'y eut qu'un eri : « La mort , plutôt que l'humiliation ! » Mais il fallait un chef à l'État, et un chef à l'armée. Les provinces de Hollande et de Zéclande proclamerent d'une voix unanime le prince Guillaume-Henri stathouder général à vie, capitaine et amiral général ; et les états généraux le nommèrent capitaine général de l'Union. Cette décision, qui date des premiers jours de juillet , abattit pour le moment le parti que la maison d'Orange avait eu jusqu'alors pour adversaire.

S V. STATHOUDERAT DU PRINCE GUILLAUME-HENRIA

L'élévation du prince d'Orange au stathoudérat et à la capitaineir générale ne changea cependant en rien la position hostile que l'Angleterre avait prise à l'égard de la république. Majer les lleus de famille qui unissaient Guillaume-Henri aux Stuarts, des ambassadeurs anglais furent charges de rendre plus étroite encore l'aliance des deux cours de Londres et

mée française pénétrait dans la Flandre zéelandaise, afin d'y appuyer les opérations de la flotte des Anglais. Les conditions de paix que les rois alliés posaient à la république étaient tellement inacceptables, que le prince d'Orange lui-même, auquel lls offrirent en outre la souveraineté du reste des provinces de l'Union, les repoussa avec indignation, et insista avec les habitants d'Amsterdam sur une rupture complète des pourparlers. Le dévouement de cette ville sauva le pays. en paralysant tous les mouvements de l'ennemi contre la Hollande, pendant que Guillaume-Henri s'appliqua à relever le moral de l'armée. D'ailleurs les provinces commençaient à recevoir des secours de leurs alliés. Le comte Zuniga de Monterey, gouverneur des Pays-Bas espagnols, leur envoya nn eorps de dix mille hommes. Seize mille combattants, promis par l'électeur de Brandebourg, ne devaient pas tarder à s'unir aux Hollandais. L'Empire lui-même, inquiet de la marche des Français, conclut, le 25 juillet, une alliance défensive avec la république, dans le but de maintenir les traités de Westphalie, des Pyrénées, et d'Aix-la-Chapelle; et les troupes brandebourgeoises, conduites par l'électeur en personne, se réunirent sur le Rhin à celles de l'empereur, placées sous les ordres de Montecuculli, dans le cours du mois de septembre. Louis XIV ayant quitté son armée depuis le mois de let, Turenne s'avança vers le Rhin, au-devant des forces de l'Empire et. du Brandebourg.

de Paris, en même temps qu'une ar-

du Brandebourg.
Ce fut alors que la haine du parti
orangiate contre les frères De Witt
orangiate contre les frères De Witt
aumen une sangalnet cetastrophe, qui
restere dans l'instoire comme une tales indétébile aumon du prince d'uni
leume-féent. Toutes les tentaires
accusations de loute nature avaient
accusations de loute nature avaient
été yaries; car acueum d'elles n'avait
été yaries; car acueum d'elles n'avait
été proféree, qu'il n'y ed répondu de
la manière la plus victoriques. Ne

pouvant le perdre par un semblant de légalité, on résolut de le perdre par un crime. Un barbier, nommé Guillaume Tichelaar, consentit à servir d'instrument, et déclara que Corneille De Witt, frère de Jean, et ruwaard du pays de Putten, lui avait proposé d'assassiner le prince d'Orange. L'accusé fut saisi à Dordrecht le 24 juillet, dans l'église, au moment même ou l'on célébrait le service divin. Conduit à la Haye, il n'eut pas de peine à prouver son innocence. Alors on eut reconrs à un autre moyen, et on incrinina sa conduite comme commissaire des états sur la flotte, malgré l'énergie avec laquelle il fut défendu par l'aniiral de Ruyter. Appliqué à la question, il réelta, dit-on, des vers d'Horace appliquables à la situation malheureuse où il se retrouvait, et il prononcad'une voix ferme la strophe :

Justum et lenacem propositi virum, etc.

Cette horrible tragédle n'était pas terminée encore, que son frère Jean se démit de son office de grand pensionnaire. C'était se mettre entièrement à la merci de ses ennemis. Corneille De Witt, n'ayant pas été convaincu des crimes dont on l'accusalt, n'en fut pas moins condamné, par la cour de Hollande , à perdre toutes ses dignités, et au bannissement perpétuel. Ce jugement ne fut point publié de la manière ordinaire, sous le prétexte de ne pas donner lieu à un mouvement du peuple, que Tichelaar avait recu secrétement l'ordre d'amenter : car la perte des De Witt était jurée, et le bruit circulait qu'ils étaient la cause de toutes les calamités qui affligeaient la république. Les affidés du stathouder engagèrent Insidieusement l'aneien pensionnaire à venir rejoindre son frere dans la prison, disant qu'il allait être rendu à la liberté. A peine le malheureux s'y trouva-t-il, que toute la populace armée accourut en poussant des eris de mort. Bientôt les portes de la prison furent forcees, et les deux freres misérablement massaerés. La fureur

des assassins s'estaran sur let codavres arec la plus horribel atrocité. C'est le 22 août 1672 que s'accomplit de drame épouvantable. Les états de Hollande demandèrent valuement que les assassins fussent traduits en justice. Le prince d'Orange s'y opposa, et il alla même jusqu'à accorder noffice et une pension à Tichelaar,

l'instrument de ce erime odieux. L'archevêque de Cologne et l'évêque de Munster pressaient, pendant ce temps, le siège de Groningue, qu'ils avaient entrepris. Mais ils furent forcés de le lever, et perdirent en outre la place de Coverden, qui retomba au pouvoir des Hollandais.

La république, revenue de sa première stupeur, avait retrouvé son ancienne énergie. Le jeune stathouder, qui joignait à un génie aetif et percant une valeur réfléchie et une fermeté inébranlable, offrit tous ses biens et tous ses revenus pour subvenir, dans ee pressant danger, aux besoins de la patrie. Dans les premiers jours de novembre, il déboucha avec une partie des troupes de la baronnie de Bréda, et s'avança vers Maestricht, qu'il pourvut d'une garnison. Après avoir parcouru une partie du Limbourg, il se porta brusquement vers Charleroi, qu'il investit aussitôt, mais dont il fut, peu de jours après, forcé de lever le siège, a cause des fortes gelées. D'aitleurs il fallait tenir tête au maréchal de Luxembourg, qui se disposait à faire une pointe dans la province de Hollande. Ce capitaine avait attenda le moment où les rivieres, fermées par la glace, lui rendraient praticable l'entrée du pays. Le 27 décembre, il se dirigea vers Woerden, et pénétra jusque dans le voisinage de Leyden, quand tout à coup le degel

vint le forcer à la retraite.
L'hiver laissa quelque répit aux
Provinces-Unies. Mais, s'il leur donna
le temps de sc mettre en mesure pour
la campagne proehaine, il fut aussi en
aide à leurs ennemis, qui resserterent
plus fortement leur allanee. Cependaut il rétablit le calme à l'intérieur.
Les états se rallièrent au stathouder;

et une amaistie générale, qui fut publiés, éteignit les haines politiques au fond de tous les ecurs, où il ne devait plus rester de place que pour l'amour de l'indépendance et le dévouement à la patrie.

Le retour de cette union était d'aunt plus nécessire, que l'étectur de Braulebourg, suecombant sous les armes réunies du roi de France, de l'archevêque de Cologne et de l'érde que de Manster, s'était ur céduit à entrer en négociation avec Louis XIV, pour sauer ess domaines du Rhin et de Westphalie. Après avoir conedu d'abord une trève, il signa enfin, au mois de juin 1673, un traité séparé avec les Français.

La perte de cet allié si utile ne fut

que médiocrement compensée par les dispositions que manifestèrent bientôt pour la paix les cours de Suède et d'Angleterre, effravées du développement prodigieux que la puissance française avait pria par toutes ses conquetes. Elles songerent scrieusement à arrêter Louis XIV. Cenendant il n'en prit pas moins la forteresse de Maestricht le 1er juillet , pendant qu'il destinait deux armées, sous les ordres du prince de Condé et du maréchal de Luxembourg, à se porter sur Amsterdam. Mais la marche de ces deux corps fut heureusement arrêtée par le prince d'Orange, qui s'était emaré de Naarden, dont les murailles fermèrent à l'ennemi l'accès de la capitale. Un troiaième corps, commandé par Turenne, avait mission d'agir contre les troupes impériales; ear l'empereur Léopold avait fait signer le 30 août, à la Haye, un traité par lequel II s'engageait à fournir à la

le comte de Monterey, gouverneur des provinces beiges, qui déclara la guerre a la l'rance six semaines après. L'automne étantvenu, Montecuculi descendit le Rhin avec les Impériaux, pendant que le prince d'Orange et les

république un secours de trente mille

combattanta. Le même jour , les états

généraux conclurent l'abandon de la

ville de Maestricht aux Espagnols à la

fin des hostilités, et s'attachèrent ainsi

Espagnols, après voir pàssè la Meusà Venlo, a'svançaient dans le territoire de Cologne, où ils le rejoignirent. Ils commencèrent par emporter la place de Bonn. Les Français, ne voulean pas laisser ess armées sur leurs derrières, évacuèrent aussitôt la province d'Utrecht et le Veluwe, levant partout des contributions, emmenant des chages et démantleant les fortresses.

La guerre maritime n'était pas moins active. Le 7 join, les amiraus. Tromp et Ruyter rencontéreut la flotte combinée des Français et des Anglais, et, maigré l'immense aujernoité de l'encent, lui timent tête de la commandaire del la commandaire de la commandaire del la commandaire del la commandaire

Les résultats de cette campagne firent incliner de plus en plus vers un accommodement les deux alliés de Louis XIV. Le 19 fevrier 1674, le roi d'Angleterre signa un traité de paix avec les Provinces-Unies, auxuelles la Suède, de son côté, avait fait faire des ouvertures des le 6 janvier. Ce n'est que le 6 mars que les états généraux et les Suédois tombèrent d'accord sur le lieu à choisir pour les négociations. On décida que ce serait la ville de Cologne; mais on s'y trouvait à peine réuni, que les conférences furent brusquement interrompues, l'empereur ayant fait saisir le plénipoten-tiaire de l'archevêque de Cologne, soua la prévention de haute trahison envers l'Empire, et les Français ayant déclaré que cet sete était une infraction aux droits des nations. L'empereur laissa dire; et ses ambassadeurs amenèrent l'évêque de Munster à signer, le 22 avril, la paix avec les Provinces-Unies, et à leur restituer toutes ses conquêtes. L'archevêque fit de même le 11 mai, et il ne conserva que la ville de Rhynbergen.

47

La ligno française étant ainsi dissoule, à sen forma une nouvelle contre Lonis XIV. Le 20 juin, les alliés des états généraux conclurent un traité avec le duc de Brunsvick pour un contingent de treize mille hommes, destinés à marcher contre les Frandestinés à marcher contre les Franfranchobung «Seint railiés à l'empereur, à l'Espagne et aux Provincestules, et il avait promis de mettre sur pied un corps de quatorze mille combattant à, dont la moité resterait à

Dèa les mois d'avril et de mai, les Français avalent abandonné toutes les places des provinces de Zutphen et de Gueldre, et celles du Rhin qu'ila tenaient encorre occupées; car ils ne pouvaient plus les défendre. Les forteresess de Grave et de Maestricht, sur la Meuse, étaient les seules dans lesqueiles ils se fussent maintenus.

Aussitôt que l'ennemi eut, pour ainsi dire, entierement évacué le territoire de la république, il s'éleva une vive querelle entre les provinces. Celles qui avaient résisté à l'invasion étrangère ne voulurent plus souffrir dans l'Union, à une égale condition, celles qui s'étaient conduites avec une coupable mollesse quand le sacrifice de tous était nécessaire pour sauver tout. Peu s'en failut qu'on n'opérât le démembrement de l'État. Mais le orinced'Orange parvinthenreusement à calmer cette effervescence, et sut si bien s'attacher tous les esprits, que, d'une voix unanime, les états le proclamèrent stathouder héréditaire, en limitant toutefois l'hérédité à sa descendance masculine

A peine investi de cette nouvelle dignité, Guillaume III se remit à la tête de ses troupes, réunies aux Espagols commandés par Monterey, et aux Impériaux conduits par le conte de Souches. Son but était d'evahir la France, après qu'il aurait emporté la place de Charlerio. Mais le prince de Coudé ne lui laissa pas le temps d'investir cette forteresse. Le l'avoit, il attaqua, près de Seneffe, l'arrière-parde des alliées, la délit complétement,

et tomba ensuite sur le corps d'armée, que le stabuoder commandait en personne. On combattit avec acharnement jusque dans la nuit; et, après avoir laissé vingt-sept mille morts sur le champ de bataille, les deux partis es séparèrent, en s'attribuant chacun la victoire, bien que les Français fussent restés maîtres du terrain. Les Hollandais reprirent Grave le 26 octobre; et les Espagnols enlevèrent, le 2 décembre. la citadel de d'hui

Les Français rouvrirent la campa gne de 1675 en s'établissant dans la principauté de Liége, sans essayer d'aller plus avant cette année. Mais lis sefortibierent dans la Franche-Comté, dont ils s'étaient rendus maltres l'année précédente.

De leur côté, les états généraux continuaient à lenir la mer avec leurs Cottes, qui teutérent de s'emparer avec leurs Siciles. Cest dans un combat qui est siciles. Cest dans un combat qui est siriel. L'est dans un combat qui est siriel. L'est dans un combat qui est siriel. L'est combat qui est siriel de l'est siriel. L'est siriel est siriel de l'est siriel est si

que la guerre prendrait une tournure bien plus favorable pour lui, si la Suède attaquait le territoire de l'électeur de Brandebourg, rentré dans l'alliance hollandaise, Mais l'électeur, secondé par plusieurs princes du nord de l'Allemague, usa tellement les for ces des Suédoia, que la France perdit aussi tout espoir de ce côté. Alors il ne resta plus au grand roi qu'à demander la paix. Il accepta la médiation du roi d'Angleterre; et ses négociateurs, Colbert, d'Estrades et d'Avaux, se présenterent, vers la fin du mois de juin 1676, à Nimègue, où, depuis le mois de janvier, se trouvaient réunis en congrès William Temple our l'Angleterre, Beverning et van Haren pour les Provinces-Unies. Les conférences ne commencèrent cependant qu'en novembre; mais elles trainèrent singulièrement en longueur, la guerre continuant toujours, et chacune des parties cherchant à se faire

par en moyen une position plus favorable à finer vaiori dans les négocations. Avant la fin de l'annee, les Franceis furent maitres des juces de Conde et de Bouebain dans Haimaut; et, au printempa de l'annee suivante, et, au printempa de l'annee suivante, et a printempa de l'annee suivante, et a sint-Omer. Le défaut d'ensemble des Espagnols fit échouer toutes les tentatives quo ne sessay pour arracher ces villes à l'ennemi. La fortune na calessa urie faina. He armes francalesse aur le filia. He armes francalesse aur le filia. He

Cependant Louis XIV et les états généraux désiraient également la paix; ceux-ei pour ne pas user leurs forces mutiliement dans des entreprises qui ne leur apportaient aucun avantage; celui-là, pour se maintenir dans la possession de see conquêtes. Il rien était pas de nnéme de l'Autriche et de l'Espagne, dont l'intérêt s'opposit à toute conclusion. Ausi en régordations se prolongérent-elles négordations se prolongérent-elles comme si elles n'écilient pas destinées

à conduire à une fin. Pendant ce temps, l'Angleterre avait proposé à la république un traité d'alliance défensive, dans le cours du mois de janvier 1677. Ainsi le prince d'Orange entra avec le roi Charles II dans des termes d'amitié tels, qu'ils lul firent entreprendre, dans le mois de novembre, une visite à la cour de Londres, où il demanda et obtint la main de Marie, fille de Jacques, duc d'York. Les négociations de Nimègue étaient restées suspendues durant cet intervalle ; et, dès le mois de février 1678, les armées françaises rentrèrent en eampagne. Un corps pénétra dans la Flandre et enleva Gand et Ypres, tandis qu'un autre partit de Maes-trieht, et emporta la ville de Louvain. En présence de ces nouveaux progrès de Louis XIV, que l'Angleterre était soupconnée d'avoir favorisés sous main, le traité enfin con-elu entre la république et Charles !!, à Westminster, au mois de mars, n'offrait plus aucune importance. Louis XIV se trouvait en position de dieter les conditions de la paix; ear en Hollande même il s'était formé un parti qui se montrait également mécontent de la longue durce d'une guerre, laquelle ne se faisait plus qu'en faveur de Espagne, et des relations, trop iutimes en apparence, que le prince d'Orange avait nouées avec la cour méprisée de Charles II Enfin, le 10 août, les plénipotentiaires des états généraux convinrent avec la France d'un traité qui leur rendit Maestricht. et leur assura de précieux avantages commerciaux. Le prince d'Orange, qui avait rejoint l'armée au moment même où les derniers arrangements se eonelualent, et qui n'était pas Instruit de la signature du traité, attaqua tout à coup le maréchai de Luxembourg à Saint Denis, dans le voisinage de Mons, le 14 août, et lui fit éprouver une rude défaite. La nouvelle que la paix était signée arriva le lendemain dans les deux camps.

Le prince d'Orange, mécontent de voir que les négorietures de la république avaient fait un traité séparé avec la France, et abandonné almsi leurs alliés, quitta anssitôt l'armée. De leur coté, les états générans différèrent de ratifiér la pais jusqu'au 17 septembre, accommodement avec la France. L'empereur fut le dernier à conelure la pais avec Louis XVI.

Bien que le nouveau grand penslonnaire de Hollande, Gaspard Fagel, qui avait succédé au malheureux Witt, se trouvât parfaitement d'accord avec le prince d'Orange, les dernières négociations avaient eependant montré que le parti des états était loin encore d'être éteint en Hollande. C'était surtout le magistrat d'Amsterdam qui se trouvait à la tête de cette tendance politique. La lutte des arminiens et des gomaristes s'était reproduite sous une forme nouvelle: et chacun des deux partis religieux représentait, comme en 1618, un parti politique. A l'exemple de Maurice, Guillaume III avait choisi le côté populaire. Dans les affaires de religion il agissait avec dureté, et souvent d'une manière arbitraire. En affaires de législation, c'était toujours son intérêt personnel qu'il cherchait à faire prévaloir.

Toutefois, la mésintelligence qui régnait ainsi à l'intérieur ne réagit en aucune facon sur l'influence que la république avait acquise au dehors; car, depuis que les Provinces-Unies étaient sorties, sans avoir perdu la moindre partie de leur territoire, du peril immense où elles s'étaient trouvées en 1672, elles s'étaient tellement relevées aux yeux de l'Europe, que, dans le cours de l'an 1679, les cabinets de Paris et de Londres proposèrent aux états généraux des traités particuliers, que ni l'un ni l'autre ne réussit à obtenir, la république voulant garder sa neutralité, et veiller à l'équilibre européen.

En effet, rien n'était plus nécessaire au repos du continent qu'une grande puissance qui prit la tâche de surveiller le grand roi dans le système de conquête et d'agrandissement où il était entré; car il en était venu au point de vouloir imposer aux puissances les décisions mêmes de ses parlements. Les chambres de réunion, chargées d'interpréter le traité de Nimègue, réunissaient à la France les dépendances des places, que la paix lui avait abandonnées. Bien que ce système des réunions ne s'étendit point aux Pavs-Bas, l'esprit de la paix de Nimegue était complétement détruit, des le moment où personne a'était là pour le défendre. Mais la république des Provinces-Unies avait les yeux ouverts : elle conclut, le 10 octobre 1681, une alliance défensive avec la Suède. L'Espagne et l'empereur Léopold y accédérent l'année suivante, Le Brandebourg et le Danemark refuserent d'y prendre part; car ils étaient trop irrités encore d'avoir été abandonnés par la république en 1678, le premier dans sa guerre avec la France, le second dans sa lutte contre la Suède. Ils firent donc en 1682 un traité séparé, auquel se jolgnit l'évéque de Munster.

Comme la conduite de la France n'était aucunement de nature à ras-

surer ses voisins, la Suède, l'Espagne, l'Empire et les Provinces-Unies s'engagerent, le 6 février 1683, à s'aider mutuellement de douze bâtiments de guerre et de six mille bommes d'infanterie, à la première réquisition qui en serait faite. L'empereur etàti dispensé de fournir des vaisseaux, et l'Espagne pouvait racheter son concours à prix d'argent.

Louis XIV ne pouvait manguer de voir cette alliance avec un profond dépit. Aussi il s'applique à fomenter la discorde dans la république. à exeiter l'opposition du parti des états contre le prince d'Orange, et à se faire ainsi un élément d'influence dans les provinces de Frise et de Groningue, et dans la ville d'Amsterdam. Son ambassadeur alla même jusqu'à offrir deux millions de florins au grand pensionnaire Fagel, s'il voulait amener le prince Guillaume III à agir dans le but de la France. Mais il ne réussit point dans cette tentative, les projets du roi étant maintenant trop bien connus.

Parmi les réclamations élevées par les ehambres de réunion, il y en svait qui frappaient les provinces belges. Le pays d'Alost, qui avait été occupé pendant la guerre par les Français, et dont la restitution n'avait pas été nominativement stipulée par le traité de Nimègue, fut réclamé par le roi. Ces prétentions furent éten-dues à la châtellenie de Vienbourg et de Gand, aux villes de Grammont, de Ninove et de Renaix, aux pays de Beveren, et à d'autres parties des pro-vinces de Namur, de Luxembourg et de Brabant. Louis XIV avait laissé à l'Espagne jusqu'au mois d'août 1683, pour satisfaire aux prétentions qu'il venait ainsi de formuler. Ce terme arriva. L'occasion était favorable; car l'empereur se trouvait occupé pour longtemps de sa guerre contre les Turcs, et les Sucdois étaient entrés en lutte avec les Dauois : de manière que la France avait beau jeu. Le maréchal d'Humières entra aussitôt en Flandre avec des paroles de paix à la bouche, et, après s'être emparé

de Courtrai et de Dixmude, et avoir commis d'horribles dégâts, s'avança vers Luxembourg, qui fut horriblement bombardé. Ce n'est que le 11 décembre que l'Espagne envoya une déclaration de guerre à la France. Les Provinces-Unies ne pouvaient dès lors se soustraire au cas stipulé par le traité d'alliance, ni refuser leurs seconrs aux Pays Bea espagnols. Le prince d'Orange s'y rendit avec un corps de buit mille combattants. après avoir; depuis quatre moia, insisté pour que les forces de la république fussent augmentées de seize mille hommes. Malgré la rancune que l'électeur de Brandebourg gardait anx états généraux, il envoya cependant un ambassadeur, pour chercher à arranger cette nouvelle difficulté, si peu loyalement suscitée par la France. Le cabinet anglaie vint également e'entremettre, quand on recut tout à coup la nouvelle que la forteresse de Laxembourg e'était rendue eux armes de Louis XIV le 4 juin 1684.

disposés à poètes seule le fardeui de la guerre; et l'Espagne, épaisée, ne se trouvait pas en meurre de tenir êtée au trouvait pas en meurre de tenir êtée ne require le constitue de l'estate généraux conclurent le 29 juin une trève de vingt au merce l'Espagne à y adièrer. Cette au merce l'Espagne à y adièrer. Cette au merce l'Espagne à y adièrer. Cette depais le 10 dit mémo mois. Pendant totals la durce de cette frève, Josis totals la direct de cette frève, Josis la ville de L'auxembourg et de sa prédé, de Beaumont, de Chimny, et de l'auxembourg et de sa pré-

La république hollandaise n'était pas

leurs dépendances.

Pendant que cette guerre durait encore, un nombre considérable de calvinistes, pour échapper aux persécutions dont ils étaient devenus l'objet en France, et qui devaient aboutir à la révocation de l'édit de Nantes, les Provinces-Unies. La position politique de ces sectires, qui les eclusit des charges publiques, les avait porrès depuis longtemps à demander leur

existence aux occupations industrielles; de sorte qu'une partie importante de l'industrie et du commerce français avait passé entre leurs mains. Les plus fortunés d'entre les émigrants furent donc naturellement portés à s'établir dens les riches provinces de la république, surtout à Ansterdam et à Haarlem, où leur animosité contre le roi exerca une grande influence sur l'esprit du peuple, qui jnsque-là avait été porté pour les Français. Bientôt les persécutions commencerent même à s'étendre sur les Hollandais qui habitaient la Frence, et même sur les: propriétés hollandaises qui se trouvaient entre les mains des protestants de ce pays. Ces mesures irritèrent de plus en plus les Provinces-Unles, Pendant ce temps on fut témoin d'une série d'entreprises équivoques et despotignes de Jecques II, qui avait: succéde à son frère Charles II en Angleterre. La république ouvrit un aeile anx adversaires fugitifs du nouveau rot, comme elle avait accueilli: les protestants rejetés de leur patrie par la révocation de l'édit de Nantes; et, tandis que le prince d'Orange pouvait déjà songer à tirer parti descirconstances pour fonder sa domination future en Angleterre, le parti qui lui evait été naguère si vivement opposé obéissait à la fois à l'influence. de ses intérêts religieux et de ses intérêts commerciaux, et devenait ainsil'allié le plus ardent du prince dans tout ce qui pouvait concerner sa politique extérieure,

L'embition de Lonis XIV, qui menaçait à la fois l'Autriche et l'Espano; son organel, qui u'avait pes craint de blesser la puissance ponticentral de l'espacentral de l'espatantal de l'espalage de l'espala nat, qu'ils livrèrent aux plus affreuses : dévastations.

Pandant ce temps, la roi Jacques II s'éloignait da plus en plus da la nation anglaise; et il ne tarda pas à mettre, par sa fanatique imprudence, un abima entre lui et son peuple : da sorte qua le prince d'Orange se reprit bientôt à l'espoir de monter un lour sur la trôna d'Angleterre, qu'il avait cru voir un moment lui échapper, un fils étant né à Jacques dans le cours du mois de juin 1688. Guillaume III, dès ce moment, n'eut plus qu'un but et qu'una pensée : e'était de tonchar le plus tôt possible à la couronna da son beau-père. Aussi . il s'appliqua d'abord à se coneilier tout ce qu'il lul restait encora d'adversaires dans les Provinces-Unies, Il n'eut pas de peina à y réussir, avec l'esprit insinuant qu'il possédait. Ainsi, bian rassuré à l'intériaur, il profita des querallas pour le choix d'un nouval empereur, auxquelles les princes da l'Empira se livraient à Cologne, et en fit le prétexte d'una levée assez considérable da troupes. Il trouva égalcment des motifs suffisants en aprarence pour armer une flotte. L'influence du grand pensionnaire Fagel lui procura une somme da quatre millions da florins. Enfin , la crainte d'une collision avac la France sa trouva subitement écartée, quand Louis XIV eut tout à coup transporté la guarre en Allemagne : de manière que la Providence ella-même semblait avoir tout disposé pour inviter le prince d'Orange à s'emparer du trône d'Angleterre.

Ge füt le 20 octobre que Guillaume III mit à la voila pour les dôtes anglaises, avec une flotte qui portait quaglaises, avec une flotte qui portait quano debarquement. Il entre dans le portune debarquement. Il entre dans le portune debarquement en Angelerer fut quaJacques II quitta la royaume, qu'une
une nouveau fou companie par Guillaume
III déclara le trône vacant, et qua
propuse des prime et la in-même fupropuse des prime et la in-même fuprovier voyel, après qu'ils eurent juré
t confirmation et le mainten des

droits et des libertés de la nation an-

glaise. Bien qua la position nouvelle da Guillauma d'Orange, à la fin roi d'Angleterre et stathouder des Provinces-Unies, eût établi entre les deux pays una union fort étroite, l'acte de na-vigation, qui était si désavantageux à la république, na fut cependant pas aboli. Le roi alla même jusqu'à proposer aux ambassadeurs des états généraux de consentir à un traité qui déclarait toutes les côtes de la France en état de blocus, et qui devait apporter des commages plus considérables encore au commerce hollandais. Mais comme il s'agissait da combattre à forces réunies les projets ambitieux du grand roi, et de l'arrêter dans la marche de ses conquêtes, le grand pensionnaire lui-même conseilla aux états de signer le traité concu par le roi Guillaume III.

Lā 9 mars 1689, la république diclara la guerra à la France. Le mois suivant, Louis XIV la declara à IExspage; et daus le mois de mai le roi d'Angleterre suivil tecemple des Protemps una allianca avec l'empereur Léopold, La Grande-Bretagne, le Bradebourg, la Bavière, la Szave, I'Expague, le Danemark et la Savoia, y adhérèrent l'un après l'autra: da manièra que la France avait, pour aissi dille, l'Europe tout eutiera contre dille, l'Europe tout eutiera contre

La campagne s'ouvrit aussitôt. Les Frandebourgeois, réunis aux Hollandais, chasserent les Prançais du bas Paradebourgeois, réunis aux Hollandais, chasserent les Prançais du bas Huin, pendanc que les impériaux les que le prince de Waldeck, agissant comerce eux dans les Pays-Bas, à la tête des différents corps qui s'y trouvasuit reuis, et qui se compositent de Flamandès par la comte de Mariborough, et de quelque cavaleria espagnole. Le 37 août, le marchail d'immieras fur battup prêc de Waldend d'Immieras fur battup prêc de Mais le marchail de L'Auxenhourg répara or ét chèce

l'annéesuivante par une grande victoire qu'il remporta, le 1<sup>er</sup> juillet 1690, sur le prince de Waldeck, dans les plaines de Fleurus. Les alliés perdirent, dans cette journée, six mille hommes tués et huit mille prisonniers.

La campagne suivante rameua le roi Guillaume sur le continent. Au mois de février 1691, il avait assisté à une grande réunion de princes à la Haye : et il y avait été décidé qu'avec le secours de l'empereur et de la Savoie, on mettrait sur pied une armée de deux cent vingt mille hommes. Il fallait du temps pour réunir une quantité aussi considérable de troupes, et les circonstances étaient singuicrement pressantes. Guillaume III crut pouvoir venger la défaite de Fleurus avec une armée de quatre-vingt mille combattants, et s'avança contre le maréchal de Luxembourg. Mais quand il eut appris que les Français, qu'il croyait toujours dans leurs cantonnemeuts, avaient investi la place de Mons, ils arrêta tout à coup, et établit son camp près de Halle. Cette forteresse, vivement serrée, se rendit à l'ennemi après un siège de seize jours, pendant lesquels il y fut lancé près de cinquante-huit mille boulets et six mille bombes.

L'année 1692 ne fut pas plus heureuse pour les allies. Louis XIV voulut l'employer à porter le guerre dans la Flandre, alin d'occuper le roi Guillaume sur ce point, tandis que Jacques Il tenterait une descente en Angleterre, sous la protection de la flotte française, commandée par le chevalier de Tourville. Mais la llotte fut battue et dispersée, entre la Hogue et Barfleur, par les vaisseaux anglo-hollandais. Ce désavantage, les Fran çais le compensèrent bientôt par la prise de la ville et du château de Namur, que Guillaume III et l'électeur de Bavière avaient vainement essavé de dégager, et par un rude échec qu'ils firent essuyer au roi d'Angleterre à Steenkerque, près de Halle, où les alliés laissèrent sept mille hommes sur le terrain.

Cette terrible lutte trainait ainsi en

longueur, et presque toujours elle fut malheureuse pour les princes alliés. Depuis l'année 1694, la fortune se montra cependant un peu plus favorable à leurs armes. Au mois d'août 1695, la grande lique contre la France avait été renouvelée dans un congrès qui fut tenu à la Have. Mais le désir de la paix était général ; et bientôt le duc de Savoie se détacha de l'alliance par un traité séparé avec Louis XIV. qui lui-même ne demandait pas mieux que de cesser les hostilités, préoccupé qu'il était déjà de ses vues sur l'Espagne, dans le cas où le roi Charles II viendrait à mourir. Le roi invoqua la médiation de la Suède, qui proposa aux princes de la ligue, au nom de la France, de commencer de nouvelles négociations sur la basc des traités de Westphalie et de Nimègue; en retour de quoi Louis XIV consentirait à reconnaître Guillaume III comme souverain de la Grande-Bretagne. Cette proposition fut acceptée, et les conferences furent ouvertes à Ryswyck près de la Haye, le 9 mai 1697. Mais comme on ne put s'entendre d'abord sur les termes d'une trêve, on continua les hostilités; et les Français remportèrent de nouveaux avantages, sous Catinat dans le Hainaut, sous Vendôme en Catalogne, et sur mer contre la flotte espagnole et hollandaise. Ces succès servirent au roi à lui faire élever plus haut ses prétentions à l'égard de l'empereur. Mais enfin la paix fut signée le 20 septembre, en remettant les choses dans l'état où elles étaient après le traité de Nimègue, et en n'attribuant à la France que la possession de quelques villa-ges voisins de Tournai. Les provinces-Unies obtinrent pour tout avantage un traité de commerce qui ouvrait le marché de la France à leurs marchands au même titre qu'aux nationaux. Enfin, Guillaume d'Orange fut solennellement reconnu comme souverain de la Grande-Bretagne par Louis XIV, qui renonça en outre à aider désormais Jacques II dans les tentatives qu'il pourrait faire pour ressaisir son trône perdu.

La paix de Ryswyck n'était, à vrai dire, qu'un moment de repos donné aux peuples de l'Europe oceidentale, afin qu'ils eussent le temps de se retourner du côté de l'Espagne, où la mort d'un seul homme allait peut-être remettre tout le continent en feu. Car il s'agissait de savoir ce que deviendrait la monarchie espagnole, avec Naples, les Pays-Bas et les Indes, quand le roi Charles II , vieillard de trente-neuf ans, serait alle rejoindre dans la tombe son aïeul Charles-Quint. Ce prince, obéissant tour à tour aux mille influences qui l'environnaient, faisait et défaisait son testament, et ses dépouilles étaient depuis longtemps un objet de convoitise pour le fils de roi de France, pour l'empereur, pour l'électeur de Bavière et pour le duc de Savoie, tous issus de princesses espagnoles. Déjà plus d'une fois des projets de plan de succession avaient été dressés par les États intéressés à ce riche héritage. Tantôt on s'était aecordé pour l'un, tantôt pour l'autre. On avait été même jusqu'à mettre en avant l'idée d'un démembrement.

Enfin, le 11 octobre 1698, l'Angleterre, la France et les Provinces-Unies signèrent à la Haye un traité qui assurait d'avance au fils de l'électeur la couronne d'Espagne, au Dauphin ie royaume de Naples et de Sicile, et quelques places des Pyrénées; et à l'archiduc Charles, deuxième fils de l'empereur, le duché de Milan. Mais la mort du jeune prince de Bavière, survenue au mois de février 1699, fit abandonner ce projet, qu'on remplaca, le 25 mars 1700, par un nouvel arrangement qui donnait le trône d'Espagne à l'archiduc, et tout le reste de l'héritage de Charles II au fils de Louis XIV. Enfin l'événement, si longtemps redouté, arriva le 1er novembre 1700 : Charles d'Espagne mourut. Mais il laissa un testament qui, daté du 2 octobre, designait comme son héritier universel le prince Philippe d'An-jou, denxième fils du Dauphin de France. Louis XIV rompit aussitôt le traité eonclu avec ses alliés, prétendit, au nom de son petit-fils, à toute la

monarchie espagnole, et fit occuper par ses troupes les places fortes des provinces belges, dont le gouverneur général avait reconnu l'autorité du ieune roi Philippe V.

Il était facile de prévoir que les états généraux, inquiets du voisinage des Français, ne manqueraient pas de mettre tout en œuvre pour susciter de nouveau une ligue contre Louis XIV. Celui-ci envoya donc aussitôt un ambassadeur à la Have pour leur proposer de négocier. Mais les états demandèrent que, pour la sûreté de la république, les villes et les forteresses de Venlo, de Ruremonde, de Stevenswaard, de Luxembourg, de Namur, de Charleroi, de Mons, de Termonde et de Damme, fussent remises à la garde des Hollandais; et que les Anglais fussent admis à Ostende et à Nieuport, avec le droit pour chacune de ces puissances d'y placer des garnisons sous le commandement des généraux qu'il leur plairait de nommer. Cette demande fut formellement refusée. La république se mit doncen mesure de trouver des alliés. Dès le 15 juin 1701, elle avait signéa Copenhague une alllance de dix ans avec l'Angleterre et le Danemark. Le 7 septembre, elle conclut avec l'Angleterre et l'Empire un traité plus directement relatif à l'affaire de la succession espagnole. Enfin, au mois de décembre, elle traita avec l'électenr de Brandebourg, devenu roi de Prusse, pendant que les Anglais s'étaient également attaché les Suisdois. Déjà l'empereur avait commencé la guerre en Italie. Le roi Guillaume III se disposait à l'ouvrir dans les Pays-Bas au printemps prochain . quand le malheur voulut qu'il tombât de cheval, étant à la chasse, lc 4 mars 1702, et mourut des suites de cette chute quinze jours après.

### CHAPITRE II.

LES PROVINCES-UNIES DES PAYS-BAS DEPUIS LA MORT DU ROI GUIL-LAUME (1702) JUSOU'A LA BEVO-LUTION DE 1787.

& I. VACANCE DU STATHOUDÉRAT JUSQU'EN 1747

Peu de temps après la mort de Guillaume III, les états généraux déclarèrent la guerre à la France : ce fut le 8 mai 1702. Leurs alliés, la reine Anne d'Angleterre et l'empereur Leopold, suivirent bientôt cet exemple; et les hostilités recommencerent aussitôt avec une fureur qu'elles avaient rarement présentée.

L'électeur de Baviere, et le princeévêque de Liége, électeur de Cologne, avaient pris parti pour Louis XIV. Une garnison française avait été admise dans la citadelle de Liége, et successivement les autres places de la principauté furent ouvertes aux troupes du roi.

Les alliés débouchèrent par la Gueldre, et emportèrent sans peinels place de Veulo, dont la chute entraîna celle de Ruremonde. Mariborough, général de l'armée et arbitre de la grande alliance, enleva la citadelle de Liége et le château de Huy. La forteresse de Limbourg tomba en même temps en son pouvoir, pendant que les Prussiens prenaient la place de Gueldre, après l'avoir battue pendant quinze jours. Cette guerre horrible se prolongea jusqu'au mois de mai 1706, et ne se signala que par des villes bombardées, prises et reprises tour a tour. et par les revers que les armes françaises ne cessèrent d'éprouver.

Jusqu'au 6 mai 1706 aucune grande bataille n'avait été livrée, et l'on n'en était venu qu'à des escarmouches plus ou moius sanglautes. Mais ce jour-la les deux armées se trouvérent en présence dans la vaste plaine de Ramillies en Brabant, dans le quartier de Louvain. On en vint aux mains: et l'armée francaise, commandee par le maréchal de Villeroi, essuva une defaite complète.

Cette victoire ouvrit aux allies les

portes de Bruxelles et des principales villes de Brabant et de Flandre, Louvain, Malines, Tirlemont, Lierre, Gand, Bruges et Oudenaerde. Ostende fut pris après un siège de dix-sent jours; Menin tomba le 22 août. et Ath le 21 septembre.

Les hostilités duraient encore en 1709. La France était épuisée par cette lutte, et Louis XIV, qui, en 1672, avait refuse svec tant de hauteur des conditions raisonnables sux Hollandais, se vit forcé d'implorer de ces mêmes hommes une paix humiliante. Ses ambassadeurs furent d'abord reçus à la Haye svec le mépris qu'il avait témoigné lui-même auparavant aux envoyes de la republique. Mais les ministres des alliés, qui s'étaient réunis dans cette capitale, convinrent enfin d'un traité, qu'il refusa de signer. Cct scte ent été, en effet, la plus grande humiliation de la France; et un roi comme Louis XIV ne pouvait ainsi passer sons les Fourches Caudines : car on no lui demandait rien de moins que de laisser proclamer unique et veritable roi d'Espague l'archiduc Charles, qui venait d'être solennellement inauguré à Madrid, sous le nom de Charles III ; de rappeler d'Espagne le duc d'Anjou, son petit-fils; de reconnaître la reine Anne comme seule et veritable reine d'Angleterre, et la succession de cette couronne dans la ligne protestante; de faire sortir de France celui qui prétendait être le roi de la Grande-Bretagne, Jacques II; de céder les villes de Furnes, Ypres, Warneton, Commines. Werwick et le fort de Knock, avec leurs dependances, aux états généraux en toute propriété, et les villes de Lille, Tournai, Conde et Maubeuge, pour y tenir garnison, et pour en former avec le reste des Pays-Bas espagnols une barriere pour la sûreté de leurs provinces; de rendre toutes les places des Pays-Bas, qu'il avait prises sur la couronne d'Espagne, dans l'état où elles se trouvaient alors; de restituer avant le terme de deux mois, pendant lesquels il y aurait un

armistice, les villes de Namur, Mons,

Charleroi, Luxembourg, Condé, Tournai, Maubeuge, Nieuport, Furnes, Ypres, Dunkerque, Strasbourg, etc. La France fut aiusi forcée de con-

tinuer la guerre.

L'armée de Louis XIV était commandée par le marcéula de Vilars; celle des alliés, par Marlborough et par le prince Rugene de Savoie. Elles en vinrent aux mains le 11 septemte 1709, à Malpaquet, où, apprès la lutte la plus meurtriere qu'on ett vue dans toute cette guerre si longue, les alliés ne gagnèrent que le champ de batalle. Pendant que Villarse retrait son de la canon du Quesnoy, 1 is investement de la companya de la companya de 30 dechère.

Le roi de Frauce était réduit aux dernières extrémités. Il lui était impossible de continuer à lutter contre des forces si supérieures, malgré toute la bravoure de ses soldats. D'ailleurs ses finances étaient entièrement épuisées. Il songea donc à faire de nouvelles propositions de paix. Le 2 janvier 1710, il adressa aux princes alliés une note qui était en partie conforme au projet de traité formulé à la Haye l'anuée précédente, mais qui laissait pour ainsi dire intacte la question de la souveraineté de Philippe d'Anjou en Espagne. Aussi ses propositions ne furent point accueillies; car elles n'eussent produit qu'une paix ap-parente, et elles n'étaient au fond qu'un piège. Cependant le roi ne se rebuta point. Il obtint des passe-ports pour le marquis d'Uxelles et pour l'abbé de Polignac, qui se réunirent à Geertruydenberg avec les envoyés des Provinces-Unies, mais qui ne réussirent pas davantage à entrer sérieusement en pourparlers.

La guierre fut donc reprise une seconde fois. Les alliés assiégèrent Douai, et s'emparèrent de cette place, dont la clutte fut suivie de celle de Bétlune, de Saint-Venant et d'Aire; pertes que le maréchal de Villars ne racheta point par la prise de la bicoque de Bouchain.

Mais, pendant que l'armée alliée s'avançait ainsi dans la France, la reine

Anne, fatiguée des concussions que l'avidité de Marlborough exercait depuis si longtemps dans l'armée, songea tout à coup à le rappeler en Angleterre. Ellevovaitd'ailleurs qu'elle faisait presque seule les frais de cette guerre, qui n'avait pour elle aucun but, et dont elle ne pouvait attendre aucun avantage reel. Cependant elle ne commenca que par restreindre l'autorité dece genéral au seul commandement de l'armée. Ce fut presque un événement amené pour changer la face des choses. Mais ce qui en fut un en réalité, c'est la mort de l'empereur Joseph I, survenue le 11 avril 1711. La guerre avait été commencée pour empêcher la réunion de la France et de l'Espagne; et maintenant Charles III succedant à son frère sur le trône de l'Empire, la couronne du roi et celle de l'empereur n'allaientelles pas se placer l'une et l'autre sur la même tête, pour refaire une partie de Charles-Ouint? La reine Anne, pressée par ces considérations, se hâta donc de se retirer de la grande alliance, entra en négociation directe avec Louis XIV, et accepta, le 8 octobre, des préliminaires qui portaient en substance que « le roi, voulant contribuer de tout son pouvoir au rétablissement de la paix générale, déclarait : 1° qu'il reconnaîtrait la reine de la Grande-Bretagne en cette qualité; 2° qu'il consentirait de bonne foi qu'on prit toutes les mesures raisonnables pour empêcher que les couronnes de France et d'Espagnene fussent jamais réunies en la personne du même prince, Sa Majesté étant persuadée qu'une puissance si excessive serait contraire au bien et au repos de l'Europe; 3º que l'intention du roi était que tous les princes et les États engagés dans cette guerre trouvassent une satisfaction raisonnable dans la paix qui se ferait; 4° que, comme l'objet que le roi se proposait était d'assurer les frontières de son royaume sans inquiéter, en quelque manière que ce fut, les États de ses voisins, il promettait de consentir, par le traité qui serait conclu, que les Hollandais fussent mis en possession des places fortes qui v seraient spécifiées dans les Pays-Bas. lesquelles serviraient, à l'avenir, de barrière pour assurer le repos de la Hollande contre toutes les entreprises de la France; 5° que le rol consentait également qu'on format une autre barrière sûre et convenable pour l'Empire et pour la maison d'Autriche; 6° qu'il voulait bien s'engager à faire démolir les fortifications de Dunkerque, à condition qu'on lui donnerait un équivalent à sa satisfaction; et enfin, 7º que, lorsque les conférences seraient formées, on y discuterait de bonne foi toutes les prétentions des princes et des États engages dans cette guerre.

Ces préliminaires, agréés par la reine Anne, funet nevoyes à l'empereur Charles VI, qui les repoussa, ne voulant entrer dans aueune négociation qui pût le priver de la couronue d'en pagne et des Indes. Maigre l'opposition de la couronne de la couronne de la couronne de la couronne de la la couronne de la couronne de la couronne de la couronne de la couronne paridique, les autres parties belligérantes se trouvantaussi fatiguées que la France l'était elle-même.

Le 20 janvier 1712, un congrès fut ouvert à Utrecht, où se rendirent les plénipotentiaires de tous les princes, excepté ceux du roi d'Espagne, qui n'était pas reconnuencore à ce titre. Les travaux de la paix commencèrent aussirât.

Ils ne furent pas cependant sans être accompagné de quei ques mouvements militaires sur les frontières de la France. Une suspension d'armes avait été signée, il est vrai, le 16 juillet entre les Français et les Anglais; amis les impériaux continuaient la goerre. Le prince Eagleme alla metrie le sièce, Le prince Eagleme alla metrie le sièce, departe de la continuaient le sièce, au continuaient le propriet Marchiennes, et profitant des avietoire, reprit Douai, le Quesnoy et Bouchain.

Cet éclatant succès remporté par la France fit pousser avec plus d'activité que jamais le travail de la pacification Les conférences d'Utrecht se terminèrent par différents traités qui finrent signés le 11 avril 1713. Dans celui qui fut conclu entre la Franco et les Provinces-Unies, il fut stipulé que . Louis XIV remettrait aux états généraux, pour la maison d'Autriche, tout ce que ce prince ou ses alliés possédaient encore dans les Pays-Bas, c'està-dire tout ce que le roi Charles III y avait possédé conformément au traité de Ryswyck, pour être donné à la mai-son d'Autriche des que les états généraux seraient convenus avec cette maison de la manière dont ces pays serviraient de harrière et de sûreté : qu'il serait réservé, dans le duché de Luxembourg, une terre de la valeur de trente mille écus de revenu annuel, pour être érigée en principauté en faveur de la princesse des Ursins et de ses héritiers; qu'en conséquence le roi de France ferait remettre aux états généraux la ville et le duché de Luxembourg, avec le comté de Chiny, la ville, le château et le comté de Namur, les villes de Charleroi et de Nicuport. avec l'artillerie, les armes et les munitions qui se trouvaient dans ces places au temps du décès du roi Charles II; que le roi de France obtiendrait de l'électeur de Bavière une renonciation aux droits qu'il prétendait avoir sur la souveraineté des Pavs-Bas, en vertu de la cession qui en avait été faite par Charles III; mais que l'électeur retiendrait la souveraineté du duché de Luxembourg et du comté de Namur, jusqu'à ce qu'il eût été rétabli dans la possession de ses États héréditaires d'Allemagne; que le roi de France cédait aux états genéraux, en faveur de la maison d'Autriche, la ville et la verge de Menin, la ville et la citadelle de Tournai, avec le Tournaisis, leurs dépendances, appartenances, annexes et enclaves, les villes de Furnes, de Loo, de Dixmude, d'Ypres, de Poperingue, de Warneton, de Commines et de Werwick; que la navigation de la Lys, depuis l'embouchure de la Deule en remontant, serait libre; qu'aucune province, ville, fort ou place des Pays-Bas espagnols ne pourrait jamais échoir à la couronne de France, ni à aucun prince ou princesse de la maison ou ligue de France.

à quelque titre que ce pût être; que les états généraux remettraient au roi la ville, la citadelle et la châtellenie de Lille, les villes d'Orchies, d'Aire, de Béthune et de Saint-Venant, avec leurs bailliages, gouvernances, appartenances, dépendances et annexes; que la religion catholique romaine serait maintenue dans les Pays-Bas autrichiens ; que les communautés et les habitants des pays et des villes que le roi de France cédait seraient conservés dans la libre jouissance de tous leurs priviléges, coutumes, exemptions, droits, octrois communs et particuliers, charges et offices hereditaires, avec les mêmes honneurs. rangs, gages, émoluments et exemptions. »

Telles étaient les conditions de craité d'Urrecht, oi Louis XIV signa sa propre humiliation, lui qui, se peu de tenja suparavant, dictait peu de tenja suparavant, dictait toutefois refusa d'y souserire, et la guerre continue et Allemagne, où le marchal de Villars prit Landau et Frhourz. Mais ces ouquetes mêmes fureut un actienniement a la pair, qui 1714, sur les bases dutraité d'Urcent, par le prince Eugene au nom de l'enpereur, et par Villars au nom du roi, et qui fut ratifiée plus tard, le 7 septe qui fut ratifiée plus tard, le 7 seple fair la France. En Primpire et par la France.

Maintenant que Louis XIV était entièrement mis hors de la question, les difficultés étaient loin d'être terminées; car il restait à régler entre l'Autriche et les Provinces-Unies la fameuse question de la barrière posée par le traité d'Utrecht. Des conférences furent ouvertes à Anvers en 1714; et, après des discussions longues et épineuses, elles aboutirent au traité du 15 novembre 1715, qui rappelait une partie des stipulations consacrées dans celui d'Utrecht, et qui déterminait, en outre, quelles seraient les forces destinées à défendre les places fortes dont la barrière était composée. C'est ainsi que l'on convint d'entretenir dans les Pays-Bas autrichiens un corps de trente à treutecion mille hommes, dont l'empereur devait fournir trois cinquiemes, et dont deux cinquiemes serient procurés par les états généraux, sauf à augmenter ce nombre selon le besoin. Les villes et les châteaux de Namutes places de Menin, de l'empereur de l'empereur de l'empereur de l'empereur de l'empereur de l'empereur fort de Knock, reçurent des garnisons lollaudaises.

Louis XIV ne survécut guère à cet acte, qui fut en quelque sorte le testament politique qu'il laissa à la France: car il mourut dans le cours

An milieu de cette longue lutte, pendant laquelle était mort Guillaume III en 1702, les états généraux avaient perdu en ce prince leur statbouder, etcn même temps leur amiral telur capitales général. Comme il ne laissait point de descendant mile, h'recfinde ut sathouderta, stipulé en l'hercfinde des stahouderta, stipulé en pendant des parties de l'autorité de l'au

de la nième année 1715.

dre, d'Utrecht et d'Over-Yssel s'étaient prononcées dans le même sens. Mais ce ne fut pas sans de grands troubles que cette crise se passa, l'abolition du stathoudérat ouvrant de nouveau les portes aux mouvements anarchiques et aux collisions inévitables auxqueis elle donna lieu entre

déclaré aux états généraux qu'ils en-

tendaient la regarder comme abolie.

Les provinces de Zéclande, de Guel-

les pouvoirs publies.

A ces désordres intérieurs venaient se joindre les plaintes que les Provinces ne cessaient de proférer sur les pertes que la guerre leur causait, depuis que le parlement agalias avait résolu, en 1703, que tout commerce devait être interrompu entre les Pays-Bas d'un côté, et la France et l'Espagne de l'autre game de l'autre.

C'est ce double motif qui fit si souvent incliner les états généraux vers les négociations offertes par la France.

Dans les dernières guerres . l'État s'était singulièrement appauvri : la dette était montée à plus de trois cent cinquante millions de florins. Si les citoyens étaieut riches, il était de leur intérêt de ne pas la laisser s'augmenter encore, afin de ne point voir compromis leurs capitaux particuliers. Aussi l'armée fut bientôt diminuée, et réduite à trente-quatre mille hommes. La flotte subit également une réduction considérable. Dans cette situation, il importait qu'on se tint à une stricte nentralité, et qu'on se gardat de s'ingérer désormais dans aucune complication européenne, par laquelle on eût pu être engagé dans une guerre. Tous les soins de la république tournérent, dès ce moment, vers ce but.

Ponrtant elle se laissa encore entrainer, en 1717, dans une alliance avec la France et l'Angleterre pour la defense du traité d'Utrecht, que la cour d'Espagne s'apprétait de nouveau à rompre. Mais lorsque, en 1718, les Espagnols ayant attaqué les possessions autrichiennes en Italie, l'Empire, déjà allié avec l'Angleterre, s'allia de nouveau avec la republique et avec la France, et que, dans la supposition que la république y accéderait, on nomma ce traité la quadruple alliance, les états généraux ne voulurent y entrer qu'à la condition qu'ils ne prendraient aucune part à la guerre, et qu'ils seraient tout simplement considérés comme média-

Les états no se mélèrent pas davantage de la guerre dans le Nord, ou , du moins , lis n'y intervinrent que pour protéger leur eonmerce dans la Baltique, contre les ordonnances rendues par le roi de Suède Charles XII, contrairement au principe selon lequel le pavillon couvre le navire. Ces ordonnances conduisirent à de véritables actes de piraterie, et les Provinces-Unies envoyèrent une flotte pour s'y opposer.

Le traité d'Utrecht avait été loin d'aplanir toutes les difficultés. Il était resté à résoudre un grand nombre de points que le temps était venu développer. Parmi ces points le plus grave était l'établissement d'une compagnie qui s'était formée dans les Pays-Bas autrichiens, dans le but de nouer un commerce direct entre le port d'Ostende et les Indes orientales et occidentales. Les premiers essais eu avaient été si heureux, qu'on ne tarda pas à redoubler d'efforts, et à constituer l'entreprise sur des bases plus larges. Les Hollandais ne pouvaient manquer de voir cette compagnie d'un œil jaloux ; et ils trouvèrent une arme pour s'y opposer dans le traité de Munster, dont ils prétendaient que les articles 5 et 6 interdisaient la navigation des Pays-Bas autrichiens aux Indes. L'empereur soutenait que ces articles ne concernaient que la navigation des Castillans, sans avoir le moindre rapport avec les Pays-Bas; et il maintint en consequence les lettres patentes qu'il avait delivrées, au mois de mai 1719, pour l'érection de la compagnied Ostende, et qu'il confirma le 19 décembre 1722

Pour regler les différends qui s'étajent ainsi accumulés, on était venu à l'idée de réunir un congrès à Cambrai, afin d'arriver aux moyens de les aplanir. Mais les pourparlers et les negociations preparatoires trainerent tellement en longueur, que cette assemblée ne put être ouverte avant le mois de janvier 1724. Les discussions devalent y être d'autant plus vives que les Hollandais, exaspérés par les progrès de la compagnie belge, s'étaient portés d'abord à des actes de violence contre les navires de cette société qu'ils rencontraient sur les mers, et avaient ensuite vaiuement proposé à l'empereur, s'il consentait a retirer ses lettres patentes, de dé-charger la maison d'Autriche des sommes considérables qu'elle devait à la république, et de fournir tout l'entretien des garnisons hollandaises, auquel les Pays-Bas étaient tenus de contribuer en partie, conformément au traité de la barrière.

Toutefois le congrès de Cambrai n'amena pas le moindre résultat, II ne fixt que le précurseur d'une compication nouvelle. Car bientôt, le 30 avril 1725, l'Espagne conclut avec l'empreur un traité particulier , par lequel ces deux puissances se promineut une garantie mutuelle pour tous les vaisseaux de leurs pays qui pourmeint d'ure atteude ou pris par qui ure la ligne; avec l'ençagement expris de venger les totts et les injures que chacune des deux parties pourrait avois soulferts de e chef. Cet article consacrait clairement et directement mainten de la compagnie osten-

Le commerce anglais avait le même intérêt que le commerce des Provinces-Unies à l'abolition de cette société; et la France voyait, dans l'union intime qui venait de s'établir entre l'Espagne et l'Autriche, un renouvellement de l'époque de Philippe II. Aussi ces trois puissances se réunirent en quelque sorte contre l'Espagne et l'Autriche par un traité conclu a Herrenhausen, en Hanovre, le 3 septembre 1725. L'influence que George I d'Angleterre exercait sur son gendre, Frédéric-Guillaume I de Prusse, réussit même à faire entrer un moment ce souverain dans cette alliance, dont il ne tarda cependant pas à sortir pour se rattacher à l'empereur, mais dans laquelle il fut remplacé par la Suède et par le Danemark, tandis que l'Autriche gagna de son côté la Russie.

Ainsi, pendant quelque temps l'Europe se montra divisée en deux camps. Dans cet état de choses, les éléments de guerre s'amassaient, et le continent pouvait être entraîné de nouveau dans une lutte générale.

Les rapports entre l'Angleterre et l'Espagne étaient arrivés à un grand degré de complication; et cette der-niere puissance s'apprêtait à assièger Gibraltar, que les forces auglaises avaient conservé. D'un autre côté, le discours du trône, prononcé par le roi George (1º al Jouverture du parlement, en janvier 1727, avaits viveneut irrité l'Autriche, que l'empreur menaça

l'Angleterre d'une guerre, si des explications satisfaisantes ne lui etaient données. Une explosion allait ainsi avoir lieu, quand le cardinal de Fleury, qui dirigeait alors le cabinet français. s'entremit tout à coup pour arranger cette difficulté. Des préliminaires furent signés à Paris au mois de juin ; et il fut établi que les hostilités seraient arrêtées; que la compagnie d'Ostende serait suspendue après le terme de sept années, et que des négociations ultérieures seraient ouvertes dans un congrès à Aix-la-Chapelle. Cette assemblée toutefois n'ent pas lieu dans cette ville : elle se réunit à Soissons en 1728, et presque toutes les cours de l'Europe v envoyèrent des plénipotentiaires, Mais les prétentions qui y furent produites étaient, de leur nature, trop divergentes pour qu'on pût parveuir à s'entendre ; de sorte que cette réunion se sépara l'année suivante, sans avoir conclu la moindre chose. Cependant les négociations se continuerent à la cour de France jusqu'en septembre 1730, mais sans conduire davantage à un résultat.

Un meilleur succès avait été obtenu à Madrid, où des pourparlers avaient eu lieu pendant ce temps ; car la France et l'Angleterre avaient réussi à détacher de nouveau l'Espagne de son alliance avec l'Autriche, et à attirer de leur côté ce royaume par le traité de Séville, qui fut signé le 9 novembre 1729. Les états généraux des Provinces-Unies accédérent aussi à cet acte, qui réglait entièrement en faveur de leur commerce les différends relatifs aux Pays-Bas autrichiens. L'empereur refusa d'abord d'y souscrire; maisenfin, le 16 mars 1731, toute cette longue contestation parut devoir se terminer par le traité de Vienne. Les états généraux y furent nommés comme partie principale. Les Anglais et les Hollandais y reconnaissaient l'indivisibilité des Etats de la maison d'Autriche, comme essentielle pour le maintien de l'équilibre de l'Europe, et s'engageaient à la garantir, à condition que l'empereur se déciderait à sacrifier la compagnie d'Ostende, qui

Alt upprimée, en effet, par Tartiele 5, portant que tout commerce et toute navigation aux Indes orientales, dans toute l'étende de Pays-Bas sutri-chienas et des pays qui avisent été sous de Charles II, avaient abbits à perpétuité. Les Provinces-Unies, avant de Gharles II, exaient abbits à perpétuité. Les Provinces-Unies, avant de signer ce traité, voulurent que la stipulation relative à la navigation et au commerce de Pays-Bas autriebiens au commerce de Pays-Bas autriebiens du commerce de Pays-Bas autriebiens du commerce de Pays-Bas autriebiens du commerce de Pays-Bas autriebiens de commerce de la commerce de Pays-Bas autriebiens de commerce de la commerce de Pays-Bas autriebiens de la commerce de la c

Désormais la république holtandaise n'avait plus à songer qu'à son commerce, et qu'à amasser des richesses : elle ne fut distrate un moment de ce soin que pour se poser, avec l'Angleterre, comme médiatrice dans la guerre qui s'éleva au sujet de la succession au trône de Pologne après la mort du roi Auguste II, et pour amener la paix de Vienne de 1738. Cette pacification obtenue, les Pro-vinces-Unies se remirent à leurs travaux paeifiques, développent leur prospérité d'une manière presque fabu-leuse. On peut s'en faire une idée par la splendeur que la compagnie des Indes orientales atteignit; ses dividendes produisaient quarante pour eent tous les ans, et ses actions étaient mon-

tées à six cent einquante pour cent. Mais, tandis que la république prospérait ainsi dans le repos momen-tané qui lui était donné, un événement arriva, qui l'entraîna de nouveau dans le tourbillon des affaires européennes. L'empereur Charles VI, dernier mâle de la maison de Habsbourg-Autriehe, mourut en 1740; et sa fille Marie-Thérèse vit la snecession paternelle compromise, malgré les stipulations et les garanties de la pragmatique-sanction, publiée à Vienne le 19 avril 1713, et elle se trouva bientôt elle même en butte aux attaques de toutes les ambitions jalouses de la grandeur et de la puissance autriehiennes. Les princes voisins comptaient sur la faiblesse de cette jeune femme, pour lui arracher chacun un lambeau de ses domaines. La Bavière, la Sate et l'Espagne donnèrent le premier signal. La Prusse envahit la Silésie. Enfin la France prit les armes, sans aueun but d'agrandissoment, il est vral; mais pour humilierune rivale qu'elle supportait avec dépit sur le continent, tandis que, de son eôté, la Sardaigne s'empara du Milanais.

Milanais. Les Provinces-Unies et l'Angleterre furent les seules alliées de Charles VI qui restèrent fidèles aux engagements qu'elles avaient contractés avec lui. Il s'agissait de montrer que les traités n'étaient pas de vaines stipulations que la force avait le droit de rompre, mais qu'ils étaient placés sous la garantie solennelle de la morale publique. Aussi, les états généraux augmenterent aussitôt leur armée de einquante mille hommes, malgré les remontrances de la France, et se décidèrent à soutenir Marie-Thérèse par d'importants subsides. L'Angleterre ne resta pas en arrière : elle envoya, à titre d'alliée de l'Autriehe, un corps de seize mille hommes dans les Pays-Bas, pour occuper les places de Gand, d'Oudenaerde, de Courtrai, de Lierre, d'Ostende et de Nieuport. Les états de Hollande, eroyant qu'il ne suffisait pas de secourir la jeune Impératrice par des subsides, et qu'il fallait lui fournir une aide plus efficace, proposèrent de lui envoyer une armée auxiliaire de vingt mille hommes. Cette résolution fut embrassée par les états généraux, et cette armée entra dans les provinces belges, que les Anglais quittèrent pour se transporter sur le Rhin, et prendre une part active à la guerre.

Le prodent et eirconspec tardin al de Pleury étant mort en 1744, la France déclara aussitôt la guerre aux Anglia. Les hostilités commencient donc étalement sur mer, et le commerce des Provinces-Unies en eut considérablement asoutirir. En même temps une arme française pender dans la Flandre et conquit cette province, d'où cependant le duc de Lorraine, accourre du Rhin avec les troupes impfristes, pavrint à la chasser.

BELGIQUE ST BOLLANDS

Quand on eut appris à la Haye qué la France venait d'occuper les villes de la barrière en Flandre, l'inquiétude fut grande, et les états généraux résolurent d'envoyer une seconde armée de vingt mille hommes au secours de Marie-Thérèse, en augmentant en même temps leurs forces de terre de douze mille combattants. Par suite de cette résolution, il se trouvait dans les Pays-Bas autrichiens un total de quatre-vingt mille Hollandais, Autrichiens et Anglais, pour tenir tête aux Français, commandés par le maréchal de Saxe. Mals le maréchal, n'étant pas en mesure de lutter contre toutes ces forces réunies, ne put tenir la campagne; et les alliés pénétrèrent jusque dans la Picardie, exercant partout les plus grands dégâts. Cependant les factions s'étaient ré-

veillees au cœur des Provinces-Unies. La maison d'Orange avait conservé dans la république de nombreux partisans , qui songeaient à faire élever au stathoudérat le jeune prince de Nassau-Dietz, qui était maintenant le représentant et le chef de la famille d'Orange, et possédait l'appui du roi George II d'Angleterre, dont il avait épousé la fille. Ce furent eux qui parvinrent à populariser d'abord l'idée de prendre parti pour Marie-Thérèse. A leur tête se trou-vaient les frères Van Haren, tous deux membres des états de Frise et des états généraux. Le jeune prince servait dans l'armée autrichienne, sous les ordres du prince Eugène. Il vit son parti s'augmenter à mesure que la guerre se developpait, et enfin approcher le moment où il serait appelé la dignité tant désirée de stathouder. La Frise prit l'initiative, et demanda qu'il fût nommé par la république rénéral d'infanterie. Les provinces de Groningue, de Gueldre et d'Over-Yssel appuyerent celle de Frise; mais la Hollande et la Zéelande s'opposèrent vivement à cette proposition. Cette fois le vœu des orangistes ne se réalisa point. Le moment de réussir ne devait arriver pour eux qu'en 1744

Après le traité de Fuessen . la France tourna presque exclusivement ses forces contre les Pays-Bas autrichiens. Une de ses principales entreprises, au début de la campagne de l'an 1745, fut le siège de Tournai, qu'elle envaluit avec toute son armée, commandée par le maréchal de Saxe. Pendant que ces forces étaient ainsi occupées, les alliés, Anglais, Autrichiens et Hollandais, accoururent pour dégager cette place. Le 11 mai, les deux partis se trouvèrent en présence dans la plaine de Fontenoy, où se livra une des batailles les plus mémorables de ce siècle. Les Français remportèrent une victoire signalée, qui fut bientôt sui-vie de la clinte de Tournal.

Après cet éclatant succès, Louis XV fit offrir aux états généraux, par son ambassadeur à la Haye, les conditions les plus favorables, s'ils voulaient consentir à rester neutres dans la lutte; mais ils tardèrent si longtemps de donner une réponse décisive, que l'armée française, ayant repris ses opérations, se trouva bientôt en possession de toute la Flandre orientale et d'une grande partie du Hainaut.

La campagne suivante ne fut pas moins heureuse pour les armes francaises, le débarquement du prétendant au trône d'Angleterre ayant force les Anglais à rentrer dans la Grande-Bretagne, et à affaiblir ainsi l'armée des alliés. Dès le mois de février, les Français prirent Bruxelles, et sirent prisonniers un grand nombre d'Impériaux et de Hollandais. Avant de poursulvre ses avantages, Louis XV proposa de nouveau à la république un traité de neutralité, que les états généraux refusèrent derechef, évidemment à l'instigation de l'Angleterre, qui, en prolongeant la guerre, espérait faire obtenir à la fois dans les sept provinces le stathoudérat au prince d'Orange, quand les affaires de la république se trouveraient un peu plus compromises qu'elles ne l'étaient déjà. Malgré ce refus, on ouvrit cependant des conférences à Bréda pour des pégociations ultéricures, et les Français continuèrent. Le mois à s'avancer dans le Brabant. Le mois de mai leur donna la citadelle d'Anvers; le mois de juillet, la place de Mons. Namur et Huy, avec leurs ethateaux forts, tombérent à leur teur. Enlin, l'autonme veau, toute la Belgique, à l'acception de la province de Luxembourg, se trouvait à la discrétion du roi.

Des la lin de l'hirer, les drapeaux de Louis XV entrèrent dans la Flandre zéelandaise; et, avant les derniers jours d'avril, presque toute cette partie des domaines de la république se trouva soumise: l'Écluse, Yzendyk et Liefkenshoek.

"ST. CL. Leiksensoek."

"A C. Leiksensoek."

"A CL. Leiksensoek."

Peudant ce temps, les conférences tenues à Bréda avaient été rompues, sans qu'elles eussent abouti à rien; et les Français avaient enlevé le resto des places de la Flandre zéelandaise, d'où ils menaçaient continuellement la Zéelande elle-même. Tout à couv. après y avoir laissé de boanes, garnisons, il soconentrèrent leur armée derrière la Dyle, et se portèrent hrusquement vers ia Meuse, du céts de Tongres. Les alliés accoururent su même instant de Bréda pour couvrir, la place de Maestricht, qu'ils crurent la place de Maestricht, qu'ils crurent menacée par l'ennemi. Les deux armées se reacontrèrent près de cette ville, à Lawfeldt, le 2 juillet, et se livrèrent un combat meurtrier, qui se décide en faveur des armes françaises.

Les vainqueurs résolurent alors une entreprise dont l'idée, et plus encore le succès, étonnèrent l'Europe : ce ful le siège de Berg-op-Com. Les éfforts des plus faneux capitaines, avaient échoué devant cette place, le prince de Perme en 1588, le marquis de Spinola en 1622; et elle passait pour imprenable, car elle avait eté fortiée par Doctourn, et elle d'atti fortiée par Doctourn, et elle d'atti Les François l'emportèrent le 16 septembre.

La terreur que le bruit de cette conquête produsit dans les Proviness-Unies fut grande; et il fallut songer, pour la défense du territoire de la république, à lever un nouvel armement en Hollande et en Zeelande, et à frapper le pays de fortes contributions, destinées aux dépenses de la guerre.

Le péril inspira un autre moyen encore : c'était de concentrer le pouvoir, en élevant le prince d'Orange à la dignité de stathouder béréditaire. La noblesse de la province de Hollande proposa de stipuler cette hérédité, non-seulement en faveur de la descendauce masculine du prince, mais encore en faveur de sa descendance féminine. Le peuple avait été préparé, par une foule de pamphlets, à cet événement. Le 16 novembre 1747, les états de Hollande proclamèrent le stathoudérat héréditaire dans l'une et dans l'autre descendance de la maison d'Orange; mais toutefois avec la stipulation qu'on en tiendrait exclus les princes qui possederaient la dignité royale ou électorale, ceux qui ne professeraient pas la religion protestante,

et les princesses qui auraient épousé un mari étranger à ce utile. Toutes les autres provinces suivirent successivement et avec enthousisme l'exemple de celle de Hollande. Enlin, le détouement et l'affection pour le prince étaient tels, qu'on étendit considérablement les attributions du stathouder, qui fut même nommé gouverneur général des Indes hollandaises, titre qu'aucun de ses prédécesseurs n'avait encore porté.

#### § II. GOUVERNEMENT DES STATHOUDERS HÉ-RÉDITAIRES JUSQU'EN 1787.

Depuis que les conférences de Bréda avaient été rompnes, un nouveau congrès s'était ouvert à Aix-la-Chapelle. Mais, le 27 janvier 1748, les plénipotentiaires de Marie-Thérèse, de l'Angleterre, des Provinces-Unies et de la Sardaigne concertèrent à la Have, en dehors du congrès, une alliance dans le but de faire en commun la guerre à la France. A cette ligue devaicnt se joindre les troupes auxiliaires que la Russie rassemblait en Livonie, au moyen des subsides que l'Angleterre et la république hollandaise lui avaient fournis. Cependant, comme on était des deux côtés également fatigué de cette lutte, les négociations d'Aix-la-Chapelle prirent bientôt une tournure toute pacifique. Au mois d'avril, les Français avaient investi la forteresse de Maestricht, et l'avaient réduite dans les premiers jours du mois suivant. Ce fut le dernier événement militaire qui frappa les Pays-Bas; car la menace faite par la France de raser les fortifications de Berg-op-Zoom avait amené tout à coup les états généraux à accéder aux préliminaires d'Aix-la-Chapelle, qui furent signés le 30 avril.

En vertu de ces préliminaires, touse les conquêtes faires jusqu'ac ejourfurent restituées : l'armée russe, qui se trouvait déjà en marche, retourna sur ses pas; et, après de longues négociations avec l'Autriche, toutes les difficultés furent enfin levées : de manière que, le 18 octobre, on signa une paix par laquelle la France s'enragozit à rendre les provinces belges, la Flandre zéelandaise, et les places de Berg-op-Zoom et de Mascricht. Le traité de la barrière ne fut pas renouvét; et, bienque la république, après l'évacuation de la Belgique par les Français, conservât le droit de tenir garnison dans les forteresses désignées dans ce traité, la plupart furent laissées dénantelées, et rendues militairement intenables.

Ls paix d'Aix-la-Chapelle svant définitivement mis fin à la guerre, les Provinces-Unies purent de nouveau se livrer exclusivement à leur développement intérieur. Elles s'identifierent tellement avec leur stathouder, que, si ce prince avait possédé l'amour de la domination comme le possédèrent les fils du Taciturne, il ent pu mettre a profit, sans aucun péril, l'amour et l'affection populaires, pour fonder une souveraineté réelle en faveur de sa maison. Mais il respecta la confiance nationale, les droits populaires, et l'institution traditionnelle des états generaux. Il ne s'appliqua qu'an bienêtre, à l'indépendance et à la prospérité de l'État; et lorsqu'il mourut, le 22 octobre 1751, âgé de quarante ans à peine, il laissa le nom de Guillaume IV cher et respecté.

Il n'était resté de ce prince qu'un fils, Guillaume V, né le 4 mars 1748, et par conséquent mineur encore. Sa mar place, et mit à la tête del armée le duc Louis-Ernest de Brunswick-Wolfenbuttel.

Sous cette régence, la république jouit pendant quelque temps d'une paix profonde. Elle mit tout en œuvre pour garder une stricte neutralité dans la guerre de sept ans. Mais elle eut beaucoup à souffrir dans son commerce, à cause de la lutte nouvelle qui ne tarda pas à s'élever entre l'Angleterre et la France. L'Angleterre avait pris les armes, parce que les Français voulaient l'empêcher de bâtir des forts sur leur territoire au Canada, et que les Espagnols se refusaient à laisser leurs possessions ouvertes à ses contrebandiers. Ce ne furent là, il faut le dire, que des prétextes : car le but réel des

Anglais était la ruine des colonies espagnoles et françaises. La paix d'U-trecht leur avait assuré la prépondérance maritime, en absissant la France; et ils la consoliderent par l'ascendant qu'ils exercaient sur la Hollande. Irrités de voir que les Provinces-Unies refusaient de les aider dans leur querelle avec la France, ils inquiétèrent de toutes les façons les vaisseanx de la republique, arrêtant et déclarant de bonne prise tous ceux qu'ils rencontraient dans les eaux des colonies françaises. Blentôt ils se mirent à les enlever sans aucune formalité, ne se donnant plus même la peine de se fonder sur le prétexte spécieux de se-

cours donnés à leurs adversaires. Cette manière d'agir excita naturellement des plaintes graves contre la régente, qui était une princesse anglaise; et le parti contraire au stathouderst puisa une certaine force dans ces circonstances. Aussi, quand cet état de choses eut conduit la princesse à demander que le nombre des troupes de terre fût augmenté de quinze mille bommes, et qu'outre les quarante-huit vaisseaux de guerre que la république tenait en mer, on en armát vingt-cinq autres, pour protéger plus efficacement le commerce, ses adversaires, surtout ceux que comptait la Zéclande, voulurent que l'on appliquât exclusivement toutes les ressources de l'Etat aux armements maritimes. De là naquit une latte intérieure qui edt peut-être eu de sérieux résultats, si la mort d'Anne d'Angleterre, arrivée en 1759, n'était venue y mettre un terme.

Le ducéé Brunswick resta chargé de la tutellé disjune prince et du commandement de l'armée, et les états des différentes provinces reprirent l'escreice des nutres attribution du stathouter. Pendant cettenps, la pétiteguerre de la la la commanda de l'armée, de la commanda del commanda de la commanda del commanda de la commanda del commanda de la commanda del commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda del commanda

la force et la prospérité de la république. Les Anglais s'emparérent en 1757 du commerce du Bengale, su détriment de la Hollande. Ils s'établirent ensuite à Ceylan et sur les Moluques. Mais enfin les traités de Paris et d'Hubertsbourg vinrent mettre un terme à ces bostilités, en 1763.

Dans une république telle qu'était celle des Provinces-Unies, où plusieurs pouvoirs politiques se tenaient en quelque sorte juxtaposés sans être relies de manière à faire un ensemble il y a nécesssirement plus de facilité pour les projets politiques individuels. que dans un état plus solidement composé. Il n'y avait donc pas lieu de s'étonner qu'un bomme aussi énergique et en même temps aussi ambitieux que le duc de Brunswick cherchât à tirer parti de son influence comme tuteur du jeune stathouder, pour se créer une position solide dans l'État. Il essaya de se mettre à la tête du parti contraire au stathoudérat, qu'on appelait aussi le parti patriote ou républicain. Par une réaction inévitable, les partisans du stathouder s'appliquèrent à restreiudre de plus en plus l'autorité du duc, et travaillèrent à faire déclarer majeure la princesse Caroline, sœur aînée de Guillaume V, et à la faire investir de la régence jusqu'à la majorité de son frère. Lis avaient à leur tête la grand'mère du eune prince, et Van Haren, député de la province de Frise aux états généraux. Ce dernier surtout génait considérablement le duc, qui ne parvint à écarter ce puissant adversaire qu'en l'accusant publiquement d'inceste, dans un pamphlet qu'il répandit à profusion. Van Haren eut beau être renvoyé de cette accusation en 1762, par la cour de Frise; son importance politique était brisée; et, par la chute de ce seul homme, qui était l'âme de son parti, le duc triompha, et affermit

de plus en plus son influence. L'année suivente, Guillaume V ayant atteint sa quinicième année, prit solennellement place dans l'assemblée des états généraux. Le 18 mai 1766. il fut déclaré unaieur, ayant disbuit ans accomplis. Mais, avant ce moment, le duc de Brunswick avait eu l'adresse de se faire donner par le prince un acte, d'abord teon secret, qui le reconnaissait comme conseiller du stathouder, et continuait ainsi ses pouvoirs de tuteur au delà de leur llinite légale. Le prince était de cette manière dans la dépendance d'un homme qui le tenait entierement sous son pouvoir, sans être retenu par aucune espèce de responsabilité. Le grand pensionnaire Steyn et d'autres hauts fonctionnaires savaient l'existence de cet acte; mais, malgré toute la volonté qu'ils eurent de l'annuler, ils ne purent y reussir. Force fut doue de laisser venir les événements.

Heureusement pour la paix inté-rieure de la république, il arriva une suite d'années où la richesse et la prospérité matérielle s'accrurent de nouveau d'une manière presque miraculeuse. Ce qui peut en donner une idée, c'est que la dette de l'État s'était élevee à cent dix pour cent, bien que l'intérêt ne fût que de deux et demi pour cent. Nulle part on ne rencontrait un pauvre. L'abondance régnait partout, et il semblait qu'une bénédiction par-tienlière fut descendue sur le pays. Mais ce fut précisément cette richesse qui lui fut fatale : elle fit oublier la possibilité du retour de la guerre, et on laissa déchoir la force qui était tonte l'existence de la république. c'est-à-dire la flotte. Si le sommeil fut long et doux, le réveil fut pénible. Pendant la guerre de l'indépendance dans l'Amérique du Nord contre l'Angleterre, les Provinces-Unies cherchèrent de toutes les manières à rester nentres, selon l'esprit de leur véritable politique. Elles ne le purent pas plus qu'elles ne l'avaient pu quelques années auparavant : leur commerce en recut les plus notables dominages. Elles manquaient de tous les moyens militaires indispensables pour faire respecter leur neutralité; et toutes les tentatives que put faire le stathonder pour pousser les états généraux à des armements plus considérables sur terre et sur mer échouèrent, dans ce riche pays, contre le prétexte de l'impuissance. Ce spectaele misérable fit déchoir si complétement la république, que l'Europe ne dut plus la regarder qu'avec mépris, après l'avoir longtemps regardée avec terreur et admiration.

Les pertes redoublées que l'Angleterre faisait subir au commerce des Provinces-Unies ne furent pas cepeadant sans réveiller quelque énergie dans nuefraction du pays; mais ce ne fut que dans le parti républicain, toujours hostile au stathouderat. Il espérait ponvoir tenir tête aux Anglais avec e secours de la France, qui, enveloppée dans la lutte des Américains du Nord contre la mère patrie, traitait les états généraux avec les pius g...... L'Angleterre, de son côté, croyait, en vertu des traités, être en droit d'invoquer l'aide de la république. Elle s'ap prétait déjà à alléguer les stipulation. signées entre les deux pays au sujet de la possession de Gibraltar, qui avait été garantie par les Provinces-Unies, et que les Français et les Espagnols venaient d'attaquer. Mais le stathouder s'empressa d'entrer en négociation avec la cour de Londres, et essava de la détourner de cette sommation et de faire suspendre une décision à ce sujet. Le résultat de cette démarche fut que le parti républicain crut le prince acquis aux intérêts de l'Angleterre.

Les affaires étaient arrivées à ce point, qu'il ne fallait qu'un rien pour amener une collision avec l'Angleterre. bien que le stathouder s'appliquât de toutes ses forces à l'empécher. Mais les événements furent plus forts que lui. Les Anglais voyaient avec deplaisir le commerce de bois de construction que les Provinces-Unies faisaient avec la France. Ils le déclarerent commerce de contrebande; et la république l'avant continué malgré cette défense, ils lui signifièrent qu'ils ne se tiendraient plus liés à elle par aueun traité, si elle ne se bornait pas à la neutralité la plus complète. Les états généraux s'étaient réservé un déla pour répondre : mais on le laissa expirer sans avoir pris une résolution, et, à dater du 17 avril 1780, tous les traites qui existaient entre l'Angleterre et les Provinces-Unies furent considérés comme n'ayant plus ni force ni valeur. Dans ces circonstances, le stathouder obtint que du moins les forces militaires du pays fussent augmentées, et la république chercha à se rattacher à la neutralité armée des puissances du Nord. Mais un malheureux hasard fit éclater la guerre avant que l'on eût pu s'entendre avec ces États, et avant le terme où l'on pouvait calculer qu'elle arriverait. Le pensionnaire d'Amsterdam, Van Ber-kel, avait conclu en 1780, avec un émissaire américain, un traité de commerce provisoire, pour le temps où, la paix revenue, l'Angleterre reconnaîtrait l'indépendance américaine. Ce traité tomba malheureusement entre les mains des Anglais. Le cabinet de Londres rappela aussitôt son ambassadeur de la Haye, et déclara la guerre aux états généraux.

Si dangereuse que dit être pour les provinees. Unies ne lutta avec l'Angleterre, dans l'état ois e trouvait agletere, dans l'état ois et trouvait et les provinees, escept la Zéchnide, accepterent espendant le dél. L'oppicain, qui se fortifait dans la ympashie ani, qui se fortifait dans la ympashie chiement democratiques, était trop l'exemple de l'Amérique du Nord, et qui entretenait avec soin tous les élements democratiques, était trop intéressée à une guerres contre les Anguis préparait. Seudement il ne suffinait pas de la résolution de l'esprit qui se préparait. Seudement il ne suffinait pas de la résolution de l'esprit de parti pour vaiore; il fallait combattre, et avoir surfout les moyens et avoir surfout les moyens ce qui manquait.

Avant la fin du mois de janvier 1781, les corsaires anglais avaient déjà fait sur le commerce des Provinces-Unies un butin de quinze millions de florins; et bien plus grandes encore furent les pertes qu'elles subirent dans leurs colonies des Indes occidentales, qui, restées sans défense, se trouvèrent

subitementattaquées par l'amiral Rodney. L'assistance des Français leur rendit, il est vrai, les établissements de Saint-Eustache, de Berbice, d'Essequebo et de Démerary, que les ennemis avaient déjà occupés; et elle leur conserva le cap de Bonne-Espérance. Mais les possessions hollandaises sur la côte de Coromandel furent perdues en grande partie dès le mois de juin 1781, Négapatnam dès le mois de novembre. L'année suivante, en janvier. les Anglais enlevèrent le port de Trinconomale dans l'île de Ceylan, avec les forts qui en dépendaient. Enfin , tous les établissements néerlandais à Sumatra, au Bengale, à Surate, à Malabar et dans la Guinée, tombèrent au pouvoir de l'ennemi.

Tous ées désastres portèrent un coup ai terrible à la compagnie des Indes orientales, qu'elle fut forcée de suspendre ses payments, et qu'elle ett ét frapée d'une ruine complète, si la province de Hollande ne lui était venue et de la compagnité de la compagnité

L'irritation était payenne à son comble, moins à cause de ces malheurs qu'en raison de la lenteur que mettait le stathoude aux armentants mettait le stathoude aux armentents avec les Anglais; co qu'on attribusit surtout Al'induence du duc de Brunavica, qu'on avait va naquére dans surtous Al'induence du duc de Brunavica, qu'on avait va naquére dans dura britannique. Aussi, on commençable de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la companya del companya de la compan

La chutedu ministère de lord North, à Londres, donna bientôt lieu à des propositions de paix de la part du cabinet anglais aux Provinces-Unies. Mais tous les esprits étaient trop irrités, pour que la république voulût en enteudre parler. File repoussa éralement les offres de médiation que lui firent la Russie et d'autres cours, et reconnut solennellement, en avril 1782, les États-Unis de l'Amérique du Nord, avec lesquels elle conclut ouvertement, en octobre, un traité

de commerce. Mais à peine eut-elle signé ce tratté, que les Français, après avoir jusqu'alors tout mis en œuvre pour tenir les états généraux éloignés de l'Angleterre, entrèrent eux-mêmes en négociation avec les Anglais. La défaite de l'amiral français de Grasse dans les Indes orientales, et le mauvais succès de l'entreprise tentée sur Gibraltar, engagérent le cabinet de Paris à pousser avec ardeur ces négociations, dans lesquelles il fit intervenir, comme ses alliés, l'Espagne et les États-Unis américains. Ces puissances signèrent, en 1783, la paix avec l'Angleterre. Les Provinces-Unies, qui, dans leur irritation, avaient jusqu'alors refusé tout traité séparé, durent consentir à l'abandon de l'établissement de Négapatnam sur la côte de Coromandel, par le traité de paix qu'elles signèrent avec la Grande-Bretagne le 20 mai 1784. Leurs autres colonies leur furent restituées, mais à la condition que les navires anglais obtiendraient le libre accès aux Mo-

luques. La faiblesse que la république holandaise montra dans tout le cours de cette guerre paraît avoir encouragé l'empereur Joseph II dans l'idée de réclamer la liberté de l'Escaut. Après la mort de sa mère, ce prince était enu aux Pays-Bas pour s'y faire inaugurer. De là il entreprit, en juin 1781, un voyage dans les Provinces-Unies. Il fut frappé du bien-être et de la richesse qui s'y offraient partout à ses yeux, malgré les pertes énormes que la guerre leur avait fait subir; et il songea que la Belgique, après avoir fleuri de même deux siècles auparavant, n'était déchue si profondément que par la fermeture de l'Escaut, le plus désastreux des résultats du soulevement contre l'Espagne. Des ce moment, sans tenir aucun compte des

traités qui réglaient la navigation de ce fleuve, il résolut de l'affranchir. Pendant son séjour en Belgique, il avait érigé Ostende en port franc. A son retour à Vienne, il déclara que son intention était de démanteler complétement les forteresses de la barrière, Les Provinces-Unies étaient alors en guerre avec les Anglais, et elles avaient les Français pour alliés : elles laissèrent donc faire l'empereur. La barrière fut abattue. Mais à peine eurent-elles été forcées de ronclure avecl'Angleterre la paix de 1784, que l'Autriche commença à leur susciter toutes sortes de petites querelles sur des questions territoriales, escarmouches qui devaient préluder à une bataille.

Encouragé de plus en plus par l'inertie où se tenait la république, Joseph li demanda enfin qu'on lui remît la place de Maestricht, et quelques autres territoires de moindre importance; sinon, que la liberté de l'Escaut fut reconnue. Sans attendre une réponse des états généraux, il déclara brusquement que ce seuve était libre, etque tout empêchement que les Hollandais y apporteraient serait regardé par lui comme une déclaration de guerre. En même temps il essaya de faire forcer le passage par un brigantin autrichien; mais ce bâtiment fut saisi par les Hollandais. Aussitôt l'ambassadeur de l'empereur quitta la Have, et Joseph II déclara à la cour de France que son but n'était point de faire des conquêtes dans la guerre qui allait s'ouvrir, mais qu'il avait l'intention bien arrêtée de faire cesser la

Louis XVI commença par offirir sa médiation, e triunit un corps d'observation dans la Flandre française. Les états généroux prirent de leur côté des mesures de défense, instituèrent une mille nationale, et engagêrent le rhingrave de Salm, avec une troupe de partisans. Mais bientôt leurs ingénieurs leur ayant remoutre que les places fortes des frontières so trouvaieut dans un, incroyable délabrement, tant on avait négligé de les

fermeture l'Escaut.

entretenir, toute la faute de cette negligence fut rejetic sur le prince d'Orauge et sur le duc de Bruns-wick, dont on dissit toujours qu'il ne fassia que sur rele sinist toujours qu'il ne fassia que sur le duc sur le dissit toujours qu'il ne version publique, et li fut un moment sur le point d'être mis en accusstou. Les états de lloilande se bornèrent à demonder que sa conduite devrin Tobjet d'une enquêre, et, a la suite de cet acte, qu'il fift renvoyedu terriorire de la republique. Les provinces ricoire de la république. Les provinces rabièrent à cette proposition, et le duc tut enfil force de sortire du pass,

Gebes à l'intervention de la France, un ne n'ut acceptant pas à des bocilités ouvertes. L'empereur se concilités ouvertes. L'empereur se concilités ouvertes. L'empereur se concilités ouvertes de l'empereur se concilités ouvertes de la démoltifonde quelques aures forts, et d'une somme de dix millions de 
lorribe. Il la la leur de la maniferation de l'empereur de l'empe

Tous es événements et toutes ces difficultés avaient donné une grande force au parti des républicains, et ieur opposition en étail devenue d'autant plus vive contre le prince d'Orange. Dans presque toutes les villes ils eurent bientôt le dessus, et des collisions ne tardéent pas à avoir lieu sur tous les points du pays. Le prince, ne se trouvant plus en sièret à la Have, quitta enfin cette résidence, et la Hollande, avant la find le 1785.

Ces divisions intestines firent craindre à la France, alliée de ja patriotes, et à la Prusse, alliée de la famille d'Orange, l'Explosion d'une guerre civile dans la république : aussi ces deux puissances résolurent de la prévenir par leur médiation. Mais Louis XVIII pacifique, dans l'espoir d'acquérir une influence décisire sur les affaires des Provinces-Unies, par le triompile du parti républicajn. Cet abandon isola complétement le plénipotentiaire de Prusse à la Haye, dont les efforts n'obtinrent aucun résultat. Les esprits sages qui se trouvaient parnil les patriotes ne réussirent pas davantage à calmer l'effervescence, qui se ma-nifestait de plus en plus. Les partis s'irritaient chaque jour davan-tage; et cette irritation, portée jus-qu'à la fureur, fit couler le sang, le 9 mai 1787, près de Vreewyk sur le Leck. La guerre civile se trouvait allumée. La ville d'Utrecht était surtout la plus ardente dans cette lutte. Aussi les états généraux résolurent , contrairement à l'avis des états de Hollande, d'intervenir à main armée dans les sauglants débats que cette ville avait suscités. Cependant il restait encore quelque espoir de terminer pacifiquement ce déplorable état de choses.

La princesse d'Orange voulut elle-même le tenter, et clle prit, au mois de juin, le parti de revenir à la Haye. Mais les patriotes l'arrêtèrent entre Gouda et Schoonhoven, et la forcèrent à retourner à Nimègne, où la cour s'était retirée. Cette insulte, ainsi faite à sa sœur, irrita vivement le roi de Prusse Frédéric-Guillaume II, qui en demanda aussitôt satisfaction aux républicains : ils la lui refusèrent, car ils comptaient sur l'appui d'uu corps d'armée français qui s'était réuni près de Givet, sur la Meuse. Mais l'Angleterre intervint au même instant; et, menaçant de commencer la guerre contre quiconque empécherai: le roi de Prusse de demander une juste satisfaction, elle tint de cette manière la France en échec.

Le 13 septembre 1787, le due Perdinand de Brunswick entra sur le territoire de la république avec une armée de vingt mille Prussiens. La place de Gorcum se rendit, après n'avir essuyé que le feu d'une seule hombe, et le tringrave de Salta-ve portant la caisse de l'armée. Enfin, le 18 septembre, la majorité des fats de de Hollande réintégrérent le prince d'Orange dans toutes ses dignités et dans tous ses pouvoirs; et, deux jours après, il fit son entrée à la Haye.

Les patriotes avaient été dispersés de tous côtés dans les provinces par des détacliements prussiens. La ville d'Amsterdam seule offrit une résistance sérieuse. Mais, après quelques

combats énergiques, elle fut réduite à capituler le 8 octobre.

Tous les corps patriotes furent desarmés. On déposa les fonctionnaires nommés par les patriotes, et la lutte finit, la princesse d'Orange s'étant contentée de la retraite des menbres des états de Hollaude, et des magistrats des villes qu'elle désigna. L'armée prussienne se retira ensuite du pays, laissant un corps de trois mille hommes à la disposition des états généraux, pour le terme de six mois.

Si la lutto était ainsi terminée, les haines n'étaient point apaisies. Il y eut de violentes di brutales réactions contre les values, des persécutions contre les values, des persécutions contre les values, des persécutions de la laires, toutes les conséquences des passions déchaînées, levain d'une révolution mal faite, mais qui devait produire bientôt une révolution plus terrible.

## LIVRE XI.

## HISTOIRE DES PROVINCES BELGES JUSQU'EN 1790.

### CHAPITRE PREMIER.

LES PROVINCES BELGES JUSQU'EN 1713.

Le gouvernement des archidues Albert et Isabelle laissa entièrement intacte l'ancienne organisation qui avait été donnée par le roi Philippe II aux provinces belges retournées sous la domination des souverains espagnols. Cependant les états généraux de ces provinces n'étaient que fort rarement convoqués. Nous les voyons se réunir en l'an 1600, pour régler l'état civil, militaire et financier du pays, après que l'archiduc Albert eut été investi de cette partie des Pays-Bas. Nous les voyons s'assembler de nouveau en 1632, quand l'archiduchesse Isabelle, après les succès des armes hollandaises dans les provinces belges, se vit réduite à entrer en négociations avec les Provinces-Unies. Mais ce fut la dernière fois que les états généraux belges figurèrent en corps, sous le règne de la maison de Habsbourg.

Après la conclusion de la palx entre l'Espagne et la république des Pays-Bas en 1648, la guerre continua pendant quelques années encore entre l'Espagne et la France. Ce furent surtout les provinces beiges qui en furent le théâtre : elle ne se termina que le 7 novembre 1659, par le traité des Pyrénées, qui adjugea à Louis XIV, dans l'Artois, Arras, Hesdin, Bapaume, Lille, Lens; dans la Flandre. Gravelines Bourbourg, Saint-Venant; dans le Hainaut, Landrecies, le Quesnoy, Avesues, Marienbourg, Philippeville; dans le Luxembourg, Thionville, Montmédi et Dampvillers; et la France, de son côté, restitua à l'Espague Y pres , Oudenaerde , Dixmude , Furnes, Merville, Menin et Commines.

Jusqu'au traité d'Aix-la-Chapelle. signé le 2 mai 1668, la situation politique et territoriale des provinces belges resta entièrement intacte. Après la première phase de la guerre de la auccession, cet acte assura à la France les conquêtes qu'elle venait de Iaire dans ce pays, à savoir les places de Charleroi, de Binche, d'Ath, de Doual, de Tournai, d'Oudenaerde, de ille, d'Armentières, de Courtrai, de Bergues et de Furnes, contre la resti-tution qu'elle fit de la Franche-Comté. Ce traité fut détruit par celui de Nimègue, qui intervint le 10 août 1678, et fit rendre par les Français à l'Espagne une partie des territoires du Hainaut et de la Flandre , qu'ils avaient obtenus par la paix d'Aix-la-Chapelle, c'est-à-dire, Charleroi, Binche, Ath, Oudenaerde et Courtrai, avec leurs prévôtés, châtellenies et dépendances; tandis qu'il assurait à Louis XIV la Franche-Comté, le Cambrésis, et les villes de Valenciennes, Bouchain, Condé, Aire, Saint-Omer, et leurs dépendances; celle d'Ypres avec sa châtellenie, celles de Werwick, Warneton, Poperingue, Bail-leul, Cassel, Bavai, Maubeuge, et leurs appartenances.

A la suite de la nonvelle guerre que fitéciore le système des chambres de réunion, instituées par Louis XIV, comme le lecteur l'a déjà vu, nous assistons à une série de nouvelles batulies dont la Bedjique est de nouvelle shatilles dont la Bedjique est de nouvelles l'Agrayce, or l'A

La Belgique, bouleversée par tous ces événements, et à chaque instant mutilée dans ses frontières, reste enfin, quelques années, en repos dans les limites que l'acte de Ryswyck lui a données. Elle existe jusqu'à l'extinction de la ligne espagnole de la maison de Habsbourg.

Pendant la guerre de la succession d'Espagne, et particulièrement par suite de la campagne de 1706, la plus grande partie des Pays-Bas espagnols, qui a'était déclarée pour Philippe V, était tombée au pou-, était tombée au pouvoir des Hollandais et des Anglais alliés, qui l'avaient occupée au nom du roi Charles III. Un nouveau conseil d'Etat, composé exclusivement de nationaux et formé sur les bases de l'ancien, avait été investi de l'administration de ces provinces. Il n'obéissait cependant pas directement à Charles III; mais il relevait d'un collége de commissaires anglais et hollandais, qu'on appelait la conférence. Cette conférence transmettait au conseil d'État, sous le nom de réquisitions, les mesures que l'Angleterre et les Provinces-Unies jugeaient nécessaires; et elle était ainsi. à vrai dire, l'autorité souveraine du

Les événements qui se succédèrent jusqu'à la conclusion du fameux traité de la barrière ont déjà été développés; nous y renvoyons le lecteur.

### CHAPITRE DEUXIÈME.

LES PROVINCES BELGES SOUS LA DOMINATION DE L'AUTRICHE JUS-QU'EN 1786.

La signature du traité de la barrière produisi d'abord un vil mécontentement dans toute la Belgique. On rezignati que les Holladais ne missen à profit l'occupation militaire des principales fortresses de ces promiser par proprie proprie de la comla de la companya de la comrances rétièrées à l'emperur, pour l'engager à défendre la dignité de sa ouvronne. Ces représentations surent pour résultat de faire envoyer à la Haye un pléinjotentaire, dans le but d'entamer de nouvelles négociations, à à l'effet d'obtenir que le nombre des places de la barrière en Flandre, tel qu'il était fixé par le traité, fitt diminué. Les négociations es terminàrent par une convention, le 22 décembre 1718.

Immédiatement après la conclusion de la paix d'Utrecht, l'empereur Charles VI avait chargé du gouvernement général des Pays-Bas le prince Eugène de Savoie; mais celui-ci n'étant pas venu remplir lui-même ce poste, l'administration du pays avait été confiée au marquis de Prié, nommé ministre plénipotentiaire pour la Belgique, le 28 juin 1716. Ce seigneur représenta l'empereur à la cérémonie de son inauguration solennelle, qui eut lieu à Bruxelles le 11 septembre de l'année suivante. Il s'occupa ensuite, comme nous venons de le dire, de négocier avec la république hollandaise les modifications à apporter au traité de la barrière. La convention du 22 décembre 1718, qu'il signa avec l'Angleterre et les Provinces-Unies, réduisit à un cinquième le territoire assigné aux états généraux dans la Flandre, assura d'une manière plus positive aux habitants des lieux cédés le maintien et la liberté de la religion catholique, et enfin modifia l'article séparé qui désignait la Flandre et le Brabant comme devant servir d'hypothèque au subside annuel de cinq cent mille écus que l'empereur s'était engagé par le traité à payer à la république, et stipula que la moitié de cette somme serait prise sur les revenus des pays rétrocédés par la France, et l'autre moitie sur les droits d'entrée et de sortie.

Le mécontentement populaire avait été loin des laisser apaiser par ces l'égères satisfactions. Dès le mos de juillet, le marquis de Prié avait envoiré au conseiller des finances De Neny, qui préparait à la Haye les négocitions, une lettre où nous voyons combien les esprits étaient agités. « Je puis bien dire avec vérité, écrivait-il, que je n'ai guère eu de repos ni de

satisfaction depuis que je suis arrivé dans ce pays-ci, tant par rapport aux affaires de la barrière, qu'à l'extravagance de ces peuples et aux manœuvres qui se font pour causer tous ces troubles. Louvain commence à remuer, et l'on travaille à Gand et à Bruges pour exciter la populace. On se sert présentement des prétextes que fournissent les affaires de la barrière. S'il arrive quelque mouvement à Gand et à Bruges, je ne répondrais pas que cela ne passe à une révolte formée et genérale du pays. l'attends au premier jour les réponses de la cour sur un projet que j'ai fait pour éteindre ce feu dans sa naissance, et ne pas laisser durer plus longtemps ce désordre. Je ne doute pas que la cour envoie un corps de troupes, dès que la trêve sera conclue avec les Turcs. Mais le chemin est un peu long de Belgrade jusqu'ici; c'est ce qui m'a fait souhaiter un remède plus prompt. Je n'en connais pas de meilleur que de prendre deux ou trois mille boinmes de troupes palatines, et trois autres mille des troupes anglaises qui sont dans les États du roi d'Angleterre en Allemsgne. Avec un pareil renfort, nous rangerons bientôt ces mutins à la raison, et nous rétablirons le calme dans tout le pays, jusqu'à ce qu'après l'arrivée des troupes impériales . on puisse rechercher la source de tous ces désordres, et v remédier une fois pour tonjours. . Ce document se termine par ces paroles : « Je connais bien que je ne manque pas d'ennemis. .

Dans d'autres lettres adressées à Vienne, il ne s'exprime pas avec plus de ménagements pour des populations qu'il opprimait à plaisir dans tous leurs droits, et auxquelles il refusait jusqu'à celui de se plaindre.

Bruxclles était le principal foyer

Bruxciies etait le principal royer du mécontentement. Les sommes énormes que cette ville avait dû payer pour son contingent, dans le subside accordé aux états généraux de la république, avaient singulièrement épuisé ses finances. En 1717, le marquis de Prié demanda aux représentants du tiers-état, qu'on appelait

les doyens des nations, le quadruple impôt du vingtième. Il employa, il épuisa tous les moyens pour les engager à y consentir, raisonnements, promesses, menaces. Les dovens se réunirent quatre-vingt-dix fois à l'hôtel de ville, et ils persistèrent cons-tamment dans leur refus. Peu de temps après, les magistrats et les doyens furent renouvelés. François Agneessens, fabricant de grosses chaînes en cuir, fut du nombre des doyens. En 1718, on renouvela la demande du quadruple impôt. Mais les dovens ne se contentèrent pas de le refuser ; ils exigèrent, en outre, qu'on leur rendit compte de l'emploi du subside antérieur. On ne leur répondit pas. Alors toute la populace se souleva, et se mit à piller la maison du bourgmestre et l'hôtel du chancelier, et à dévaster plusieurs autres habitations. Ces désordres eurent lieu le 17 et le 23 juillet. Ne se trouvant pas en mesure de les réprimer, de Prié laissa faire l'émeute et garda le silence. Mais il fit venir des troupes; et, le 14 mars 1719, on arrêta les dovens des neuf corps de métiers et cinq bourgeois de la ville, qui furent conduits à la prison crimiuelle. Les rues par où ils passèrent étaient bordées des soldats de toute la garnison, qui avaient ordre de faire feu au premier bruit ou au premier mouvement. Le 19 septembre, leur sentence fut prononcée, Celle d'Agneessens contensit vingt chefs d'accusation, dont la plupart consistaient en simples propos tenus. Il fut condamné à avoir la tête tranchée, et conduit à la chancellerie pour y entendre lire sa sentence dans la chambre du conseil, qui s'y trouvait assemblé. On l'y mena sur une charrette, le dos tourné vers le cheval, ayant son confesseur devant lui. Il était suivi de sept autres, condamnés à être pendus, pour avoir eu la principale part au pillage. Ils subirent tous leur supplice sur la grande place de Bruxelles

sur la grande pace de Bruxelles.

Cette exécution jeta la ville et le '
pays dans une stupeur profonde, et
l'on se demanda si les temps du duc
d'Albe étaientrevenus, et si l'Autriehe
allait rivaliser avec l'Espagne, en res-

suscitant les motifs de haine quiavaient rendu le nom espagnol si odieux dans

les Pays-Bas.

L'animosité populaire que le marquis de Prié avait, dès son arrivée en Belgique, su exciter contre lui s'accrut d'année en année; si bien que l'empereur lui-même n'attendait qu'une occasion pour rappeles ect exécrable proconsul. Cette occasion se présenta en 1724. Le prince Eugène, ayant résigné son titre de gouverneur général, obtint pour successeur momentané le maréchal comte de Daun, auguel de Prié remit son administration. Le comte arriva aussitôt dans les provinces, afin d'y mettre tout en ordre pour la réception de l'archiduchesse Marie-Elisabeth, sœur de l'empereur, qui vint établir en 1725 sa résidence à Bruxelles, avec le titre de gouvernante des Pays-Bas.

L'administration assente du prince Eugène avait eu cela de bon, qu'il n'avait cessé d'insister augrès de l'empereur pour que tout fût mis en œuvrepour relever le commerce dans les provinces. C'est grâce à cette insistance qu'était née la compagnie d'Ostende, dont nous avons déjà raconté les mai-

heureuses destinées.

Un traité conclu entre la France et la république des Pays-Bas assura, en 1733, la neutralité des provinces belges, durant la guerre de la succes-

sion de Pologne. Dès ce moment, le calme se rétablit en Belgique. Pendant quelques années elle peut vivre dans le repos le plus profond, et se remettre des laborieuses fatigues qu'elle a endurées pendant un siècle et demi. A peine si elle voit passer au gouvernement de ses provinces l'archiduchesse Marie-Elisabeth, qui mourut en 1741; le duc Charles de Lorraine, qui lui specéda la même année; et cette serie de gouverneurs interimaires qui administrerent au nom de ce priuce jusqu'en 1780; le comte Fréderic de Harrach, le comte de Kœnigsegg-Erps, le comte de Kannitz-Rittberg, le cointe de Bathiani, et en-

fin le cointe de Cobenzi.

Au moment où Charles de Lorraine
devait prendre le gouvernement des

provinces (1741), la guerre de la auccession d'Autriche éclata. Nous avons vu quelles conséquences elle eut pour la Belgique, et comment la paix d'Aixla-Chapelle (1748) rendit à l'impératrice Marie-Thérèse les Pays-Bas, tels que son père les avait possédés.

que son pere les avait possencie.

La guerre de la succession étant.

La guerre de la succession étant.

Éta proprie de la succession étant.

Perè pit qui dura longtemps. Ce fut une

pai réelle pour ces provinces, fait quees

par tant de secousses. Leur gouve
monarchie presque absoluc; mais la liverité, devenu une

monarchie presque absoluc; mais la liverité, devenu une

monarchie presque absoluc; mais la liverité, devenu une

monarchie presque possédait, courte le

seitement loujour à se liver, une

sairement loujour le se live

des priviléges politiques que rien n'avait pu anéantir ni ebranler. Le premier soin de Marie-Thérèse

fut d'améliorer les finances et de réduire les impôts, de réparer les abus, et d'introduire un système uniforme et régulier d'administration. Mais elle ne se borna pas à ces mesures seulement : elle concourut aussi au développement de l'intelligence, régla sur des bases plus larges et plus libérales la censure des livres, réorganisa l'université de Louvain, encouragea partout les bonnes études, fonda à Anvers une académie militaire, à Bruxelles une académie impériale des sciences et des belles-lettres, et créa un grand nombre d'établissements pour l'en-seignement des beaux-arts. Enfin, pendant tout son regne, elle respecta les droits constitutionnels de ses populations belges, corrigca les abus locaux sans violer les principes et sans contrarier les opinions.

Dans tout ce travail, elle fut merveilleusement secondée par le prince Charles de Lorraine, auquel les Belges érigèrent, par reconnaissance, une statue sur la place royale de Bruxelles le 17 janvier 1775.

L'impératrice mourut le 29 novembre 1780, et emporta dans sa tombe les regrets de ces pcuples, depuis si lougtemps habitués à se réjouir de la mort de leurs souverains, dans l'espérance d'obtenir enfin un maître qui leur fût bon. Charles de Lorraine l'avait précédée de cinq mois; il était mort le 4 juillet.

Marie-Thérèse eut pour snccesseur, sur le trône de l'Empire, son fils Jo-seph II. A l'avénement du prince, le comte de Stahremberg possédait l'administration intérimaire des Pays-Bas. Joseph pourvnt aussitôt au gouvernement général en y appelant sa sœur, l'archiduchesse Marie Christine, et son époux, le duc Albert-Casimir de Saxe-Teschen, En 1781. il vint lul-même aux Pays-Bas; et nous avons vu quelles furent les conséquences du voyage qu'il fit ensuite dans les Provinces-Unies. Dès le principe, il s'était posé en réformateur des abus. Il avait, à son avénement, refusé les dons gratuits que présentaient ordinairement au souverain, en semblable occasion, les royaumes et les provinces hérédi-taires; et il n'avait pas voulu que des présents de cette nature fussent donnés à sa aœur l'archiduchesse, lorsqu'elle fut Installée dans le gouvernement des provinces belges. Il avait également aboli la génuflexion qui avait de tout temps fait partie de l'étiquette en Belgique quand en approchait le prince, ou le gouverneur général, s'il était prince du sang. Aussi rien ne dut lui être plus agréable, quand il visita ces provinces, que de se voir assailli de requêtes et de mémoires contre la vieieuse administration de la justice. Il puisa dans ces documents l'idée de bouleverser un jour toute l'organisation de la Belgique. Cette idée , il ne put la mettre en pratique dès son retour en Autriehe; il ne la formula en fait que quelques années plus tard, et ce fut tout à la fois un grand coup pour Pempereur et un grand coup pour les Pays-Bas.

# CHAPITRE TROISIÈME.

HISTOIRE DE L'ÉVÊCHÉ DE LIÉGE. 1484 à 1792.

L'évêque Jean de Horne, qui suc-céda, en 1484, à l'infortuné Louis de Bourbon, tombé sous l'épée de Guillaume d'Aremberg , comte de la Marck, avait fait arrêter ee seigneur, qui fut décapité à Maestricht le 18 juin 1485. Cet aete de justice fut regardé comme une trahison par la famille et par les partisans du comte, qui prirent les armes, et commencerent une guerre terrible contre l'évéché. A leur tête se trouvaient Évrard de la Marek , frère de Guillaume d'Aremberg, et Robert son neveu. Ils s'étaient attaehé Ghys de Kanne, seigneur de Spauwen, que les ehroniques contem-poraines dépeignent comme l'homme le plus hardi, le plus entreprenant et le plus feroce de son temps. Le prélat se vit bientôt forcé de fuir devant eux, et de se réfugier dans le Brabant : ear ils avaient pris à leur solde et armé un grand nombre de vagabonds, avec lesquels ils entrerent en campagne. Ghys porta le fer et le feu dans le comté de Horne, et prit la petite ville de Weerdt, qu'il livra au pillage, tandis que Robert emportait le châ-teau de Stokheim, et qu'Evrard aurprenait la ville de Hasselt et répandait la terreur dans le comté de Looz. Jean de Horne, retiré à Louvain avec une grande partie de la noblesse et des notablea du pays, eut beau lancer les foudrea de l'excommunication contre les la Marek, Kanne et leurs adhérents; ceux-ei n'en deviprent que plus furieux.

Ghya dominait la populace de Liégo, qui l'avait nomé genéral del a milice, et il exerçait dans la ville une sorte de de Saint-Trondo, où elles exercèrent les plus affreus begnandages. Il a'empara du clableau de Curenge, qui no fut par de l'abreau de Curenge, qui no fut par julousie l'ascendant qu'avait su presdre sur le peupleun partisan de la maison de la March, pièrre Rockat, poilif de son de la March, pièrre Rockat, poilif de Condroz, et il le tua de sa propre main. Dès ee moment il ne mit plus de bornes à sa cruauté et à sa tyrannie, et il fut à la fois un tribnn et nn tyran. Pour mieux assurer sa domination, il fit construire un château fort sur les bauteurs de Sainte-Walburge, Mais l'oppression qu'il exerçait ainsi suscita une troupe déterminée de jeunes gens, qui, résolus à vaincre ou à mourir, escaladerent la citadelle, et la ruinèrent de fonden coinble. Kanne, saisi de fureur, envoya contre les assaillants une troupe de routiers, qui furent recus et repoussés à coups de pierre. Alors il resolut de se venger sur leurs familles, et fit venir de Saint-Trond les bandes qu'il y avait laissées. A peinecette nouvelle fut-elle connue, que toute la ville de Liége s'émut. Les métiers s'assemblèrent en armes dans leurs chambres, et les bourgmestres, réunis au conseil de la commune, publièrent un décret portant que Ghys de Kanne était dégradé de ses dignités et de ses emplois; que les clefs de la ville seraient remises aux bourgmestres; qu'on posterait de bonnes gardes aux avenues de la cité, et que l'administration serait confice par intérim aux bourgmestres et au conseil. Ce décret avant été notifié au peuple, les métiers descendirent de leurs chambres, précèdes de leurs bannières, et vinrent se ranger en ordre de bataille sur le grand marché. De tous les villages situés en amont et en aval de Liége, sur les bords de la Meuse, étaient accourus ces intrépides rivageois, que nous rencontrons tonjours à l'heure du péril. C'en était fait de Gbys de Kanne.

En entendant gronder cette émeute is mençante, il s'était empressé de gaguer l'églis de Saint Lambert, comme lle d'able. La plupart de sament le comment de la comment de réunis en assez grand combre autour de fui, il reprit toute son andece, et cratpouroir imposer als multitude fiarieus. Il a'avança aussitté sur les derieus. Il a'avança aussitté sur les dejuers la tempête. Mais, cette fois, il yirque la paroir n'avait plus de pries sur la foule. Au même instant il fut attaque ce morbopé de toutes parts. Un horrible carnage communça. Glys et la plupart de ses compagnons perirent; quelques-uns seulement parvinrent à s'échapper; de ce nombre était Robert de la Marek. Cette boucherie eut lieu le vendredi de Pâques 1486.

Quelques jours après, Jean de Horne rentra à Liége, et le pays semblait rendu au repos. Mais à peine deux mois s'étaient écoulés, que les la Marck, après s'être fortifies dans leurs châteaux dans les Ardennes, marchèrent de nouveau contre la ville, dont ils comptaient se rendre maîtres par surprise. Cependant, trompés dans leur attente, et n'avant pas trouvé l'appui qu'ils espéraient du peuple, îls se retirèrent sans avoir fait autre chose qu'une vaine démonstration. Les Liégeois, Indignés de cette audace, coururent à l'instant à l'église des Mineurs déterrer le cadavre de Ghys de Kanne et la tête de Pierre Rockar, qu'ils réduisirent en cendres, sous le gibet.

Les la Marck ne s'avouèrent cependant pas encore vaincus; et, durant six aus, ils continuèrent leurs brigandages. Ce ne fut qu'au mois de mar 1492 que l'évêque trait, avec eux, et qu'il mit un terme à ces luttes intes tines, qui avaient pendant si long-

temps déchiré le pays. La révolte du Sanglier des Ardennes et de ses adhérents n'avait pas été le seul fléau de la principauté : il y en avait un autre dont le pays ne souffrait pas moins, c'était l'anarchie. Le duc Charles le Téméraire avait enlevé toutes les anciennes lois du pays, et l'on ne s'était pas ompressé de les réclamer, parce que l'on sentait vivement le besoin d'une réforme; car toute la législation ancienne ne présentait qu'un chaos informe, où il était impossible de voir clair. Il fallait la remanier tout entiere. Une commission de juriseonsultes, de magistrats et de seigneurs fut chargée de ce soin, et elle produisit une espèce de code qui fut approuvé et confirmé par l'évêque le 28 avril 1477, et fut appelé la Paix ou l'O. donnance de Saint-Jacques, du nous de l'abbaye où les conférences avaient

été tenues.

Jean de Horne occupa le siége épiscopal jusqu'en l'année 1505. Il mourut, à la suite d'une frénésie que lui causa une querelle qu'il eut avec les Liégeois au sujet des impôts dont il voulait les frapper. Dans la lutte qui eut lieu entre l'archiduc Maximilien et la France, il avait mis tout en œuvre pour maintenir la principauté dans l'état de neutralité qu'elle voulait garder : ce fut le seul motif de reconnaissance qu'il légua à son évêché. En l'an 1500, il avait vu entrer le pays de Liége dans le cercle de Westphalie, lors de l'institution des cercles de l'Empire, arrêtée dans la diéte tenue à Augsbourg.

Les blessures que Jean de Horne avait faites à la principauté furent fermées en grande partie par son successeur Erard de la Marck, fils de Robert de la Marck, seigneur de Sedan et de Lumey, que les chanoines de Saint-Lambert investirent de la mitre la 20 désembre 1506.

tre le 30 décembre 1506. Ce prince s'appliqua à réparer les désordres civils que les deux règnes précédents avaient introduits dans l'administration et dans la police Par des lois sages, mais sévères, il rendit à la légalité son action, et à la justice son cours. Ilfit remettre en bon état les forteresses du pays, bâtit un nouveau palais épiscopal à Liege, réforma les monnaies, restaura les niœurs, et maintint l'ordre et le repos aussi bien qu'il était donné à un évêque de le faire. Il chercha, avant tout, à éteindre les factions, et il empêcha, pendant quelque temps, que le pays de Liege ne prit part à la querelle qui s'agitait alors entre la maison de Habsbourg et la Gueldre. Cependant il n'observa pas aussi bien lui-même la neutralité dont les Llégeois avaient fait, depuis la mort de Charles le Téméraire, la base de leur politique; car, s'il rompit brusquement les liens qui l'avaient si longtemps attaché à la France, ce ne fut que pour se livrer entièrement à l'Espagne. En effet, en 1518 il conclut a Saint-Trond avec le roi Charles, qui fut depuis Charles-Quint, un traité dont les principales stipulations portaient que l'évêque Erard et son frère Robert jureraient amitié sincère et bon voisinage au roi Charles et à ses successeurs; que leurs ennemis seraient communs, et qu'ils s'assisteraient mutuellement de toutes leurs forces ; que l'évêque ne céderait son évêché qu'à Philippe son neveu, fils de Robert, ou à celui qui serait plus agréable au roi, et que , sous aucun prétexte, on ne pourrait nommer un successeur à l'évêque Érard qui pût être suspect au roi; que, si les seigneurs de la maison de la Marck venajent à être attaqués à l'occasion du présent traité, le roi les defendrait de toutes ses forces, et que, si ces seigneurs en étaient requis, ils assisteraient à leur tour le roi d'Espagne.

Cette alliance fut corroborée la même année par un autre traité qui était, à proprement parler, une alliance défensive entre le pays de Liége et celui de Brabant, et qui contenait la promesse réciproque de ne recevoir ni de favoriser les eanemis respectifs.

Ce prompt revirement ne put manquer d'exciter les partisans que la France avait eonservés en grand nombre dans la principauté. Il donna lieu à une conspiration contre l'évêque. On voulut la réprimer avec vigueur, en faisant ieter une partie des coupables dans les eaux de la Meuse; mais leurs amis n'en devinrent que plus furieux. Ils concarent le projet de se défaire de tous les partisans de la maison d'Autriche, de s'emparer de l'évêque, et de le livrer au roi de France. Le moment venu d'exécuter ce plan hardi, ils essaverent d'introduire dans la ville une troupe de soldats français; mais le complot fut de nouveau déjoué, pour ne plus se renouveler.

Le dévouement que l'évêque venait de témoigner à l'empereur ne tarda pas à porter ses fruits. Le crédit de ce prince fit obtenir en 1522, à Érard de la Marck, le chapeau decardinal. Mais cette faveur donna lieu à une difficulté nouvelle : il s'agissait de pourvoir au remplacement du prélat, et de

mettre la crosse entre des mains qui dissent aussi dévoises aux intérêts et au serriere de la maison d'autriche. Le choit de Charles-Quint tomba sur Corneille de Berg, qui eitat attorhé à la charle de l'emperuret gouvernante des Pays-Bas. Le chapitre de saint-Lante de l'emperuret gouvernante des Pays-Bas. Le chapitre de saint-Lante de l'emperuret gouvernante des prisses de ce hoix, en fut aussi étouné qu'alarmé, parce qu'il voyait dans cette nouveauté un attenta à ses privileges mais force fut aux chases privileges mais force fut aux chasubir.

Presque vers la même époque Marguerite d'Autriche vint à mourir : ce fut en 1530. L'empereur charges alors du gouvernement des Pays-Bas sa sœur Marie, reine de Hongrie, et vint lui-même l'inaugurer à Bruxelles en 1531. Érard de la Marck s'était rendu aux fêtes qui accompagnerent cette solennité. Pendant son absence, une gnerre civile éclata, causée par une hausse extraordinaire dans le prix du grain. Les rivageois, que nous avons déjà vus en scène sous Ghys de Kanne, coururent aux armes, et s'avancerent contre la ville, pour forcer les magistrats à faire exécuter le règlement sur les grains, qui commencaient à mauquer sur les marchés. Les révoltes furent aisément défaits, après plusieurs rencontres sangiantes, et le repos fut rétabli.

Erard de la Marck n'eut pas aussi bon marche des difficultés que lui suscita l'invasion des doctrines de Luther dans la principauté. A l'exemple de Charles-Quint, qui venait de lancer ses édits contre le luthéranisme, l'évêque rédigea des édits. Pour étouffer mieux et d'une manière plus sûre les sectaires qui en étaient atteints, il institua un inquisiteur, dont l'extraordinaire sévérité faillit soulever de nouveau le pays. Tous les esprits se révoltèrent contre le pouvoir illégal dont ce ministre était investi. Le magistrat lui-même décida qu'aucune poursuite ne pourrait être faite pour cause d'hérésie, si ce n'est après une conviction acquise par une information et une poursuite conformes aux lois et aux franchises du pays. L'évêque en appela à l'autorité et à l'exemple de l'emperenr; mais ceux de Llége, fermes dans leur volonté de maintenir les priviléges de la nation, déclarèrent qu'ils n'accepteraient les édits de l'empereur que pour les points qui ne seraient pas contraires aux droits des citovens. Érard de la Marck eéda un moment en apparence à cette opposition, mais pour revenir bientôt avec plus d'énergie aux mesures de la rigueur la plus extrême : si bien que les têtes s'échaufférent de plus en plus, et que le nombre des hérétiques crut à mesure qu'on redoublait de violence pour les combattre. Tous les moyens de la sévérité avant été épuisés, l'évêque concut l'idée de convoquer un synode, dont l'ouverture fut fixée au 8 janvier 1538; mais cette idée trouva une vive résistance dans le clergé, qu'il s'était aliéné par la réforme introduite, l'année précédente, dans la discipline ecclésiastique, entièrement relâchée, grâce aux temps de troubles qu'on avait parcourus sous les règnes de Louis de Bourbon et de Jean de Horne : de sorte qu'il fut forcé de renoncer à son projet de synode, et de revenir à son premler système de lutte contre les doctrines luthériennes. Mais la mort ne lui laissa pas le loisir de l'exercer longtemps encore; car il expira le 16 fevrier 1538.

Charles V avait décidément mis la main sur la principauté de Liége. Il avait commencé par la détacher de la France; il avait ensuite nommé coadjuteur d'Erard de la Marck Corneille de Berg, qui succéda à ce prélat. A peine le nouvel évêque eut-il été inauguré à Liége le 16 juin, qu'il fit un pas de plus, en faisant nommer coadjuteur de Corneille de Berg un fils naturel de l'empereur Maximilien, George d'Autriche, ar chevêque de Valence. Ce n'était pas assez de tenir ainsi les Liégeois par la bride. A la diéte tenue à Spire en 1544, il réclama le contingent du pays de Liége pour la guerre contre François I'r, déclaré ennemi de l'Empire, sous le prétexte qu'il entretenait des relations avec les Turcs. Les hostilités causèrent de grands dommages à la principauté, à cause du fréquent passagedes troupes, qui ne respectaient rien. Heureusement le traité de Crespy, conclu le 18 septembre, vint bientôt y mettre un terme.

Ce traité ne rassura pas complétement Clarles-Quint, qui ne tarda pas a apprendre que François l'agécoiais avec le pape et les protestants, avec Venines et les Turcs, avec l'Angleterre Venines et les Turcs, avec l'Angleterre l'attente de quelque événement nouveau, d'assurer les marches du pays du côté de la France. C'est dans ce but que la reine de Hongrie couclut la Bindica, avec l'evique de Liéng, l'échange de la baronne d'Herstal pour une partie du territoire liégosis qui qu'elle estte princesse fit bâtir la ville de Mariemboure.

Ce contrat fut bientôt suivi d'une nouvelle tentative sur les droits du chapitre de Liège. L'empereur insista sur la nomination d'un nouveau coadiuteur; mais cette fois les chanoines de Saint-Lambert, voyant que ce qui d'abordavait été uu acte de condescendance de leur part allait devenir un usage, firent un appel à leurs priviléges, et obtinrent enlin le droit de nommer eux-mêmes le coadjuteur, sous l'approbation de l'évêque et de l'empereur. Leur choix tomba sur Robert de Berg, dont Charles-Ouint confirma la nomination le 18 décembre 1549.

La lique préparée par François l'e se forma enfin sous le règne de son fils Horn'il I, qui lui avais succée en 1547; elle se composai de Maurice, duc de Saxe, chet de protestants d'Albert, constitute de protestants d'Albert, que autres princes d'Allemagne appartenant à ce parti. Conclue en octobre 1551, el feit tratifiée au commencement de l'année suivante. Henri II ourrit les hostilitée en 3 vançant Il ourrit les hostilitée en 3 vançant preuse, et en a 8 emparant des villes de Met, Toul et Verdun. Mais ces for-

ces ne tardèrent pas à se porter dans la vallée de la Meuse, et à envabir la principauté de Liège, qui eut à supporter tout le fardeau de la guerre. Elle perdit les places de Bouillon, de Dinant et de Bouvignes, si célèbre par l'héroique dévouement des trois dames de Crèvecœur.

Cette guerre ne se termina que par la paix de Câteau-Cambrésis, en 1559. Depuis quatre anness l'enpereur avait abdiqué l'empire en faveur de son firer, et le reste de ses nombreux rovaumes en faveur de son fils Philippe II; et depuis deux ans l'évêque George d'Autriche était descendu dans la tombe.

Robert de Berg, coadjuteur de l'évêché de Liége, obtint la mitre le 12 décembre 1557. Après la paix de Cateau-Cambresis, dans laquelle les Liégeois furent compris, il vit son diocèse soumis à une grande mutilation, par suite de l'établissement des nouveaux évêchés que le roi Philippe li fonda dans les Pays-Bas. En vain ceux de Liege adressèrent-ils réclamations sur réclamations à la cour de Rome ; ils n'obtinrent pour toute compensation que le privilége de ne pouvoir être évoqués hors du pays en première instance pour les affaires ecclésiastiques.

A cette cause de mécontentement il s'en joignit une autre, peu de temps après. Mais celle-ci provint directement du clergé liegeois, qui s'obstinait depuis longtemps à refuser de prendre part au payement des subsides consentis par les états. Alors l'affaire fut portée devant le pape Pie IV, qui rendit . le 3 juillet 1560, une bulle . dans laquelle il déclara que les charges publiques ne regardaient pas moins le clergé que le peuple, et que les subsides déterminés, par le consentement des trois ordres de l'Etat, pour les besoins de la principauté ou pour les besoins de l'Empire, devaient être exigés de tous les chapitres, églises, ablinyes, prieurés, monastères et couvents en général, et des individus es particulier qui tenaient au clergé, sans qu'ils pussent se prévaloir des

prétextes de leurs exemptions ou de leurs priviléges. Malgré cette décision papale, la majeure partie du clergé persista dans son refus, et la querelle continua, et s'envenima de plus en

L'évêque en fut distrait, pendaut quelque temps, par les mesures à prendre contre les progrès de l'hérèsie. Il rendit, le 6 mars 1562, un édit contre les religionnaires. Mais le conseil etle jurés, appuyés par les trente-leux métiers, déclarient et acte illégal et uil, parce qu'il ne portait que les noms du prince, du chapitre et des échevins.

Fatigué de toutes ces contrariétés, Robert de Berg résolut enfin d'abdiquer l'évéché; et le chapitre le remplaça par Gérard de Groesbeeck, doyen de la cathédrale, que le pape confirma le 11 avril 1562.

Le nouvel évêque se signala par sa sévérité contre les sectateurs de la doctrine luthérienne. Il chercha à terminer la déplorable querelle des impôts, et convoqua une assemblée générale du pays, pour la régler d'une manière définitive. Cette assemblée s'occupa aussi de la réforme des abus qui s'étaient introduits dans l'administration de la justice et dans l'organisation des tribunaux. L'évêque Gérard y recueillit d'utiles lumières, et chargea une commission de jurisconsultes éclairés de revoir toutes les tois du pays et de rédiger un code général, qui fut appelé la Réformation de Groesb eeck.

Mais alors commença dans les Paysas, en 1566, la guierre de quatrevingte ans contre l'Espagne. La principal de la companio del la comp

successeur, qui vit la forteresse de Huy emporte par les Hollandais et le pays dérasté par les deux armées beligérantes; et sous Ferdinand de Bavière, qui monta sur le siège épiscopal le 16 mars 1612. Ce pays etait devenu une terre banale, ou tous les partis entraient tour à tour, et commettaient les plus odieux dégâts. A ces déchirements qui veuient du

dehors se joignirent bientôt, sous le règne de Ferdinand, d'apres dissensions intestines, qui donnèrent de rudes secousses à l'État. La modification qu'il voulut apporter à la manière usitée d'élire les bourgmestres fut un premier motif de querelle. Depuis plus de cent cinquaute ans on avait suivi le système établi par le règlement de l'évêque Jean de Heinsberg, selon lequel une commission de vingt-deux personnes, dont six nommées par l'évêque et seize nommées par les métiers, avait le droit de former un conseil de trente - deux électeurs, fournis chacun par l'un des trente-deux corps de métiers de la ville. A ce conseil appartenait la nomination des bourgmestres ou maftres de la cité. En l'an 1603, ce mode d'élections avait été modifié par Ernest de Bavière, qui ordonna qu'on tirerait au sort trois personnes de chaque métier, ce qui faisait quatre-vingtseize, dans lesquelles on en prendrait au sort trente-deux, destinées à choisir les bourgmestres. Mais cette modification ne fit qu'augmenter le mal, au lieu de remédier aux abus auxquels le règlement de Heinsberg avait ouvert la porte; elle donna plus libre carrière à la cabale, à l'intrigue et à la corruption. L'empereur essaya vainement de ramener l'ordre dans les élections, en rétablissant le règlement de Heinsberg. On respecta si peu sa volonté, qu'on persista à suivre le mode nouveau institué par Ernest.

Dès son avénement, Ferdinand de Bavière chercha à remédier à ces désordres. Il obtint de l'empereur, en 1613, un diplôme qui abolissalt le règlement de 1603, et remettait en vigueur celui de Heinsberg, légèrement modifié. Mais il ne réussit qu'à irriter plus encore les esprits, et l'on ne tint aucun compte de la prescription impériale.

tion impériale Il ne fut pas plus heureux en voulant établir un impôt, pour lequel il sollicita le consentement des états. Cette demande lui fut refusée, et il échoua de mêine dans tout ce qu'il entreprenait. Ferdinand n'eut plus alors d'autre recours qu'à l'empereur. auquel il adressa un mémolre contenant cinquante-huit griefs, et appelé les cinquante-huit articles. La chambre impériale, saisie de cette plainte, la mûrit longtemps, selon sa coutume, avant de se prononcer. Mais en 1628 elle rendit sa sentence, qui accordait à l'évêque tous les articles de son mémoire, et qui fut signifiée au magistrat et au conseil. Le peuple en fut gran-dement courroucé. Le conseil y fit opposition formelle, et les bourgmestres la portèrent à la connaissance du chapitre. L'irritation s'accrut de part et d'autre; en sorte que l'évêque, comptant toujours sur l'appui de l'empereur. fit bientôt entrer dans le pays une multitude de gens de guerre étrangers, qui le ruinérent et le ranconnérent d'une manière effroyable. La ville, à son tour, porta ses plaintes à Vienne, et l'empereur déclara positivement qu'il n'entendait pas autoriser des exécutions militaires. Ces incursions n'en continuaient pas moins, et les soldats de la garnison de Maestricht poussaient souvent jusque dans la Hesbaie. Un jour même un corps espagnol pénétra jusque dans un des faubourgs de Liége.

Toutes ces exactions étaient attribuces, non sans fondement, à l'évêque; aussi le peuple n'attendait que l'occasion d'éclater. Sur ces entrefaites, les élections de 1629 arrivèrent. Perdinand de Bavière fit connaître aux bourgmestres et au conseil que sa volontéétait qu'elles se fissant conformement au rescrit impérial de l'an 1613. Ses intentions furent exécutiées, et le sort désigna deux noms auxquels in l'était aucumement contraire. Mais in l'était aucumement contraire. Mais ils furent à peine proclamés, les bourgeois forcerent aussitôt les métiers à procéder à une nouvelle élection, d'après le mode prescrit par le règlement de 1603. Le choix des électeurs tomba sur deux hommes. dont l'un surtout, Guillaume Beeckman, était hai de l'évêque. Cette première démonstration pouvait amener une collision, que l'empereur redou-tait avant tout. Il espérait que les élections de 1630 se ferajent avec plus de modération, et les envoya présider par un commissaire impérial. Cette fois on procéda en effet d'après la forme introduite par le rescrit de 1613 : mais le nom de Beeckman sortit de nouveau de l'urue, accompagné de celui de-Sébastien la Ruelle, homme singulièrement populaire, qui partagenit complétement les opinions de son collègue. Ce résultat fut un coup de foue dre pour l'évêque. Il refusa de reconnaître les nouveaux maltres de la cité, qui déclarèrent de leur côté qu'ils se maintiendraient par la force des armes. Une collision était devenue imminente, quand tout à coup Beeckman mourut, le 29 janvier 1631. Onassura qu'il avait succombé au poison, et ce fut un nouvean grief qu'on mit à la charge de Ferdinand de Bavière. Le mort fut remplacé par Henri de Rivière , comte de Heers. Mais l'irritation ne fit que s'augmenter chaque jour, non-seulement à cause de l'affaire électorale, mais encore à cause des dégâts que les Espagnols ne cessaient de commettre sur le territoire de la principauté, malgré l'intervention du roi de France, qui réclamait vainement en faveur des Liégeois la neutralitéqu'ils avaient acquise par les traités, et dont se composait la base de leur politique.

Peu de temps après la mort de-Beeckman, l'évêque reparut dans lepays et convoqua les étais à liuy. Les bourgmestres et le conseil protestèrent contre cette convocation illégale, et engagèrent le prince à serendre à Liège, la capitale étant le lieu livé par la loi pour le siège des états. Ferdinand se rendit à ectte prière, et rentra au milieu de son peuple, qui le reçut avec des acclamations. Sa présence y ramena momentanément la paix. Il accorda une annistie générale; et, dans l'espoir de mettre définitivement un terme aux troubles, il publia un règlement électoral, qui créablissait et confirmait celui que son prédécesseur avait formulé en 1693.

Catte concession elt ramené entistement le calme, il Ferdinad de livière ne l'avait pas faite pour mieur faire sentir son autorité absoluer us autre rèclement qui restait à condure, celuide afficre militaires Celuici, il ledressa et le publis de son seul chef. Ce fut use vériable ordonne, qui lui laissait entre les mains I disposition de toutes les forces du pays. Aussi la colère populaire prit un caractère plus furrieux que jimais.

Il s'était formé deux partis connus sous les noms bizarres de Grianoux et de Chiroux. Le premier se composait de tous les hommes du peuple; le second comprenait tous les hommes instruits, les nobles, les patriciens, et les magistrats ou fonctionnaires supérieurs. Le nom de Chiroux, selon quelques historiens, fut donné à la faction qui le portait, à cause de la ressemblance que présentait, avec une espèce d'hirondelles appelées chiroux en wallon, la mise de quelques jeunes gens nobles qui , venus récemment de Paris, se plaisaient à se parer de bas blanes, et de culottes noires qui leur tombaient sur les genoux. Le mot Griguoux signifie grognard, et servait à caractériser le peuple, toujours mécontent. Les premiers étaient pour le prince, les seconds étaient dévoués aux principes démocratiques. Ces factions en vinrent souvent à des luttes sanglantes ; et chaque année, les élections donnaient lieu à des scènes meurtrières. En 1636, le mal était arrivé au point que Ferdinand convoqua le nouveau les états à l'uv, malgré l'opposition des bourgmestres et du conseil, et lança un manifeste dans lequel il dépeignait la ville de Liège coinme un bois plein de voleurs, et

prétendait que les factieux, semblables a des chevaux échappés, avaient pour but de s'émanciper et de se soustraire

à l'Empire.

Le bourgmestre la Ruelle fut chargé de répondre à ce manifeste par un écrit en forme d'appel. Il le fit avec énergie, et sa réponse fut à la fois une

justification et une récrimination. Malheureusement ce ne fut qu'un motif de plus pour empêcher l'évêque de s'employer à faire cesser les dégâts que les soldats étrangers ne cessaient de commettre sur le territoire de la principauté. Les Impériaux et les Espagnols dévastaient la Hesbaie. Les Français et les Hollandais la traversorent à leur tour, pour investir et assiéger Tirlemont. Puis vint Jean de Weert avec ses Croates, qui, attendant le moment de penétrer dans la Picardie, s'occupa à ravager le pays, à brûler les villes de Bree et de Bilsen, tandis que Piecolomini tombait sur la place de Tongres avec les hordes impériales.

Tous ces malheurs, au lieu d'abattre les Liégeois, ne firent que ranimer leur courage. On courut aux armes, et onlivra aux Croates plusieurs combats furieux, où ils sentirent ce que peut le bras d'un peuple libre.

Dans ce danger commun, les partis n'avaient fait trève un moment que pour se heurter avec plus de fureur. Les Chiroux obhirnent un moment le dessus, et assiégèrent l'hôtel de villegmais, refoulés par le peuple, lis furent forcés de se sauver dans la cathédrale; et on leur permit enfin, après une capitulation eu règle, de sortir de la ville, tenant des baguettes blanches

à la main, en signe de souf-condoit. Les troubles et les divisions allaient ainsi croissant; et l'évêque, obligé par les affaires d'Allemagne à résider soin de la principauté, qu'il ne regardit plus que comme un benéfice dont il percevait les revenus, laissait aller les closes comme elles voulaient. Il falbit cependant que ces fâcheuses dissensions eassent une fin. Le cardinal Ferdinand, infant d'Espagne, gourerneur général des Pays Bas, reso-

lut de s'entremettre pour y donner un terme, et chargea le marquis de Lède de négocier un accommodement entre les Liégeois et leur prince. Mais ce négociateur, qui arriva à Liége au mois d'août 1636, ne réussit point dans sa mission. Une tentatire que l'empereur fit faire par le comte Jean-Louis de Nassau nobbint pas une

meilleure issue. Il était devenu d'autant plus difficile d'arranger ces différends, que la factiou des Grignoux avait trouvé un puissant auxiliaire dans l'abbé de Mouzon, envoyé de France, qui ne se servait de son caractère diplomatique que pour travailler à détacher les Liègeois du cercle de Westphalie, et à les attirer du côté de Louis XIII. Afin de mieux atteindre ce but, il s'appuyait sur les Grignoux, et il ne négligeait rien pour fomenter les trou-bles, augmenter les mécontents, et les soulever de plus en plus contre les Allemands, Il n'avait pas oublié de se mettre en parfaite intimité avec le bourgmestre la Ruelle, le cœur et le chef du parti. Les craintes qu'inspiraient ces deux hommes étaient grandes. Aussi parvint-on à insinuer dans l'esprit de l'évêque qu'il se tramait un complot pour livrer la ville et le pays de Liége à la France; et le bourgmestre lui fut désigué comme le chef de cette conspiration. Craindre, c'est hair. Le 3 novembre 1636, la Ruclle, retournant chez lui à la nuit tombante, fut attaqué dans la rue par un homme aposté, qui lui tira un coup de pistolet, dont la balle frappa sa femme a l'épaule. Cet attentat fut attribue au prince par l'exaspération populaire; mais ce ne fut que le precurseur d'une catastrophe plus terrible.

Le conte Rend de Renesse-Warfusée, ancien intendant des finances de l'archiduchesse Isabelle, n'ayant pu obtenir le payement d'une créance qu'il réclamait du roi d'Espagne, s'écitat enfui de Bruxelles en 1632, avec la caissedont il était dépositaire. C'est à Liège qu'il était venu chercher un refuge. Il y menait grand train, et vivait dans la spleudeur; nais il eut

bientôt tout dépensé. Pour mériter son pardon et rentrer dans la faveur de la maison d'Autriche, il concut, en 1637, de se rendre utile en s'employant à contreminer les desseins qu'on attribuait à l'abbé de Mouzon et au bourgmestre la Ruelle. L'évéque accepta ses offres de service, et le mit en rapport avec la cour de l'infant Ferdinand. Le 16 avril, tout était disposé pour l'exécution du projet infâme que Warfusée méditait depuis longtemps. Il avait invité à un festin plusieurs personnes, parmi lesquelles se trouvaient l'abbé de Mouzon et la Ruelle, dont il était parvenu, par de faux semblants, à acquerir l'amitié, Au milieu du banquet, au nioment où le comte, se levant, eut demandé des coupes et proposé par hypocrisie un toast au roi de France, les convives apercurent aussitot des canons de monsquet braqués sur eux par toutes les feuêtres de la salle, et une troupe de soldats espaguols cerner la table.-« Qu'est-ce-ci? demanda le bourgmestre étonné. - Ne bougez pas, messieurs, répondit le comte. Vous venez de boire à la santé du roi de France : maintenant il faut boire à celle de l'empereur, et de son altesse le prince de Liége! » Mais personue ne répondit. - « Qu'on empoigne ce galant, » reprit alors Warfusce, eu faisant saisir le domestique de la Ruelle, qui se tenaît derrière la chaise de son maître. Puis il ordonna qu'on s'emparât également du bourgmestre. dont on lia les bras avec la jarretiere d'un des soldats, et qu'on renferma dans une chambre à côté de la porte. Deux religieux dominicains furent mandés aussitôt, pour entendre la confession du prisonnier. comme ils n'en avaicut pas je pouvoir, on appela le sous-prieur du couvent, qui , accouru au même instant, sans savoir de quoi il s'agissait, apprit avec épouvante la mission pour laquelle on l'avait fait querir. Il intercéda vainement eu faveur du bourgmestre, dont il fut enfin forcé d'entendre la confession. Ce dernier devoir accompli, et le prêtre étant sorti de la chambre, trois soldats furent designés pour tuer la Ruelle : ils reculerent. Trois autres, moins humains, le mirent impitovablement à mort. Pendant tout le temps qu'avait duré cette horrible tragédic, les autres convives avaient été gardés à vue dans la salle basse. Quand tout fut fini, Warfusée leur donna connaissance de ce qu'il avait fait, leur montrant des papiers qu'il avait signés du nom de la Ruelle, et par lesqueir il prétendait prouver que le bourgmestre avait réel-lement eu l'intention de livrer la cité

et le pays aux Français. Cependant le bruit qui avait été entendu dans la maison, l'arrivée des soldats et les allées et venues des moines, avaient excité l'attention de quelques voisins. On s'attroupa devant la porte, où bientôt le cousin de la Ruelle vint frapper violemment, en demandant si le bourgmestre était là. Après avoir fait quelque difficulté, le comte le laissa entrer avec plusieurs autres bourgeois, leur répéta ce qu'il venait de dire à ses convives, et leur montra les mêmes lettres fabriquées. Le tumulte croissant toujours avec la multitude qui se réunissait devant la maison, Warfusée demanda qu'on le conduislt auprès des chefs de la cité. Le parent du bourgmestre et ses compagnons y consentirent; mais un des complices du comte refusa de le laisser partir. Le parent de la Ruelle sortit donc seul avec les siens. A chaque moment la rumeur devenait plus menacante dans la rue; ear la nouvelle de l'assassinat avait parcouru toute la ville.

De toutes parts les bourgeois accoururent en armes; un canon même fut placé devant la maison. Au même instant le peuple furieux y pénétra par la porte et par le jardin, et un combat terrible s'engagea bientôt dans la cour. Des soixante à soixante-dix Espagnols que Warfusée avait fait venir en secret pour assurer l'exécution du crime, il ne a'en échappa que deux seulement. Son confident Grammont, et deux jurisconsultes, l'échevin Théodore de Fléron et l'avocat Marchand, accusés de lui avoir

servi de complices, furent massacrés. Lui-même, ayant été trouvé blotti sous un lit, fut saisi par le peuple et entraîné. A la porte de sa maison recoit un coup d'estoc qui le fait chanceler et tomber sur les genoux. Il se relève, et un coup de hache le renverse de nouveau. On lui arrache ses vétements, on lui perce le pied, on le traîne dans les rues, on l'attache à une potence élevée sur le marché, puis on lui coupe la tête, les bras et les jambes, et on va les clouer aux differentes portes de la ville. Deux jours après on brûla son corps, et les cen-

dres en furent jetées dans la Meuse. Mais la fureur populaire ne s'arrêta pas là. Des lettres, trouvées parmi les papiers du comte, avaient fait supposer que le prieur des carmes déchausses avait eu connaissance du complot tramé contre la vie de la Ruelle. On se transporta aussitôt au couvent, qui fut envahi et livré au pillage; l'église et les tombeaux même ne furent pas respectés. Les mêmes actes de violence se répétèrent au couvent des pères jésuites : le recteur fut poignardé, et une partie des religieux furent blessés ou mis à mort. Pendant plusieurs jours le corps

du bourgmestre resta exposé dans la nef de la cathédrale aux yeux de la multitude, et il fut mis en terre au milieu du deuil de toute la population.

Dès ce moment on ne garda plus de mesure envers le parti des Chiroux. On avait dressé sur le marché un gibet, où on les pendait sans forme de procès ; de sorte qu'il ne leur restait qu'à choisir entre la fuite et la mort. Ces représailles durèrent longtemps, et l'anarchie devenait chaque jour plus terrible.

Malgré tout ce qui venait de se passer, l'évêque se montra disposé à en venir à un accommodement avec les Liégeois. Dans les premiers jours de décembre 1638, il envoya faire au magistrat des propositions de paix. Mais, pendant qu'on était en pourparlers, les Espagnols pénétrerent de nouveau dans la principauté, et se rendirent maîtres des villes de Thuin, Fosses. Châtelet et Couvin. En présence de ces actes d'hostilité, le magistrat et le conseil ordonnèrent de faire des levées d'hommes pour défendre la capitale, si les ennemis, comme on le craignait, s'avisaient de l'attaquer. Mais Ferdinand de Bavière s'opposa à cet armement, bien que les Espagnols, selon l'énergique expression de l'historien Bouille, mangeassent le pays à belles dents. On était alors au mois d'avril 1639, et jusqu'au mois de septembre on continua à parlementer de part et d'autre, quand tout à coup une troupe espagnole s'avança vers la ville, et tenta de s'en emparer par surprise. Heureusement la vigilance et l'énergie du magistrat firent avorter ce projet. L'évêque alors leva le masque, et porta ouvertement la guerre dans ses propres États, pour forcer les Liégeois à renoncer à la neutralité. Le conseil de la cité en appela aussitôt au pape et à toutes les puissances de la chrétienté, par un manifeste dans lequel il exposa qu'au mépris de la neutralité reconnue et avérce par tous les potentats, le pays était livre à une invasion étrangère. Le roi de France repondit à cet appel. Il écrivit aux gens de Liége pour les engager à se défendre de toutes leurs forces, et leur promit assistance et protection des qu'ils l'en requerraient. Il envoya en même temps à l'évêque des lettres par lesquelles il l'informait de cette décision.

La grande voix de la France (un entendue, et Fredinand de Bavier prit le parti de venir à Saint-Trond; puté, et où assemblerent éçalement les états du pays, afin d'ouvrir des mociations pour la paix. Mais, ce congrete récuin, l'évêque, qui au fond cha à entagare les représentants de la noblesse et des bonnes villes à se réunir à lui pour aubiguer les Liegoeis. Ilordonna en méme temps, par un man-poser aux brigandages que venaient commettre jusque dans les faubourgs poser aux brigandages que venaient commettre jusque dans les faubourgs de Liégo les troupes de la garnison de

Huy, fussentilonneises, à peina d'être ratifes comme rebelles. Leconsai de la cité protesta contre ce mandement. L'éréque n'en persista pas moins à le maintenir; et pendant quelque temps encore il sut amuser les membres du congrès, quand tout à coup on apprit qu'un troupe detrois mille Lorrains venait d'arriver aux en virons de l'ongres, l'arriver aux en virons de l'ongres, l'ous les députes furnet si effrayés de cette nouvelle, qu'ils se dispersèrent, et que le congrès fut dissous

Ferdinand de Bavière offrit, il est vraî, de faire chasser cette troupe pas ses soldats, assistés des Espagnols, si on voulait licencier les milices; mais le piége était trop grossier pour qu'on s'v laissât prendre.

On était alors au commencement de l'an 1640. Les nouveaux bourgmestres montrèrent une énergie qui était à la hauteur des circonstances. Ils forcèrent les chanoines à fournir une somme de quatre-vingt-seize mille florins pour les besoins de la cité, et prirent toutes les mesures commandées par la situation où l'on se trouvait. Mais heureusement, le 26 avril, de nouvelles négociations, entreprises par l'évêque avec les Liégeois, amenèrent la paix de Tongres, qui maintiut la neutralité, établit que les habitants de la cité seraient traités selon les lois et les priviléges, et stipula que les élections magistrales se feraient suivant la réformation de 1603 et l'addition de 1631.

Tout paraissait ainsi devoir rentrer dans l'ordre. L'évêgue était revenu à Liége, et la tranquilité semblait rétablle; mais les réactions ne tardérent pas à commencer. Les Chiroux obtinrent la direction exclusive des affaires, et, majpré la paix, les Lorrains s'emparèrent de la ville de Fosses, avec la résolution de s'y maintenir.

la résolution de s'y maintenir.
Aussi le traité de Tongres ne dura
pas longtemps, et les factions se réveillèrent avec plus de violence que jamais en 1646, cette fois encore à propos des élections magistrales. Les Cirignoux reprirent denouveau ledessus,
et l'anarchie recommença de nouveau.
Ferdinand de Bavière résolut alors

de frapper un grand coup. Il se rendit à Huy, y convoqua les états du pays, et déclara que désormais il tiendrait cette ville pour sa résidence. Il y évoqua toutes ses cours, devant lesquelles il fit mander les échevins de Liège, qui furent eondamnés par contumace et frappés de proscription. Enfin, son neveu, Maximilien-Henri de Bavière', appelé nouvellement à l'office de grand doyen de la cathédrale de Saint-Lambert, vint camper à deux lieues de Liége, avec un eorps de troupes havasoutenu par quatre mille Allemands qui s'étaient assemblés à Huy. Ces forces réunies se nortèrent sur Liège, et commencèrent à Investir la place. Mais le feu de leur artillerie n'était pas encore ouvert, que la ville se rendit par capitulation, à condition que ses priviléges seraient maintenus. et que la neutralité scrait religieusement observée; mais que l'évêque obtiendrait la tête de trois ou quatre habitants, qui, au reste, pourraient encore recourir à sa clémence. Cette eapitulation fut signée à Saint-Gilles le 29 août. Dix jours plus tard, quatre têtes tombèrent, et donnèrent satisfac-

Si solennel que fût l'engagement que Ferdinand de Bavière venait de prendre, il traita des lors la principauté comme un véritable pays conquis. Ses auxiliaires lorralns exercèrent partout les plus affreux brigandages en reprenant le chemin de leur duché. Lui-même le mit au pillage en quelque sorte, pour en tirer une partie des sommes que l'empereur s'était engagé, par le traité de Munster, à payer à la reine de Suède, pour qu'elle retirat ses troupes d'Allemagne. En vain les Liégeois alléguèrent-ils leur neutralité pour refuser ces énormes subsides: un corps de troupes suédoises entra dans la principauté, pour la réduire par la force à payer. A peine les Suédois furent-lls partis, que les Français entrèrent à leur tour dans le pays, et vinrent réclamer une partie des frais de la guerre : de sorte que l'État liégeois se trouva bientôt entièrement ruiné.

tion au prince.

Au milieu de ces désastres, le 13 septembre 1650 donna un moment d'allégresse à tous les cœurs. Ferdinand de Bavière mourut ce jour-là, dans son château d'Aremberg.

Un des derviers actes des a rià avril de de de decider la construction d'une citadelle destinée à dominer la ville et à content les habitants. La nécessité de content les habitants. La nécessité de grand travail, qui fut acheré par son successeur Maximilie-Henri de Bavière, donna lieu à denouvelles exactions de la contentement. Aussi le pupule l'exaction designa-4-li, dans son energique langue, et emouveut d'oppression par le mom de Hack-Les-May, dont les le non de Hack-Les-May, dent les ment l'année où i flut bâli.

Cette menace toujours suspendue sur la ville ; ces épées allemandes qu'on y voyait briller; les mutineries de cette soldatesqueétrangère, qui, à plus d'une reprise, se livra aux excès les plus graves contre la population liegeoise, irritaient singulièrement les esprits. On eut de plus à déplorer les pillages et les dévastations auxquels ne cessaient de se livrer les Lorrains, depuis l'an 1650 jusqu'en 1654, dans toutes les parties du pays. Pour deloger ces auxiliaires pires que des ennemis, le cercle de Westphalie fut réduit à porter directement ses plaintes à l'empereur; et les électeurs de Trèves et de Mayence oignirent leurs forces à celles des Liégeois, que les maréchaux de Créqui et de Fabert vinrent aider avec onze mille hommes d'armes français. Mais, au moment où les hostilités allaient commencer, l'archiduc Léopold, gouverneur général des provinces belges, ménagea une suspension d'armes par ses envoyés à Liège; et un congrès s'ouvrit à Tirlemont, où la paix fut signée le 17 mars 1654. Le traité stipula que la bonne harmonie entre e roi d'Espagne et le prince de Liége, leurs successeurs et leurs sujets, serait

Hacridama, c'est-à-dire ager sanguiness, le champ qui fut acheté avec les trente declers pour lesquels Judas avait reads Jens

maintanue inviolablement; que la mettralitédu pay de Lièce, servait conservée; que les troupes forraines sortiniants de la principauté sans pouvoir y rentrer à l'avenir, ni exiger quelque pettra l'avenir, ni exiger quelque pettra l'avenir, ni exiger quelque pettra l'avenir pettra l'avenir pettra est armées par le territoire de Liége, at le besoin l'exigent, en le denome si le besoin l'exigent, en le denome toutefois au prince ou à son cousseil; et enfin, que les dommages causés par le ducel Lorraine pourraient être cas biens meullés et immeubles.

La tranquillité paraissait ainsi rétablie. Mais il restait toujours un grand grief contre l'évêque, qui maintenait l'irritation dans l'esprit des Liégeois : c'était la terrible citadelle de Ferdinand de Bavière. Le mécontentement que causait cette despotique construction fit explosion à plusieurs reprises. Le grand prévôt de la cathédrale, comte de Groesbeeck, eut le courage de s'en plaindre, comme aussi de l'énormité des impôts, et de l'infraction que l'évêque faisait au traité de Tirlemont, en s'attachant à la France et en compromettant ainsi la neutralité du pays. Il fut enlevé par les troupes allemandes, et enfermé au château de Keysersweert, au delà du Rhin. En 1654, tue conspiration fut tramée par quelques bourgeois, dans le but de s'emparer de la citadelle; mais elle échoua, et se termina par le supplice des conjurés.

Dès ce moment la principauté continua à vivre dans un calme apparent. jusqu'à ce que la guerre vint a éclater entre la France et la Hollande, en 1672. Les armées de Louis XIV traversèrent le pays, et le foulèrent de toutes les manières. Les Allemands v pénétrèrent à leur tour, et y commirent toute sorte d'exactions. Cet état de choses dura jusqu'au traité de Nimègue. où les Liégeois interviurent, et firent consacrer la neutralité de leur territoire. Ils n'avaient retiré de ces hostilités, comme compensation de tous les dégâts dont ils furent les victimes. que la démolition de l'odieuse cita-delle, que le comte d'Estrades, maréchal de camp français, fit rasser en 1676. Mais ils furent si satisfaits de se voir delivrés de cette forteresse, qu'ils neregrettèrent pas même le comté d'Agimont, que le traité leur enleva pour l'adjuger à la France, ni le duclié de Bouillon, dont la propriété fut rendue singulièrement precaire.

La citadelle détruite, le peuple de Liége se crut libre, et les trente-deux métiers reprirent la forme électorale de 1603, avec l'addition de 1631. L'enipereur leur adressa des remontrances; mais ils n'en tinrent aucun compte. L'évêque ne réussit pas davantage; et so colere redoubla, quand it apprit que les députés liégeois avaient signé la paix de Nimègue en 1678, et compromis les droits de l'évêcbé sur Bouillon. Ce fut alors sur l'affaire électorale que le prélat se rejeta exclusivement. Il lança des troupes allemandes sur la principauté, qui fut livrée à une exécution militaire. Les Liégeois appelerent a leur secours la France, et Maximilien de Bavière se radoucit enfin au poiut de leur offrir la paix : elle fut conclue le 22 novembre 1683 , et publiée à Liège le 26 fevrier 1684. La cité consentit à fournir au prince un don de cent mille écus.

Mais les movens employés pour réunir cette somme donnérent lieu à de nouvelles difficultés, et divisèrent la ville en deux camps. Bientôt se ralluma la guerre civile, et le sang coula de nouveau. On prétendait que l'évêque lui-même elierchait, par des manœuvres souterraines, à fomenter de nouvelles dissensions pour ne pas tenir la paix récemment signée, après que le peuple l'aurait violée le premier. Ce que les bons esprits avaient eraint ne tarda pas à se vérifler. Maximilien, fatigué de lutter avec cette indomptable population, resolut d'en finirune bonne fois, et par un grand coup. Au mois d'octobre 1684. un corps de troupes de l'électorat de Cologne eutra brusquement dans la principauté; et les Liégeois, après avoir vainement invoqué l'aide des Français, furent forcés de se soumettre. Les deux bourgmestres, qui se trouvaient à la tête du mouvement, furent décapités.

Les trente-deux métiers furent abolis. et remplacés par seize chambres, qui, investies de droits politiques fort restreints, représentaient la cité de Liège. Chacune de ces chambres était composée de trente-six assesseurs, dont vingt appartenant à la noblesse et aux patriciens, dix appartenant au liaut commerce, et six aux métiers. Le conseil fut réduit à vingt-deux membres. c'est-à-dire deux bourgmestres et viugt conseillers. Les bourgmestres furent dépouillés du droit de faire des édits, et leurs fonctions limitées à la simple administration des revenus de la ville, à l'entretien des bâtiments, etc. Enfin, la constitution liégeoise fut bouleversée, et reçut une nouvelle forme qui la mit tout entière sous la main de l'évêque, maître, dès ce moment, des élections, et par consequent de tout le pouvoir. Maximilien ne se borna pas à cette mesure d'énergie : il fit reliâtir la citadelle, et ordonna la construction d'un fort au milieu du pont de la Meuse. Cette batterie recut le nom de Dardanelie, et devait servir à interrompre la communication des deux parties de

pulaires Maximilien de Bavière mourut en 1688, et il eut pour successeur Jean-Louisd'Elderen. Sous ce nouvel évêque. la ligue formée en 1689, entre les princes de l'Empire, contre Louis XIV. amene de nouveaux malheurs pour le pays de Liége. Les Français étaient entrés dans les électorats de Mavence et de Trèves, dans les évêchés de Worms et de Spire, et ils s'étaient emparés du Palatinat. Partout ils leverent d'énormes contributions. La principauté de Liége ne fut pas épargnée : ils en occuperent presque toutes les places, et agirent partout en maîtres.

la ville, et à prévenir les émoates po-

Et janvier (88), les Liégois avaient condu, à Versailles, un trait je pel lequel leur neutralité fut déclarée maintenue, et la démolition de la citadelle stipulee; mais cette convention mêne ne fut pour eux qu'une nouvelle source de désastres. La ligue de Ratisbonne s'étant formée, et l'empereur ayant sommé les Liégois de

se joindre a hu pour déclarer la guerre à a Louis XIV, ils refusèrent de s'unir aux princes de l'Empire. La ligue résolut de les y forcer: les Hollandais vinrent s'établir devant la ville de Liège, et menacèrent de la bombarder, si elle ne se rendait pas à la sommation de l'empereur. Force fut donc de prendre un

parti, et on se déclara contre la France, Louis XIV, sans considèrer que les Liégeois n'avaient adopté cette résolution que sous l'empiré de la force, fit tomber tout l'effort de ses armes sur leur pars, qui fut entièrement mis à ruine. Le traité de Ryswyck n'y mit pas un termeç a l'aguerre de la succession d'Epagne vint, bienôt après, rouvrir la carrière des batalles; et la principauté en fut encor en parlie te thétre jusqu'à la pair d'Utrecht, en

Sur ces entrefaites l'évêque Jean-Louis d'Elderen était mort, après n'avoir été élevé à la mitre que pour voir de plus haut tous ces désastres. Jacques-Clément de Bavière lui avait succédé en 1694, et assista au reste de ce long drame. Après le traité d'Utrecht, ii eut à lutter avec les princes alliés, pour empêcher les Hollandais de faire de la ville de Liége une place d'armes de la fameuse barrière, puis à amener les Liégeois à consentir à la réaccession de la principauté au cercle de Westphalie. Ces deux actes politiques furent les seuls que cet évêque posa. Il mourut en 1723, et fit place à George-Louis, comte de Berg, dont l'illustre famille avait délà donné deux prélats à l'évêché.

Dès ce moment, le rôle que le pays de Liége, joun pendant si long-tempsau milieu de nos provinces étail n. Les Liégeois continuièrent à vivre, politiquement anéantis, sous les éterpes de la commandation de la commandation

# LIVRE XIL

### HISTOIRE DES PAYS-BAS JUSQU'EN 1843.

## CHAPITRE PREMIER, DEPUIS 1787 JUSQU'EN 1814.

§ I. 103QU'A LA DOMINATION FRANÇAISE BANK TOUTES LES PROVINCES DES PAYS-BAS EN

Après que le prince stathouder héréditaire eut été rétabli dans les Provinces-Unies, grace aux armes prussiennes, l'ordre et la concorde étaient si bien rentrés dans la république, qu'aucune voix ne s'éleva contre la position qu'elle prit, en s'atta-chant à la politique de l'Angleterre et de la Prusse. Toutes les provinces confirmèrent l'autorité du stathouder héréditaire, tous les officiers publics en jurèrent le maintien ; et, le 15 avril 1788, les états généraux conclurent une alliance plus intime avec la Prusse et l'Angleterre, qui, de leur côté, garantirent le maintien de la république batave.

Tandis que le repos était ainsi revenu dans les provinces septentrionales, il s'était manifesté dans les provinces autrichiennes un grand mouvement révolutionnaire. L'empereur Joseph II, jaloux d'appliquer à la Belgique le plan de réforme qu'il avaiteonçu pour elle pendant le voyage qu'il y fit pour se faire inaugurer, commenca par publier une foule d'édits et d'ordonnances qui tendaient à la réalisation de son système. Il attaqua d'abord la constitution religieuse, supprima les couvents, et abrogea l'appel au pape. Il voulut que les mandements des évêques fussent soumis à l'approbation du gouvernement, et que la connaissance des différends relatifs au mariage fût ôtée aux évêques. Il regla très-minutieusement la discipline des chapitres de chanoinesses.

supprima leur chant, changea leur costume, et limita leurs prières. Il détermina la division des provinces, dirigea la collation des cures, et prescrivit la forme des concours. Il ne se borna pas à ces mesures générales : il entra jusque dans les détails les plus petits, et souvent les plus ridicules. Ces reglements ne purent manquer de causer les plus vives alarmes dans un pays où non-seulement les doctrines religieuses, mais encore les formes, avaient de si profondes racines. Mais bientôt il compléta son système de réforme par son édit du 16 octobre 1786, qui ordonnait l'établissement d'un séminaire général à Louvain, et d'un séminaire filial à Luxembourg. Tous les écoliers du clergé, tant séculier que régulier, des provinces belges, devaient être réunis dans l'une ou l'autre deces écoles, pour y être élevés dans une parfaite uni-formité d'instruction et de morale. Le cours d'études était fixé à cinq ans. Les élèves devaient être agrées et présentés par les évêques. Toutes les bourses fondées pour l'étude de la théologie devaient être regardées comme instituées en faveur des étudiants des deux séminaires. Les séminaires épiscopaux étaient supprimés et convertis en presbytères, où les élèves séculiers du séminaire général ou filial devaient se retirer apres avoir terminé leur cours, pour y prati-quer, sous les yeux de leur évêque, les différents exercices de leur ministère futur, comme une sorte de noviciat. Enfin, il était ordonné aux ordres religieux de n'admettre à la prise d'habit que les candidats qui auraient fini leur cours d'études dans l'un des deux séminaires impériaux. Telles étaient les mesures par lesquel-

les Joseph II voulut réorganiser les études cléricales, qui, à la verité, étaient trop circonscrites, mais qu'il eut le grand tort de vouloir soustraire à l'autorité des évêques. Aussi tout le clergé s'en émut. L'archevêque de Malines fut le premier à faire à l'empereur des représentations au suiet de cet établissement, dont le projet était connu d'avance par le hruit public : mais, tout en cherchant à le rassurer on passa outre. Le séminaire général s'ouvrit le 15 novembre; et presque aussitôt il éclata des troubles graves parmi les étudiants, tant à cause de la discipline intérieure, qui froissait les habitudes, qu'à cause de la doctrine de quelques professeurs, qui ne paraissait rien moins qu'orthodoxe. Pour réprimer ce désordre, on fit marcher un régiment à Louvain. Le séminaire fut investi, et vingt-cinq étudiants furent etés dans les prisons de l'université. Peu de jours après, tous les autres désertèrent : de sorte qu'il en resta à peine une vingtaine au mois de jan-

Les esprits étaient excités, et on attendait avec inquietude quel serait le développement du système de réforme que l'empereur annonçait. On prévovait qu'il ne s'arrêterait pas à la réorganisation des établissements religieux seulement. En effet, il s'attaqua bientôt à l'ordre civil. Deux diplômes datés de Vienne, et donnés le 1" janvier 1787, instituerent une nouvelle forme pour l'administration générale du gouvernement des Pays Bas, et pour l'administration particulière de la justice. Le premier de ces actes établissait, au lieu des trois conseils collatéraux et de la secrétairerie d'État, un seul conseil, sous le nom de conseil de gouvernement, dont le ministre impérial serait le chef et le président: il divisait aussi la Belgique en neuf cercles, dans chacun desquels il nomma un intendant et des commissaires chargés de l'administratiou, au lieu des députés des états. Le second diplôme, au lieu des conseils de justice ou des tribunaux existant aux Pays-Bas, établissait

à Bruxelles un conseil souverain, deux tribunaux d'appel, l'un à Bruxelles, l'autre à Luxembourg; et un tribunal de première instance dans chaque province, au lieu des justices seigneuriales et des tribunaux ecclésiastiques ou des cours particulières.

Ces actes ne blessèrent pas moins profondement tous les Belges, déjà si irrités par l'institution des séminaires. Comme l'archeveque de Malines avait pris à tâche de défendre les intérêts du clergé, les états de toutes les provinces s'opposèrent aux innovations dans la forme gouvernementale et dans l'organisation judiciaire, qu'ils signalerent comme autant d'infractions aux privilèges et aux constitutions du pays. Le conseil de Brabant déclara qu'il ne pouvait ni ne devait expédier ui publier les deux diplômes, comme étant contraires à la Joyeuse Entrée; et les états de cette province prirent, en vertu de leurs antiques priviléges, la résolution de ne pas donner leur consentement à la continuation ordinaire des impôts, aussi longtemps que les infractions faites à la Joyeuse Entrée ue seraient pas redressées. Les états de Hainaut, du Tournaisis, de Namur et de Flandre opposèreut la même résistance; si bien que les gouverneurs généraux, forces de ceder aux instances presque menacantes des états, supprimèrent les intendances, et suspendirent l'exécution du nouveau réglement de la procédure civile. Ce premier pas rétrograde encouragea singulièrement le peuple, dont l'esprit était exaspéré, et qui se livrait à toute sorte d'excès. Ou forma des corps de volontaires, on porta des cocardes et des uniformes, on arbora des drapeaux. La populace alla même jusqu'à excreer d'affreux pillages à

Anvers et à Nanur.
Al nouvelle de ces désordres, l'empereur manda à Vienne les gouverneurs généraux des Pays-Bas, le ministre plenipotentiaire, et une députation des états. Cet ordre répandit dans toutes les provinces une vive inquiétude, et jeta la crainte dans tous les esprits. Le départ des gouverneurs genéraux était regardé commeun prétette, et l'appel d'une députation des états comme un piège. On se rappelait le sort des seigneurs que, dans des circonstances presque pareilles, Philippe II avait mandés à Madrid; on avaient suivil le départ de Marguerite de Parme; et tous ces souvenirs redoublérent la défiance et l'épouvante auxquelles le pays était en proie.

auxquelles le pays était en proie. Les états de Brabant, de Flandre ct de Hainaut engagérent vivement les gouverneurs généraux à ne pas quitter le pays, en leur représentant la confusion et l'anarchie auxquelles, dans les circonstances où l'on se trouvait, leur absence pouvait donner lieu. Mais la voix de l'empereur se fit entendre, et il fallut se résigner. Aussi les états convoquèrent à Bruxelles une assemblée générale, où devaient se rendre des députés de toutes les provinces. On choisit une députation de vingt-neuf membres, qui partit aussitôt pour Vienne, où les gouverneurs généraux l'avaient précédée. Mais les pourparlers qu'elle eut avec l'empereur n'aboutirent qu'au renouvellement de la volonté de Joseph II, qui était qu'il fallait que toutes choses fussent rétablies sur le pied où elles étaient avant le 1" avril, et qu'il ne restât plus le moindre vestige d'aucune des choses contraires à ses ordres ou à ses intentions depuis ce jour. Ces préalables entendus, les états persistèrent dans leur résolution de ne pas vouloir accorder la continuation des impôts, les volontés de l'empereur se trouvant contraires à la Joyeuse Entrée, qui leur donnait ce droit de refuser les taxes. Cependant ils firent droit à la réclamation de Joseph II, qui exigeait la dissolution des compagnies de volontaires qu'on avait formées dans les proviuces; du moins elles déposérent leurs cocardes et leurs uniformes. Cette première concession obtenue, le comte de Murray, investi par intérim du gouvernement général des provinces, publia aussitôt une déclaration de l'empereur, qui portait que les constitutions, les privilé-

ges et la Joyeuse Entrée seraient maintenus; que les nouveaux tribunaux et les intendances seraient supprimés; que les tribunaux et les juridictions anciennes, les états, etc., subsisteralent sur l'ancien pied; et que Sa Majesté s'entendrait avec les états au sujet du redressement des points contraires à la Joyeuse Entrée. Forts du premier article de cette déclaration, les états de Brabant s'empresserent de demander le rétablissement des couvents supprimés, et de l'université de Louvain. Ceux de Flandre réclamerent dans le même sens. Mais l'empereur répondit qu'en rendant aux états leurs constitutions et leurs priviléges, il n'avait réellement entendu que le rétablissement des anciens tribunaux et de l'ancienne administration des provinces; que quant à ses ordonnances sur les autres points contestés, il voulait qu'elles fussent exécutées, bien qu'il consentit à en traiter avec les états. Le comte de Trautmansdorf, qui venait d'être nommé ministre plénipotentiaire de l'empereur à Bruxelles, produisit, au nom de son maître, un décret interprétatif, concu à peu près dans les mêmes termes. Le conseil de Brabant hésitant à

publier ce décret, le ministre impérial le somma d'en faire la publication, en menacant d'employer le canon et les baionnettes, si on levait la séance sans avoir obéi. Le comte d'Alton, que Joseph II avait envoyé aux Pays Bas avec le titre de commandant d'armes, craignant un mouvement populaire, fit incontinent cerner par de fortes patrouilles la salle du conseil et les lieux environnants. La foule, qui grossissait toujours, et qui n'affluait d'abord que poussée par la curiosité, fut aisément dissipée par la force armée, mais pour se transporter ailleurs, et se reformer sur la grande place. Une patrouille fut chargée de la disperser de nouveau; mais la multitude devint de plus en plus menaçante, et commençait à lancer des pierres sur les Autrichiens. Une décharge des soldats répondit à cette attaque, et plusienrs bourgeois furent tnés ou blessés. Pendant ce temps le conseil délibérait toujours, sans pouvoir se décider à prendre une résolution. Ce ne fut qu'à onze heures du soir qu'il se détermina à publier le décret, mais en l'accompagnant toutefois d'énergiques réserves

L'opposition que les représentants de la nation commençaient à montrer pour la défense des choses politiques doubla le courage du clergé pour la défense des choses religieuses. L'empereur tenait surtout à l'exécution de ses ordres relatifs aux seminaires, et l'archevêque de Malines s'y opposait toujours plus vivement, bien que les obsta-cles que le clergé avait d'abord fait valoir eussent été levés : c'est-à-dire que le droit de surveillance sur les doctrines, sur les livres et sur les élèves eût été laissé aux évêques ; que l'éloignement du directeur place par Joseph II à la tête du seminaire genéral eût été accordé à leurs réclamations, et qu'il leur eut été permis de proposer au choix de l'empereur les ecclésiastiques qu'ils croiraient le plus propres à remplir dignement la direction de cet établissement. La défiance était devenue telle, qu'aucune concession ne put raccommoder le clergé avec les innovations impériales. Le séminaire de Louvain resta désert, et les lecons continuèrent dans les séminaires des évêchés. Cettè désobéissance obstinée détermina l'empereur à transférer à Bruxelles les facultés de droit, de médecine et de philosophie, en ne laissant à Louvain que la faculté de théologie avec le séminaire général, et à faire fermer par la force les séminaires épiscopaux. Le comte d'Altonexécuta ces mesures avec une violence toute militaire, et non sans avoir employé les armes contre la populace ameutée à Anvers et à Malines.

ameuree à Anvers et à Malines. Ce fut alors que l'époque de la convocation ordinaire des états arriva. Ceux de Brabant se réunirent le 21 novembre, pour délibérer sur l'accord du subside. L'ordre ecclesiastique et l'ordre noble y consentirent par peur; mais le tiers état s'y refusa obstinément, et son refus rendait nul le consentement des deux premiers ordres. Les états de Hainaut rejetèrent le subside d'une manière plus unanime, et l'empereur les supprima, de même que les privilèges de la province, qu'il déclara vouloir désormais tenir comme province conquise. Cette décision violente fut, peu de temps après, appliquée aussi au Brabant, dont les états et la conseil furent cassés et sup-

Ces mesures ne purent manquer d'exaspérer encore les esprits, déjà si vivement excités. La fureur populaire était à son comble. Une foule de jeunes gens quittèrent le pays, et se réunirent dans les environs de Bréda , attendant l'occasion de prendre les armes contre les Impériaux. Un homme dont l'ambition était la seule qualité, l'avocat Van der Noot, s'était place à la tête de l'opposition, qui bientôt devait en venir à des actes d'hostilité contre l'empereur. D'ailleurs, les sollicitations du dehors nemanquaient pas. L'agitation qui commençait à se manifester en France réagissait vivement sur les provinces belges, où, d'un autre côté, la princesse d'Orange fomentait l'irritation, pour se venger de la protection insultante que l'archiduchesse Marie-Christine avait accordée aux patriotes hollandais, retirés à Bruxelles depuis le retour du stathouder dans les Provinces-Unies. La Prusse, qui voyait avec dépit la trop grande puissance de l'Autriche, ne restait pas inactive, et elle encourageait les Belges; tandis que, dans les provinces mêmes, l'ambassadeur anglais agissait dans le même sens par haine contre la France, dans les bras de laquelle il craignait de voir la Belgique se jeter un jour. Un plan fut même concerté, d'après lequel la Belgique eut pu être réunie à la Hollande sous un gouvernement séparé, qui aurait été donné au prince Frédéric d'Orange, second fils du stathouder, avec le titre de gouverneur

général.

Jusque-là les esprits en Belgique
n'avaient eu en vue que le redressement des gricfs et le rétablissement

des anciens priviléges du pays: c'était le but de Van der Noot, que secondaient en sous-orire Van Eupen, et les abbés de Tongerio et de Saint-Bernard. Mais il ne tarda pass à s'y former un parti quin eprit à cour la répuration des atteintes apportées aux mocratique et révolutionanire: il avait, pour chefs l'avocat Vonck et Van der Meersch.

Pendant que Van der Noot négociait avec l'étranger, et courait à Londres, à la Have, a Berlin, pour préparer un dénoument par d'autres bras que œux du pays mêine; Vonck, plus actif, plus entreprenant, et mieux fait pour son role, achevait d'organiser eu sileuce ra Bruxelles une association, qui prit our devise ces mots: Pro aris et focis. Homme d'action avant tout, il ne tarda pas à se séparerde Van der Noot, qui, se nourrissant de chimères, espérait toujours dans le secours de l'étranger. Il comprit que les révolutions ne se font que par la propre force d'un peuple. Aussi il se rendit à Hasselt, où il forma un comité de patriotes, qui partageait entièrement ses vues. Mais bientôt, ne se crovant plus en sûreté dans cette ville, il se retira avec les siens sur la frontière de Hollande, aux envirous de Bréda, où il s'occupa d'organiser les émigrés qui s'y trouvaient déjà réunis en foule. Il fallait un chef pour commander ces forces : Vonek eta les yeux sur Vander Meersch, colonel belge, qui s'était distingué au service de la France. Celui-ci n'hé-

Le momeut était propien; car les nouvelles reunes de France avaient singuilierement élève l'ardeur des pouvelles reunes de l'actives de Abstille et le soulévement de Paris étaient venus avertir les Belges que l'heure des peuples avais assone. Le 24 octobre 1789, ons et touva prêt. Ce jour-la, fut lance le mainfeste du peuple brahancon, qui déclaraît l'empereur Joseph III déchti de la souveraineté du duché de Brabant.

sita point; il se mit à la tête de l'ar-

mée, et s'occupa aussitôt d'un plan

d'invasion en Belgique.

et Van der Meersch avec sa troupe, forte à peine de quinze cents hommes, franchit la frontière de la province d'Anvers, se dirigeant vers Diest. Il sortait précisément de Turnhout pour prendre cette direction le 26, quand tout à coup il apprit qu'un corps autrichien accourait de Lierre, conduit par le général Schroeder, et composé d'environ quatre mille hommes, avec sept bouches à feu. Les patriotes se replierent au même justant sur Turnhout, où le lendemain, au point du jour, ils parvinrent à attirer l'ennemi, et le mirent dans une déroute complète, après lui avoir enlevé cing canons. Ces pieces formerent, pendant les premiers mois de l'insurrection, leur unique artillerie.

Cet échec deshonorant éprouvé par ses armes irrita vivement l'empe reur, qui sentit que la force morale de son armée avait reçu, dans cette première rencontre, une atteinte des plus funestes. Et en effet, l'armée des volontaires s'augmentait d'heure en heure, et toutes les villes aspiraient à s'affranchir du joug aut richien. D'Alton comprit qu'il fallait compter avec un homme tel que Vau der Meersch. Aussi il remplaça parle geuéral d'Arberg, Schroeder, qui avait éte grièvement blessé à Turnhout, et il lauca contre les patriotes un corps imposant, soutenu par une bonne artillerie, avec l'ordre de cerner Van der Meersch. Celui-ci, qui s'était avance sur Mol, Meerhout et Everbode, et naraissait annoncer l'intention de s'emparer de Diest, devina à temps les intentions des Autrichieus, se replia sur Hoogstraeten, et rentra sur le territoire de Breda. Au fond, le mouvement des patriotes leur fut d'un grand avantage, en ce qu'il occupa un moment toute l'attention de l'ennemi, et permit ainsi à un corps belge, commandé par le prince Louis de Ligne, de pénétrer dans la Flandre, de s'emparer de Gand, et d'enlever Bruges et

Ostende.

Aussitôt que les troupes patriotes eurent obtenu ce succès, la Flandre à son tour proclama la déchéance de

Joseph II, et décréta l'union avec le Brabant, la levée d'une armée de vingt mille hommes, et la fraternité avec les autres provinces.

Cette marche rapide, et surtout ces succès presque inattendus, répandirent une sorte de panique dans l'armée autrichienne. Elle évacua sans coup férir la province de Hainaut, et les gouverneurs généraux s'enfuirent de Bruxelles avec les principaux membres du gouverneunt, pour aller se mettre en sureté dans la forteresse de Nanur.

Van der Meersch craignait que les Autrichiens ne cherchassent à reprendre la Flandre. Il tenait surtout à rester maître de cette province, qui lni offrait, en cas de défaite, la possibilité de se retirer en Zéeiande ou en France. Mais le comité patriotique de Bréda, craignant de son côté que le général n'acquit une trop grande influence dans la Flandre, ou il était né, se hâta de le faire rentrer dans la Campine. En même temps on concut le projet de pousser une colonne expéditionnaire dans le comté de Namur. Elie devait v pénétrer par la Hesbaje, en passant par Hasselt et Huy, en laissant Namur sur la gauche. Mais elle se porta imprudemment à Liége, où elle se livra à la dissipation et ébruita ses projets; puis elie se dirigea par Ciney vers DInant. A peine eut-elle atteint cette ville, qu'elle y fut abordée par les Autrichiens, qui la mirent dans une déroute complète.

Pendant ce temps, Yan der Meersch, informe que le genéral d'Alton projetait une attaque contre la place de montre de la proposition de la projetait une attaque contre la place de la place del place de la place del place de la place del place del place de la place del place de la place del pl

En ce moment les patriotes inter-

ceptèrent un rapport adressé par d'Alton à l'empereur, et deux paquets de dépêches envoyées de Vienne, l'un à d'Alton, l'autre au comte de Trautmansdorf. Ces pièces révelèrent à Van der Meersch la désunion qui régnait entre le général et le ministre impérial. Il sut en tirer parti. Sa position à Tirlemont était devenue embarrassante et dangereuse; car les Autrichiens se disposaient à s'avancer en trois colonnes sur cette place. S'exposer à subir un siège, il ne le pouvait sans être sûr de voir la ville réduite en cendres. Attendre l'ennemi en rase campagne, il ne le pouvait pas davantage avec une troupe peu exercée aux armes, qu'il était presque certain de voir se débander au press mier choc. Il prit done le parti d'adresser au comte de Trautmansdorf des copies des deux dépêches de l'empereur, et de lui demander une suspension d'armes de quatre jours. Cette proposition fut recue avec empressement; mais on ne put tomber d'accord sur les conditions d'une plus longue trêve. Dans cette situation, le chef des patriotes jugea prudent d'évacuer Tirlemont, et de se retirer du côté de Léau. Arrivé dans cette ville, il se trouva dans la même perplexité. n'ayant ni vivres ni munitions. Heureusement l'arrivée d'un plénipotentiaire envoyé par Trautmansdorf vint le tirer d'embarras, en lui offrant de négocier une suspension d'armes de deux mois pour les provinces de Brabant, Namur, Luxembonrg et Limbourg. Cependant, comme Van der Meersch insistait pour que la Flandre fût comprise dans cette trêve, on ne signa qu'un armistice de dix

jours, qui commença le 2 décembre. Le comité de Brêda apprit avec une vive colère la stipulation qui venait d'être aims iconclue avec les ennemis, et ordonna à son général de exprendre les armes, et d'agir comme si rien n'avait été signé. Van der mouvement que le 12 décembre. Il se dirigea droit vers Bruxelles. Depuis puiseurs jours ette vitle se trouvait

dans une agitation extrême. D'Alton en avait inondé la partie basse; il avait barricadé et coupé les rues, établi dans la partie haute des redoutes prêtes à foudroyer les bourgeois, s'ils opéraient le moindre mouvement; enfin, il s'était retranché tout à la fois dans des mesures de défense et dans des mesures de terreur. Toutes ces précautions cependant n'avaient frit qu'irriter de plus en plus la population. Aussi le comte de Trautmansdorf, espérant calmer les esprits par la modération et la douceur, avait essavé de corriger le mauvais effet produit par la conduite violente de d'Alton, et fait restituer aux habitants les armes dont ce général les avait dépouillés. Malheureusement pour l'empereur, il était trop tard. Pressé par les circonstances, il avait eu beau promettre, dans une série d'édits, de maintenir l'ancienne organisation politique et judiciaire des pro-vinces belges, de supprimer le semi-naire général de Louvain, et d'accorder une amnistie générale pour tout ce qui s'était fait; il n'était plus en son pouvoir d'arrêter la marche des choses. Dès le 10 décembre, c'est-à-dire deux jonrs avant l'expiration du terme assigné à la suspension d'armes, les patriotes de Bruxelles ne crurent plus devoir se eacher. On fit chanter, dans l'église de Sainte-Gudule, une messe solennelle pour le succès de l'armée nationale, et on distri-bua, sur les degrés de la cathédrale, des cocardes brabanconnes, dont la ville tout entière fut parée avant le soir. Le lendemain le tocsin fut sonné, et les patriotes s'emparèrent de plusieurs postes occupés par la troupe.

Le 12 ils étaient maîtres de la ville tout entière. Trautmansdorf était parti : d'Alton s'était replié sur Waterloo, après avoir perdu par la désertion nne grande partie de ses soldats. Là il trouva un ordre de l'empereur qui le rappelait, et il remit le commandement au général Ferraris, qui avait été envoyé pour le remplacer. Le nouveau général voulut tenter la vnie des accommodements; mais il

échoua comme Trautmansdorf avait échoué.

Tandis que ces événements se passaient, un corps de deux mille volontaires, qui s'était formé dans la Flandre, marcha sur Bruxelles, et chassa devant lui les garnison. autrichiennes de Termonde, d'Alost et d'Assche, qui, frappées de terreur, se portèrent en désordre sur Waterioo. Nivelle se déclara en même temps pour la cause nationale, et il ne resta plus à Ferraris que de faire sa retraite sur Namur, où il ne tint pas davantage devant les forces réunies des Flamands, commandés par le baron de Kleinenberg, et des volontaires de Van der Meersch. Le 17 décembre, le général en chef belge entra dans cette ville, aux acclamations du peuple.

Le même jour, Van der Noot, accompagné de tout le comité de Bréda, fit son entree à Bruxelles au bruit des cloches et des canons. Il fut conduit en triomphe à Sainte-Gudule, où, agenouillé sur le prie-Dieu de Joseph II , il assista à un brillont Te Deum. Le soir, passant de l'égliseau theâtre, il fut couronné par les comédiens, dans la loge mêine des gouverneurs généraux.

Il ne restait plus un seul Autrichien dans les provinces, si ce n'est dans la citadelle d'Anvers, les débris de l'armée de Ferraris ayant poursuivi leur fuite jusqu'au fond du grand duché de Luxembourg, Ainsi délivrées de leurs garnisons, les villes devinrent alors le théâtre d'odieux pillages, cet accompagnement presque inévitable de tout soulèvement populaire; mais ces excès furent promptement réprimés; et l'on songea à organiser le pouvoir, sans trop savoir encore quel usage on en ferait . ni quelle forme on lui donnerait. Les états de Hainaut et de Flandre proclamèrent leur indépendance par un manifeste, et ceux de Brabant et de Namur firent leur lnauguration solennelle. Les états de Brabant ne . se bornèrent pas à cet acte : ils méditaient un projet plus grand, celuide s'arroger le pouvoir souverain. Ils étaient pousses à cette Idée par Van der Noot et par Van Eupen, qui, grand peñientaire d'Anvers, avait été nommé secrétaire des cists unis. D'ailleurs, le consei de Brahant se montrait disposé a papuyer ce projet, qu'il consomme dans les demiers jours de décembre, par des résolutions dans les quelles il decréta que les états excrerarient la souveraineté sur l'emère pied que l'emprerur Joseph II.

Presque en même temps les états des autres provinces affranchies de l'autorité impériales avoyèrent des représentants à Bruxelles, pour y teuir une assemblée générale. Ils eurent leur première seauce le 7 jauvier, formérent une confédération, sous le mond 'États belgiques unis, et instituérent un congres, sous la dénomination de Congrès souverain des

états belgiques.

La joie populaire fut distraite un moment de ce spectacle presque républicain, par la nouvelle de la reddition de la citadelle d'Anvers, qui, vovant l'impossibilité de tenir plus longtemps, capitula avec les patriotes. Mais si ce nouveau succes augmentait la confiance dans l'avenir, le progrès des armes nationales dans le Luxembourg ne pouvait donner de grandes espérances. Van der Meersch, après s'être arrêté un jour à Namur, avait pénétré dans cette province, et s'était mis à la poursuite des Impériaux. Mais deux échecs, essuyés entre Marche et Saint-Hubert, l'avaient force à venir reprendre position à Namur. Cette défaite n'était pas de favorable augure ; car l'armée patriote était maintenant assez imposante, et elle n'avait plus devant elle que des troupes démoralisées et affaiblies. Ce qui ne pouvait manquer d'arriver

Ce qui ne pouvait manquer d'arriver bientôt, c'était la division entre ceux qui avaient pris à tâche de conduire la révolution. Vonck se trouvait à la tête du parti dévoué aux principes démocratiques, c'est-à-dire de celui qui avait le plus contribué à l'établissement de l'ordre de choses nouveau. Van der Meersch y appartenait avec

tous les hommes d'action, de cœu. et d'énergie. L'autre parti avait pour chef nominal Van der Noot, et pour chef réel Van Eupen, hommes etroits, ambitieux. L'influence de Vonck leur portait le plus grand ombrage: aussi ils ne negligeaient rien pour le renverser : sophismes, fourberies, calomnies, violences, tout leur était bon. Sectateurs de l'immobilité sociale, ils n'avaient concouru au mouvement que pour maintenir les formes anciennes, les privilèges traditionnels, et les droits de caste : et ils n'entendaient pas admettre un homme de plus au partage de la conquête faite par tous et au nom de tous. Vonck, plus généreux, demandait que le prix de la victoire remportee par le peuple profitat au peuple; mais sa voix fut etouffee. Van der Noot et les sieus envoyèrent dans tout le Brabant des émissaires chargés de signaler tous ceux qui voulaient introduire des changements ou des nouveautes, soit dans la religion, soit dans la constitution, c'est-à-dire de faire connaître les Vonckistes comme traîtres à la patrie et perturbateurs du repos public. Ils furent singulièrement servis dans cette manœuvre par l'influence que le clergé exercait sur le peuple, surtout dans les campagnes : aussi, ils triomphérent partout, excepté à Gand, où le parti democratique garda le dessus. Le carême approcha dans ces entrefaites; et ce fut une occasion pour l'archevêque de Malines de faire enfin uuc declaratiou publique de principes. Son mandement fut une véritable déclaration de guerre contre les Vonckistes. Si bien que le consité patriotique de Vonck, qui formait un trop importun contreoids à la ligue aristocratique de Van der Noot, fut forcé de céder aux menaces et aux calomnies, et prit le parti de se dissoudre

Ainsí, seuls maltres du terrain, les partisans de Van der Noot ne surent bientôt, pas plus que lui-même ne le savait, de quel côté setourner. Les secours étrangers, sur lesquels ils avaient compté si longtemps et avectant d'as

surmec, n'arrivaient pss. L'Angleterre et la Hollande, qui avaient soufflé le feu de la révolte dans l'unique but d'affaiblir l'Autriche et de l'humilier, restaient complétement immobiles, La Prusse, qui avait si fortement encourage le soulèvement des patriotes, ne les aidait que de belles paroles, et ne songeait qu'à tirer parti des embarras qu'elle avait contribué à susciter à l'empereur, pour pousser les projets qu'elle méditait sur la Pologne C'était sur la Prusse que Van der Noot comptait le plus. Tout secoure faisant amsi defaut aux etsts souverains de Belgique, on se tourna du côté de la France, eu l'assemblée nationale devait, croyait-on, appuyer un jeune Etat sorti d'une révolution. Ce fut un curieux spectacle, en vérité, de voir les députes de la conféderation belge, c'est à dire les représentants les plus extrêmes de l'aristocratie, aller demander protection à un pouvoir d'un principe entièrement opposé. Toutefois, vers le milieu de fevrier 1790, l'assemblée nationale prescrivit à la Belgique les conditions suivantes, promettant de disposer la maison d'Autriche à y accéder avant la fin du mois de mai : « 1º que les Pays-Bas se choisiraient un chef constitutionnel dans la maison d'Autriche; 2º qu'on établirait dans les provinces belges une représentation libre et élective dans les trois ordres, au gré de la natiou; 3° que l'armée et toute la force militaire serait nationale, et qu'elle préterait serment aux chefs et aux representants de la nation; 4º que le corps représentatif serait le dispen

Ces conditions, posées par le patronage de la France, ne pouvaient convenir a l'ambitieux Van der Noot, qui nonseulement les repoussa, mais qui, en outre, défendit, sous peine de coups de daton, a l'envoyé qu'il avait employé à l'aris, de les publier. De cette marieurent plus d'empler que sur euxmêmes, et cela devenait chaque jour plus difficile. Le pane ple VI leur avait

sateur du trésor public. »

adressé, le 13 janvier 1790, un bref dans lequel Il les engagesit à rentrer sous la puissance de Joseph II. Le 20 février, l'empereur était mort, et son frère Léopold avait pris le sceptre de l'Empire. Cet événement précipils le drame révolutionnaire de Van-der Noot.

Ce Washington de comédie a'sumes ait nisistement à se faire enceuser, et appeler Monseigneur et Excellence, tundis que l'arraise se désorganisait Mecrosh le Vonckiste était en butte à toute sorte de treasseries. Major èle réclamations de ce général, le contract comme pour autre de de de l'arraise de l'a

Un des premiers soins de l'empereur Léopold fut de faire exposer aux Belges que, étranger aux infractions faites par son frère à la Joyeuse Entrée et aux innovations qui avaient amené la révolution, il appelait les provinces à rentrer dans l'obéissance. et qu'il offrait la pleine confirmation de la Joveuse Entrée et de tous les priviléges particuliers des provinces, l'amnistie pleine et entière, l'oubli complet du passé, le retablissement dans leurs emplois de tous les officiers publics destitués par le gouvernement impérial, enfin l'exclusion desétrangers de toutes les fonctions judiciaires, administratives et militaires. Il promit, en outre, que les gouverneurs généraux seraient toujours de la famille du souverain ou natifs des Pavs-Bas ; que le ministre et le commandant général devraient être nés Belges; qu'on formerait, d'accord avec les états, de nouveaux régiments, qui porteraient les noms des provinces respectives, et dont les officiers, tous natifs du pays, seraient nommés et avancés a la proposition des ctats; que les militaires préteraient serment à la fois au souverain et aux états; qu'ils ne pourraient jamais être employés, sousaucun prétexte, hors de la Belgique. sans le consentement des états, ni marcher dans le pays que pour sa défense contre les ennemis étrangers, ou pour y protéger l'ordre, dans les seuls cas où ila en seraient requis par les étata ou par les magistrats des villes. Tous les bons esprits se montrèrent disposés à accepter ces conditions, et à se soumettre à l'autorité de l'empereur. Mais le congrès repoussa ces ouvertures, quelque raisonnablea qu'elles fussent, et il décida que la guerre serait continuée. Il comptait sur la diversion que de-

avec la Turquie.

Ce fut précisément en ce moment que les persécutions contre les partitisans de Vouek prirent le plus de violence. Van der Meersch fut abreuvé de dégoûts. On laissa ses troupes dans ie denûment le plus complet, de manière que le découragement et la désertion ne tardèrent pas à les décimer. On envoya au général des commissanres chargés de s'informer de l'esprit des troupes, et ils ürent des rapports qui mettaient son honneur et sa loyauté en doute. En vain les officiers envoyèrent-Is au couprès souverain une adresse. dans laquelle ils représentaient leur chef comme leur espérance et comme le défenseur du pays : rien ne put détruira tes odieux soupçons que l'on accréditait sur l'homme qui peut-être avait servi avec le plus de dévouement et d'abnégation une cause qu'il crovait utile au peuple. On devait mettre le comble à la mesure. On commença par ré-

pandre le bruit qu'il visait à la dictature; puis on envoya à Namur uu

corps commandé par un Frussien. Schoenfeld, avec l'ordre d'arrêter tous

les officiers qui tenaient pour Van der Meersch, Cependant on n'osait pas en-

core porter la main sur lni; car c'eût

été frapper le peuple lui-même, qui

avait pour lui la plus grande vénéra-

tion. Après l'avoir brutalement rem-

placé par Schoenfeld, on le manda à

Bruxelles, pour le condamner d'abord aux arrêts, et l'envoyer ensuite pri-

sonnier à la citadelle d'Anvers, où il

resta pendant sept mois.

vaient opérer les demélés de l'Empire

La perte de Van der Meersch fut la perte de l'armée patriote. Elle commençait à peine à se former sous la conduite d'un chef dans lequel elle avait mis sa conflance; et maintenant elle se trouvait placée sous les ordres de deux étrangers qui n'étaient attachés par aueun lien à la Belgique : l'Anglais Koehler et le Prussien Schoen-feld. Démoralisée comme elle l'était ainsi, elle ne pouvait plus offrir une résistance serieuseaux Autrichiens, qui, avant eu le temps de se refaire, se disposaient à ouvrir la campagne.

Le 18 mai, les Impériaux commencerent leurs opérations. Ils tombérent sur les avant-postes des patriotes, et les forcerent à se replier. Bientôt, battue sur tous les points dans les Ardennes , elle dut repasser la Meuse , grace à l'incapacité ou à la trahison de Selioenfeld. Dès ce moment dejà la cause de la révolution eût été perdue, sans le courage et l'habileté de Koehler, qui se maintenait avec quelque avantage à Bouvignes, et arrêtait les Autrichiens.

Les Vonckistes eependant n'étaient pas entièrement abattus. Ceux de la Flandre méditaient une insurrection contre l'inepte gouvernement qui conduisait les affaires : mais leur projet fut malbeureusement éventé. Pour perdre complétement le parti, on imagina d'attribuer aux Vonekistes de Bruxelles un dessein plus atroce, celui d'assassiner, pendant la procession solennelle de la fête de la Trinite, l'archevêque de Malines, le congrès, les états, les volontaires, Van der Noot et Van Eupen. Si stupidement imagin'se que fût cette accusation, le peuple eredule, qu'on maniait, y prêta l'oreille. Les paysaus de tous les villages voisirs de Bruxelles accoururent, armés de fusils, de fléaux, de haches et de bâtons, et conduits par leurs pasteurs, montés sur de grands ehevaux. Parini les plus furieux adversaires du parti de Vonck se trouvait l'abbé de Feller, qui les combattait par ses écrits, comme la populace le combattait par le pillage et par la violence.

Tandis que ces désordres agitaient

la capitale brabançonne, le congrés continuait à jouer au gouvernement. En ce moment il s'amusait à frappor de la mounaie d'or, d'argent et de billon, dont les inscriptions latines n'étaient pas toujours exemptes de barbarismes.

Le désordre n'était pas moins fort dans l'armée, où l'indiscipline de soldats était aussi grande que l'indolence des chefs, et où régnaite en corruption at le libertinage Koehlerse annateaut toujours avec quelque succès à Bouvignes; mais Schoenfeit éprouva une terrible défaite dans le Limbourg, où les Autrichiens, encorragés par le rélabement de tous leliens dans l'armée patriote, avaient préntré.

Quelques jours avant cet échec essuyé par l'armée patriote, les minis-tres de Prusse, de Hollande et d'Angleterre, réunis à Reichembach, avaient signé, le 27 juillet, une con-vention dans laquelle il avait été arrêté que la tranquillité serait restaurée le plus promptement possible dans les provinces belges, et que les trois puissances alliees concourraient au retablissement de la domination de la maison d'Autriche en Belgique, movennant l'assurance de l'ancienne constitution, l'amnistie pleine et entière, et l'oubli parfait de tout ce qui s'était passé. Cet acte montrait clairement au congrés qu'il n'y avait plus à compter sur le secours étranger, que Van der Noot n'avait cessé de lui faire espérer. Les veux auraient dû se dessiller. Les vrais patriotes étaient découragés, par le dégoût dont on les avaitabreuves depuis longtemps. Cependant Van der Noot nese crut pas vaincu. Il comptait sur l'enthousiasme des paysans, qu'il n'avait cessé de tenir en haleine, et il résolut de frapper un grand coup. Il proposa aux états de faire un appel aux villages au nom de la religion, pour les eugager à se lever en masse, et à marcher contre les Autrichiens. Cet appel futfait, et l'on se put croire au tem des croisades. Le jour du rassemblement fut fixé au 4 septembre, et Van

der Noot déelars qu'il se mettrait a la tête du penje armé. Le jour i uniqué étant venu, tous les villages accourrents sous les drapeaux de cet hoimme, que l'on comparait à Géden, et qu'on d'asit invest d'une mission cobue : aelon les rapports les moins exagérés, elle s'étevait à vingt mille hoamme. On les distribus en différents orps, et Van der Noot la condusit contre l'ensemi. Ce ful le 2 septembre. Au prenière comp de caspiembre. Au prenière comp de capiembre de l'entrain d'aux sa déroute Koehler et Schomfeld.

Ce désastre ne fit pas encore ouvrir les yeux au congrès, qui, s'étant trop fortement prononcé contre l'empereur pour pouvoir reculer, continua à entretenir la fermentation du peuple et. à persister dans la résistance. Un déa persiste dans la resistance. Un se-plorable événement servit ce projet. Le 6 septembre, une procession eut lieu. Quelques jeunes gens s'étaient moqués un peu trop haut des capu-cins qui y figuraient : le peuple se jeta avec lureur sur l'un de ces imprudents, qu'on ne parvint qu'à grand's peine à lui arracher. On le mit en prison, et la foule furieuse s'amassa devant la porte, demandant à grands cris que le coupable lui fût livré. En vain quelques membres des états vinrent-ils haranguer la multitude, et lui promettre que le prisonnier serait puni : elle grossissait toujours, plus fu-rieuse. Enfin la prison fut forcée; et la malheureuse victime, entraînée par la populace, fut pendue à un réver-bère. Mais la corde s'étant cassée, on lui scia la tête, qu'on promena avec une joie féroce dans les rues de la capitale.

L'ezaltation du petit peuple, ainas renouveles, soutin pendant quelques jours encorel édifice si chancelant déjà de Yan der Not. Mais le dénodment approchait à grands pas. L'empereur Léopold, ayant conclu la paix avec la Turquie, pouvait maintenant donner toute son attention aux affaires des Pays-Bas. Par un manifeste du 31 cochre, il se déclara toujours disposé

a maintenir les conditions de pair qu'il navai offertes aux Beleze. De leur côté, les ministres mélateurs puis persant. Le 31 ectobre, lis firent connaître, « pour la derniere fois, officiellement, a nom de leur souverains respectifs, qu'il ne tenaît qu'à la narie de la commandation de le conservation de la commandation de la commanda

Décidé à tenir jusqu'au bout, le congres s'assembla le vingt-unieme jour. et, après une seance orageuse, pro-clama à l'unanimité l'archiduc Charles, troisième fils de l'empereur, grand duc héréditaire des provinces belges. Acte de souveraineté inutile; car, le 25 novembre, les Impériaux, commandés par le général Bender, entrèrent à Namur. Quelques jours plns tard, la Belgique se trouva replacée tout entière sous la domination impériale, et Van der Noot s'était enful en Hollande. Une convention, conelue à la Haye entre les ministres médiateurs et le renrésentant de Léopold, confirma toutes les constitutions, les priviléges et les eoutumes des provinces belges, assura une amnistie générale, et consacra, sous la garantie des trois puissances médiatrices. la souveraineté des Pays-Bas à l'empereur et à ses héritiers. Toutes les innovations de Joseph II furent abolies. l'archiduchesse Marie-Christine et le duc Albert de Saxe-Teschen furent replacés à la tête du gouvernement général des Pays-Bas, et le comte de Mercy d'Argenteau fut nommé ministre plénipotentiaire de l'empereur.

Ainsi l'ordre fut rétabli sans secousse et sans réaction.

Pendant que cette courte révolution avait agité les provinces belges, la principauté de Liège n'était pas restée en repos. Ni la ville épiscopale, ni le resté du pays, n'avaient oublié les anciens privilèges et les anchientes libertés dont cette espèce de république avait joui; et tout le monde songeait avait joui; et tout le monde songeait avec douleur aux infractions que les derniers évêgues avaient apportées à la que destar-Constantin, des contes de Houssiroesk, promu à l'épiscopat en 1784, gouvirant l'État avec la plus grande moderation pendant les pramets d'opposition étaient lori d'étre éteints. On attendait une occasion de reconquérir ce qu'on avait perdu. Cette occasion se présents en predu Cette occasion se présents en literapeut fuille par un motif singui-literapeut fuille.

L'évêque Jean-Théodore de Bavière avait accordé, à un établissement forme à Spa, le privilége de tenir des jeux de hasard, qui y attiraient un grand nombre d'étrangers. Ses successeurs en avaient autorisé d'autres sous main. En 1785, un spéculateur fonda une nouvelle salle, et l'ouvrit, appuyé qu'il était par un grand nombre de familles puissantes, qui s'y trouvaient intéressées. L'évêque voulut la faire supprimer; en 1789, un proces s'ensuivit entre lui et l'entre preneur, devant la chambre impériale de Wetzlaer : et ce procès, dans lequel le peuple, content de trouver un motif de faire une manifestation contre le prince, prit une part active, finit par enfanter une révolution.

A la vérité, la maison de jeu de Spa ne fut pas le seul gried qu'on reprocha à César de Hoensbroeck. On prit aussi prétexte contre lui d'un traité conclu avec la France, de la facilité avec laquelle il permetait aux enrôleurs français d'engager des troupes sur le territoire de la principauté, et du népris qu'il témoignait ainsi pour les privilèges qui avaient été

laissés au jays.

On avait commencé par usèr de petites représailles envers l'érêque, en empiétant sur ses droits dans la nomination du magistrat de Verviers, en mettant des entrares à la perception des revenus de sa chambre, et en lui suscitant oute sorte de difficultés de cette nature. Sur ces entrefaites, la révolution française vint à écle-

erso.

ver, et l'agitation qu'elle communiqua aux pays voisins mit en mouvenient cette incandescente population liégeoise. Alors on se prit à parler haut. On voulut que le clergé, exempt jusqu'à cette époque de tout impôt. fût aussi tenu a une part proportion-nelle daus les charges publiques. Le grand ébranlement imprimé à l'Europe occidentale, par l'explosion de Paris, fit sentir à l'évêque que le moment des concessions était arrivé. Aussi le prélat adressa, le 13 août 1789, une invitation aux chapitres et au clergé de la principauté, pour les engager à se soumettre, selon l'équité, aux charges de l'État, comme les autres ordres du pays. En outre il convoqua, pour le 31 août, une assemblée générale des trois ordres. Les Liegeois crurent que le moment était favorable pour réclamer le rétablissement de la constitution du pays. Le prince consentit à réintégrer l'ancienne forme électorale, objet de tant de querelles; et on proceda incontinent au renouvellement des magistrats. L'élection fut singulièrement tumultueuse; car tous les liabitants de la ville voulurent y prendre part. Le choix des hommes nouveaux qu'elle amena n'était guère de nature à plaire au prélat, qui cependant conserva les semblants, et parut se contenter des noms qu'elle venait de désigner. On eût dit que le meilleur accord régnait entre le prince et le peuple, quand tout à coup une nouvelle incrovable vint frapper d'étonnement toute la cité. On apprit que l'évêque avait furtivement quitté la ville dans la nuit du 27 au 28 août, c'est-à-dire l'avant-veille du jour fixé pour l'ouverture de l'assemblée générale des états. Il avait laissé une lettre dans laquelle il déclarait qu'il quittait le pays par de purs motifs de santé, et non par crainte des troubles auxquels la prochaine assemblée pourrait donner lieu; qu'il n'avait aucunement l'intention de chercher du secours étranger contre le peuple de la principauté, et qu'il protestait d'avance contre toutes les plaintes qui pourraient être produites en son nora.

Mais, peu de temps après qu'il fixsorti de l'evéche, la chambre impériale adressa aux Liégeois une déderation dans liquelle elle dissit qu'elle se redant le comment de l'acceptation de la commentation par son propre conseil dans les afiartes liégeoises; que le mouvement qui s'opérait dans la principaute avait out le crareter d'une infraretion à de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation princes du cerole de Westphalie allaient être convoqués, pour protéger par les armes, et aux frais des Liégeois, l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation, pour réabile constitution constitution de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de clefs du mouvement revolutionnaire.

Il était tout simple que, des le premier instant, on crût geforalement à Liège que cette sommation avait éte provoquée par l'évêque, malgré les protestations solementeles qu'il venait de donner. Et on le crut d'autant de donner. Et on le crut d'autant s'était rendue à Saint-Maximin pour engager le présiat à revenir, ne put l'émouvoir, et qu'il refusa de rentrer dans la principauté.

vals éléments de la constitution recon-

quise se confondaient de plus en plus.

A Liége cependant les bons et les mau-

Si, dans le principe, on avait pu considérer commenaturel et fondé en justice le désir des Liègeois de se voir réintégrés dans leurs anciens privilèges, la manière dont ils entendaient ces droits, et l'application démocratique qu'ils en faisaient dans les élections magistrales, devaient suffire pour donner à leur mouvement un caractère tout révolutionnaire. Ce caractère se montrait surtout d'une manière bien tranchée dans certaines localités, où l'on ne parlait de rien de moins que d'une refonte totale de la constitution. Aussi, cette tendance se fortifiant de plus en plus, on en vint bientôt aux émeutes et aux tumultes populaires, surtout quand l'évêque, rompant enfin le silence, declara, par une lettre du 15 octobre, qu'il ne pouvait considérer comme légale l'assemblée générale

des états, provoquée par lui-même. De tous les princes du cercle de

Westphalie que la chambre impériale avait convoqués, le plus puissant était sans contredit le roi de Prusse, duc de Cleves, Cependant ce sonverain commença par négocier avec les Liégeois, dans l'espoir de terminer les difficultés par des moyens pacifiques; car, il faut le dire, on n'avait pas l'intention de rattacher par la force la principauté au cercle, les armes ne devant être employéea qu'à la dernière extrémité. Les explications données par l'envoyé du duché de Clèves obtinrent que les troupes prussiennes, palatines, et celles des autres princes, entrassent, sous les ordres du baron de Schlieffen, dans le paya de Liége sana trouver de résistance, Les députés de Juliers et de Munster protesterent, il est vrai, comme le prince-évêque le fit lni-même, contre les dispositions pacifiques de la Prusse. Ce dernier surtout reclamait à grands cris les mesures énergiques ; et. s'étant adressé de nouveau à la chambre impériale, il en obtint en effet, le 4 décembre, une ordonnance qui rendait tout arrangement impossible. Les autres princea qui avaient fait occuper en commun, avecle roi de Prusse, le territoire de Liége, menacerent de rappeler ieur contingent, si le roi ne consentait à faire agir ses forces avec plus de rigueur. Le résultat de toutes ces difficultés fut que les troupes prussiennes évacuè-rent Liége le 1er avril 1790. Alors, en désespoir de cause, les Liégeois s'adresserent à l'assemblée constituante de Paris, et lui demandérent du secours Mais l'assemblée ne répondit point à cet appel, disant qu'elle ne pouva-t se méler d'affaires étrangères à la France.

La retraite des Prussiens ne tanda pas à donner lieu à une difficulté nouvelle. Les membres du cercle ne pouraient songer à soumetre la principaute par la force des armes, sans avengaer dans de grandes dépenses, bien qu'elle n'ell rien à espérer des Prançass. Copendant l'erdque persistait plus fortenent que jamais dans as récolution. Enfin, il adreses à l'empereur lui-même, souverain des provinces du cercle de Bourgogne. et réclama de lui l'exécution du jugement pronoucé par la chambre impériale. Cet appel fut entendu, et la principauté de Liége fut envahie par les Autrichiens. Elle se sourait, en janvier 1791, au prince de Metternich, et l'évêque fut rétabli dans toute son autorité.

De même que, peu d'années avant ces événements, l'exemple de la lutte des Américaina contre l'Angleterre avait assez puissamment agi sur les esprits dans les Provinces-Unies pour rendre quelque énergie au parti patriote, et l'amener à une tentative contre l'autorité da stathonder; maintenant le mouvement qui avait commence à a'operer en France venait, à son tour, faire sentir son influence dans la république hollandaise. Il donna une vie nouvelle aux républicains, mal domptés par les armes de la Prusse, Les adversaires de la famille d'Orange devinrent plus nombreux que iamais : chaque progrès de la révolution francaise fut un progrès pour eux. Les restes des Vonckistes, dans les provinces belges, ne tenaient pas avec moins d'espérancea les yeux fixés sur Paris.

Enfin, la Prusse s'étant rapprochée de l'Autriche, dont son intérêt naturei devait la tenir éloignée, ces deux puissances formèrent une coalition. dans le but de soutenir en France le principe monarchique, près de s'écrouler. La guerre devint ainsi une nécessité pour les Français; et la révolution débuta en 1792 par la victoire de Valmy, qui rejeta les ennemis bors des fron tières dejà entamées. Le moment arriva bientôt où la royauté fut déclarée abolie, et où la France se constitua en république. Le gant aînsi jeté à l'Europe des rois, il tallait combattre ceux qui l'avaient imprudemment ramassé. Uue armée républicaine s'ouvrit l'entrée de la Belgique par la bataille de Jemmapes, et elle conquit toutes ces pro-

vinces jusqu'à la Meuse.
L'invasion française, que renforcerent aussitôt les debris des légions de Van der Meersch, fut accueille avec d'autant plus d'enthousiasme par les Belges, que la déclaration de la liberté de l'Escaul par la France en fut la suite.

- Chry

Le parti anti-orangiste, en Hollande, ne l'applaudit pas avec moins de trausport.

Au commencement de l'an 1793. la mort tragique de Louis XVI vint donuer un nouveau développement à la guerre. L'Europe tout entière s'arma contre la naissante republique. Jusqu'à ce moment le Piémont, l'Autriche et la Prusse avaient été les seuls ennemis déclarés de la France : l'Angleterre à son tour entra dans la lice, en poussant en avant d'abord l'Espague, ensuite la Hollaude, à laquelle l'ouverture de l'Escaut apportait un si notable dommage. La France allait ainsi avoir à défendre ses Thermopyles, l'Europe étant prête à lui livrer l'assaut, et les Perses l'enveloppant de toutes parts.

Les Provinces Unies temporisaient encore en amusant Dumouriez, deja maître de la Belgique, par des ne-gociations pour la paix, quand tout à coup la jeune république prévint les ennemis qu'elle avait de ce côté, en déclarant, le 1º février 1793, la guerre à l'Angleterre et à la Hollande.

Dumouriez avait sur l'Escaut trente mille hommes, et environ soixante-dix mille sur la Meuse. Il concut l'aventureux et hardi projet de pénetrer de front au cœur de la Hollande avec un corps qui s'élevait à peine au quart de ces forces, en laissant à ses lieutenants Thouvenot , Valence et Miranda , le soin de s'emparer de Maestricht, de Venio et de Grave, pour venir ensuite le joindre par la Gueldre et le pays d'Utrecht. Après avoir lancé une proclamation où il promettait amitié aux Bataves, et guerre seuler ent au stathouder et à l'influence angiaise, il franchit, le 17 février, la frontière hollandaise, et emporta Bréda dix jours après. Les places de Geertruidenberg et de Klundert tombèrent à leur tour; et les Français, parvenus au bord du Biesbos, se disposaient à passer le Hollands-Diep, quand tout à coup on apprit que les Prussiens s'avancaient dans la Gueldre, et que le prince de Cobourg, après le combat d'Aldenhoven, qui avait été livré le 1er mars, marchait sur Aix-la-Chapelle pour aller dégager la forteresse de

Maestricht, que le général Miranda avait commencé à bombarder. Cette nouvelle fit tout à coup renoncer au projet de franchir le Hollands-Diep. En effet, la coalition venait d'envoyer contre la France deux cent soixante mille Autrichiens, Prussiens, Hessois, Saxons et Bavarois, qui la menaçaient depuis Bâle jusqu'à Coblence. De ce nombre trente mille tenaient le Luxembourg, et soixante-dix mille se dirigeaient vers la Meuse pour prendre Dumouriez en flanc, tandis que, du fond de la Hollande, quarante mille Anglais, Hanovriens et Hollandais, s'avançaient sur sa ligne d'opération.

L'arinée française se mit aussitôt eu retraite, et seconcentra entre Saint-Trond et Tirlemont, où elle essuya, le 18 mars, la meurtrière défaite de Neerwinde. Cet échee la fit se replier tout entière vers la frontière de France, où les alliés la poursuivirent.

Cotto fois la Bolgique se vit aver joie debarrasse des proconsuls francais, qu'elle avait d'abord reçus avec ant d'enthousisme, mais dont elle n'avait pas tande seem ploug, chan'avaitent respecté de ce qu'elle revirait: ils l'avaient blessée dans tous ses préjugés et dans toutes ses croyances; ils l'avaient inonée d'assignat, foulée moiss comme un peuple vaineu, magnet de l'avaient plus de l'avaient jue comme un peuple vaineu, magnet se s'ordinate de l'avaient jue comme un peuple vaineu, magnet se s'ordinate de l'avaient jue comme un peuple vaineu, les efforts mis en œuvre par Dugouriez pour s'assurer l'affection de moitres.

L'armée des alliés, dans laquelle L'armée des alliés, dans laquelle se trouvait un corps de dix-sept mille se trouvait un corps de dix-sept mille cuillannes Pycleire, fils du stathouder, debuta en France par la prise de Condée de Valenciennes; elle emporta ensuite le Quesnoy, dont la prise cependant ne racheta pas lo défaite que les Auglais essuyèrent à Hondschoote.

Mais la fortune des armes tourna bientôt en faveur de la France. L'armée de la république força les Autrichiens à lever le siège de Maubeugo qu'ils vensient d'entreprendre, et s'etabit dans les principautés de Chimay et de Beaumont. Elle s'empard d'Ypers, força Messines, vivaneton et Commines, enleva Werwick, qu'il furent d'un seul eoup réfoules et battic cruellement les Hollandas, qu'il furent d'un seul eoup réfoules desordre au del mé Courrai Tout desordre au del mé Courrai Tout fut qu'une suite de succès pour l'amb républicaine, à laquelle la victoire de Fleurus vint assurer définitivement la possession de la Beltiment de la propossession de la Beltiment la faute de la consideration de la consid

La guerre se trouvait ainsi de nouveau transportée sur les frontières des Provinces-Unies. Dans le cours de l'hiver précédent, la Prusse s'était engagée, par une convention conelue avec l'Angleterre et la Hollande, à tenir sur pied, pour un subside d'un million cent mille livres sterling, une armée de soixante-deux mille hommes contre la France, et à fournirdes garnisons aux places dont les puissances maritimes pourraient s'emparer. Ce traité espendant ne produisit point les résultats qu'on en attendait; car les Prussiens se tinrent sur le Rhin, et n'empêchèrent ni les Autrichiens, ni les Anglais, ni les Hollandais, d'être chasses des provinces belges presque au pas de course.

L'empereur François II, qui avait succédé en 1792 à son père Léopold dans les États héréditaires de l'Autriche, était venu lui-même en Belgique, pour relever par sa présence le courage des siens; mais il n'etait venu assister qu'à leur désastre. Son armé e fut refoulée vers le Rhin aar le général Jourdan, pendant que Moreau pénétrait dans la Flandre zéelandaise, et que les Hollandais et les Anglais étaient rejetés sur la Meuse inférieure par Carnot, qui avait pris le commandement des troupes républicaines destinées à opérer en Belgique contre les coalisés, après que Dumouriez, traître à la cause de sa patrie, eut été ensevelir sa gloire dans les rangs des ennemis.

Pichegru, chargé d'envahir les Provinces-Unies, se mit à l'œuvre sans laisser aux coalisés le temps de

respirer. Assisté des conseils de Daendels, réfugié hollandais, il commenca par s'emparer de la forteresse de Roise-Duc, où il entra le 3 octobre 1794. Depuis les premiers mois de cette année, l'éloignement de l'armée avait permis au parti anti-orangiste de relever la tête dans les Provinces-Unies . et surtout dans celle de Hollande. Les succès des armes françaises ne firent qu'accroître son audace, Il ne vovait dans l'arrivée des drapeaux républicains que l'occasion de renverser le stathouder; et il hâta l'invasion en la facilitant par tous les moyens, et en disposant pour elle l'esprit public au moyen de pamphlets et de brochures dont le pays se vit de toutes parts inondé. Le mauvais état des finances lui vint puissamment en aide; car le peuple, mécontent des impôts nouveaux dont ou le chargeait. se placa en quelque sorte de lui-même du côté de ceux qui applaudissaient à la venue de l'étranger. L'agitation ne tarda pas à se transformer en actes; on se concerta pour prendre les armes, et le priuce stathouder fut publiquement désigné comme un

Ces choses eurent pour résultat de faire perdre toute assurance au gouvernement, qui bientôt ne vit plus de moyen de salut pour la république que dans la résolution de conclure paix avec la France. Des négociations furent entamées aussitôt avec le représentant du peuple qui se trouvait auprès de l'armée du Nord : elles inquiétaient vivement le parti patriote . qui mit tout en œuvre pour les faire transporter à Paris, où, en effet, elles furent continuées. Mais, des ce moment, l'affaire de la paix ne fut plus qu'un marché, où les plénipotentiaires des états genéraux vinrent surenchérir contre les représentants des patriotes. Ceux-là offrirent pour la paix la somme de quatrevingts millions de florins; ceux-ci cent millions, si les Français voulaient les aider à s'emparer du gouverne-

Ces étranges négociations duraient.

encore à l'entrée de l'hiver. Pendant ce temps, les places de l'Écluse en Flandre, de Maestricht et de Nimègue, étaient tombées au pouvoir des Français. Les opérations de Pichegru paraissaient devoir se borner là pour le moment, en attendant le retour de la bonne saison. Mais, comme si la fortune n'eût pas voulu lui laisser de repos, les froids commencèrent bientôt à regner avec une telle intensité, que les rivières, qui rendent en tout temps l'accès de la Hollande ai difficile, furent tout à coup prises par la gelée, au point de pouvoir porter le canon. C'est par ces ponts de glace que l'armée française entra dans les Provinces-Unies. Elle enleva la ville de Grave en passant, et occupa le Betuwe dans les premiers jours de 1795, tandis que les Anglais se repliaient sur le Hanovre, et que le prince d'Orange, n'ayant plus de moyen pour résister à l'ennemi, s'embarquait pour l'Angleterre. Les Anglais s'étaient livres à toute sorte l'excès pendant le cours de leur retraite; et la discipline des troupes de Pichegru contrasta si vivement avec ces brigandages, que, nou-seulement le parti anti-orangiste, mais encore tout le reste de la population, accueillit les républicains comme des libérateurs. Les vainqueurs franchirent le Leck, et pénétrèrent dans la province d'Utreclit, en voyant partout leurs range se grossir des patriotes, qui se souleverent de toutes parts. Enfin ils entrerent à Amsterdam, où ils furent accueillis avec un enthousiasme presque frénétique. Bientôt ils se trouverent maîtres du pays tout entier.

Depuis le 22 janvier, la Prusse, escanta la nécessité de se retirer de la coalition, avait signé, à Bile, la paix avec la France; de manière que les états généraux se virent forcés de subjr les conditions que leur nouvelle alliée se disposait à leur imposer. Le 16 mai, ils conclurent avec le vainqueur un traité qui détermina les rapports réciproques des deux républiques. La France reconnat l'indépendance des Provinces-tulles, movenant la cession de Venlo,

de Limbourg hollandais, de Maestricht et de la Flander zéchandaise; le drout d'occuper Fleesingue par une garnison française; le libre navigation, pour les bâtiments française, du Rhin, de l'Eascut et de la Meuse; la somme de cent millions de florins pour les frais de la guerre; et enfin l'obligation d'entretenir toujours, en temps de guerre, un corpsa' armée de vingt-cinqu'ille Français, sous les ordres d'un général de cette nation.

La réunion de la Belgique à la France fut votée bientôt après à Paris. Les représentants du peuple franceis, envoyés dans les provinces belges pour les gouverner, avaient commence par les diviser en quartiers, en districts et en cantons, déterminés d'une manière conforme à la circonscription des juridictions civiles. La Belgique avait été répartie ensuite en neuf départements . savoir : celui de la Lys, chef-lieu Bruges ; celui de l'Escaut, chef-lieu Gand ; • celui des Deux-Nèthes, chef-lieu Anvers; celui de la Dyle, chef-lieu Bruxelles; celui de la Meuse-Inférienre. chef-lieu Maestricht: celui de l'Ourthe. chef-lieu Liège: celui de Jemmanes. chef-lieu Mons: celui de Sambre-et-Meuse, chef-lieu Namnr; et celui des Forêts, chef-lieu Luxembourg.

Enfin, la réunion à la république française fut solennellement prononcée le 1<sup>er</sup> octobre 1795.

S U. LES PAYS-BAS SOUNIS A LA PRANCE JUS-QU'EN 1813.

Les provinces belges, ainsi détachées de l'Europe et liées au sort de la France, contre laquelle leur faiblesse ne leur permettait pas de défendre leur indépendance nationale, furent réduites à se soumettre à la tutelle républicaine, et à partager les destinées de leurs nouveaux malitres. Aussi, pendant tout le consulat et tout l'empire, leur històries es confond avec celle de la France.

Quant aux Provinces-Unies, elles ne furent pas tout d'abord absorbées de la même manière : elles s'étaient constituées en république batave, modelant leur forme gouvernementale sur celle

de la république française. Tous les Hollandais devinrent citoyens, le principe de l'égalité n'admettant plus de seigneurs ni de maltres. Les provinces furent placées directement sons des états provinciaux, qui prirent le nom de représentants provisoires. Au-dessus d'eux se groupaient les états généraux, naturellement composés presque tout entiers d'éléments demoeratiques. Cette organisation toutefois ne s'établit pas sans donner lieu à une lutte interieure, une fraction du parti patriote poussant le pays vers la centralisation, et voulant établir une union complète entre les provinces, tandisqu'uneautre fractionse prononcait pour un système de fédéralisme. Ce dernier triompha. Des municipalités furent mises à la tête des villes et des antres localités. Tout ce qui rappelait les formes féodales fut aboli, et les fonctionnaires les plus éminents de l'ancienne république furent ietés dans les prisons. Le prince stathouder héréditaire avait trouvé un asile chez les Anglais, et il s'efforçait de conserver au moins avec leur secours les colonies de la république. que l'Angleterre regardait eomme une ennemie declarée, depuis que les Hollandais s'étaient alliés avec la France. Dès le mois de mai 1796, les Anglais se trouvérent en possession de tous les établissements des Provinces-Unies dans l'Orient et dans l'Oceident, à l'exception de Surinam, de Curação et de Java. Ils ne se bornerent pas a ces entreprises : ils enlevèrent tous les vaisseaux sous pavillon hollandais qu'ils rencontraient sur les mers, et détruisirent ainsi tout le commerce de la république. Ce n'était pas assez pour la Hollande d'être ainsi dépouillée de ses possessions et de voir anéantir sa navigation; il lui fallut encore, à l'appel de la France, restaurer sa marine à grands frais, et charger ainsi le pays de nouvelles dépenses. La question des dettes continuait, en outre, l'agitation intérieure ; ear c'était elle surtout qui fournissait l'arme la plus forte aux demoerates et aux fédéralistes. Les premiers avaient pour principal appui

l'intérêt des provinces les plus obérées, parce que l'union devait nécessairement entraîner la fusion des dettes, et procurer ainsi un immense avantage aux provinces qui étaient le plus chargées. Or, les provinces les plus endettées étaient celles qui avaient toujours eu le plus d'importance politique, et c'était surtout celle de Hollande. Cette importance détruite, la Hollande devait desirer l'union complète. Aussi la fraction démocratique n'eut pas beaucoup de peine à l'amener, de même que la Zéclande et la Frise, à consentir à la convocation d'une convention nationale, à laquelle le pouvoir législatif et le pouvoir administratif furent conférés, et qui se réunit le 1er mars 1796. Desce moment les états généraux cessèrent leurs fonctions. Les anti-fédéralistes avaient réussi à faire entrer un grand nombre de leurs partisans dans la convention; mais ils échouèrent dans leur opposition, par suite de la décision que prit ce corps, le 20 janvier 1797, en déclarant la fusion des dettes de toutes les provinces.

Cette première assemblée ne put parvenir, grace aux obstaeles que les démocrates lui suscitaient de toutes parts, à élaborer une constitution définitive de la république; de sorte qu'elle ne tarda pas à se dissoudre. Dans le cours de l'automne 1797, il fut institué une convention nouvelle, dans laquelle les fédéralistes se trouverent en grand nombre. Mais lorsque la nouvelle flotte de quinze vaisseaux de ligne et de onze frégates. qui n'avait pu être mise en mer que par des sacrifices extraordinaires, eut été défaite par les Anglais à la hauteur de Kamperduin, ce qui rendit de nouveaux sacrifices nécessaires, les démocrates mirent à profit cette circonstance pour emprisonner, le 22 janvier 1798, avec l'aide du général Joubert et de Daendels, vingt-deux membres fédéralistes de la convention, exclure de eette assemblée le reste des députés qui partageaient la même opinion, et instituer un directoire exécutif de cinq membres et une commission constitutive. Celle-ci rédigea

alors une constitution qui divisa les Provinces-Unies en huit départements, sur le modèle de l'organisation départementale admise en France, et plaça à la tête du gouvernement une chambre composee de treate membres, et une autre de soixante, de même qu'un directoire de einq membres, le tout calqué sur le patron français.

Cette constitution fut déclarée acceptée par le peuple le 23 avril 1798. La republique batave, si elle ne cessa pas d'être en proje à une grande agitation à l'intérieur, jouit du moins de quelque repos au dehors. Mais, dans les derniers jours du mois d'août 1799, les Anglais recommencerent à l'attaquer. Une flotte britannique, sur laquelle se trouvait le fils aîné du prince stathouder, se montra tout à coup dans les eaux de la Hollande septentrionale. La flotte hollandaise s'y trouvait à l'anere, et se vit inopinément surprise. Les équipages perdirent toute contenance, et forcèrent les officiers à rendre les vaisseaux qu'ils montaient au prince d'Orange, sans que celui-ci cut fait autre chose que les en sommer. Ce premier succès obtenu, l'expédition debarqua, et elle fut renforcée, en septembre, d'un corps de vingt-trois mille Anglais et Russes. Mais cette armée, placée sous le commandement du duc d'York, ne reneontra qu'une suite de désastres. Bien qu'elle eût occupé la place de Hoorn et investi Alkmaar. après avoir remporté un léger avantage près de cette ville, les Français culbutèrent York dans un combat qui eut lieu près de Kastrieum, et forcèrent les alliés à regagner leurs vaisseaux; mais laflotte hollandaise resta au pouvoir des Anglais.

Åprès que Bonaparte, revenu d'Egypte, eut donné à la république françaiseune organisation nouvelle, il renplaça en Hollande le général Brune par le général Augereau, sous lequel un corps batave prit part à la campagne d'Allemagne en 1800. Les modifications que la forme gouvernementale reçuten France, à la suite du 18 brumàlre, furent le signal d'une modification

dela mêmenature dans la constitution des petites républiques placées sous la protection de la républiques française. Dès les premiers mois de 1801, on songea a remanier la constitution batave; et le directoire proposa un plan qui en plus d'un point rappelait des formes anciennes, et qui, en tout cas, secondait singulièrement les vues des fédéralistes. Mais ce projet fut repoussé par les corps législatifs, et les négociations entreprises avec Bonaparte paraissaient devoir aboutirà une constitution qui sefût rapprochée dayantage du principe monarchique. Toutefois , comme on ne put s'accorder sur le choix d'un président. on arrêta enfin l'organisation suivante: douze citovens furent investis du pouvoir exécutif, et trente-cinq du pouvoir législatif. Les anciennes provinces furent rétablies sous le non. de départements, et placées sous leurs autorités et leurs gouverneura particuliers : eeux-ci étaient charges de décider toutes les affaires locales , tandisque les trente-cinq ne traitaient que les affaires d'intérêt général, et ne se réunissaient que deux fois par an-

An congresid'Amiena, la république butar út treprésemble par Jean Schimmelpenninek, qui eut une grande inlinence sur la conclusion definitive de la paix, le 27 mars 1802. Dans ce trutal, tes Hollandais renoncirent formellement aux colonies de Ceylan et de Trinconomale, et au commerce de la camelle, des perleset de l'ivoire, en fiveur de l'Angeletere, qui leur restitus les Moluques, le Cap, Berbice, Essequebo et Démérary.

Au milita des déplorables étronsnances où le pays était frouvé depuis plusieurs années, la compagnie des Indes orientales était totalement déchue, de sort que le retour de ces possessions fut réellement une bonne fortune pour le commerce hollandais, quisé par tant de pertes et de sacrifices. La pair rendit uns affaires un assor nouveau et une activité au messor nouveau et une activité au d'exemple que dans ce purs, où l'exemple que dans ce purs, où l'exemple que dans ce purs, où l'exercité de sutrorise est des seveulations et de la compagnité de la compagnité de sutrorise est des seveulations

est porté à un si haut degré. Mais cette ressource ne resta pas longtemps ouverte aux Bataves; car la guerre recommenca, dès l'année suivante, entre la France et l'Angleterre. La république avait, en payant dixhuit millions de florins, obtenu que le nombre des troupes françaises qu'elle avait à entretenir sur son territoire fût réduit à dix mille hommes; et elle songea à demander que les Anglais respectassent sa neutralité. Mais l'Angleterre ne voulut y consentir qu'à la condition que la Hollande tout entière serait évacuée par les Français. Malheureusement Bonaparte ne se laissa pas émouvoir. Il avait même, malgré l'argent fourni par les Bataves, quadruplé le chiffre de l'arince d'occupation: de sorte qu'il ne songeait à rien moins qu'à le retirer. C'est ainsi que la république se vit de nouveau enveloppée dans la guerre, et dépouillée de ses colonies et de ses vaisseaux de commerce, dont les Anglais firent un vaste butin-

Les modifications qui venaient à peine d'être introduites dans la constitution batave satisfirent d'autant moins Bonaparte, que, pour uu es-prit aussi militaire que le sien, les intérêts des administres, dans tout ce qui concernait les impôts et le commerce, se trouvaient représentés par un nombre beaucoup trop considérable d'organes. C'est pourquoi il insista auprès de Schimmelpenninck pour qu'il lit adopter par les Bataves une constitution plus monarchique et se placât lui-même à la tête de l'État, même en faisant consacrer en sa faveur le principe de l'hérédité. Schimmelpenninck toutefois repoussa cette proposition, jusqu'à ce que Bonaparte menaçat enfin d'incorporer les provinces bataves à la France. Force de plier devant une volonté qui commençait à désapprendre déjá à transiger avec la volonté des autres, Schimmelpenninck rédigea alors un projet de constitution qui présentait les formes de celle des États-Unis de l'Amérique du Nord. Mais le consul à vie, devenu l'empereur, n'en

voulut point. Enfin, au mois de mars 1805, on tomba d'accord, et Schimmelpenninck fut investi, pour eing ans, d'une sorte de royouté constitutionnelle, déguisée sous le titre de pensionnaire du conseil, mais naturellement tout à fait dépendante de Napoléon. On institua en outre un corps législatif de dix-neuf membres. qui toutefois ne recurent pas le uom d'états généraux. Ainsi place sur cette hauteur nouvelle, mais pour n'en descendre que plus vite, Schimmel-penninck introduisit dans les provinces bataves un système général et uniforme d'impôts; car ils avaient été jusqu'alors repartis d'une mauière fort inégale entre les différentes previnces, bien qu'on eût-depuis longtemps opéré une fusion totale des dettes du pays.

Lorsque, en 1805, l'Angleterre, pour échapper à la descente dont elle était menacée par la France, eut poussé l'Autriche à ressaisir les armes, Napoléon forca l'armée batave à prendre part à la campagne d'Allemagne. Ce ne fut là que le prélude d'une réforme nouvelle en Hollande, que précipita la glorieuse issue de cette guerre. Des le mois de février 1806. le ministre des affaires étrangères. Talleyrand, écrivit à Schimmelpenninck « que le moment était venu de compléter le système de politique intérieure et extérieure de la Hollande. et en même temps d'assurer l'indépendance et l'union intime de ce pays avec la France, tous deux inséparables l'un de l'autre; que la coalition avait eu le projet de rétablir la maison d'Orange en Hollande, et qu'il importait de détruire toutes les espérances des partisans de cette famille, en donnant à l'État une organisation définitive avant que la paix fût conclue avec les Anglais, afin que celle-ci ne pût plus être troublée, l'empereur désirant qu'elle fiit de longue durée. » En conséquence de cette note, il fut signifié au peuple batave qu'il eut à supplier l'empereur Napoléon d'élever à la dignité de roi de Hollande son frère Louis Bona-

parte. Dans une assemblée du corps législatif, qui fut tenue pour délibérer sur cette injonction, Schimmelpenninek se prononça energiquement contre la domination de l'etranger; mais ses collègues gardérent un prudent silence, craignant que, s'ils n'accédaieut pas à la volonte de l'empereur, leurs provinces fussent incorporées à la France, et eussent à subir la triste destinée de la Belgique. On ne laissa cependant pas de négocier, et de faire des efforts pour se soustraire à ce prince étranger; mais toutes les tentatives furent infructueuses. Les Bataves se virent enfin réduits à demander formellement pour roi Louis Bonaparte, et c'est le 5 juin 1806 que la république fut convertie en royaume de Hollande.

Le roi Louis n'avait rien de ce qu'il lul edt fallu pour plaire aux Hollandais. Il venait au milieu d'eux, parlant une langue qui n'était pas la leur, ayant des habitudes qui n'étaient pas les leurs : c'était plus qu'il n'en fallait pour déplaire à un peuple où les usages anciens et les traditions du sol exercent un si grand empire. Aussi, il fut accueilli dans son nouveau rovaume avec une vive répugnance. Toutefois il s'appliqua avec tant d'ardeur à gagner l'affection de ses sujets. que l'aversion dont il avait été l'objet d'abord changea bientôt en un véritable amour. Il trouva les finances délabrées, et il les répara autant qu'il était en son pouvoir. Il était placé à la tête d'une nation qui n'a jamais su se.plier à un joug étranger, et il sut lui faire oublier qu'il était étranger. Il trouva la liberté de la presse établie, et il l'eût laissée régner, si son frere, qu'effarouchait cette arme puissante de la liberté, ne l'eut forcé à la briser.

Le nouveau royaume eut naturellement à prendre part à la guerre contre la Prusse. Les Hollandais occupierant les territoires prussiens de Westphalie et d'Oost-Frise. Mais le roi Louis, indignd de la position qui lui avait éte faite à côté des genéraux de l'armée impériste, quiton brusquement ses troupes à Kassel, et rentra en Hollande, on non-seujement il prit sur lui de ne promisignar que pour la forme le décret de son fréer qui établissait le systéme (continental, mais où il protégos en outre les marchandissos anglaises contre la conflicación, et refusa de mettre en conflicación, et refusa de mettre en prince d'Ornne avait conservées. Toutefois, malçré ces mesures, Napoleon u'en donan pas moins à la loilande, par le traité de Tilsit, la Frise orientale, la ville de Jever, et les petits ports de Kniphausen et de Varel: il sintre, un est ten etchange de Flessiance, un est control de l'accionante de sintre, un est control de l'accionante de l'accionante de sintre, un est control de l'accionante de l'accionante de sintre, un est control de l'accionante de l'accionante de sintre, un est control de l'accionante de l'accionante de sintre, un est control de l'accionante de l'accionante de sintre, un est control de l'accionante de l'accionante de l'accionante de l'accionante de sintre, un est control de l'accionante de l'accionante de l'accionante de sintre, un est des l'accionante de l'accionante de l'accionante de sintre, un est des l'accionante de l'accionante de l'accionante de l'accionante de sintre, un est des l'accionante de l'accionante de l'accionante de l'accionante de l'accionante de sintre, un est des l'accionante de l'accionante de l'accionante de sintre de l'accionante de l'acci

Mais, si populaire que le roi Louis sût se rendre, si ardemment qu'il s'appliquât à relever la prospérité du pays , il ne put empêcher le commerce de décliner de plus en plus, et les colonies de tomber entièrement au pouvoir des Anglais. Ils avaient pris le Cspen 1806; ils enlevèrent Surinam peu de temps après. Le développement que Napoléon donna au système continental eût achevé d'anéantir la navigation hollandaise, si les courses que les navires anglais faisaient contre elle sur toutes les mers ne l'avaient déjà presque réduite à rien. A dater du mois de janvier 1808, les ports de la Hollande furent forces de se fermer à tous les bâtiments voguant sous un pavillon autre que le pavillon français. Mais ce n'etait pas tout : il fallut encore que le royaume prit part à la guerre de l'empereur contre la Suède, et qu'il vit également toute relation commerciale fermée de ce côté.

Dans cet état de choses, les finances du pays devaient nécessiriement empirer chaque jour d'avatage, et les charges dont le peuple était accablé dévenir chaque jour plus louries. Cependant le roi Louis ne cessait pas d'avancer dans l'affection des Ilollandis, qu'il mienageai et toutes choses autant que sou frere le lui des l'avancer dans l'appenqu'il réfusis la couronne d'Espagne qui lui fut offerte, et qu'il repousa ue celange de territoire qui lui etit donné les villes anséatiques, mais qui lui eût enlevé le Brabant septentrional, la Gueldre méridionale et la Zéelande. Parmi les monuments que ce prince a laissés, la Hollande compte un grand nombre de travaux d'atilité publique, des canaux, des chaussées, des écluses et des digues. Forcé d'introduire le Code eivil français et les formes administratives de l'empire, il modifia, par des arrêts particuliers, tout ce que ces formes pouvaient offrir de trop vexatoire, et tout ce que ce Code renfermait de trop contraire aux usages de la nation. Il laissa à tous les fonctionnaires les titres que ees officiers portaient naguère dans le pays. Il maintint partout l'usage de la langue hollandaise, et envoya le général Daeudels à Java, qui avait su résister jusqu'alors aux attaques de l'Angleterre. Il respecta, en un mot, non-seulement les intérêts matériels du royaume, mais eneore tout ce qui en constituait la nationalité.

L'expédition que les Anglais entreprirent en 1809 contre l'île de Walcheren et contre le port d'Anvers, amena bientôt une révolution nouvelle dans les destinées du royaume de Hollande. Leur flotte, commandée par lord Chatham, et composée de seize cent cinquante-trois bâtiments que montaient einquante mille hommes, prit les îles de Walcheren et de Zuid-Beveland, et remonta l'Escaut. Mais, après avoir fait une démonstration infruetueuse du côté d'Anvers, dont elle avait le projet d'incendier les chantiers, elle recula devant le canon français, et évaeua même les îles dont elle venait de s'emparer.

gie de son frere le suceis momentanie et partiel de l'expédition anglaines. D'ailleurs il avait déjà contre Louis un grief qu'il ne pouvait lui pardonne : c'était de permettre en Hollande le commerce de contrebandeave et en Anglais, et d'enfreuent quant le le formatique de la contrebande quantité de la commerce de la contrebande par le commerce de la commerce au mois de décembre 1809, pour assister au grand conseil de famille tenu par l'emprevui, il se vit en butte aux

Napoléon attribua an défaut d'éner-

menaces les plus violentes, et dut consentir au renvoi de deux de aes ministres, dont l'un, Krayenhof, placé à la tête du département de la guerre, était l'homme qui se montrait le plus grand ennemi de l'influence étrangère en Hollande; à admettre des garnisons françaises dana les villes, et des gardes sur toutes les côtes du royaume; et enfin à abandonner tous les territoires aitués au sud de la Meuse et du Wahal, sans compensation aucune et sans que la part qu'ils avaient à la dette de l'État les suivit. L'empereur ne se borna pas à ces actes: il commença contre son frère un système de tracasseries qui enfin amena ce prinee à abdiquer, le 1er juillet 1810, la couronne de Hollande en faveur de son fils mineur, et à se retirer dans les Etats autrichiens. Mais, saus tenir compte deces dispositions solennellement prises par le roi, Napoléon décreta, le 9 juillet, la reunion du royaume de Hollande à l'empire francais, et la réduction de la dette publique autiers. Les commerçants hollandais furent forces de payer einquante pour cent de la valeur de toutes les denrees coloniales qu'ils avaient dans leurs magasins, alin qu'ils ne fissent pas des bénéfices trop exorbitants sur les négociants du reste de l'empire, avec lesquels ils allaient maintenant ouvrir des relations directes. Cependant les lignes douanières furent maintenues sur les frontières belges ; et la division du pays en départements, avec tout le systeme français d'administration, fut introduite en Hollande, La police secrète de Paris y étendit son réseau d'espionnage etdevexations. La conscription, calamité inconnue jusqu'alors dans ces provinces, les envahit à tenr tour. Enfin, l'enseignement de la langue française fut introduit forcément dans toutes les écoles, comme la cenaure le fut dans la presse. Les Hollandais furent d'abord saisis d'une grande stupéfaction, ne comprenant pas qu'un peuple qui avait vécu, pendant deux siècles et demi, libre et indépendant, pût être opprimé par un despotisme aussi écrasant; puis ils se croiserent les bras, attendant, non pas avec résignation, mais avec un espoir ardent, le moment de briser ce joug si lourd.

Au milieu de ces circonstances qui désolaient ainsi la mére-patrie, on n'eut plus même la force de s'émouvoir de la perte de la dernière colonie, celle de Java, dont les Anglais s'emparèrent enfin en 1811. On en avait déjà trop des malheurs présents, pour s'inquièter des malheurs lointains.

Des le moment de son absorption par l'empire, la Hollande n'a plus d'histoire politique à elle. Elle se borne. comme la Belgique, à gémir sous l'étranger, à ronger son frein sous la fiscalité impériale, et à fournir de la chair à canon à tous les champs de bataille de Napoléon, à l'Espagne, à la Russie, à l'Allemagne, qui dévorent ses légions. Elle ne commença à sortir de son anéantissement que par l'op position à la France, qu'elle manifesta la premiere dans l'Europe occidentale. Pendant longtemps elle avait murmu ré assez haut pour que les mille oreilles de la police parisienne pussent l'entendre; mais quand le terrible désastre de la grande armée en Russie eut été connu, elle s'agita d'un bout à l'autre. De toutes parts on fut prêt à courir aux armes, et à s'affranchir du joug impérial. Dans les premiers mois de 1813, il y eut des mouvements populaires sur plusieurs points du pays; mais la force des garnisons parvint a les reprimer. Toutefois, ce ne fut pas saus peiue qu'on put se résoudre a ne pas recourir encore à un soulevement général : car le même esprit animait toutes les provinces, et il n'y avait qu'une seule pensée dans toutes les têtes, celle de reconquérir l'independance nationale.

Avant d'entrer dans le récit de cette insurrection, tournons d'abord un moment nos regards vers la Belgique. Par le décret du 1" octobre 1795,

moment nos regards vers la Belgique. Par le décret du t'' octobre 1795, les provinces des Pays-Bas autrichiens et la principauté de Liége avaient été réunies àla république française. Elles lui furent solennellement crédés par Pempereur François II le 17 octobre

1797, selon les termes du traité de Campo-Formio, et ne furent plus désignées que sous le titre de Départements-réuuis. Placée d'abord sous l'empire de la constitution de l'au III, au même titre que la république française, après le 18 brumaire la Belgique passa, avec la France, sous la constitution de l'an VIH. Les préfectures remplacèrent ses administrations centrales; et les sous-prefectures, ses administrations municipales. Elle vit s'établir les conseils généraux de département, les conseils d'arrondissement, les tribuuaux d'appel, civils et criminels. En un mot, toute l'administration fut organisée comme elle l'était en France. Cepeudaut, au milieu de l'abattement que causa l'asservissement du pays, les Belges saluèrent avec une grande joie le concordat conclu avec le saint-siège le 15 juillet 1801 , qui rétablit dans toute l'étendue de la république le libre exercice du culte catholique. Un archeveche fut etabli à Malines, et quatre évêchés suffragants furent placés à Gand, à Tournai, à Namur et à Liége.

#### § III. SOULÉVEMENT CONTRE LA FRANCE.

Lorsque les premiers mouvements insurrectionnels se manifestèrent en Hollande en 1813, le prince stathouder héréditaire était mort depuis longtemps. Il avait succombé à Brupswick en 1806. Son fils aîné, le prince Guillaume-Frédéric d'Orange, qui avait fait la campagne de 1793 contre la France, et qui, depuis l'invasion de la Hollande par Pichegru, était allé chercher un asile en Angleterre, vivait touinurs à Londres. Il était tout naturel que, dans la prévision de la chute de Napoléon, la pensée des fidèles partisans de la malson d'Orange se tournat vers ce prince. Aussi ils s'appliquèrent à lui preparer la voie, les chances de son prochain retour en Hollande devenant chaque jour plus certaines. Un descendant de l'illustre Onno Zwier van Haren se mit à la tête de ce mouvement : c'était le comte Gysbert van Hogendorp. Aidé de quelques autres citoyens, il forma un comité serert de trente membres, qui tous promirent à leur chef une obéissance aveugle, et dont chacun forma à son tour une loge plus petite, composée de quatre membres seulement, auxquels il laissait ignorer les noms du chef de la conjuration.

Teile était la disposition des esprits, quand la nouvelle de l'issue de la bataille de Leipzig vint tout à coup donner un essor nouveau à l'énergie nationale. Bientôt après on apprit l'arrivée des Russes dans les provinces de Friseet de Groningue, d'où tous les employés français s'enfuirent, et se replièrent en désordre sur les provinces plus méridionales. Une feuille apocryphe du Moniteur, qui avait été répandue en Hollande, accrédita partout le bruit du renversement de l'empereur. En même temps la retraite du général Molitor, qui évacua Amsterdam et concentra ses troupes dans la province d'Utrecht, servit à enflammer plus encore toutes les têtes.

Le 15 novembre, la population d'Amsterdam se souleva, et chassa les employés impériaux de cette ville, dont les principaux habitants établirent, le lendemain, un gouvernement provisoire. Une garde nationale se forma sous le nom de Schutterij, et se chargea du maintien de l'ordre. Ce mouvement se communiqua à la Haye, où, le 17, les fils du comte Hogendorp et le comte de Limburg-Stirum se montrèrent publiquement avec la cocarde orange. La population tout entière se groupa autour de ce signe de ralliement. Limburg-Stirum fut nommé gouverneur de la Have. Hogendorp et Van der Duyn entreprirent le gouvernement général des Provinces-Unies , au nom du prince d'Orange , et proclamèrent la déchéance de Napoléon; tandis que deux citoyens notables, Fagel et Perponcher, se rendirent à Londres, pour informer Guillaume-Frédéric que le vœu unanime des Hollandais le rappelait au milieu d'eux. Cependant on s'armait de toutes parts. Des corps francs se formèrent sous le commandement de

deux patriotes, de Jonghe et Sweers de Landas, et curent bientot chassé les Français de toute la Hollande médionale. En même temps on avait trourait le général prussies Bulow, et dans l'Orer-18sel, où les Russes venaient d'arriver sous les ordres de Natickin et de Beinkendorf, pour les réchireurs cossques parurent devant de la commentation de la comment

Le même jour le prince d'Orange prit terre dans le port de Scheveningue, et fit son entrée à la llaye le 2 décembre; il fut proclamé à Amsterdam prince souverain des Pays-Bas affranchis, et il résolut de remplacer l'ancienue république aristocratique des Provinces-Unies par une monar-

chie constitutionnelle.

Pendant ce temps la retraite des Français continuait toujours, mais lentement, pas à pas. Ils se maintinreut longtemps encore dans les places fortes.

## CHAPITRE II.

LES PAYS-BAS DEPUIS LE COMMEN-CEMENT DE 1814 JUSQU'EN 1830.

 JUSQU'A L'ÉRECTION DU AGVAUME DES PAYS-BAS EN 1815.

Au premier moment de la panique qui avait sais il armée française, elle avait évacué Bréda, qu'ête essay avianement de rependur le 21 et le 22 décembre. Les places fortes qu'elle décembre. Nardéna, Bertop-Zoom, Grave, Bois-le-Due, Ximen, Devendre, Noardéna, Bertop-Zoom, Grave, Bois-le-Due, Ximen, Devendre, Coeverden et Delfzyl, furent bloquées par les troupes alières. Une flotte anglaise cherchait, peudant ce temps, à purger la Zeclander, mais de Walcheren, ou'le forces françaises de Walcheren, ou'le forces françaises

s'étaient concentrées. Auver fut ceme à son tour; mis Granot, qui commandait la citadelle, s'y maintint énergiquément. Cependant les allies avançaient toujours; ils se trouvèrent biende de la commandant de la commandant de de Brahant, du Haimaut, de Nanur et de Lirge. Les Prussiens entrieru à Brucelles le "Férrier 1814, et un gouvernement provisoire y fut établi assibit. Le 30 du même mois, le géque Nimêque est capitule la 5 et Boisle-Duc le 26 du mos précédent.

La marche de l'armée alliée vers la France permit aux Hollandais de s'occuper de l'organisation de leur gonvernement. Le prince souverain présenta, le 28 mars, à la grande assemblée nationale des Provinces-Unies, convoquée à la Haye, le projet de loi fondamentale qu'il avait promis dès le moment de son arrivée a Amsterdam. Cet acte, qui fut accepté le lendemain, forma la constitution du nouvel État. Il maintint l'ancienne division des provinces, à la tête desquelles il plaça, sous le nom d'états provinciaux, des corps composés de membres choisis, par voie d'élection, parmi les citoyens appartenant à l'ordre équestre, et parmi ceux des villes et des campagnes qui payaient un ceus déterminé. Au-dessus de ces assemblées était groupée la chambre des états généraux, soumise à l'élection des états provinciaux, présidés par le gouverneur de la province, qui representait le chef de l'Etat. Aux états provinciaux fut devolu le reglement de certaines affaires provinciales et locales, tandis que les états généraux furent admis à prendre part aux travaux législatifs et a l'adoption de certaines mesures politiques, saus pouvoir toutefois s'ingérer, autrement que par voic de conseil, dans les affaires du gouvernement, qui appartenait exclusivement au prince.

Cette constitution ainsi formulée, et acceptée par le peuple, fut officiellement annoucée aux puissances alliées, déjà représentées, depuis la fin de 1813 et le commencement de 1814, à la cour de la Haye; et Guillaume-Frederic en jura le maintien.

Sur ces entrefaites, la chute de Paris vint délivrer les villes hollandaises des garnisons que l'armée impériale y avait laissees. La convention signée par le comte d'Artois, comme lieutenant général du royaume au noin de Louis XVIII, eut pour résultat de faire évacuer les places du Helder. Delfzyl, Coeverden, et toutes les autres forteresses des Provinces-Unies: celles de Veulo et de Maestricht furent restituées aux Hollandais; et ce premier traité de Paris stipula que la Hollande, placée sous la souveraineté de la maison d'Orange, recevrait un accroissement de territoire. Cet accroissement devait se composer des provinces belges et de la principauté de Liége. Le 1er août, elles furent provisoirement remises au prince d'Orange comme gouverneur général.

La Belgique ne se vit qu'à regret placée sous un souverain dont la profession religieuse, différente de la sienne. lui faisait pressentir de justes sujets de crainte. Mais l'Autriche ne pouvait plus vouloir de ces provinces, dont la garde était plutôt pour elle une charge qu'un avantage, a cause de leur éloignement du centre de l'empire. Il leur fallut donc se soumettre, sauf à attendre de l'avenir une occasion de devenir autre chose qu'un simple accroissement pour un pays dont la population était de beaucoup inférieure à la leur. Malgré la répugnance qu'elles manifesterent, le congrès de Vienne consomina leur sacrifice par l'acte du 16 décembre 1814, qui institua le royaume des Pays-Bas sur les bases qui avaient été posées par le traité de Paris du 30 mars, et par la couvention de Londres du 20 juin. Cet acte portait « que les anciennes Provinces-Unies des Pays-Bas et les anciennes provinces belgiques, les unes et les autres dans les limites qui seront fixées, formeront avec les pays et les territoires compris dans ces limites, sous la souveraineté du prince d'Orange-Nassau, le royaume des Pays-Bas, béréditaire

dans l'ordre de succession établi par l'acte de constitution des Provinces-Unies; que le titre et les prérogatives de la dignité royale sont reconnus par toutes les puissances dans la matson d'Orange-Nassau; qu'une partie de l'ancien duclié de Luxembourg, comprise dans des limites déterminées, est également cédée au prince souverain des Provinces-Unies, aujourd'hui roi des Pays-Bas, qui ajoutera à ses titres celui de grand duc de Luxembourg; que le grand duché de Luxembourg formera un des États de la confédération germanique, et que le roi des Pays-Bas entrera dans le système de cette confédération comme grand due de Luxembourg; que la ville de Luxembourg sera considérée, sous le rapport militaire, comme ville de la confedération, dont le grand duc aura le droit de nommer le gouverneur; que le roi des Pays-Bas, grand due de Luxembourg, possédera la souveraineté de la partie du duehé de Bouillon non cédée à la France par le traité de Paris, et qu'elle sera réunie au grand-duehé de Luxem-

Ces arrangements furenteonfirmés, le 31 mai 1815, par le traité eonelu entre les Pays-Bas, l'Angleterre, l'Autriche, la Prusse et la Russie. Le grand duché de Luxembourg de-

valt grain, de coue constantant que valt grain de compensation poin les valt grain de compensation poin les valt grain de compensation point les valt que province per valterague, comme le reste des provinces beiges et la principauté de Liére furent données aux Pays Bas, en déslommagement des colonies de Drimérai d'Essequebo, de Berbier, du cap de Bonne-Espérance, et des autres établissements bollandais d'outre-mer, out firmen l'aissessation la contraction de la contraction de

Le nouveau roi prit solennellement possession de son royaume par une proelamation qui fut publiée le 16 mars, et il fit son entrée publique à Bruxelles le 30 du même mois.

§ II. LE BOYAUME DES PATS-BAS JUSQU'A SA DISSOLUTION-

Sur ces entrefaites, Napoléon, échappé de l'île d'Elle, avait brusquement reparu sur les côtes de France et il était entré à Paris le 20 mars, eherchant à ressaisir la fortune, qui, après avoir fait pour lui tant de miracles, l'avait si cruellement abandonné dans les désastreux événements de 1814. Ce fut comme un coup de foudre pour les Pays-Bas ; ear une lutte nouvelle se préparait entre l'Europe coalisée et un seul homme, ct tout annonçait que les provinces beiges en seraient de uouveau le théâtre. Ces craintes ne furent que trop tôt réalisées : car, le 12 juin , l'empereur fondit sur la Belgique avec la rapidité de l'éclair, à la tête d'une armée de cent vingt mille hommes. Le 16, il se trouva à Fleurus, dans le Hainaut, en face des Prussiens, des Anglais, des Hollandais, des Belges, des Brunswickois et des troupes du due de Nassau, qui, réunis, ne comptaient pas moins de deux cent trente mille combattants; et il livra la bataille de Ligny, où il écrasa les Prussiens, qui laissèrent vingt-cinq mille hommes sur le terrain. Le lendemain, il divisa son armée en deux colonnes, dont l'une se dirigea sur Quatre-Bras, où se trouvait l'avant-garde anglaise, qu'il poussa iusqu'au Mont-Saint-Jean, que Wellington avait choisi pour concentrer ses troupes. L'autre colonne était chargée de poursuivre vigoureusement les Prussiens. Le 18, la bataille s'engagea dans les plaines de Waterloo. Après huit heures de feu et de charges de cavalerie et d'infanterie, la victoire semblait se déclarer en faveur des Français, et tout annonçait que la journée d'Austerlitz allait avoir une sœur digne d'elle, quand, vers la nuit tombante, un corps frais de trente mille Prussiens, que, par d'inexplicables malentendus, la colonne envoyée à leur poursuite avait laissés échapper, parut inopinément dans la plaine, et vint prendre part à l'action. Le désordre s'établit aussitôt dans les lignes des Français, déjà épuisés de fatigue. En vain Napoléon essava-t-il de rallier ses soldats, en luttant pendant longtemps a vec quatre escadrons de eavalerie et quatre bataillons de la garde contre la majeure partie de l'armée anglaise, afinde laisser aux siens le temps de rétabile eur rangs: ces faibles forces ne tardèrent pàs à être entrainées elles-mêmes dans la deroute. L'arméen effe tui bientôt plus qu'une masse confisse, où, toutes es armée étant mélées, i létait impossible de reformer un corps. La nuit vint augmenter encore le désorder, et la volonté fatale du destin s'accomplit pour l'empreure.

Les Prussiens et les Anglo-Batares, pendant les trois journées, laissèrent sur le champ de batalile cinquantent mille hommes. Mais cette perte énorne coasolida le royaume des Paysa, auxqueis de deuxieme traité de Pariaccorda, outre les limites qui leur avaient déja été assignées, les places de Marienbourg et de Philipperille, et deuxheide Boullon, et quelques autres de chiefe Boullon, et quelques autres de l'alianet, qui avaient été biasés à la France en 18 à France

Le calme se tronvant rétabli, le roi Guillaume s'occupa d'approprier la loi fondamentale, écrite pour la Hollande, aux besoins du royaume des Pays-Bas tout entier. Il divisa d'abord la Belgique en huit provinces : le Brabant méridional, Anvers, la Flandre orientale, la Flandre occidentale, le Hainaut, Liége, Limbourg et Namur, auxquelles fut ajouté le grand duché de Luxembourg sons la même eonstitution. L'esprit aristocratique qui avsit survéeu dans ees provinces, et le grand nombre d'aneiennes et puissantes maisons dont elles étaient peuplées, inspirèrent au rol l'idée de diviser les états généraux en denx chambres, dont la seconde seule obtint la publicité des délibérations. La première était nommée à vie, et composée de membres choisis par le roi parmi les personnes les plus considérables par leur fortune, leur naissance, ou leurs services. Le principe de la liberté des eultes devait naturellement se placer de lui-même dans cette charte. qui avait pour base l'idée de soumettre les deux pays à des institutions uniformes; mais il rencontra une vive opposition. L'évêque de Gand donna le si-

gnal, et un grand nombre de notables se rallièrent à ce prélat. Ce fut le premier obstacle contre lequel le nouveau prince eut à lutter, avant-coureur des obstacles plus grands encore que son gouvernement devait trouver dans l'esprit si opposé qui animait les deux populations, dont l'impolitique réunion composait le royaume des Pays-Bas. Guillaume cependant tourna la diffieulté par une fiction, nous dirions presque par une fraude, en déclarant la constitution acceptee par le pays, tandis qu'elle ne l'était en réalité que par les états généraux hollandais, convoqués en nombre double, et qu'une infime minorité des notables belges y avait seule adhéré.

Le 24 août, cette déclaration trompeuse fut publiée; et le 21 septembre, le roi fut inauguré dans les provinces belees.

En 1816, le royanme des Pays-Bas rentra dans la possession des colonies qui lui avaient été laissées. Mais dans eelle de Java il eut, depuis le départ des Anglais, à soutenir contre les iudigenes une lutte qui ne se termina qu'en 1821. Tous ces établissements lui furent rendus dans l'état le plus déplorable. Cependant, quoique le roi eût fort à se plaindre de l'Angleterre pour ce motif, il prit part à l'expédition que cette puissance en-voya, sous le commandement de lord Exmouth, pour châtier le dev d'Alger et bombarder ce nid de pirates. Cette affaire eut pour résultat, non-seulement d'assurer sur la Méditerranée le commerce des Pays-Bas et de l'Angleterre, mais encore de faire adoucir le sort des esclaves chrétiens dans l'Algérie. Ce fut dans le même but d'humanité que les deux pays conclurent, en 1818, une convention pour empêcher la traite des noirs.

Une partie des contributions que les alliés avaient fait payer par la France fut consaerée à la fortification des frontières du nouveau royaume. Pour occuper toutes cos places, il fallait une armée qui n'était pas proportionnée aux ressources du pays, obéré déjà et écrasé de plus en plus par la dette hollandaise, qui, réduite au tiers par Napoléon, avait été rétablie sur l'aneien pied par le roi Guillaume. Les impôts devinrent ainsi d'une enormité excessive ; si bien que des troubles éclaterent à ce sujet en 1823 dans le grand duché de Luxembourg, etnécessitérent l'intervention des armes. Ce fut un aliment de plus à l'antipathie qui, dès l'origine, s'était manifestée en Belgique contre la Hollande, Cette antipathie allait croissant chaque jour, car tout y donnait pâture ; et le gouvernement lui-même semblait avoir pris àtache de la nourrir et de la développer de toutes les manières. Dans le but de détacher de plus en plus les provinces beiges de l'influenceet des idées francaises, on voulut à toute force v introduire l'usage de l'idiome holfandais, dans l'administration, dans les tribunaux, dans l'enseignement. Afin d'éclairer, comme on disait, le clergé belge, on tenta de renouveler l'idee de Joseph H. et d'établir à Louvain un rand séminaire, sous le nom de Collége philosophique. Puis en toutes choses se montrait la partialité la plus odieuse. Le titre de Belge et de catholique était un titre de proscription. Les employés hollandais inondèrent les provinces méridionales : toutes les dignites les plus élevées étaient à eux ; toutes les fonctions les plus lucratives leur appartenaient; tous les grands corps de l'État étaient établis dans leurs provinces; toute l'armée, toute l'administration, tout le gouvernement, étaient entre leurs mains. La Belgique était une proie qu'on exploitait, qu'on dévorait. A peine si ses enfants avaient la chance d'arriver à quelque position en reniant leur nationalité, ou en allant combattre les Indiens rebelles, sous les cieux meurtriers de Java et de Sumatra.

Aussi la haine nationale s'acerut de jour en jour. Le pays, froissé dans tous ses intérêts, dans sa oroyance, dans sa langue, dans sa dignité, ne gardait cependant pas le silence sous ette lourde oppression. Plus d'une fois la bouche de la presse se fit entendro; mais elle était bállonnée aussitó! par l'application illégale de deux arrêtes du prince souverain, inspirés par la crainte des événements pendant les cent jours, et laissés suspendus comme une épée sur la tête de ceux qui osaient se plaindre. On persistalt avec courage cependant.

En 1827, le roi conclut avec la cour de Rone un concordat qui avait pour base celui de 1801, et qui était destiné à régler d'une manière précise les rapports des diocèses et des évêques avec le gouvernement. Cet acte parut, un moment, devoir donner satisfaction à l'un des griefs les plus importants dont se plaignait la Belgique; mais on ne tarda pas à se défromper.

Des lors tout se fit de plus en plus dans les intérêts exclusifs des Hollandais. Depuis long temps le système des impôts faisait tomber sur la Belgique la partie la plus lourde des charges publiques. L'administration et les lois prirent chaque jour un caractère plus anti-catholique, et le gouvernement résolut enfin, en 1828, de réformer aussi la législation civile et criminelle, d'après les idées hollandaises. Il fallait que la Belgique fût effacée tout entière; mais, dès ce moment, une opposition énergique naquit dans les provinces belges. Catholiques et libéraux se réunirent et mirent en commun leurs griefs, espérant parvenir ainsi à forcer le gouvernement à la justice. Ce noyau ne tarda pas à deveuir une puissance. En vain on essaya de la combattre par les procès de presse, et par la destitution des membres des états généraux, et des autres corps électifs qui avaient le courage d'élever la voix en faveur de la vérité : on ne fit qu'irriter la flamme et propager l'incendie. La mesure fut comblée par le fameux message royal, qui, lancé le 11 décembre 1829, mit enfin à nu les principes du gouvernement, et nia toute responsabilité et tout lien du pouvoir envers la nation. Dans cet acte fameux, une royauté dont l'origine ne remontait pas à quinze années osa dire : « les droits de notre maison. nous n'avons jamais désiré les exercer d'une manière illimitée; mais, le notre propre mouvement, nous les avons restreints. »

Alors on vit clair: toutes les mesures dont la Belgique était victime depuis quinze ans se !rouvaient expliquées.

Toutefois, si le lent déchirement commencé le lendemain du jour où la Belgique fut unie à la Hollande avait amené une dissolution morale du royaume des Pays-Bas, la dissolution matérielle n'était pas encore dans les prévisions. Un événement inattendu vint la déterminer : ce fut la révolution française de 1830. A l'explosion du volcan de Paris, quelque chose devait répondre en Belgique, où tant d'eléments inflammables se trouvaient amassés. L'éruption populaire manifesta ses premiers symptomes à Bruxelles le 25 août. Après s'être mesurés des yeux pendaut quinze ans, oppresseurs et opprimés allaient commencer la lutte. Le signal donné par la capitale parcourut les provinces avec la rapidité de l'éclair, et bientôt toutes les villes belges furent en mouvement. animées du même esprit et n'ayant qu'un même but, l'affranchissement du pays. Toutefois la bataille ne s'engagea pas à l'instant même d'une manière ouverte. Ce fut pendant un mois tout entier le spectacle le plus etrange: on s'armait, on faisait acte d'insurrection, et on prétendait rester dans les bornes de la légalité et de l'obéissance à l'ordre.

Effrayé de ce mouvement, qui pouvait d'un moment à l'autre se convertir en une révolte ouverte, le roi Guillaume convoqua les états généraux en assemblée extraordinaire pour le 13 du mois de septembre. Mais, tout en proclamant qu'il allait soumettre aux états parlementaires l'examen des griefs dont la Belgique réclamait le redressement, il fit avancer sur Bruxelles le prince Frédéric, à la tête d'un corps d'armée. La capitale menacée, la resistance s'organisa de toutes parts. Des corps de volontaires accoururent de toutes les villes. On n'avait pas cru d'abord que le prince entrerait dans Bruxelles; mais, soit qu'il y eût été appelé en effet par

quelques notables, soit que le roi eût voulu trancher en réalité par les armes les questions promises à la décision des états généraux . l'armée ennemie s'approcha de la capitale. Elle y pénétra le 23 septembre, après avoir eu la veille et l'avant-veille quelques escarmouches avec les volontaires patriotes. A mesure qu'elle avançait dans la ville, elle trouva une résistance de plus en plus ardente. Accueillie par une vive fusillade qui venait de partout et qui ne venait de uulle part, ecrasée par des paves, par des briques, par des poutres, par mille proectiles qui tombaient des toits et des fenêtres, arrêtée à chaque moment par des barricades qu'il fallait abattre à coups de canon, elle parvint à atteindre le Parc, où elle eut la maladresse de se concentrer, après avoir fait la faute de s'engager dans une ville où elle était sûre d'avoir à conquérir chaque rue par le cauon et par la baionnette.

Cependant la résistance n'était ni organisée comme elle aurait du l'être, ni dirigée par des chefs habitues à commander et à se faire obeir; mais elle n'en fut pas moins d'une énergie qui déconcerta vivement les Hollandais. Dès huit heures du matin, un corps de neuf cents hommes d'infanterie et de trois cents chevaux, sontenus par quatre canons, avait essayé vainement de forcer la porte de Flandre; il avait été mis en déroute par une poignée de volontaires. et s'était enfui à Assche, en abandonnant ses fusils et ses tambours. Un autre corps de huit cents hommes, qui s'était présenté en même temps à la porte de Lacken, s'était dispersé de même devant quarante bourgeois decides. Ces attaques n'étaient, à la vérité, que des feintes destinées à faire diversion, et à permettre au gros de l'armée hollandaise de s'emparer de la ville haute. Ils y parvinrent, non saus difficulté, et se rendirent maitres, non-seulement du Parc, mais encore de tous les palais qui l'environnent. Ce point devint ainsi le centre

de la bataille. Cependant chaque heure amenait de nouveaux défenseurs à la cause nationale; de toutes parts on accourait comme à une grande partie de chasse.

Le lendemain, la resistance, qui jusque-là avait été conduite en quelque sorte au hasard, s'organisa mieux. Un premier gouvernement s'était formé sous le nom de commission administratice, et il cherchait à donner de l'unité et de l'ensemble à la guerre. L'enthousiasme populaire était redoublé, à la nouvelle qu'une entreprise tentée la veille par les Hollandais sur Louvain, avait échoué, grace à l'énergie des habitants de cette ville. Aussi, des le matin, les Bruxellois s'emparerent de plusieurs hôtels situés dans la rue Royale, d'où leurs balles commencerent à harceler l'ennenni, tandis qu'un canon citoyen monté sur une terrasse de l'hôtel de Belle-Vue le foudroyait presque à bout portant. La lutte, engagée le matin, durait encore à dix heures du soir, sans que l'armée hollandaise eut pu faire un pas en avant; et, pendant tout ce temps, elle n'avait cessé de lancer sur la ville des boulets et des obus, et d'incendier par ce moven quelques maisons des quartiers inférieurs de la cité.

Durant ces deux journées le prince Frédéric n'avait pas quitté son quartier géoéral, établi a Schaerbeek, ignorant que ses douze mille hommes, cernés dans le Parc, se trouvaient dans une fournaise de feu, d'où il leur était

impossible de sortir.

Le 25 septembre fut une journée plus terrible encore. Le tocsin et le canon se remirent à gronder des six heures du matin. Dans la nuit qui venait des écouler, une proclamation, par laquelle il était promis à l'armée hollandaise deux heures de pillage, si elle parvenait à s'emparer de la ville, avait été affichée et lue au peuple au son du tambour et à la clarté des torches. Cette proclamation, reelle ou supposée, acheva d'allumer tous les esprits, déja si vivement exaltés par deux jours de combat, et surtout par l'incendie et le pillage qu'avait exercés l'ennemi dans le quartier dont il était maître.

Cette fois la guerre prit aussi un caractère beaucoup plus régulier. Dans la nuit du 24 au 25, le gouvernement provisoire avait investi du commandement militaire Juan Van Halen, ancien aide du camp du général Mina, et réfugié espaguol. Legénéral Mellinet, vieil officier français, fut charge de l'artillerie. Les combats durerent toute la journée. Une tentative fut faite pour s'emparer du Parc à l'arme blanche: mais les patriotes fureut refoules par les canons ennemis. Cette attaque, si elle ne reussit point, eut crpendant pour effet de démoraliser de plus en dus les troupes hollandaises. Un renfort de six mille hommes avec vingt pièces de canon, qu'elles attendaient de Maestricht, n'arrivait pas; car il avaiteté repoussé à Louvain, sans oser s'aventurer plus loiu. La terreur qui régnait dans leurs rangs était telle qu'au milieu de la pluie de projectiles qui les assaillait, elles allèrent jusqu'à attacher aux arbres les cadavres de leurs morts, pour détourner sur eux les balles qui leur étaient destinées. Cependant la réserve hollandaise occupait toute la ligne des boulevards qui s'étend depuis la porte de Laeken jusqu'au dela de la porte de Namur; mais surtous ces points il y avait à escarmoucher sans relâche. Les volontaires belges avaient occupé, le premier jour, les bâtiments de l'observatoire, d'où ils avaient fortement maltraité la cavalerie ennemie; mais ils les avaient évacués devant une force supérieure, pour aller harceler ailleurs les troupes du roi par une guerre de rue qui décuplait leur nombre. Ils tiraillaient partout. Sur toute l'étendue des boulevards, pas un jardin, pas un coin de mur qui n'eût ses feux, pendant que l'effort priucipal des patriotes se concentrait toujours sur le Parc.

Le matin, le prince Prédéric avait demandé une suspension d'armes; mais l'exaspération était si grande, qu'on repossas tout ce qui pouvait approcher d'une conciliation. Le prince cependant ne se rebuta point; il écrivit lui-même au gouvernement provisoire deux lettres, qui n'aurent pas.

un meilleur succès. Le soir il envoya un troisième message, qui n'obtint pas davantage la réponse qu'il atten-

dsit. La fusillade de la quatrième journce s'ouvrit dans la rue Royale. On s'attendait à un effort décisif de l'ennemi; on savait qu'il allait réunir toutes ses forces pour enlever la place Royale. Aussi on l'attendit de pied ferme, et des canons étaient braques à toutes les issues par où il aurait pu déboucher. A huit heures du matin, la réserve que le prince Frédéric avsit tenue dans le faubourg de Louvain entra dans la ville, et se forma en colonned'attaque. Deux heures plus tard, toutes les forces des Hollandais s'avancèrent en marche sur le front du Parc. Mais, à un signal convenu, un feu général partit de toutes les positions oc-cupées par les Belges, dont les canons sillounèrent les rangs ennemis. Les troupes royales hésitèrent un instant : mais elles sentirent qu'il n'y avait plus de ressource que dans une attaque désespérée. Elles s'avancerent donc de nouveau en épaisses colonnes, soutenues par deux batteries, débouchant de la rue Ducale, et se dirigeant vers la place Royale par la plaine des Palais; mais elles furent refoulées de nouveau par l'artillerie patriote, tandis que d'autres attaques tentées à la Montagne du Parc et à l'escalier de la Bibliothèque furent repoussées avec la même vigueur. D'un autre coté, les Belges parvinrent à planter leur drapeau à l'entrée du Pare, et se mirent à prendre leurs mesures pour essayer d'enlever le lendemain cette position à la bajonnette.

Mais, vers le milieu de la nuit, le prince hollandais, sentant que tous ses efforts échouaient devant l'attitude énergique du peuple, résolut d'ordonner la retraite : il l'effectua dans un si grand silence, que les patriotes, se disposant le lendemain à recommencer la bataille, s'sperçurent avec étonnement qu'il ne restait plus un seul ennemi dans la ville.

Le drapeau national fut hissé aussitôt sur les tours de Sainte-Gudule,

dont le bourdon annonça des le matin la délivrance de la ville.

Msis, au milieu des réjouissances publiques, le gouvernement provisoire sentit le prix du temps; il donna a phisieurs chefs l'autorisation de lever des corps francs, et s'occupa des préparatifs de guerre. On pouvait craindre le retour de l'ennemi avec de nouvelles forces. On doubla dono les moyens de défense de Bruxelles; on répara les barricades, on en éleva de nouvelles, et on les munit d'artillerie. Mais les Hollandais se repliaient sur

Au moment où Bruxelles s'affranchissait, la ville d'Ath se souleva, et fournit son arsenal et toute son artillerie à la révolution. Le même jour, des corps de volontaires se mirent à la poursuite de l'armée ennemie, qu'ils harcelerent dans tout son mouvement rétrograde, avec une audace qu'on a de la peine à expliquer autrement que par la démoralisation qui régnait parini les troupes royales. On vit plus d'une fois des détachements de cent tirailleurs à pied aborder cette armée de donze mille hommes, la repousser et lui prendre ses positions. Le 29, les patriotes attaquerent à Vilvorde et forcerent à la retraite l'arriere-garde ennemie, qui s'y trouvait postée.

Alors toutes les villes beiges secouèrent le joug. La pisce de Charleroi se rendit; la citadelle de Tournai capitula; Mons s'affranchit; Namur, Dinant, Huy, Philippeville, Marienbourg, Arlon et Gand suivirent bientôt cet exemple. De sorte que, dès les premiers jours d'octobre, la Belgique presque tout entière se trouva delivrée des Hollandais.

Le 5, le prince d'Orange était arrivé à Anvers ; il avait été nommé, la veille, par son père gouverneur général provisoire de la Belgique. Ce prince était fort aimé dans ces provinces, à cause de ses façons ouvertes et de son esprit chevaleresque. Il s'était distingué à la bataille de Waterloo, où il avsit combattu à la tête des Belges. Pais, au commencement de l'insurrection de Bruxelles, le 1" septembre,

il a'était rendu presque seul au milieu de la population soulevée, pour chercher à amener un accommodement. Il y avait institué une commission chargée d'examiner les mesures à prendre. Mais le retour d'une députation qui avait été envoyée à la Haye pour rendre compte au roi de l'état des choses était venu renverser le lendemain toutes les espérances que l'arrivée du prince avait fait concevoir. Les vagues promesses données par le roi aux députés, de redresser les griefs dont la Belgique se plaignait, n'a-vaient fait qu'irriter les esprits; et l'effervescence était devenue si grande. que les chefs de la garde bourgeoise, qui, la veille encore, avaient répondu aur leur tête de la sûreté du prince d'Orange, s'étaient crus obligés de lui donner le conseil de quitter sur-lechamp Bruxelles; et il était parti.

Maintenant, après la fatale et aveugle expédition des Hollandais, c'était aur le nom populaire de aon fils que le roi paraissait compter pour apaiser les troubles. Il était trop tard. Les Belges n'avaient demandé qu'une administration séparée pour leurs provinces, sous le même sceptre : le prince lanca d'Anvers une proclamation qui accordait tous les points demandés avant la guerre; mais le sang avait coulé, et toute transaction était devenue impossible. D'allleurs on reconnut bientôt que la nomination du prince et les promesses qu'on lui faisait faire n'étaient que des stratagèmes; car les troupes qui garnissaient la citadelle d'Anvers restaient sous le commandement du général Chassé, qui recevait ses ordres directement de la Haye. L'acte par lequel le roi Gnillaume révogua, le 20 octobre, les pouvoirs qu'il avait donnéa à son fils, vint prouver que cette mission n'avait eu rien de sérieux.

Après l'échec reçu par son armée à Bruxelles, le prince Frédéric arriva à Anvers le 8 octobre, en même temps que la réponse du gouvernement provisoire, qui rejetait avec fermetétoutes les propositions du prince d'Orange, et la proclamation du roi Guillaume, datée du 7, qui appelait tous les Hollandais aux armes. Les troupea avaient été énergiquement harcelées dans leur retraite, repoussées de village en village, et battues sur tous les points. Des rencontres sanglantes eurent lieu à Lierre, à Waelhem et à Berchem, et l'armée en déroute fut rejetée en désordre dans la place d'Anvers le 24 octobre. Le lendemain, le prince d'Orange quitta cette ville, où il n'avait servi, a son insu, qu'à être un leurre nouveau. Cette forteresse était occupée par huit mille hommes, dont la moitié formait la garnison de la citadelle. La lutte commenca le 26 entre les habitants et les troupes qui défendaient la ville. Elle dura la journée tout entière. Le 27, un corps de volontaires pénétra dans la place, et vint au secours de la population. A midi le feu avait cessé, on entrait en pourparlers avec le général Chassé, et on debattait une capitulation qui devait être acceptée à quatre heures. Mais, pendant la négociation, un conflit s'éleva à l'arsenal entre les Hollandais qui en étaient encore maîtres et les Delges. Quelques coups de fusil furent tirés, un combat s'engagea, et les Belges expulserent les Hollandais de l'arsenal. Alors Chassé donna aux forts et à la flottille mouillée devant la place le signal du bombardement. Le feu s'ouvrit à trois heures et demie; le nouvel arsenal et l'entrepôt, rempli de richesses immenses, furent bientôt en flammes. Quinze cents bombes, quinze cents fusées à la Congrève et seize mille obus sillonnérent la ville dans tous les sens: deux cent trente maisons furent brûlées ou écrasées, quatre cents autres furent gravement endommagées. A dix heures du soir, quatre habitauts de la ville se dévouèrent, et se rendirent à la citadelle au péril de leur vie, pour faire cesser un ravage aussi cruel qu'inutile. Ils obtinrent la cessation du bombardement; et le lendemain, un envoyé du gouvernement provisoire fut admis dans la citadelle, et conclut des préliminaires d'armistice. L'armistice définitif fut signé le 30 octobre.

L'inceudied'Anvers rendait impossible tout pacte entre la Belgique et la Hollande, comme le sang repandu à Bruxelles avait à jamais mis un abime entre ces deux nations. Tout était rompu entre le roi Guillaume et les provinces belges. L'antipathie, comnencée en 1815, avait abouti à une révolution, et cette révolution avait brisé le royaume des Pays-Burme des

Par un arrêté du 4 octobre, le gouvernement provisoire avait convoqué un congrès national, qui fut charge de constituer la Belgique et de déterminer la forme gouvernementale qu'il conviendrait de donner au nouvel État. Cette assemblée, composée de deux cents membres, élus dans toutes les provinces, ouvrit ses seances le 10 novembre, et proclama le 18, à l'unanimité de cent quatre-vingtdix-sept voix , l'indépendance de la Belgique, sauf les relations du Luxembourg avec la confédération germanique. Le 22, elle déclara, à la majorité de cent soixante-quatorze voix contre treize, que la forme du gouvernement serait monarchique. Le lendemain . l'exclusion perpétuelle des membres de la maison d'Orange-Nassau de tout pouvoir en Belgique fut prononcée à la majorité de cent soixante-une voix contrevingt-huit. Enfin la constitution se trouva achevée le 7 février 1831.

# CHAPITRE III.

## LE ROYAUME DE BELGIQUE.

Jusque-là la Belgique n'avait eu à s'occuper que de sea sfairas intérieures. En déclarant son indépendance en adoptant un régime qui devait s'accorder avec le système européen, elle avait en aucune manièer ornque avec la vait en aucune manièer ornque avec freuves; car el les et rouva bient ôt en épage dans le dédale de la diplomatie. Dès les premiers jours du mois

d'octobre 1830, le roi Guillaume s'était adressé à l'Autriche, à la France, à la Grande-Bretagne, à la Prusse et à la Russie, en leur qualité de puissances signataires des traités de Paris et de Vienne, qui avaient constitué le royaume des Pays-Bas. A cet appel, les plénipotentiaires de ces puissances se reunirent en conférence à Londres. Ils donnèrent le 4 novembre leur premier protocole, dans lequel ils proposaient la cessation des hostilités, en assignant à la Hollande, comme ligne de l'armistice, les limites qu'elle avait avant la réunion, c'est-à-dire avant le traité de Paris du 30 mai 1814, et ils s'attribuèrent simplement le droit de faciliter la solution des questions politiques. Cet armistice fut. bientot apres, converti en une suspension d'armes qui stipulait la cessation complète des hostilités, et notamment le rétablissement de la liberté de communication par terre et par mer, et la levée des blocus des ports et des côtes. Cependant, bien que la Belgique et la Hollande eussent adhéré à cet acte, le roi Guillaume n'en continua pas moins à tenir l'Escaut fermé. Les Belges, de leur côté . continuerent a investir Maestricht. La conférence intervint de nouveau, et ordonna, le 9 janvier 1831, le déblocus réciproque de Maestricht et de l'Escaut. Les deux parties obéirent, mais le roi ne se rendit qu'en protestant contre cette décision.

Ces points obtenus, les plénipotentiaires proclamèrent que la suspension d'armes constituait un engagement euvers chacuge des cinq cours, et entreprirent de régler eux-mêmes les questions principales, dont ils avaient seulement annoncé vouloir faciliter la solution. Dès le 20 décembre 1830, ils avaient, il est vrai, déclaré la dissolution du royaume-nni des Pays-Bas, malgré la protestation du roi Guillaume, qui tenait toujours à ne vouloir qu'une simple séparation administrative des deux pays, comme les états généraux hollandais l'avaient eux-mêmes demandée, peu de jours après que les troubles eurent éclaté à Bruxelles.

Le 20 et le 27 janvier 1831, la con férence fixa enfin les bases de séparation entre la Belgique et la Hollande : elle assigna à celle-ci les limites que

possédait la ci-devant république des Provinces-Unies des Pays-Bas, en l'année 1790 ; elle laissa à la Belgique tout le reste des territoires qui avaient rect la dénomination de royaume des Pays-Bas dans les traités de 1815, sauf le grand duché de Luxembourg qui, possédé à un titre différent par les princes de la maison de Nassau, devait continuer à faire partie de la confédération germanique; elle stipula que les dispositions de l'acte général du congres de Vienne, relatives à la libre navigation des fleuves et des rivières navigables, seraient appliquées aux rivières et aux fleuves qui traversent le territoire hollandais et le territoire belge; elle détermina que la Belgique formerait un État perpétuellement neutre, place sous la garantie des cinq grandes puissances; elle demanda à la Belgique, sous forme de simple proposition, de prendre à sa charge seize trente-unièmes des dettes du royaume des Pays-Bas, prises en masse, sans égard à leur origine, pour être admise à participer au commerce colonial; enfin, elle termina en établissant que, sans rien décider sur la question de la souveraineté de la Belgique, il appartenait cependant aux plenipotentiaires des puissances de déclarer, qu'à leurs yeux, le souverain de ce pays devait nécessairement répondre aux principes d'existence du pays lui-même. satisfaire par sa position personnelle à la sureté des Éfats voisins, accepter à cet effet les arrangements consignés au présent protocole, et se trouter à même d'en assurer aux Belges la paisible jouissance.

Le roi Guillaume adhria le 18 fevirei à os arrangements, et par la il rétractait sa protestation contre le principe de l'indépendance bége, principe de l'indépendance bége, bre, et en nême temps il abdiquait implicitement la souveraineté sur la Relgique, les termes du protocole admentant la possibilit de l'avénement d'un nouveau souverain. Mais le proposations der pleinpotentisires, et y repondit par une protestation formelle, qui, sans annuler Taete de Lomelle, qui, sans annuler Taete de Lodres du 20 et du 27 janvier, parvint cependant à tenir la conférence en suspens pendant six mois.

La Belgique, en acceptant la suspension d'armes comme un engagement contracté envers chacune des cinq cours, persistait à décliner la compétence de l'Europe. Elle voulut prouver d'une manière éclatante que sa souveraineté nationale était absolue, et résolut de se donner un roi en ne consultant que ses affections du jour, sans égard à la politique des cabinets. Pour se soustraire à toute influence étrangère, on fixa un délai tres-court; on declara que le 28 janvier il serait procédé au choix du chef de l'État. Apres einq jours de discussion, trois noms sortirent de l'urne du congrès : celui du duc de Nemours aveo quatre-vingt-neuf voix, celui du due de Leuchtenberg avec soixante-sept, et celui de l'archiduc Charles d'Autriche avec trente-cinq. Au second tour de scrutin, quelques voix s'étant ralliées au duc de Nemours, il obtint la majorité, c'est-à-dire quatre-vingtdix-sept voix , le nombre des votants étant de cent quatre-vingt-douze. La veille de ce scrutin curieux, une tentative avait été faite à Gand, par un colonel de corps franc, en faveur du prince d'Orange; mais elle avait été comprimée par l'énergie populaire. D'un autre côté, la conférence avait prononcé, le 1er février, l'exclusion formelle des ducs de Nemours et de Leuchtenberg. Le pays se trouva donc de nouveau place dans une position singulièrement embarrassante. Une députation du congrès, ayant à sa tête le président de cette assemblee, M. Surlet de Chokier, se rendit à Paris pour offrir au tils de Louis-Philippe le trône où l'appelait la Belgique; mais revint avec le refus du roi des Français, dont le congres recut officiellement connaissance le 21 fevrier. Cette nouvelle jeta le découragement dans la plupart des esprits. Les factions commençaient à lever la tête, et les craintes de l'avenir augmentaient chaque jour. Il fallait cependant continuer l'œuvre qui avait dejà coûte tant de sacrifices. Aussi on résolut de

promolguer la constitution qui était achevée depuis le 7 février, et de remplacer le gouvernement provisoire par une régence, tout en conservant au congrès le pouvoir législatif sans partage, et le cinoi du chef défutif de l'Etat. Le baron Suriet de Chokier fut l'Etat. L'Etat

Cependant le pays se trouvait au dedans et au dehors dans un état de crise. Au dedans, l'anarchie menacait de déborder le gouvernement, dont elle n'était l'alliée que comme adversaire de la restauration, mais dont elle était l'ennemie comme adversaire de la diplomatie; elle voulait la guerre, et v poussait par tous ses movens, L'Association nationale se forma dans ces circonstances, et elle sauva la revolution, contre laquelle le parti orangiste conspirait en pleine rue et en plein soleil. Au dehors, la situation n'était pas plus rassurante. L'Angleterre, l'Autriche, la Prusse et la Russie avaient désiré d'abord la restauration, soit par un retour complet des provinces belges à la Hollande, soit au moyen de la séparation administrative des deux pays. Mais cette restauration ne pouvait être produite que dans un mouvement intérieur; et l'échec qu'avait recu la grande conspiration orangiste ourdie au mois de mars venait de prouver combien peu le peuple belge était disposé à s'y prêter. malgré les grands noms qui s'y trouverent méles, et bien que le régent luimêine n'y eût pas été plus étranger que ne l'avaient été les intrigues de l'Angleterre. Ce complot, dont le but était le renversement de l'ordre de choses établi par la révolution, pour rouvrir le pays à la famille d'Orange. avait eu pour chef le général Van der Smissen, et pour complices un grand nombre d'officiers supérieurs, de notabilités aristocratiques et de citoyens. Il échoua grâce, à l'énergie de l'Association nationale. Si les quatre puissances avaient ainsi été trompées dans leur calcul, la France, de son

côté, n'avait pu, sans rompre avec l'Europe, accepter la couronne belge pour le duc de Nemours, acceptation qui aurait pu être considérée comme un acheminement à la réunion de la Belgique à la France.

C'est alors que les cabinets conçurent l'idée de se partager les provinces belges. Bien que l'existence de ce projet ait été vivement contestee, il n'en a pas moins été réel. La Belgique avait ainsi le plus vif interêt à se hâter d'en finir au plus vite, et de trouver un roi. On jeta les yeux sur le prince Léopold de Saxe-Cobourg, qui, veuf de la princesse Charlotted'Angleterre, avait refuse, l'année précédente, le trône de Grece, Quatre commissaires lui furent aussitôt envoyés pour le pressentir. Les négociations marchèrent si bieu, que, le 25 mai, le congres fut saisi d'une proposition formelle, signée par quatre-vingt-seize deputes, qui demandaient que l'élection de ce prince au trône de Belgique fût mise à l'ordre du jour. Le 30, la discussion s'ouvrit sur quelques questions préjudicielles, qui peuvent se ranger en trois catégories. La première avait pour objet l'ajournement de toute élection et la guerre immédiate; la seconde, l'ajournement de l'élection, et des négociations préalables; la troisième l'élection immédiate du chef de l'État. et des négociations ultérieures. Cette dernière obtint la priorité; et, le 4 juin, le scrutin fut ouvert pour l'élection d'un souverain. Le prince Léopold obtint cent cinquante-deux voix sur cent quatre-vingt-quinze votants. Le même jour une députation se rendit à Londres pour lui donner connaissance du décret du congrès, et le prince accepta solennellement la couronne de Belgique le 27. La veille, la conférence avait formulé, dans un nouveau protocole, des bases de séparation plus équitables : elle assignait à la Hollande les territoires qu'avait possedes en 1790 l'ancienne république des Provinces-Unies, en donnant au nouvel État belge tout le reste de ce qui compo-

sait en 1815 le royaume des Pays-Bas;

elle laissait entrevoir la possibilité d'un

arrangement au suiet du grand duché de Luxembourg; elle promettait qu'il serait avisé aux moyens de concilier, par des échanges, les deux parties au sujet des enclaves situées dans le territoire hollandais, et de la souveraineté indivise de la forteresse de Maestricht, qui, en 1790, avait été possession commune de la république de Hollande et du prince-évêque de Liége; elle offrait ses bous services pour des négociations à ouvrir entre les deux royaumes au sujet de la navigation des eaux intérieures entre le Rhin et l'Escaut, tout en maintenant les stipulations du congrès de Vienne relativement à la libre navigation des fleuves et des rivières; en outre, elle établissait en principe la neutralité perpétuelle de la Belgique, sous la garantie des grandes puissances; enfin, elle stipulait que le partage des dettes aurait lieu de manière à faire retomber sur chacun des deux pays la totalité des dettes qui originairement, c'est-à-dire avant la réunion, pesaient sur les divers territoires dont ils se composent, et à diviser dans une juste proportion celles qui auraient été contractées pendant la communauté.

Le congrès ayant adopté, par cent vingt-six voix contre soixante-dix cet acte, connu sous le nom de traité des dix-huit articles, le prince Léopold vint aussitot prendre possession de la couronne de Belgique. Il fit son entrée à Bruxelles le 21 juillet, aux acclamations unanimes du peuple, et fut soiennellement inauguré le même jour roi des Belges. Des ce moment la révolution était close au dedans; elle avait atteint son but à l'intérieur : elle avait produit l'ordre de choses désiré, et établi l'indépendance de la nation, sous une charte votée par la volonté populaire, et sous un roi librement choisi. Mais au dehors elle n'avait pas tout fini. 21 juillet, au moment même où la Belgique célébrait l'inauguration du souverain qu'elle s'était donné, le roi Guillaume protestait contre les dix-buit articles, et déclara que, si le prince Léopold prenait possession du trône, il ne pouvait le considérer que comme place dans une attitude hostile, et comine son eunemi. Ce fut en vain que la conférence l'invita à négocier pour parvenir à un traité définitif, et lui rappela que la suspension d'armes qu'il avait souscrite était un engagement solennel envers chacune des cinq puissances. Le 1er août, le gouvernement hollandais répondit aux plénipotentiaires réunis à Londres qu'il consentait à l'ouverture d'une nouvelle négocia. tion, et le même jour il dénonçait à la Belgique l'armistice. Les hostilités devaient commencer le 4; et le 2, les Hollandais s'emparaient déjà de quelques points de la Flandre limitrophes de la Zéelande, et ils s'établissaient le leudemain à Turnhout, dans la province d'Anvers. Le pays se trou vait dans une singulière position, privé qu'il était de toute armée disciplinée; car le peu de troupes qu'il avait sur pied n'était guère en état de se mesurer avec les forces considérables que la Hollande avait sous les armes. Aussi, on se hâta de porter le fait à la connaissance du cabinet de Paris et de la conférence. En même temps le roi des Belges réclama l'intervention d'une armée française.

Dés la première nouvelle de la reprise des hostilités, il avait projeté la jonction des corps d'armée de la Meuse et de l'Escaut; jonction qui eût eu pour résultat d'arrêter la marche des ennemis. Jusqu'au 8 il resta sans aucune troupe régulière. Ce jour-là seulement il parvint à joindre le corps de l'Escaut. Le surlendemain il s'empara de Montaigu, où les Hollandais avaient nénétré, et où le corps de la Meuse devait se réunir à lui ; mais cette troupe ayant essuvé un échec, il fallut battre en retraite pour éviter d'être coupé. Le même jour, une armée française, commandée par le maréchal Gérard, entra en Belgique : elle arriva trop tard pour empêcher l'ennemi de s'emparer de Louvain. Mais, dès le 13, les Hollandais commencerent leur mouvement rétrograde, et rentrèrent dans leurs frontières.

Cette courte campagne, où la bra-



, our eindividuelle se montra avec tant d'éclat, ne sit rien perdre au roi Léopold de sa popularité. Une armée, ou pour mieux dire une foule indisciplinee, surprise et désunie, avec des chefs improvises et saus science strategique, à cause du système d'exclusion pratiqué pendant quinze ans par le roi Guillaume, avait été facile à culbuter par des masses rompues à la manœuvre et conduites par des capitaines faits à leur metier, et guidées surtout par d'habiles stratégistes allemands. Le besoin de chefs s'était si bien fait sentir, que, des le mois d'avril, une proposition avait été faite au congrès pour faire autoriser le régent à employer, jusqu'à la paix définitive, un certain nombre d'officiers supérieurs étrangers, et à leur donner des commandements dans l'armée. Cette proposition. admise alors avec de grandes restrictions, fut reprise après la désastreuse campagne d'août; et la loi du 22 septembre autorisa le roi à prendre au service de l'État, jusqu'à la paix, tel nombre d'officiers étrangers qu'il jugerait utile ou nécessaire pour le bien du pays.

La conférence de Londres songea à rétablir aussitôt la suspension d'armes, qui fut signée d'abord pour six semaines par la Hollande, puis prorogée jusqu'au 25 octobre. Ce deuxième terme expira sans prorogation nouvelle. Pendant ce temps, les négociatious pour la paix avaient été reprises, mais sous l'influence de la défaite que la Belgique venait de subir, et la Hollande ayant pour elle l'avantage que la mauvaise foi venait de lui procurer. Le 15 octobre, un-nouveau traité, dit des vingt-quatre articles, émana de la conférence. Il fut accepté, un mois après, par la Belgique. Un délai de deux mois était fixé pour l'échange des ratifications, Dans cet intervalle, les plénipotentiaires d'Angleterre, d'Autriche, de Prusse et de Russie s'occuperent du projet, déjà entamé dès le 17 avril, de démolir les forteresses belges construites aux frais des quatre cours depuis 1815. La Belgique avait adhéré, le 15 novembre, au traité des

vingt-quatrearticles; elle adhera, le 22, à celui qui stipulait le démantèlement des forteresses. La Hollande, qui n'avait pas été admise à prendre part à ce dernier acte, et qui avait proteste contre cette exclusion, se refusa à signer celui des vingt-quatre articles : elle attendait mieux de sa facile victoire du mois d'août. Cependant la France et l'Angleterre ratifièrent ce dernier acte, tandis que les trois cours du Nord demandérent, par égard pour la Hollande, que le protocole leur fût laissé ouvert jusqu'a ce qu'elles eussent obtenu l'adhesion de cette puissance. Les efforts qu'elles mirent en œuvre pour y parvenir furent infruc-tueux, et elles se déterminérent enfin à donner leur ratification, avec des réserves toutefois. La Prusse et l'Autriche signèrent, en laissant saufs les droits de la confédération germanique quant aux articles du traité relatifs à la cession ou à l'échange d'une partic du grand duché de Luxembourg, à négocier avec la Belgique; la Russie, sauf les modifications et les amendements à apporter, dans un arrangement définitif entre la Hollande et la Belgique, aux articles qui réglaient la navigation de l'Escaut et des eaux intérieures, la communication promise à la Belgique avec l'Allemagne par le territoire hollandais, et le partage de la dette, qui mettait à la charge des Belges une rente perpetuelle de huit millions quatre cent mille florins des Pays-Bas,

Bien que les trois cours eussent introduit de cette manière un systèmo étrangement nouveau en diplomatie, la Belgique crut devoir demander à la conférence qu'elle prit des mesures pour amener l'évacuation des territoires belges que les Hollandais occupaient encore. Pendant que ce point nouveau se débattait à Londres, le roi Léopold épousa à Compiègne, le 9 août 1832, la princesse Marie-Louise. fille alnée du roi des Français, et réalisait ainsi une idée qui avait préoccupé la nation depuis les premiers jours de la révolution; c'est qu'il fallant au trône belge un prince ou une prin-

BLUGGLE ET BOLLANDS.

cesse de la maison d'Orléans, Après quelques tentatives infructueuses pour parvenir à négocier directement avec a Hollande, on pressa plus vivement que jamais la conférence de procurer à la Belgique l'exécution du traité par la force des armes. Dans le cas c'un refus des grandes puissances, on était résolu à recourir à la force, pour prendre possession des territoires assignés par le traité au nouveau royaume. Dans la prévision de cette nécessité, les Belges avaient poussé leurs armements à un degré extraordinaire. Le premier octobre, la conférence reconnut que l'emploi des mesures coërcitives était devenu nécessaire; mais les trois cours du Nord refusèrent de s'y associer. C'est alors que la France et l'Angleterre conclurent, le 22 du même mois, un traité dans lequel elles stipulèrent ; que les, gouverne-ments de Belgique et de Hollande seraient requis d'opérer réciproque-ment l'évacuation des territoires qui ne leur appartenaient pas, d'après les vingt-quatre artieles; que la force serait employée, contre celui de ces gouvernements qui n'y aurait pas consenti au 2 novembre; que, notamment, en cas de refus de la part de la Hollande, l'embargo serait mis sur les vaisseaux hollandais, et que, le 15 novembre, une armee française entrerait en Belgi-≺d'Anvers. Une sommation fut, en

conséquence, adressée par ces deux puissances à la Belgique et à la Holande; le couvernement bêge s' souint. Le cabitre de La Haye s' refusa. Il consider le comment de la Grande-Bretagne, et les Bottes combinées l'irent vois seux bellandais dans les ports et les Bottes combinées l'irent voile 16 pour les côtes de la Hollande. Enfin, et l'a novembre aumatin, l'armée frances de Nord, souis le commandement caise du Nord, souis le commandement consideration de la comment de la

Il importait que le siège de la citadelle pût être fait sans que la ville fût exposée; ce qui n'était possible que pour autant que les Belges res-

tassent inactifs dans l'intérieur. La neutralité de la ville ainsl admise, et le siége ayant dû pour cela se faire par l'intervention d'une puissance étrangère, les opérations militaires se trouverent fort circonscrites; mais elles n'en devenaient que plus difficiles et plus dangereuses. Le terrain, détrempé par les pluies automnales qui tombaient en grande abondance, offrait mille difficultés aux travailleurs : cependant est obstacle n'en était pas un pour les Francals. Ils avaient commencé par placer un corps d'observation sur l'Escaut inférieur, pendant que l'armée belge, ayant son quartier général à Lierre, s'était postée sur les frontières du Limbourg et du Brabant septentrional, pour tenir de ce côté l'œil sur l'ennemi. Dix jours s'étant écoulés avant l'arrivée du matériel de siège, le maréchal Gérard somma, le 30 novembre, le général Chassé de lui livrer la citadelle d'Anvers et les forts qui en dépendent, lui signifiant que, quoi qu'il advînt, il eût à s'abstenir d'hostilités contre la ville. La tranchée avait été ouverte la nuit précédente; et, sur le refus que fit le géné-· ral hollandais de rendre la place, le siège commença anssitôt. Il fut poussé avec une vigueur extrême. Les Francaiseurent surtout à déployer leur courage contre les difficultés de la saison. Le maréchal Gérard, retenu chez lui par une indisposition, ne prit part que de loin à la direction des travailx; mais il avait sous lui des chefs expérimentés. Le général Haxo commandait le génie, le général Neigre l'artillerie : ils donnérent à leurs jeunes soldats de rares exemples de constance et d'intrépidité. Le duc d'Orléans et le duc de Nemours, qui étaient venus faire leurs premières armes, se distinguèrent à ce siégemémorable. Le 4 décembre, le feu fut ouvert. Les Hollandais, quelques efforts qu'ils fissent, ne purent empêcher les assiégeants de conduire leurs approches de façon à enlever, dès le 13, un ouvrage avancé, appele la lunette Saint-Laurent. Des le principe, la division qui occupait l'Escaut inférieur, sous les ordres du gé-

néral Tiburce Sébastiant, opéra, sur la rive gauche du fleuve, de mauiere à empêcher de ce côté les mouvements de l'ennemi. Les batteries qu'il avait dressées sur l'Escaut devaient arrêter les communications entre la citadelle et la flotte. Le 12 décembre, les vaisseaux hollandais tentèrent de remonter. Le fort Lacroix, armé seulement de deux obusiers, les tint en respect tout le jour; et ils se retirerent, après qu'un obus français fut venu tuer leur commandant, le contre-amiral Lewe Van Aduard, et mettre le feu à la frégate que montait ce marin. Pendant ce temps, on avait pu approcher de la eitadelle au point que, le 21, les batteries de siège purent commencer à jouer. Elle fut canonnée pendant deux jours avec une telle énergie, que la brèche devint enfin praticable; et, le 23, les Hollandais, craignant de s'exposer à un assaut, demandèrent à capituler. Presque au même moment leur flotte opérait un débarquement sur la rive gauche de l'Escaut, pour essayer de s'ouvrir ensuite des communications avec la citadelle: mais. après un combat assez opiniâtre, les troupes bollandaises furent reloulées sur leurs navires. Les forts de la Tête de Flandre, de Burght, d'Austruweel et de Zwyndreclit toinbérent avec la citadelle. La garnison, composée de cinq mille hommes, se rendit prisonnière de guerre; et le maréchal Gérard s'obligea à la mettre en liberté. le jour où les forts de Lillo et de Liefkeushoek, situés sur l'Escaut inférieur et restés au pouvoir des Hollandais, seraient remis à la Belgique. Le roi Guillaume refusa de ratifier cette dernière condition. Une flottille de douze canonnières et un bateau à vapeur, qui étaient restés devant la ville, n'ayant pas voulu se laisser comprendre dans la capitulation, furent en partie détruits par ceux qui les montaient; le reste fut pris-

Ce siège curieux, auquel on vit assister une ville tout entière, comme à un grand et imposant spectacle, et qui dura vingt-quatre jours et vingtcinq nuits, procura ainsi aux Belges la citadelle d'Anvera, qui leur fut tramise avec son matériel de guerre le 31 décembre. Mais ce fut plus qu'un sigenculte curieux, ce fut un evenienna de cette simple forteresse n'étit pas seument une lutte d'une armes contre quelques lignes de murailles, c'était la vielle Europe, de l'Europe révolutionnaire contre l'Europe absolutiet. L'armés française et la citadelle représentaient châcune un principe, et et la victore était restée un première.

La prise d'Anvers, et les courses que les bâtiments français et anglais ne cessaient de faire contre les navires hollandais, ramenèrent enfin le roi Guillaume dans la voie des négociations. Pendant tout le temps que l'armée française, occupant le territoire belge, avait consacre à ses opérations, il s'etait tenu dans l'immebilité de l'attente; car il comptait que les cabinets du Nord se seraient émus, et que le corps d'observation prussien. concentré entre le Rhin et la Meuse. se serait ébranlé. Mais les cabinets étaient restés spectateurs du grand fait d'Anvers, et l'armée prussienne était rentrée dans son cantonnement. Le roi de Hollaude passa ainsi sous les Fourches Caudines de la nécessité, et il negocia. Le 16 mai 1833, on tomba d'accord sur un armistice indefini; et, le 21, fut signée une convention provisoire, qui consacrait la liberté de l'Escaut, soumettait le péage de la Meuse aux tarifs de Mayence, maintenait le statu quo territorial en y comprenant le Luxembourg, levait l'embargo sur les navires hollandais, et rendait la liberté à tous les prisonniers de cette nation retenus en France depuis le siège d'Anvers.

Toutefois, malgré la signature et la ratification de cet acte, le roi Guillaume n'avait pas renoncé à tout espoir de rentrer en Belgique. Il se mainteuait toujours sur un pied-de guerre au-dessus des ressources de son royaume, et même donnait à set armements une impublison nouvelle.

Il concentra une armée considérable aux environs de Bréda, et doubla ses forces navales stationnées à l'embouchure de l'Escaut. Toutes ees dispositions annoncaient des projets contre la Belgique, qui eut soin de se mettre en garde, en faisant avancer quelques régiments vers les frontières hollandaises. Mais il se manifestait à l'intérieur des symptômes qui n'étaient pas moins inquiétants. Il existait encore à Gand, à Liége, à Bruxelles, à Anvers, un noyau de partisons de la maison d'Orange, composé d'intérêts industriels ou commerciaux en souffrance, de nobles ou de fonctionnaires délaissés. Parmi ceux qui en faisaient partie, on remarqua du mouvement; des paroles indiscrètes leur échappèrent, des écrits circulèrent; enfin, les journaux de cette opinion parurent compter sur de prochaius événements.

C'est dans ces circonstances que, le 20 mars 1834, l'administration du séquestre des biens de la famille du roi Guillaume en Belgique, désirant en liquider les charges, fit procéder à la vente des chevaux du haras de Terveuren, qui appartenait au prince d'Orange. Un comité directeur orangiste, qui s'était formé, racheta quatre de ces chevaux, les paya; et, pour rentrer dans cette avance, ou plutôt pour faire une sorte de démonstration publique, ouvrit ensuite au milieu du pays une souseription : il fut annoncé que les quatre chevaux seraient offerts au prince. La souscription, secrète d'abord, attira quelques signatures qui furent aussitôt livrées à la publicité, et qui en attirèrent d'autres. Chaque jour il paraissait une nouvelle liste d'hommes qui, en Belgique, se déclaraient ouvertement favorables au général ennemi; et ce général, dans le même moment, menaçait la frontière.

Cette audace souleva une indignation générale. Dès les premiers jours d'avril, une grande fermentation se manifestaparmi le peuple de Bruxelles. Le 5, dans la soirée, elle éclata. Le lendemain, seize maisons appartenant

aux personnes les plus notables du parti de la restauration, dont les noms avaient figuré sur les listes de souscription, furent complétement dévastées. Cet événement fut sans doute une des pages les plus déplorables de la révolution; mais ne s'expliquetil pas par l'imprudente provocation de ceux qui en furent les victines?

A l'ombre du traité du 21 mai 1833, la Belgique put continuer à s'organiser à l'intérieur. Les arts et les lettres y prirent une vie nouvelle, fécondés qu'ils étaient maintenant par ces grands éléments qui leur avaient manqué pendant tant de siècles, la nationalité et l'indépendance. Le commerce et l'industrie suivirent ee développement d'une manière prodigieuse, et eréèrent établissements sur établissements, pour arriver à cette crise funeste que la témérité des entreprises et l'exubérance de la production amenèrent en 1838. Il s'ensuivit de grandes catastrophes, parmi lesquelles il faut compter la suspension des payements de la banque de Belgique, que le gouvernement se vit force de secourir.

Dans les derniers mois de eette année, la Hollande, fatiguée de porter depuis si longtemps le fardeau d'un statu quo intolérable, se montra enfin sérieusement disposée à négocier, pour amener enfin une paix définitive entre elle et la Belgique. Depuis 1831, elle avait repoussé le traité des vingt-quatre articles; elle déclara qu'elle était prête à l'accepter. Cette notification produisit un mouvement extraordinaire en Belgique; car il fallait en venir à l'évaeuation d'une partie des provinces de Limbourg et de Luxembourg, qui n'avaient cessé d'avoir des représentants dans les deux ehambres belges, et qui, depuis les événements de 1830, s'étaient identifiées de plus en plus avee la Belgique, sous la protection d'institutions communes. Les deux chambres voterent unanimement des adresses au roi, en faveur du maintien de l'intégrité du territoire. Les régences des villes envoyèrent à la législature des pétitions dans le même but. Ce fut une evcitation générale. Les couleurs nationales furent arborées autour du rayon militaire de la forteresse de Luxembourg. Le peuple était prêt à s'armer pour proteger des frères que la diplomatie allait leur arracher. Des reunions tumultueuses se manifestèrent surtout dans la capitale, sans toutefois qu'on en vint à éta désor-

dres, malgré l'exaltation des esprits. Le 23 janvier 1839, la conférence de Londres soumit à l'acceptation de la Belgique et de la Hollande le traité définitif des vingt-quatre articles. Après une discussion orageuse, les chambres belges autorisèrent enfin le roi , par la loi du 4 avril , à conclure et à signer ce traité, sous telles clauses, conditions et réserves qu'il pourrait juger nécessaires ou utiles dans l'intérêt du pays. Les ministres de Belgique et de Hollande à Londres le signérent le 19 avril, et l'échange des ratifications eut lieu entre ces deux pnissances le 8 juin suivant. En vertu de ect acte, qui consacrait enfin l'existence de la Belgique, indépendante selon le vœu de l'Europe, ce pays ne fut plus tenu à concourir à l'ancienne dette des Pays-Bas que nour une rente annuelle de eina millions de florins, au lieu de huit millions quatre cent mille florins qui lui avaient été imposés par le traité du 15 novembre 1831. En outre, la Belgique obtint toute la partie wallonne du grand duché de Luxembourg, mais contre l'abandon de toute la partie du Limbourg qui se trouve sur la rive droite de la Mouse, et d'une partie située sur la rive gauche.

Dès ce monnent le nouveau royaume fut consoilée, et doit é fune indépendance qu'il saura d'autant mieuxdéfendre qu'il 71 plus chérement achetée et acquise par des luttes séculiers et des flost de sans, Sous des institutions trop républicaines pentfère, sous un prince sage et éclairé, qui sait tenir compte des traditions nationales et les allier avec les progrès du tenps, la Belgique marche enfin ver ses destinées. Elle suura les enfin ver ses destinées. Elle suura les atteindre, grâce aux vertus héréditaires de ses enfants, à l'activité, au courage, à l'esprit d'ordre qui les animent.

# CHAPITRE IV.

#### LE BOYAUME DE HOLLANDE.

Les neuf années qui s'étaient écoulées depuis les événements de 1830 avaient été siugulièrement rudes pour la Hollande. Si le roi Guillaume, au lieu de se tenir à l'esprit et à la lettre des traités de 1815, et de chercher à établir entre les deux parties du royaume des Pays-Bas une union intime, n'avait pas plutôt visé à l'ab-sorption complète de la Belgique par la Hollande; s'il n'avait pas tendn à réduire à une espèce de vasselage les provinces belges, et à faire dominer une population de deux millions et demi à peine sur une population de quatre millions d'âmes, sans doute la révolution française de 1830 n'eût pas trouvé une sympathie aussi générale en Belgique, et peut-être le royaume des Pays-Bas n'eût pas été brisé. Mais, homine, il n'avait rien appris dans l'exil; prince, il n'avait pas marché avec le temps. Il croyait que des traités imposés par la force pouvaient être éternels. Il comptait touiours avec les rois, et il ne songeait pas qu'il faut compter aussi avec le peuple. Il pensait que tout était fait pour la nation qu'il gouvernait, quand il lui avait procuré une prospérité commerciale et Industrielle, moins réelle que factice. Il s'était bercé ainsi pendant longtemps d'illusions, que l'explosion de 1880 ne parvint pas même à détruire.

meme a decruire.

Cet éviememen fut toutefois un 
oup de foudre pour la Hollande; et, 
if fut le loire. Il fut exploité d'une 
manière singulièrement habile par le 
vieux roi, qui eut l'adresse de le présenter aux provinces hollandaises 
autant comme une rébellion à combattre, que comme une cause religieuse à anéantir. Aussi, cles se.

grouperent autour de lui avec un détouiement et une unanimité qui étonnent dans ces vieux républicans d'hier, mais qui s'expliquent par le fanatisme religieux auquel il avait su donner l'évell. On vit les citoyens se soumentre à des sacrifices de totyens auture. Ce fut partout un enthoutere de la company de la cartie en Belgique une cause tout opposée.

Tandis que les provinces belges se constituaient et s'affermissaient dans leur indépendance, celles de Hollande attendaient l'accomplissement des espérances de leur roi, qui, les veux sans cesse fixés sur les signataires des actes de 1815, ne pouvait se résoudre à croire que son royaumen'existait plus. Ce ne fut qu'après une longue et vaine attente que quelques voix commencerent à s'elever contre l'obstination du souverain, et contre les dépenses enormes nécessitées par les armements considerables qu'il tenait sur pied. Ces voix parvinrent à trouver de l'écho dans la presse et jusque dans la législature. Bientôt elles atteignirent le peuple luimême, qui, courbé sous des charges écrasantes, ne tarda pas à s'apercevoir que c'était moins son intérêt à lui qui nouvait profiter de cette longue persévérance, quel'intérêt du roi. Ce fut ainsi par la voix publique que Guillaume fut torce à souscrire enfin au traité de 1839, qui, au lieu de procurer un avantage à la Hollande, augmenta les charges de ce royaume des quatre millions gnatre cent mille florins de reute annuelle. dont la part des dettes mise à la charge de la Belgique avait été diminuée. En outre, le pays avait, pendant tout le temps qui s'était écoulé depuis la révolution, payé les intérêts de toute la dette réunie du royaume des Pays-Bas. Ils s'élevaient à plus de soixante quatre millions de florins, et ce fut la Hollande qui eut sculo à les supporter. Tel fut le prix de la ténacité du vieux sonverain.

Le traité définitif ayant été signé et ratifié, le roi de Hollande prit possession, le 22 et le 23 juin, des territoires du Limbourg et du Luxembourg qui lui avaient été assignés par cet acte; et il évacua, de son côte, les forts de Lillo et de Liefkenshoek sur l'Escaut, qui furent remis aux Belges.

La question exterieure ainsi vidée. l'attention dut se reporter, en Hollande, sur la question interieure, Jusqu'en 1833 les chambres législatives avaient aveuglement seconde la politique du roi. Ce ne fut que lorsque la rupture des négociations à Londres eut mis à nu les intentions du gouvernement, que l'on commenca à voir clair dans le système où il marchait, et qu'une opposition se forma. Cette opposition devint plus vive à chaque session des états généraux. Celle de 1833 signala un déficit de près de cina millions et demi de florins, et présenta un budget de cinquante-trois millions et demi. Celle de l'aunée auivante donna lien à des discussions orageuses qui aboutirent à une protestation de la seconde chambre contre le système du gouvernement. La session de 1835 prit un caractère plus sérieux encore. L'opposition somma le ministère de mettre tout en œuvre pour amener enfin la conclusion d'une paix definitive que la nation reclamait à grands eris. Des troubles éclatèrent même à Amsterdam, où le roi avait toujours été le plus populaire, mais où les impôts étaient devenus intolérables. En cette année la résistance de la représentation nationale s'était organisée complétement, et une scission s'était opérée entre elle et le roi. Celui-ci ne vit d'autre moyen de faire tête à l'orage que de proposer la création d'une dette de cent quatre-vingt-quinze millions de florins, hypothéquée sur les colonies. A chaque nouvelle réunion de l'assemblée, c'étaient toujours, dans les discours du trône, les mêmes paroles d'espoir et les mêmes promesses d'un avenir meilleur; mais, en même temps aussi, c'étaient les mêmes demandes d'impôts, et chaque fois un nouveau deficit. Ce ne fut qu'en 1839 que le roi Guillaume céda enfin, et souscrivit a la

paix avec la Belgique. Dès ce moment , l'armée put être

considérablement réduite : les mesures extraordinaires, prises pour la défense des frontières, cessèrent; les bâtiments qui occupaient les bouches de l'Escaut rentrerent dans les ports hollandais; les relations avec la Belgique furent rétablies; enfin l'état de guerre, qu'on avait entretenu pendant neuf années à si grands frais, cessa complétement. La Hollande put respirer. Les rapports eommerciaux avec la Belgique, qui n'avaient pas été, il est vrai, entierement rompus, mais qui avaient été entravés de la manière la plus vexatoire, furent renoués, et reprirent une importance telle, que la face des affaires se présenta bientôt sous un aspect des plus favorables. Mais il restait encore beaucoup à faire. L'état intérieur du pays montrait, dans toutes les branches de la vie publique et de l'administration, les conséquences des efforts extraordinaires que la nation avait faits depuis 1830. L'économie du pays réclamait instamment un examen, et l'abolition d'un grand nombre d'abus et d'irrégularités dont l'introduction avait été inévitable daus les eirconstances insolites qu'on avait eues à traverser. Beaucoup de questions de la nature la plus sérieuse, et qui touchaient au eœur même des intérêts les plus vivaces de la nation, avaient été laissées irrésolues dans le danger commun, et dans les préoceupations qui avaient absorbé les esprits. Maintenant que tout était rentré dans l'ordre, on devait d'autant plus géneralement se livrer à cet examen, que ces questions se montraient plus en relief. Deux points surtout occupaient vivement l'attention : c'était d'abord l'état des finances : c'étaient ensuite les changements que le nouvel ordre de choses nécessitait dans la loi fondamentale, et les hases sur lesquelles devait s'asseoir l'édifice politique et civil de la Hollande. L'onverture de la première session de l'assemblée législative, après la conclusion de la paix, devait ainsi naturellement être attendue avec une vive impatience. Elle eut lieu le 21 octobre 1839. Le discours du trône témoignait que l'in-

tention du gouvernement n'était pas d'éviter la discussion des oblets devenus vitaux pour le pays. Quatre jours après, le budget des dépenses fut présenté à l'assemblée; il s'élevait à près de cinquante-six millions et demi de florins, dont environ vingt et un millions devaient servir à payer les intérêts de la dette. Le gouvernement proposa, en outre, de faire un emprunt de cinquante-six millions, sons la garantie des eolonies. L'inipression que produisit la présentation de ces lois financières fut des plus défavorables. On avait déjà remarque dans le discours de la couronne quelques passages obseurs et embarrassés sur l'état des finances. Les lois proposées frappèrent toute l'assemblée d'une espèce de stupeur. La paix était signée, le désarmement s'était opéré, un état militaire considérable avait eessé; et le ehiffre du budget demandé dépassait de beaucoup tous les budgets qui, dans le cours des neuf années qu'on venait de parcourir, avaient déjà donné lieu à tant de réelamations. Aussi l'irritation devint bientôt générale, et l'irritation amena les défiances.

Peu de temps après la conelusion de la paix, le roi avait institué une eommission chargée d'étudier l'état financier du pays. On attendait d'elle un examen approfondi, un exposé clair et net des choses. Et, au lieu decela, qu'obtenait-on? Rien que des indications incomplètes, que des données faites plutôt pour cacher la véritable situation que pour l'éclaireir. Ce qui donna lieu surtout aux soupcons les plus étranges et les mieux fondés, ce fut la déclaration produite par le ministre des finances, « que l'équilibre entre les dépenses et les recettes était rompu, et que, pour éviter tout danger, une mesure financlère extraordinaire était devenue indispensable; e'est-à-dire qu'il fallait négoeier un emprunt de cinquante-six millions de fiorins, pour mettre le ministre des eolonies en position de payer des avances qui avaient été faites sur les revenus des établissements d'outre-

mer, et pour lesquelles ceux-ci étaient engagés. » Cette déclaration parut d'autant plus inexplicable, que les colonies s'étant toujours trouvées dans un état prospère, et avant niême été en quelque sorte une source d'abondance pour la mère patrie, on ne pouvait comprendre comment il était possible qu'elles fussent obérées. Alors éclata un cri unanime dans la presse, dans l'assemblée législative, dans le pays tout entier. On demanda des éclaircissements; on exigea que le gouvernement rendit compte de sa gestion. Ces réclamations se firent de manière à prouver que l'excitation des esprits etait à son comble, et que le pays avait la ferme résolution de ne pas se contenter de faux-fuyants, ni de demimesures. Le gouvernement fut sommé de venir avec confiance et franchise au-devant des états généraux, et de leur communiquer sans détour le véritable état des choses : c'était le seul moyend'échapper à la défiance, et aux suites qu'elle pourrait entraîner. Forcé ainsi dans ses derniers retranchements, le roi fit enfin avouer « que pour faire face, dans ces dernières années, au payement des intérêts de la dette de la mère patrie, il avait emprunté à la Société de commerce des Pays-Bas la somme de quarante millions de florins, pour laquelle il avait engagé les revenus des colonies.

Cette revélation fut une lumiere étrange pour la Hollande tout entière. Les états généraux, conduits vers le seuil des découvertes, y pénétrèrent plus avant; et ils se convainquirent bientot que, non-seulement l'Etat était débiteur des quarante millions empruntés à la Société de commerce. mais encore que le syndicat d'amortissement présentait un déficit annuel de quatre millions de rente, gul éguivalaient à un capital de quatre-vingt millions, lesquels, ajoutés a la première somme, donnaient une dette de cent vingt millions créés par le gouvernement, sans l'autorisation des chambres. Il avait done été agi, con-trairement à la loi fondamentale, par le pouvoir, qui avait ainsi rendu en-

tièrement illusoire le contrôle de la législature. La découverte de ces abus doubla les forces de l'opposition. qui, des lors, songea à établir dans la constitution des garanties contre le retour de pareilles irrégularités : et ainsi on fut conduit naturellement à revoir de fond en comble la loi fondamentale. En consentant à passer l'éponge sur ce qui s'était fait, on voulut au moins sauver l'avenir, et stipuler pour lui. On déclara qu'on ne voulait entraver en rien la marche du gouvernement; mais qu'on avait appris par l'expérience à se défier de ses assurances, et à ne plus compter sur ses promesses. On demanda la révision de la loi fondamentale, des garanties pour l'administration régu-lière des finances, l'abolition du syndicat d'amortissement, la responsabilité ministérielle; en un mot, toutes les réformes que les leçons qu'on avait recues dans les dernières années avaient rendues nécessaires et indispensables. Les accusations les plus violentes et les récriminations les plus âpres ne firent pas défaut. Les trois quarts des membres de la seconde chambre rejetèrent le projet d'emprunt proposé par le ministère. Et ce qui donnait un poids de plus au chiffre de cette majorité, c'est qu'elle comptait les homnies qui, depuis 1830, avaient fait le plus de sacrifices pour le pays, et avaient montré le plus de dévouement au roi.

L'irritation était partout arrivée à un degré extraordinaire. Bientôt vint s'y joindre un élément nouveau de contentement. On apprit que le roi se proposait de contracter un mariage morganatique avec la comtesse Henriette d'Oustremont, Belge d'origine, et ancienne dame d'honneur de feu la reine des Pays-Bas. Cette nouvelle faillit soulever toutes les classes infimes du peuple, qui devait nécessairement voir avec depit so former une union entre le vieux souverain et la comtesse, odieuse à cause de sa double qualité de Belge et de catholique. La popularité de Guillaume en fut entièrement ruinée; et peut-être n'eûtil fallu qu'une étincelle pour allumer un déplorable incendie.

A l'ombrede tous ces éléments d'epposition, les restes de l'ancien parti républicain avaient aussi relevé la tête. Bien qu'in feromatiq u'un étraction très-minime de la nation, il présentait expendant contre le trône de Guillaume une arme d'autant plus d'angeruses, pu'elle savait co qu'elle donneruses, pu'elle savait co qu'elle gouvernement où le roi n'eut plus compté bour rien.

L'esprit qui s'était manifesté pendant les derniers jours de l'année 1839 devait amener en Hollande un nouvel ordre de choses. Le pouvoir royal, qui jusqu'alors avait agi en quelque sorte d'une manière absolue et arbitraire dans tout ce qui concernait le gouvernement, se vit enfin force de plier devant la volonté ferme et unanime de la représentation nationale. Ce qui avait eu lieu en Belgique arrivait maintenant en Hollande aussi Le pouvoir royal était le vainen, le peuple était le vainqueur. Un crédit provisoire avait été accordé, mais à condition que le gouvernement presenterait sans delai un projet de révision de la loi fondamentale. Cette condition fut exécutée à la lettre, mais cette fois encore d'une manière qui ne montrait que trop l'ancienne politique, si funeste à la considération du pouvoir, et qui consistait moins à donner franchement, qu'à se laisser arracher de force ce qu'on ne pouvait plus refuser saus danger. Des le 30 décembre, un message du roi fut communiqué à la législature, avec cinq projets de loi relatifs à des modifications à introduire dans la constitution. Les développements qui accompagnaient ces projets firent connaître mieux encore le but et l'importance de ces réformes. « Toujours dispose, « disait le message royal, à concourir, « par des principes larges et géné-« reux, au bonheur du bon peuple que la Providence divine a confié à · nos soius, nous avons múrement « examiné si nous pouvions encore proposer d'autres modifications.

« Mais, en tenant compte des résul-« tats peu heureux que des essais po-« litiques de la même nature ont ob-« teuus dans d'autres pays durant ces « dernières années, et du désir du « peuple néerlandais de maintenir ses « institutions ; en considérant les per-« turbations et les autres consequen-« ces qui pourraient résulter de ces « changements, et la conriction qui « résulte de l'expérience faite dans « ces derniers temps, que les inte-« rêts généraux de la Néerlande « sont suffisamment assurés par la « loi fondamentale existante; nous « avons cru devoir borner nos propo-« sitions aux points qu'il est devenu « urgent de modifier, par suite des changements survenus dans l'ordre « de choses. Cependant nous restons, « comme toujours, disposés à faire « tout ce qui est indispensable au bon-« heur de la nation, l'objet constant de « nos soins et de nos délibérations. » Ces plirases accompagnèrent les cinq projets, dont le premier, avait pour objet une nouvelle division du rovaume, devenue nécessaire par suite de la paix : le second, une modification à introduire dans l'article de la loi fondamentale qui concernait l'inauguration du roi; le troisième, la diminution du nombre des membres du conseil d'État, qu'il réduisait à douze au licu de vingt-quatre, en proportion de la diminution du territoire; le quatrième, la réduction des membres de la première chambre à vingt au lieu de cînquante-huit, et de ceux de la seconde chambre a quarante au lieu de cent dix; enfin, le cinquième, la suppression de l'article de la loi fondamentale, en vertu duquel les sessions des états généraux auraient lieu alternativement dans . . une ville des provinces méridionales, et dans une ville des provinces septentrionales.

On s'était attendu à un remaniement complet de la constitution, et à la consécration des garanties réelles et des principes essentiels qui manquaient à l'ancienne loi fondamentale; et on robtenait que quelques roints de forme, qui laisaient debout la grande machine des abus. Aussi, ce message fit l'impression la plus pénible sur le pays; et ou fut convaincu de plus en plus que le pouvoir n'était rien moins que disposé à satisfaire au vœu de la nation.

La chambre se trouvait dans la position la plus difficile en face de ces propositions du pouvoir. Les accepter, elle ne le pouvait pas; car c'eut été declarer implicitement qu'elles repondaient aux besoins du temps. Les rejeter, elle ne le pouvait pas davantage: car les modifications qu'elles tendaient à introduire dans la constitution étaieut une conséquence immédiate de la séparation de la Hollande et de la Belgique. L'assemblée, au lieu de se proroger, comme d'habitude, au commencement du mois de mars, resolut, malgré l'opposition de son président, de commencer, dès le 13 janvier 1840, la discussion des pro-

iets présentés. Pendant ce temps, la presse et l'opinion publique se mirent en mouvement. La législature reçut de toutes parts des pétitions qui réclamaient une reforme complète de la constitution. Aussi, le 14 janvier, les chefs de l'opposition présentèrent à l'assemblée une motion, dans laquelle ils représentaient qu'il résultait des communications faites par le gouvernement, qu'il restreignait ses propositions à des modifications secondaires à introduire dans la loi fondamentale, en laissant à la chambre l'initiative des réformes ultérieures. Ils conclusient en demandant qu'il fût nommé par l'assemblée une commission composée de dix de ses membres, qui serait chargée de la révision de la constitution. La chambre toutefois, si fort que fût en elle le désir de recourir à cette mesure, ne l'adopta point. Mais elle déclara pres que à l'unanimité « que les propositions faites par le gouvernement lui paraissaient incomplètes, et qu'elle voyait à son grand regret que le pouvoir n'en avait pas d'autres a présenter. . Elle instruisit le roi que quarante-cinq membres de l'assemblée demandaient la conséeration du principe de la responsabilité ministérielle; que la presque unanimit désirait que la presque unanimit désirait que la position des colonies fût régularides de l'accompany de la conseque de la couronne. «Quant à l'élection directe des membres de la legislature, reasemblée ne parta point ne principe n'a yant pas obtenul l'assentiment dei d'amortissement ne fut pas rappelée davantage, le gouvernement lui-mème s'étant formellement engagé à suppri-

mer cette institution. Pressée ainsi dans ses derniers retranchements, la couronne présenta entin le 18 mars, aux états généraux, sept nouveaux projets de loi relatifs aux modifications à faire à la loi fondamentale. Ils portaient: « que ledroit électoral, dans les villes et dans les campagnes, ne serait plus réglé par des statuts provinciaux, mais qu'il le serait ar une loi, et par roonséquent avec l'intervention de la législature; que la liste civile du roi serait diminuée d'un million de florins, et réduite à un million et demi; que le budget décennal serait supprimé, et qu'à l'avenir les dépenses et les recettes de l'État seraient fixées pour deux années seulement ; que le budget de chaque département ministériel serait déterminé par une loi particulière : qu'il serait rendu tous les ans, aux états généraux, un compte exact de l'emploi des deniers publics; que les attributions et l'action de la chambre des comptes seraient élargies et définies d'une manière plus précise; que le roi ne pourrait nommer les membres de ce corps. que sur une liste qui lui serait prèsentée par les états généraux; qu'en tenips de paix, la moitié seulement de la force armée serait tenue sous les armes. » Enfin, un projet de loi décidait la suppression du syndicat. Mais le gouvernement gardait toujours le silence sur la responsabilité ministérielle. Si incomplètes que fussent ces modifications, elles tendirent cependant à un rapprochement entre la couronne et la représentation nationale. Toutefois, le roi ne les avait accordées, ou plutôt il ne se les était laissé arracher, qu'à son corps défendant. Chacune de ces concessions avait été pour lui un sacrifice de plus, et un lien de moins qui l'attachait au trône.

Estigué de cette lutte et aspiral de d'ailleurs au repos, d'epuis qu'une loi d'ailleurs au repos, d'epuis qu'une loi d'ailleurs au repos, d'epuis grande le peuple lui avait enseigne qu'une loi donarmentale, anna transitée, n'est pas de déposer le sceptre entre les mains du prince d'Orange. L'abdication par oui il patrive à d'elisser son union avec la quelle la nation tout entrées était, au surplus, la seule voie par oui il patrive à d'elisser son union avec la quelle la nation tout entrées était. En 1840 il depouilla son manteux de l'apprononcée d'une manière si formet. En 1840 il depouilla son manteux de l'apprononcée d'une re le simple titre de Silésie, où il répouss l'annéeme dans d'honquer de la reinnée de 32% alonguer de la reinnée par le reinnée par le d'honquer de la reinnée par le reinnée par le d'honquer de la reinnée par le reinnée par le

d'honneur de la reine des Pays-Bas. Le prince d'Orange lui succéda sous le titre de Guillaume II.

L'avénement du nouveau souverain ne fut pas sans être marqué par de grandes difficultés. Guillaume II eut à lutter d'abord avec l'esprit ancien et avee l'esprit nouveau, avec les vieilles tendances fanatiques d'une partie de la Hollande et avec les idées réformistes, auxquelles les abns du pouvoir de son prédécesseur avaient donné un si vif élan. Puis venaient les embarras financiers, puis enfin une popularité à regagner, que ce prince avait perdue en grande partie, tant à cause de son père, qu'à cause du rôle qu'on lui avait fait jouer à lui-même dans les événements survenus en Belgique depuis 1830. Il surmonta heureusement ees premiers obstaeles; il s'appliqua à restaurer dans ses droits de citoyen la population catholique de ses provinces, dont l'esprit d'opposition avait fait jusqu'alors une race deparias mécontents; il mit son étude à rétablir, par une économie sévère, les finances obérées ; il prit à tâche d'éteindre les passions et les haines que les dernières années avaient si abondamment excitées; en un mot, il entra

dans une route tout opposée à celle où son prédécesseur s'était égaré, et il commença en 1841, pour la Hollande, le système que son père aurait du commencer en 1815 pour les Pays-Bas réunis.

#### BEAUX-ARTS

Après l'Italie, la Belgique et la Hollande sont les pays où les beauv-arts ont brillé avec le plus d'éclat. Dans la peinture, dans la sculpture, dans l'arehitecture, dans la gravure et dans la musique, elles ont produit des nomes qui peuvent être placés à écité des plus beaux qu'aucune autre fraction del l'Europe att fournis. Nous nous occuperons d'abord des peintres.

#### PEINTURE.

Les origines de l'histoire de cet art dans les Pays-Bas sont enveloppées de grandes ténèbres. Toutefois, plusieurs passages des romans du cycle karolingien nous autorisent a croire que, dans le premier quart du XIII\* siècle, fleurissait dejà à Maestricht une école de peinture qui jouissait d'une haute réputation. Dans quel principemarchait-elle? on l'ignore; car il ne reste d'elle aucun ouvrage anthentiquement reconnu, sur lequel on puisse asseoir un jugement. Aussi ce n'est que par conjecture qu'on a pn avancer qu'elle se rattachait à l'école de Cologne, dont elle était contemporaine.

Ce n'est qu'au commencement du XV siecle que la peinture liminate tre, nès à Maserçès, potite ville place sur la Meuse, entre Masettrelit et Ruremonde, fonderent alors notre prenière école counue, qui devint une l'une comme qui devint une l'une comme de la cour des duces de Bourgogne, ce royanne du lauxe et de l'opulence, ils calorité s'edablirent à fraçes, d'où le plus établirent à fraçes, d'où le plus de Jean de Brugge, et où il trouva le exercté de péindre à l'huile, grêce aux

connaissances profondes qu'il avait en chimie. Leur réputation ne tarda pas à les faire distinguer par le duc Philippe le Bon, qui les combla de ses faveurs, nomma Jean son varlet de chambre, et l'adjoignit, en 1428, à l'ambassade qu'il envoya en Portugal, pour demander en mariage l'infante Isabelle.

Avant les frères Van Eyck, l'école de Cologne dominait dans les Pays-Bas; mais pleine de traditions byzantines. elle donnait à la figure humaine une incrovable roideur. Suivant son système de composition, elle affectait toufours, dans la disposition des scènes qu'elle représentait, une forme symétrique et architectonique. Puis, elle peignait généralement sur des fonds d'or, ou isolait au moins les figures de toute nature extérieure. Hubert Van Eyck, l'aîné des deux frères, fit faire un pas à l'art. Il tient encore en partie au principe des peintres de Co-logne, mais il touche déjà au principe nouveau que Jean Van Eyck va introduire. Celui-cl opère une transformation complète dans le style, dans la composition, dans le point de vue, dans la conception. Il renonce à l'isolement des figures et à leur disposition symetrique; il quitte la forme typique et traditionnelle, pour s'attacher à la simple reproduction de la nature réelle et des physionomies individuelle; il cesse de peindre sur des fonds d'or, et ouvre à l'œil du spectateur les profondes perspectives et les horizons immenses. Tout le monde visible, le ciel et la terre, les plans les plus rapprocliés et les lointains les plus reculés. les montagnes, les vallées et les plaines, les arbres avec leurs fruits, les buissons avec leurs fleurs, les gazons avec tous leurs brins d'herbe, les maisons et les édifices , la variété immense des choses qui tiennent à la vie et qui servent à la vie , tout cela est reproduit dans les ouvrages que le XVe siècle voit éclore sous le pinceau de cet artiste prodigieux. La forme humaine se présente au milieu de ces mille choses, de ces mille détails; et le tout fait un ensemble d'une signification toute

particulière. Puis l'exécution de l'œuvre nous montre avec quel amour l'art entre dans ces détails infinis, et témoigne de la scrupuleuse rigueur qu'il met à reproduire la nature dans son exactitude la plus minutieuse. Ce système nouveau, que l'on pourrait appeler cosmogonique, présente, il est vrai, cà et là des défauts de plus d'un genre : de la dureté dans le modelé et dans l'agencement des draperies et des vêtements; une connaissance peu exacte et peu approfondie de l'anatomie. Mais tous ces défauts se résolvent dans l'unité de l'œuvre. Les détails, pris isolément, sont d'une discordance souvent frappante : mais l'ensemble est d'un accord merveilleux, avec ses couleurs splendides. avec ses riches jeux de lumière, avec sa profondeur si intime de sentiment, avec la grâce et la souplesse de ses figures feminines, et le luxe de ses draperies : de sorte que l'effet que produisent les ouvrages de Van Evck est celui de la glorification de la vie terrestre au milieu de tontes les choses de la création.

us Les Malloni.

Les Malloni.

Belgique en posside
quelques-uns dans les cathérlates de
quelques-uns dans les cathérlates de
saint-Bavon, à Gand, au musée de Bruzelles, à l'Académie de Bruzes, et dans
quelques autres tebhissements. Des le
XV sieles, il en eut dont les rois etrapalais. Le nom de Van Eyek avait penetre jusqu'en Italie, à cette époque
des vorages difficiles. Le roi Alphonse
l', de Naples, appelait les productions
de cet artiste les prefue de sa galerie. Jean Santi, père de Ruphisl, cite
timbée :

A Brugia fu tra gli altri piu lodato, Il gran Joannes.......

Antonello de Messine vint même du fond de la Sieile se mettre, à Bruges, sous la discipline du grand maître flamand.

A l'école fondée par les deux frères Van Eyck, se rattachèrent Pierre Christophsen, Juste de Gand, HugoVan der Goes, Roger de Bruges, Liévin de Witte, Albert Van Guwater, Thierry Stuerbout, et surtout Jean Memling, Ce dernier a laisse à l'hópital de Saint-Jean, à Bruges, une châsse peinte tout entière de sa main, et qui peut être regardée comme une des plus admirables reliques de l'art flamand au XV s' siècle.

Au commencement du siècle suivant fleurit à Bruxelles Bernard Van Orley, qui, après avoir été à Rome ciève de Raphael, fut nomme piatre de la cour de Charles-Quint et de Marquerit d'Autriche, gouvernante des Pays-Bas. Il excella dans lareprésentation des chasses, ét e distingua par la pureté et la grâce du cleastic. En metre de la grace du charles de la grace du dessit. En metre de la grace du commentation de la grace de la grace du crea de la grace de l

#### Onintine, o veteris novator artis, Magno non minor artifex Apellis

Ensuite viarent Jean de Maubeuge, qui fut le premier à sortir de l'histoire sainte, et à aborder les sujets profanes de Leyde, peintre et groveur, que Vasari met au-dessus d'Albert Duere, et que l'artiste de Nuremberg vint visiter dans les l'ays-lbas en 1520; et que l'artiste de Nuremberg vint visiter dans les l'ays-lbas en 1520; et que l'artiste de Nuremberg vint visiter dans les l'ays-lbas en 1520; et que l'artiste d'avent de l'artificament, et d'antière de l'artificament, et qui, pour donner un le l'artificament, et qui, pour donner un bies grand calct de vérifé à ses tableaux, alla en l'attent de dudier les défonciée.

Depuis la mort de Jean Mentling, que l'orrapporte généralement à l'année 1699, la peinture flamande avaitnée 1699, la peinture flamande avaitperdu son individualité et son cachetparticulier. L'Italie était devenue
Bernard van Orley, Lambert Lombord et Michel Coxcle ciaient allés
sinstruire à l'école romaine, allés
sinstruire à l'école romaine, allés
nistruire à l'école romaine, allés
nistruires à l'école romaine, allés
nableuge, Pierre Kocck, Josse Van
route pour aller puiser et rapporter
dans nos provinces quielqu'un des

principes qui surgissaient coup sur coup dans les centres des différentes écoles italiennes. La première génération, pleine encore des souvenirs de nos vieux maîtres flamands, s'attacha à Léonard de Vinci et à Raphael, à Raphaël surtout, dont elle réussit parfois à saisir avec un certain bonheur les motifs gracieux. Elle fit disparaître de l'art flamand ces duretés dans les détails et ces irrégularités naïves, que les traditions de Van Eyck et de Memling y avaient maintenues; les figures devinrent plus grandes, plus belles et plus exactes; les groupes, plus arrondis et plus élégants ; et l'ensemble prit un caractère plus moelleux et plus agréable. Mais la fusion de deux principes différents n'a jamais pour résultat que l'affaiblissement de l'un et de l'autre; et ce fut précisément ici le cas. Le sentiment sévère, religieux et mystique, qui fut le cachet distinctif de notre école du XVe siècle. était presque entièrement perdu; et l'on ne put s'approprier d'une manière complète l'idealisme de Raphaël, ni

sa profondeur spiritualiste.
La génération suivante se prit d'un vif enthousiasme pour Nichel-Ange.
Lille cut pour chef François facilie cut pour chef François froit souvent, insqu'à l'enagération, cette puissante musculature, ce travail de la vie, cette énergie terrible, que donnait à la figure humaine le maltre forentin, architecte jusque dans la pinture, car il bitissuit des houmes entre en plein dans la mangiere de voir est personne de la complete de l'entre coup paus traditions flamane des du siècle precédent; elle tendit à de la consentation de la suivante de la siècle precédent; elle tendit à

devenir de plus en plus ctrangére. Tandis qu'elle outrait sinsi la forme et la rendait de plus en plus matériellement exagérée, Martin de Vos vint l'enrichir des belles couleurs de l'école vénitienne, qu'il fut le premier à vivent se dirigea vers l'école de Parme, et s'attacha principalement à l'étude du Corrége. La peinture flamande courui ainsi en étourelie à chacune des écoles d'Italie, à Rome, à Florence, à Venise, a Parme; prenant quelque ehose ici, prenant quelque chose là , prenant au hasard et à pleines mains les éléments les plus opposés, les principes les plus divers; inélant tout cela, et produisant une espèce d'art éclectique sans unité, sans Individualité, sans caractère. Sans doute si tous ces éléments avaient été requeillis avec discernement et logique, mêlés sagement, et employés chacun dans une proportion convenable; si on avait cherché à en faire un ensemble mis en harmonie avec le sentiment flamand et avec la nature flamande, on fût arrivé aux plus glorieux résultats. Mais il fallait, pour élaborer cette tâche, un homme de génie, et cet homme de génie ne vint qu'à la Iln du XVIº siècle : ce fut Rubens.

Ce maître eréa notre deuxième école, celle du XVIIe siècle, qui jeta un si vif éclat, et qui devint si européenne. Elevé sous la discipline d'Othon Van Veen ou Venius, il passa plusieurs années en Italie, où il s'initia, par une étude longue et assidue, à l'intelligence de toutes les diverses écoles qui avaient fleuri depuis le Pérugin, et dont il s'appropria les qualités pour les accommoder à la nature flamande. et en faire l'art nouveau qu'il introduisit. La beauté telle qu'il la concevait n'a pas la pureté i-leale qu'offre celle du chef de l'école romaine , mais elle est plus individuelle et plus réelle; la force, telle qu'il la comprenait, n'a pas le grandiose de celle de Michel-Ange, mais elle est plus intellectuelle et plus animée : dans la forme de Rubens, l'exuberance n'a pas la mollesse que présente la forme vénitienne, mais elle est d'une nature plus saine et plus vigoureuse. La grâce, chez notre peintre, n'a pas le charme exterieur de celle du Corrége, mais elle est plus intime et plus profonde. Enfin Ru-bens efface tous les maîtres connus, par son extraordinaire facilité, par la variété de son génie, par l'audace et la richesse de sa comnosition. Il n'y a pas de genre qu'il n'ait abordé et dans lequel il n'ait moutré une supériorité qui con-

fond presque la pensée : l'histoire saerée et l'histoire profane, la mythologie, l'allégorie , le portrait , les aujets familiers et d'imagination, les chasses et les animaux sauvages, le gibier mortetles fruits, les fleurs, le paysage, et les bestiaux. Rubens mourut en 1640, après avoir fondé une école nouvelle, et avoir produit plus de seize cents ouvrages, tableaux, dessins et gravures: géuie presque universel, qui avait touche en maître à toutes les branches de l'art; qui avait écrit sur l'architecture, et donné à cet art un style nouveau; qui avait rédigé un traité sur les couleurs, et les observations les plus savantes sur la perspective, sur l'optique, sur l'anatoinie, et a ur la science des proportions du corps de l'homme ; qui avait parlé sept langues, la latine, la française, l'espagnole, l'italienne, l'allemande, l'anglaise et la flamande, et qui avait eu l'habitude de se faire lire, pendant qu'il peignait, les vers de Virgile, d'Horace et d'Ovide ; qui avait créé à Anvers cette grande école de graveurs qui y fleurirent au XVIIe siècle; qui avait possédé l'amitié de plusieurs princes, et qu'un roi puissant n'avait pas dédaigne de charger des missions les plus delicates ; qui enfin exerça sur

son siècle une influence souveraine. Le nombre de ses disciples fut prodigicux. S'll ne put léguer à aucun d'eux son génie et son imagination, tous cependant obtinrent une partie de son héritage, une partie de sa couleur et de son faire. Dans la peinture historique, il eut pour élèves ou imitateurs Jordaens, Van Dyck, Van Thulden, Gaspard de Crayer, Abraham Diepenbrek, Corneille Schut et Erasme Quellyn. Comme peintre d'animaux et de chasses, il fut continué par F. Sneyders, par Paul et Simon de Vos, par Jean Fyt, et par les deux Weening dans leurs grands tableaux. Sa manière de traiter le portrait fut développée avec moins d'énergie peut-être, mais avec plus d'élégance à coup sur, par Van Dyck, auquel se rattachèrent plus tard Corneille de Vos et d'autres, même Knelier et Leiv. Par un autre de ses élèves. David Teniers, une route nouvelle fut ouverte aux peintres flamands dans le genre, celle des bambochades, Certains tableaux de Rubens, surtout ceux qui sont connus sous le nom de Jardins d'amours, exercèrent une grande influence sur les artistes qui traitèrent dans la suite le genre noble, tels que Ferburg, Netscher, Gonzales Coques, Eglon Van der, Veer, Pierre de Hoogh, Gabriel Metzu, Gérard Dow, Mieris, et Rokes. Dans le paysage, il parvint, par son élève Wildens, a élever Jacques Van Artois et Huysmans à la conception grandiose de la nature. Enfin, un autre de ses élèves, Lucas Van Uden, fut, dans la représentation fidèle et simple des paysages de nos provinces, le précurseur d'Everdingen, de Jacques Ruysdael, d'Hobbema, et de Waterloo. De cette manière le maître agit sur toutes les branches de l'art dans les Pays-Bas.

Mais, peu d'années après qu'il se fut couché dans la tombe, commenca le déclin de la glorieuse école dopt il avait été le chef pendant plus d'un quart de siècle. Les traditions allèrent s'éteignant par degrés. Érasme Ouellyn. qui mourut en 1715, fut, en Belgique, le dernier des Romains. Cette décadence de l'art s'explique par tous les malheurs qui vinrent coup sur coup fondre sur nos provinces. La Belgique avait été épuisée par des guerres longues et désastreuses. Elle avait été labourée pendant quatrevingts ans par une lutte obstiuée, que viut clore le traité de Munster. L'Éscaut était bouché, Anvers avait perdu toute sa spiendeur. Le pays, déjà mine, fut écrasé par les innombrables traités politiques qui intervinrent dans tout le cours du XVIIe et du XVIIIº siècle, depuis celui de Westphalie, en 1648, jusqu'à celui de Rastadt, en 1713. Au commencement du XVIIIe siècle, il ne restait plus rien de l'école de Rubeas. L'ancienne opulence des provinces étant détruite, de quoi les arts eussent-ils pu vivre? L'esprit national étouffé, et tout seatiment d'indépendance et de patre étaint dans les cours, ou l'art avarial-it trouvé l'émilation qui de de patre étaint dans les cours, ou l'art avarial-it rouvé l'émilation qui retait d'artistes en Belgique n'eut plus d'autres ressources que l'emigration. Van der Meulen'attebn à Louis l'emigration, you noir Mullen d'autres l'émigration d'autres l'emigration de l'autre de port-Royal. Nicolos Viendrés accept la direction de l'Aussientie de Port-Royal. Nicolos Viendrés accept la direction de l'Aussientie de port-Royal d'autres de l'emiliation de l'Aussientie de l'emiliation de l'Aussientie de port-Royal d'autres de l'emiliation de l'Aussientie de l'emiliation de l'Aussientie de l'emiliation de l'autres de l'emiliation de l'autres de l'emiliation de l'autres de l'emiliation de l'e

Au moment même où la décadence de l'art belge se précipitait ainsi, l'art arrivait en Hollande à son apogée. La peinture historique y avait jeté un certain éclat dans le cours du XVIº siècle, grâce à Jean Schoreel, à Lucas de Leyde, et à Martin Heemskerk. Elle était tombée depuis que, le protestantisme ayant envahi les provinces hollandaises, les toiles religieuses avaient été bannies des églises. L'art était entré dans une autre route : il n'exploitait plus que le paysage national, car l'amour du sol de la patrie était doublé depuis qu'en s'était affranchi de l'Espagne; que la marine, car elle était devenue la force et l'appui du nouvel État; que le genre, car dans les calmes scènes d'intérieur on aimait à se reposer des fatigues de la lutte furibonde dont on venait de sortir. Alors surgissent Hobbema. Jacques Ruysdael, Wynants, Van Everdingen, Berghem, Pynacker, ces magnifiques paysagistes, alors naissent Gerard Dow, l'erburg, Pierre de Hoogh, Jean Steen, Mieris et Metzu, si incomparables dans les scènes d'intérieur et de genre; alors arrivent Paul Potter, le premier peintre de bestiaux, Karel Dujardin, et Wouvermans, qui excellent dans les chevaux, Van de Cappellen, Backhuysen et Guillaume Van de Velde, qui n'ont point d'égaux dans la marine. Au-dessus de ces noms dominent, de toute leur bauteur, Van der Helst, si étonnant dans ses portraits, et Rembrandt, le

sublime coloriste, le peintre de l'om-

bre, comme Rubens avait été le peintre de la couleur.

Les bonnes traditions de la couleur ne cesserent de se maintenir en Hollande. Elles se perdirent en Belgique, dans le conrs du dix-huitième siècle. l'école de Wateau et de Boucher avant déteint sur l'art flamand, sans l'animer de l'esprit qui la viviifiait. Arriva ensuite le système du gris deperle de David, qui y régna jusqu'en 1825. Depuis quelques années cependant, un homme s'était rencontre à Anvers, que cette ville avait placé à la tête de son académie, et qui s'était repris à l'étude de nos grands maîtres du XVIIº siècle, de Rubens surtout : c'était Herreyns, dont le nom est presque inconnu aujourd'hui, parce qu'il a laissé peu d'ouvrages, mais auquel est due la renaissance de la peinture flamande. Elle se développe aujourd'hui dans la route que Rubens avait tracée; elle est redevenue toute coloriste, et compte des noms qui, bien jeunes encore, se rattachent glorieusement aux noms

En Hollande, où l'influence de l'école de Vatteux et de celle de David fut beaucoup moins immédiate, les traditions avaient été loin de s'effacer aussi complétement que dans les promises befess. Elle s'y amainturent, fort affabiles, il est vrai, muis virantes oujours. A l'heure où nous érvirons, elle possède un certain nombre de peiture gui, dans le parsaguer de la comment de peiture qui, dans le parsaguer de la comment de peiture de peiture de peiture de la comment de peiture de la comment de la comm

de nos mattres du XVIIe siècle.

Les musées d'Anvers, d'Amsterdam et de la Haye sont remarquables par leurs richesses.

#### SCULPTURE.

Cet art fut pratiqué de bonne lieure dans les Pays-Bas. Toutefois, il reste peu de sculptures antérieures au XVIII siècle, le plus grand nombre de celles qui ornaient les églises de nos proviuces et les palais des grandes familles belges et hollandaises ayant péri dans les luttes de cette époque, et sous le marteau des iconoclastes. Au commencement du XVI° siècle, florissait à Malines un sculpteur qui jouissait d'une grande célébrité, et qui était attaché à la cour de la princesse Marguerite d'Autriche : c'était maître Conrad. Albert Durer, qui vint le visiter en l'an 1520, le proclama le premier artiste de son temps. Ancun de ses ouvrages n'est connu. Dans le siècle précédent, Liège avait possédé son Érasme Dellepierre, son Gérard de Felem, son Jean Godèle, son Lambert Horne et les deux Lambert Zutman, dont les travaux périe rent dans la dévastation de la riche cité liégeoise par Charles le Témé-raire. Cet art ne fleurissait pas avec moins d'éclat dans le reste des Pays-Bas, comme le poête Martin Franc nous l'apprend dans les vers suivants de son Champion des dames :

Se tu paries d'ari de peintrie , D'historiens, d'enlumineurs, D'entaitleurs par grande maistrie , En fust-ii oneques de meilieurs?

Peu de temps après que Conrad de Malmes eut inspiré un si grand enthousiasme à Albert Durer, Mons se vantait de Jacques du Bruque, architecte et' sculpteur, qui acheva le jubé de Sainte-Waudru; Tournai citait avec orgueil le nom de Lecreux et celui de Gillis, dont le premier exécuta le groupe de saint Michel qui couronne le jubé, et le second tailla la chaire de vérité de la cathédrale de cette ville: Liège se glormait de son Thiry, Anvers de son Claude Floris; la Flandre redisait les noms, aujourd'hui oubliés, des artistes qui sculpterent la fameuse cheminée du France de Bruges, et celle de la salle du Conseil à Courtrai.

A peu près jusqu'à la venue de Rubens, la sculpture, dans les Pays-Bas, ciait restée au même point de vueque lapeinture. Elle tenait, par ser arciume à l'idée et au sentinent intime de Van Eyck. Mais peu à peu d'autres branches avaient poussée sur ce tronc magnifique, greffes que tour à tour nos artistes y avient entees, à mesure qu'ils

étaient revenus d'Italie pour nous en rapporter chacun quelque principe exo-tique. Nous avons déjà dit, à propos tique. Nous avons déjà dit, à propos de la peinture, quelle fint l'influence exercée par Michel-Ange et son école en Belgique. Beaucoup de nos sculpteurs n'empruntérent au maître florentin que la partie la plus matérielle de l'art; ils outrèrent, jusqu'à la convulsion, le travail de la musculature dans la forme. Enfin, Rubens, qui, comme peintre, sauvait toujours, par la richesse de ses couleurs et par l'ensemble de ses compositions, ce . qu'il y avait de trop peu idéal dans ses formes, vint par son autorité généraliser ce matérialisme. Dès lors, le coup le plus funeste fut porté à la sculpture en Belgique. Cependant deux honimes cherchaient encore à le retenir dans sa véritable sphère : ce furent Francois et Jeroine Duquesnoy. Le premier, qui partit pour l'Italie avec le Poussin, et lui apprit à modeler des figures pour l'aider à gagner sa vie, alla mourir à Livourne, Au milieu du dévergondage auquel se livrait la sculpture dans les Pays-Bas, il sut rester poétique et élégant. La grâce et la perfection du modelé forment le caractère principal de ses productions. Rien de plus charmant que ses jeux d'enfants et ses bacchanales : ces petits chefs-d'œuvre seront toujours des chefs-d'œuvre. Ses bas-reliefs, si admirables, seront toujours admirés. Il fut pour la sculpture ce que l'Albane fut pour la peinture. Mais ce ne fut pas seulement dans le genre gracieux que François Duquesnoy exeella. Sa Sainle Susanne, placée à Lorette; son Saint Andre, place dans la basilique de Saint-Pierre à Rome; enfin, le grand nombre de Christs qu'il a taillés en ivoire, prouvent qu'il ne reussissait pas moins dans le style noble et sévère.

Son frère Jérôme, qui termina si ignominieusement sa vie à Gand, où il fut condamné à être brûlé vif, possédait une grâce et une finesse incroyables de ciseau. Personne n'a représenté les anges et les chérubins avec autant de délicatesse que lui. On l'a surnommé à juste titre le Praxitète de la Belgique. Le monument qu'il fut chargé d'ériger à la mémoire de l'évêque Triest, dans la cathédrale de Gand, est incontestablement un des plus beaux ouvrages que la sculpture moderne ait produits.

A côté de ces grands artistes se place Jean Warin, de Liége, qui fut graveur de médailles de Louis XIII et de Louis XIV, et dont il reste deux magnifiques bustes, l'un du dernier de ces rois, l'autre de Richelieu.

Ces trois hommes maintinrent pendant quelque temps la seulpture dans le vrai, le poétique et le grand. Mais ils luttèrent vainement contre l'invasion toujours croissante du matérialisme, si fatal à tous les arts, et plus fatal à celui-là qu'à tous les autres. Gilles d'Ardennes, Pierre de Fraisne, Henri Flemalle, Jean Delcour du pays de Liége, Arthur Quellyn d'Anvers, et plusieurs autres, haterent cette décadeuce du vrai style. Vainement Verbruggen, Delvaux, Van Poucke et Godeeharles essaverent-ils de le relever. Chacun de ees artistes possédait, il est vrai, des qualités précieuses, mais des qualités isolées. L'un avait la grace, l'autre avait la force; l'un avait la pensée, l'autre avait la pratique. Aueun ne possédait réunies les qualités dont l'ensemble est indispensable à celui qui veut donner la vie et l'âme au marbre ou au bronze.

Arriva enfin un sculpteur digne de ce noun. Ce fut Rutshiel, pâtre, qui naquit aux environs de Starelot et passa sa vie à Paris, où il laissa plusieurs ouvrages qui sont aussi remarquables par le style que par l'exécution, et qui dénotent une étude savante de la plastique ancienne.

A ce nom il faut ajouter celui de Kessels de Maestricht, qui mourut en 1839 à Rome, où il exécuta un grand nombre de travaux, et dont le gouvernement belge a acheté tous les modèles, pour en orner le musée national.

#### GRAYUBE.

Des le seizieme siècle, les Pays-Bas produisirent d'excellents graveurs. Outre Lucas de Leyde, dont nous avons deja en l'oceasion de parler, nous rencontrons les noms de Jérôme Cock, de Théodore de Bry, de Lambert Suavius, de Nicolas de Bruyn, de Marc Ghercaenis, de Dominique Custos, de Jacques de Glevn, et des deux frères Jean et Rapliael Sadeler.

· Daus le sicele suivant, Rubens, entouré de sa cour d'artistes, ne se contenta pas de produire lui-même des eaux-fortes remarquables; il forma aussi une école de graveurs. dont les noms sont inséparables du sien. Pontius, Vosterman et Bolswert s'appliquèrent à reproduire ses tableaux, sous sa propre direction. Pontius, avec une taille élégante et facile, savait donner un eharme particulier à l'exécution, sans lui rien ôter de son énergie. Vosterman savait forcer le burin à insiter à propos la liberté de l'eau-forte. Le plus étonnant des trois fut Bolswert, si admiré pour la hardiesse et la puissance de ses tailles. A ees maîtres il faut rattacher Witdoeck, les deux Pierre de Jode, Corneille Marinus, Van Balen, Jacques Neefs, Pierre Van Schuppen, Nicolas Pitau, et Corneille Vermeulen. Van Dyck a laissé plusieurs eaux-fortes que les connaisseurs recherehent avec avidité. Celles de Rembrandt sont trop connues, pour que nous en fassions ressortir l'étonnant mérite.

Contemporain des derniers élèves de Rubens, l'Auversois Edelinck mérita, à la cour de Louis XIV, où le graud Colbert avait su l'attirer, le surnom de Prince des graveurs.

Une grande partie des progrès que cet art à faits depuis son origine est due à des artistes appartenant aux Pays-Bas. Corneille Bloemaert introduisit dans la gravure cette partie du chir-obseur qui consiste à conduire, par une dégradation suive, la lumière la plus piquante à l'ombre la plus forte. Soutiana introduisit un autre forte. Soutiana introduisit un autre

perfectionnement, qui consistait dans une sage combinaison de l'eau-forte et du burin : et il forma Van Sompel. graveur moellenx et fin; Jonas Suyderhoef, auguel on doit la grande planche de la Paix de Munster, d'apres Terburg; et enfin Corneille Visscher, qui, sans Edelinek, occuperait la premiere place. C'est a un Liegois, Gilles de Marteau, qui vecut longtemps à Paris, qu'est due l'invention de la manicre de graver dans le goût du cravon. Le dernier artiste belge qui ait pratiqué le burin avec quelque succès fut Cardon, auguel ou doit les belles planches de Tippo-Satb, du Combat de Maida, et de la Femme adultere, de Rembrandt.

#### ARCHITECTURE.

Le nombre de monuments anciens ue l'on trouve semés en profusion dans les Pays-Bas prouve combien l'art de l'architecture y était eultivé. Tons se distinguent par la richesse du style, malgré les mutilations nombreuses qu'ont dû leur faire subir les guerres dont ces provinces furent labourées à toutes les périodes de leur histoire. Beaucoup de nos édifices présentent des parties appartenant à la période du style roman. Celui qui offre le plus d'intérêt historique est incontestablement la cathédrale de Tournai, Comme échantillons remarquables et précieux du style gothique, il faut distinguer la flèche de Notre-Damed'Anvers, l'eglise de Saint Martin d'Ypres, la maison communale de la même ville, les hôtels de ville de Bruxelles, de Bruges, de Louvain, de Courtral, d'Audenarde, de Middelbourg en Zéclande; une partie de celui de Gand, la cathédrale d'Utrecht, la graude église de Haarlem, celle de Bois-le-Due, et un grand nombre d'autres. C'est le Belge Gérard de Saint-Trond, qui passe pour avoir dressé les plans de la eélèbre eathédrale de Cologne,

L'architecture moderne a aussi produit un certain nombre d'édifices remarquables en Belgique et en Hollande. Nous nous bornerons à citer le palais de la Nation à Bruxelles, le palais

# de l'Universite et le Casino à Gand.

# MUSIQUE. La culture de la musique n'a pas

été moins en honneur dans les Pays-Bas depuis les temps les plus reculés. Dès le XIII siècle les musiciens furent recherchés à la cour de Gui de Dampierre, comte de Flandre, et de Henri III, duc de Brabant. Parmi ceux qui y figuraient se distinguait le poete Adenez, qui suivit à la cour de Philippe le Hardi la princesse Marie de Brabant, devenue l'épouse de ceroi. En 1380 brillait, au nombre des chanteurs pontificaux, Guillaume Dufay, de Chimay, qui se rendit celèbre, et peut être considéré comme un chef d'école. car on lui attribue le perfectionnement de quelques parties de la no-tation musicale. Selon l'Allemand Kiesewetter, au XIV siècle l'art de la musique était beaucoup plus avancé dans les Pays-Bas, sous le rapport de l'harmonie, qu'on ne le trouve dans les ouvrages des musiciens florentins de cette époque. Dans le siècle suivant, arrivèrent ces maitres célèbres que Rabelais eite avec tant d'éloges : Josquin Des Près, Ockeghem, Jean le Teinturier, Sinion Van der Eycken. Au commence-ment du XVI\* siècle, Guicciardini disait, en parlant des musiciens des Pays-Bas : - Questi sono e veri maestri della musica, e quelli che l'hanno restaurata eridotta a perfettione; lls sont les véritables maîtres de la musique, et ecux qui l'ont restaurée et conduite à sa perfection. » Cet éloge s'explique pour ceux qui savent qu'Ockeghem fonda en France une école de musique, d'où sortirent les meilleurs musiciens français; que Jean le Teinturier rendit le même service dans le tovaume de Naples : que Josquin des Pres jeta les fondements de la belle école romaine; qu'Adrien Willaert, de Bruges, créa l'école venitienne; et que Cyprien Rore, de Malines, inaugura l'art musical à Parme, et mérita, comme Willaert, le surnom de Dicino. En 1520,

nagnit à Mons en Hainaut le célèbre Roland de Lattre, plus connu sons le nom d'Orlandus Lassus ou d'Orlando di Lasso. D'abord maître de chapelle à l'Église de Saint-Jean de Latran à Rome, il s'attacha ensuite à Albert, dit le Généreux, duc de Bavière, dont il dirigea la musique, l'une des meilleures de l'époque. L'empereur Maximilien II lui conférades lettres de noblesse, le pape Grégoire X III lui donna l'Éperon d'or, et le roi de France Charles IX le combla de présents. Il laissa quinze ceut soixante-douze morceaux de musique religieuse et sept eeut soixante-einq compositions profanes. C'est lui qui introduisit dans la musique les premiers passages chromatiques, et qui parvint, par ce moyen, a améliorer grandement la monotonie de la modulation. Le savant auteur de la Biographie universelle des musiciens n'hésite pas à faire de Roland de Lattre le chef de l'école allemande. comme Palestrina est le chef de l'école italienne.

Ces traditions ne se sont point perdues, bien que, depuis le XYI\* siècle jusqu'au XVIII\*, les Pays-Bas n'aient produit aucun grand compositeur. En 1741 Ernest-Modeste Grétry naquit à Liége, et cette longue stérilité fut oubliée.

Aujourd'hui les musiciens exécutants belges sont cités parmi les meilleurs qu'il y ait en Europe.

## SCIENCES ET BELLES-LETTRES.

Les Pays-Bas ont posséé de bonne heurodeséoles célèbres: celles de leurs monastères occupent une place impor-France. La fameuse abbaye de Saint-Bertin fournit à l'Angleterre le moine ferinhald, qui fond en 880 l'univerder Bouillon rédigas le Bure des Assistates et des bouillon rédigas le Bure des Assistates et des bouillon rédigas le Bure des Assistates et des bouillon rédigas le Bure des Assistandes de Bouillon rédigas le Bure des Assistantes de Jérusalem. Au XIIIº Henri Goethals surnomne de Gand, ful honore par la par excellence, et passa pour un des hommes les plus avants de son époque. En mênie tenips le fameux Roman du Renard sortait de la Flandre pour se revêtir de toutes les formes et entrer dans toutes les langues, tandis que nos poetes français, tels qu'Adenez et Jean le Nevelois, lancaient dans le monde leurs épopées chevaleresques, et que Philippe Mouskes preludait à sa Chronique rimée, et Van Heelu à sa Chronique de la bataille de Woeringen; que les poetes Maerlant et Melis Stoke allaient venir. et que Sigebert de Gembloux et Albéric de Trois-Fontaines allaient naître. Le duc de Brabant Jean IV fonda en 1426 la célèbre université de Louvain, où brillerent un grand nombre de savants, parıni lesquels il faut citer Juste Lipseetlepape Adrien VI. Cellede Levde fut établie en 1575 par le prince d'Orange Guillaume, surnomnie le Taciturne, et ce fut une nouvelle pépinière de grands hommes et de noms illustres. L'idée qui produisit l'Art de vérifier les dates, et la première Collection des grands voyages aux Indes grientales et occidentales, est due à des Belges. Le premier de ces ouvrages fut concu par le bénédictin Dom Maur François d'Antine; le second, par Théodore de Bry. Une des plus vastes publications qui aient été faites, la celèbre collection des Acta sanctorum, est l'ouvrage des jésuites des Pays-Bas.

Pays-Bas.
Si Juste Lipse et Jansénius sont
Belges, la Hollande cite ses Scaliger,
ses Erasme, ses Grotius, ses Heinsius.

Le Bralançon Guillaume de Ruyrestorek, plus conus sous le nom de Rubrquis, répandit en 1230 de grande la mière sur la géographie, dans la relation de ses voyages, adressée au roi de France Louis IX. Ce fut un navigoteur de Madogascor, le qui l'est de la companyation de la Madogascor, le qui l'emperie de Canada A. VYI siede, la Belicique produisit Mercator, que Malte-Brus proclame le père de la géographie moderne.

Ce champ ne fut pas le seul où les savants des Pays-Bas se distinguèrent. La Belgique enfanta André Vésale,

le fondateur de l'anatomic; la Hollande, ses Boerhaave et ses Ruysch. auxquels les seiences médicales doivent tant. Le Malinois Dodonée, qui florissait au XVIº siècle, fut proclamé en Italie la lumière de la botanique. La ville de Haarlem attribue à Laurent Coster l'invention de l'imprimerie, et conserve, dans une cassette d'argent. le Speculum humana salvationis, imprimé, dit-on, par lui, en 1440. Le mathématicien et astronome Nicolas de Cusa, né dans le Luxembourg en 1401. developpa le premier le système dont Copernic et Galilée eurent l'honneur. Un autre savant, Grégoire de Saint-Vincent, né à Bruges en 1584, émit presque toutes les grandes vérités qui ont reudu immortel le nom de Newton. Le Flamand Ferdinand Verbiest. fut appelé en 1669 à la cour de l'empereur de la Chine, qui lui donna la pr sidence du tribunal des mathématiques, et lui conféra des lettres de noblesse et le titre de grand mandarin. Le Brugeois Simon Stevin inventa, au XVIIe siècle, le calcul décimal, et imprima aux sciences mathématiques le plus vigoureux essor. Les bombes furent inventées à Venlo en 1588; le télescone à Middelbourg, en 1590.

Le celèbre Hooft se présente à la tête des historiens hollandais, et mérite une place parmi les plus grands que l'Europe moderne ait produits. A la suite de ce nom éminent se rangent Wagenaar, Styl et Van der Palm. qui n'ont pas manié avec moins d'energie le burin de l'histoire. La Hollande a produit un nombre considérable de philologues remarquables: les Gronovius, les Burmann, les Henisterhuys, les Walckenaer, les Wessling, dont l'illustre Van Heusden a si bien soutenu, dans ces dernières années, l'antique réputation. Ses poêtes occupent aussi un rang distingué, depuis Vondel, dont le Lucifier fournit le type de Satan au Paradis perdu de Milton, jusqu'à Tollens, en com-prenant Onno Zwier Van-Haren, Bellamy, Feyth, Helmerset Bilderdyk.

La poésie a toujours été grandement cultivée dans les Pays-Bas. De-

puis le XIIIe siècle, les villes flamandes possédèrent des confréries poétiques, appelées chambres de rhétorique. Ce tut la princesse Sibylle d'Anjou, épouse de Thierry d'Alsace, comte de Flandre, qui introduisit dans les Pays-Bas ces institutions méridionales, connues sous les noms divers de puys, de cours d'amour, de puys verts, de jeux sous l'ormel. Dès la première moitié du siècle suivant, Valenciennes en Hainaut eut son puy, où les poêtes venaient se disputer le prix de la poésie; et Tournai sa réunion d'Ouvriers de Rhétorique, au nombre de douze, en souvenir des douze apôtres, comme leur règlement s'exprime. La ville de Diest passe pour avoir possédé la première eliambre flamande: elle datait de l'an 1302 et s'appelsit Christus Oogen (les yeux du Christ.) Ces confréries se multi-plièrent à l'infini dans presque toutes les villes, et jusque dans les villages belges. Elles n'étaient généralement composées, dans le principe, que de gens d'Église, et ce ne fut guere qu'au milieu du XVº siècle qu'elles s'ouvrirent aux hommes de tous les rangs et de toutes les eouditions. Les membres étaient appelés caméristes, et divisés en deux catégories; en chefs et en frères caméristes ordinalres. Aux premiers appartenaient toutes les dignités de la confrérie : e'étaient l'empereur, le grand doyen, le capitaine, le prince, le facteur, le trouvère. Outre ces dignitaires, il y avait un fiscal chargé de maintenir le bon ordre, un portedrapeau qui tenait l'enseigne blasonnée de la compagnie, et un bouffon qui avait mission d'égaver le peuple dans les solennités publiques. Il y avait deux espèces de sociétés, des sociétés libres, et des sociétés non libres. Les premières étaient celles que l'autorité avait reconques; les autres, celles qui n'avaient pas obtenu la sanction gouvernementale. Celles-là étaient régies par des lois communes à toutes, et chaeuue d'elles avait le droit de se présenter aux concours ouverts par les autres.

Le but de ees institutions était de cultiver la poésic, et surtout de s'exer-

cer dans la représentation théâtrale. Les compositions dramatiques qu'elles représentaient pouvaient se diviser en trois genres, savoir : les esbatte-ments ou comédies, les moralités, et les facéties ou soties. Ces représentations avaient ordinairement lieu sur les places publiques, et à des époques déter-minées. Mais e'était principalement dans les fêtes populaires, et aux aut res grandes solennités, que les rhetoriciens étalaient leur luxe et leur talent, A des jours marqués d'avance, ils ouvraient chaque année des fêtes poétiques, auxquelles les chambres du pays étaient invitées par une carte, laquelle indiquait les sujets mis au concours, et les prix destinés aux vainqueurs. Outre ces prix, il y en avait pour la société qui faisait son entrée avec le plus de magnifieence, pour celle qui venait de la ville la plus éloignée, pour celle qui faisait la plus belle illumination ou le plus beau feu de joie, enfin, pour celle qui représentait la meilleure farce on le meilleur mystère. Au jour désigné, la fête commençait. Les rhétorieiens mettaient leurs vêtements de velours et de soie bordés de galons d'argent, et leurs toques ornées de plumes et de galons d'or : c'était, s'il faut en eroire l'historien Van Meteren, un spectacle à comparer aux fêtes olympiques de la Grèce. Voyez, par nn beau soleil d'été, la ville où ils sont attendus ouvrant ses portes toutes larges à la Poésie qui entre, assise à cheval ou traînée sur des chars antiques; la ville s'émerveillant à cette riche bigarrure de figures et de costumes, et tendant toutes ses oreilles aux aeeords des musiques dont les sons retentissent de toutes parts ; la ville s'épanouissant de rire aux soties qu'on lui récite, ou pleurant aux lamentables mysteres qu'on lui déclame; la ville pleine de bruit et de joie : puis les églises qui earillonnent, et les eloches qui sonnent à pleines volées, et les canons qui tonnent, et toute une population qui applaudit et bat des mains : puis, quand la nuit est venue, les places publiques qu'on prendrait pour des fournaises srdentes, les fusées qui jettent dans l'air des gerbes do feu de mille couleurs, les vastes tonneaux de poix qui brilent; et tout cela, le jour comme la utit, accompagné des acclamations de la multitude, et des orchestres qui chantent, mais dont la voix se perd dans la voix de cet autre immeuse et formidable or-

chestre, la foule. Ces sociétés, propagées d'abord par le clergé, dans la vue de répandre la connaissance de l'Évangile et d'exalter le sentiment religieux par le moyen des représentations théâtrales, se détournerent bientôt de leur but, lorsqu'elles se furent ouvertes à tout le monde. Elles ne tardèrent pas à être unique-ment composées de laïques, et à se mettre des lors au service de toutes les idées qui depuis le commencement du XVe siecle engagerent la lutte avec l'ordre politique et l'ordre religieux. Les factions des Hoekschen et des Kabelaanwschen, qui désolèrent pendant si longtemps la Hollande, se servirent tour à tour des rhétoriciens pour so combattre. Vers le milieu du siècle, les chambres de rhétorique parurent si dangereuses au duc de Bourgogno Philippe le Bon, membre lui-iueme d'une des associations bruxelloises, qu'effrayé de leur esprit d'opposition, ce prince leur défendit, en 1445, de déclamer ou de réciter des poésies ses. Charles le Téméraire leur accorda sa protection, et leur permit de chanter à leur aise comme devant, pourvu qu'il pût batailler à sa fantaisie, et depenser, dans ses folles guerres, les deniers de nos provinces. Son petit-fils, Philippe le Beau, sous le prétexte de promouvoir l'art de rhétorique, couvoqua, à Malines, en 1492, des députés de toutes les chambres de ses villes et pays flamands, et donna une organisation à ces confréries, à la tête desquelles il plaça son chapelain maître Pierre Altuers, avec le titre de prince souverain de Rhétorique. Il crut ainsi parvenir à en diriger l'esprit, à en dominer les tendances. Mais la presse était néc, et les idées de la réforme frappaient à nos portes. Les nouvelles

doctrines pénétrèrent dans les chambres des rhétoriciens, et y trouvèrent le plus puissant écho. En 1539, la Société des fontainistes, de Gand, nnit au concours une question de morale qui fut résolue dans le sens des nouveaux principes. L'audace des rhétoriciens allait croissant de jour cn jour. Le soupçonneux Philippe II fulmina contre eux un édit sévère en 1559. Le duc d'Albe les acheva par la censure, après les avoir frappés par la main du bourreau dans un de leurs chefs Van Straelen, bonrgmestre d'Anvers, qui fut décapité à Vilvorde en 1568. Ils étaient dignes, en effet, de cette persécution ; ear ils avaient aborde avec une incroyable audace toutes les questions sociales et philosophiques, qui s'étaient posées dans le grand conflit de nos guerres religieuses de ce siècle. Ils avaient traduit les Psaumes à l'usage des protestants belges, et flétri dans leurs chants les tortionnaires étrangers qui saignaient la patrie à toutes ses voines les plus chères; ils avaient attaqué les Espagnols avec la parole, comme d'autres les attaquaient avec l'épée, et leur langue valait une épée. On sait quelle fut l'issue de cette longue et mémorable lutte pour les provinces des Pays-Bas. Celles du nord en sortireut triomphantes avec la liberté; celles du midi, vaincues et plus esclaves que jamais. Nos chambres de rhétorique y reçurent le coup de mort aussi; et toutes ces belles fêtes poétiques désertèrent les bords de la Lys et l'Escaut, pour aller s'établir sur ceux de la Meuse et de l'Amstel, où elles ont cessé depuis longtemps de se faire entendre.

pais long-mps ce se laire eletioner. Nous nous trompions en dissuit que les hétoriciens belges disparuent dans les XVI siecle : une grande partie avaient émigré en Belgique; miss, se deiteut resides no Belgique; miss, esteret à cultiver les Muses, Aujourd'hui, c'est dans ces associations que s'est réfugiée, en quelque sorte, toute la titérature Bannande. Elles n'étalect plus le luxe et la magnificare que leurs dévaurières déplovaient si largement dans leurs solennités. Au lieu d'être organisées comme l'étaieut celles d'autrefois, elles ne sont plus que desimples sociétés litéraires, qui, à certaines époques, ouvrent des composes, ou l'on déclame des moiologues tragiques ou comquies, et même ou l'on improvise que hijutérois. Ces fêtes ne sont pas saus offire un cachet fort caractéristique, et donnent aut habitére de l'étranger serait loin de leur supposét, ou l'étranger serait loin de leur supposét.

## COMMERCE ET INDUSTRIE.

Déjà, sous la domination romaine, l'industrie et le commerce des Pays-Bas étaient d'une haute importance. Selon les documents de l'antiquité, les Belges d'alors avaient des charrons habites, des armuriers, des dessinateurs, des peintres; ils savaient extraire les métaux de la terre, notamment le fer et le plomb; ils y don-naient toutes les formes. Leurs ouvriers travaillaient également la Jaine et le lin, et les teignaient en plusieurs couleurs; si bien que leurs tissus et leurs feutres étaient devenus un objet d'exportation jusque dans la capitale de l'empire, tandis que les Frisons et ies Hollandais enseignaient aux Romains la fabrication du savon. En un mot. César, en parlant des habitants des Pays-Bas, s'exprime d'une manière bien précise au sujet de leur génie industriel; il les appelle genus summæ solertiæ.

Ces peuples ne déchurent pas tellement du derré de civilisation qu'ile craient atteint, même appei les invamenciernt au IV siècle, que les aris industriels s'y perdissent entièrement, re dans le tombes un échildèrie, à Tourais, monument qui date du V respective de la convenir l'or en joyaux de partiel et lava des armes, que l'art de convertir l'or en joyaux de toute espèce, que l'art, plus difficile cucore, c'e la gravure sur pierres prédants toutes les Guilles, qui moins dans

quelques villes de la Belgique. Cependant les arts, après avoir résisté aux premières apparitions des barbares du Nord, ne tardèrent pas à marcher vers une décadence déplorable. La chute des rois de la première race fut en même temps l'agonie de la civilisation et la mort du travail. Charlemagne fut le restaurateur du pouvoir royal; il releva aussi l'industrie. Il s'occupa beaucoup d'agriculture; il rouvrit des rapports avec le Levant, et peupla la Flandre avec des Saxons: ses conquêtes tournèrent au profit du commerce et de l'industrie; il s'attacha à affermir par de bonnes lois ce qu'il avait commence par la victoire. Les commencements du IXº siècle furent ainsi une époque de développement commercial et industriel pour les Pays-Bas. Mais bientôt les irruptions des Normands vincent détruire à leur tour l'œuvre du grand empereur. La bataille de Louvain, où ces barbares furent complétement défaits en 892, ayant mis un terme à leurs dévastations, l'essor que la culture des terres et les manufactures eherehaient depuis longtemps à prendre ne fut plus combattu. C'est en Flandre, et avec le Xº siccle, que cette ère nouvelle se rouvrit d'abord, et c'est à l'action vigilante et civilisatrice des Baudouins qu'on la doit. Pendant ce siècle, tandis que l'Europe occidentale restait sans mouvement et sans pensée, soupconnant à peine qu'il pût y avoir rien de mieux en politique et en morale que la guerre et la loi du plus fort, les Belges entrevirent pour la société un état meillcur, fondé sur le travail. L'institution des foires, dont l'origine remonte au VIIe siècle, s'étendit; et le commerce gagna en sécurité. Baudouin, troisième du nom, en créa dans plusieurs villes de ses États; il fit des lois pour réprimer la violence des grands seigneurs, qui ranconnaient les marchands; il rendit la súreté aux routes, administra lui-même la justice, et imprima la terreur par quelques exemples. Ce prince est regardé avec raison comine le foudateur du commerce dans la Flandre. Les autres

provinces des Pays-Bas furent enralmes par et exemple. La navigation y avait dejà reçu un developpement tel, qui Fipoque des croisades, tandis que les empercars d'Allemagne et les rois de France fisiosient le voyago d'outre-mer par terre, ou sur des Taisseaux génois ou vénitiens, des Taisseaux génois ou vénitiens, des Flamands et les Frisons partirent les Flamands

Les croisades procurèrent aux Pays-Bas, trop souvent déchirés par la discorde, le repos intérieur : le reoos permit aux esprits de diriger toute leur activité vers le commerce. L'activité créa la richesse; la richesse soutint la population et les forces in-dustrielles du pays. Le démembrement des grands fiefs commença avec les croisades, et le nombre des propriétaires s'accrut. Les communes, les corporations des marchands se constituèrent; elles obtinrent des priviléges, qui étaient alors les meil-leures garanties pour le travail, et ces priviléges leur inspirerent un redou-lement de confiance et de vigueur. Alors se déployèrent tout à fait les notions déjà répandues dans les arts utiles et dans l'art de la navigation. Le moment était favorable pour offrir à l'Europe du blé, du lin, de la laine, des draps, de la toile, et mille autres objets de première nécessité dont elle manquait. La Belgique le saisit; elle vendit à tout le monde connu. Ses émigrés abordant sur toutes les plages, semblaient lui préparer les voies. Désormais chaque pas que fait cette nation est marque par un progrès nouveau, par un accroissement de richesse. S'agit-il de dérober aux Orientaux leurs arts chimiques ou mécaniques, c'est aux Belges que l'honneur en revient. Ils recoivent des Arabes et mettent en pratique l'art de filer et de tisser le coton; les premiers, ils construisent des moulins à vent, et s'adonnent à la fabrication des tapis.

En 1164 une confédération commerciale se forma à Brême, sous le nom de Ligue hanséstique; Bruger et Anvers se hâtent dy entre et comme membres d'abord, mats bientid bour la diriger E Bruges est un des quatre comptions généraux de l'association; et la ligue devient pour cette ville, comme plus tard pour Anvers, un instrument de grandeur nouvelle, un marche-piel à l'aide duquel ces deux places se rendent l'entrepêt le plus universel du commerce extre le nord et le midi de l'Europe.

Au commencement du XIIIº siècle, le comte de Flandre, Baudouin IX, parti pour la croisade, se détourne de sa route, s'empare de Constantinople, et se place sur le trône de l'empire d'Orient. Cette conquête sert aux Belges à consolider leurs affaires commerciales dans les mers du Levant. Alors il n'y eut aucune côte d'Europe, aucun port de l'Asie occidentale, qui ne fussent visités par les navires belges, qui ne fussent ouverts à l'exportation des produits de la Flandre. Le XIIIe siecle jette sur la Belgique un immense éclat. Ce pays traite avec tous ses voisins de puissance à puissance ; une seule de ses provinces tient parfois un royaume en échec. En 1270, les marchands de Bruxelles se font accorder par la ville de Cologne la libre fréquentation des marchés et des foires, avec toute protection en cas d'insulte : avantages dont ils jouissaient dejà en France. En 1274, Edouard d'Angleterre avait défendu l'exportation des laines : elles étaient indispensables aux draperies de Flandre et de Brabant. Les armateus de la Zéelande courent sur les navires des marchands de Londres, et en 1296 Édouard déclare que ceux de Flandre peuvent acheter dans ses do-maines les laines aussi franchement et aux mêmes conditions que les Anglais eux-mêmes. L'année précédente ils avaient obtenu la pêche libre du

hareng sur les côtes d'Angleterre. Si l'on recherche par quels movens ce grand mouvement industriel et commercial s'éleva si laut, l'on renarque que la politique commence des le X' siècle par les Baudouins, fut continuée avec persévérance par leurs

successeurs. Dans les Flandres, dans le Hainaut, dans le Brabant, de nombreux édits sont portés pour favoriser les entreprises des commercants; les corps de métiers sont honorés et facilités par des priviléges; les communications sont bien entretenues, et l'on s'attache de bonne heure à les multiplier; on pourvoit surtout à leur sûreté. Les marchands. individuellement, jouissent d'une considération proportionnée à leur utilité. Les distinctions leur sont prodiguées; ils peuvent prétendre à tous les emplois. De plus, les marchands étrangers trouvent bon accueil sur le sol belge. Les Juifs eux-mêines, alors qu'ils étaient presque partout ranconnés par les princes, sont, en 1321, accueillis dans le Hainaut.

Les provinces belges, parvenues à ce degré de richesse, étaient desti-nées à monter encore. Toutefois, au XIVº siècle, le progrès fut dejà plus d'une fois interrompu par des signes avant-coureurs de décadence, qu'au milieu d'une civilisation hâtive et confuse l'enivrement ne permit pas d'apercevoir. L'amour du travail était dans le cœur de tous les citoyens. Ici des bourses de commerce, la des halles aux draps, ailleurs des canaux et des digues, se construisaient, empreints d'un caractère monumental, qui dénote la puissance de l'époque. Mais les mœurs, qui naguère s'épuraient, s'obscurcirent; une jalousie fatale divisa entre elles les différentes parties du même État, les villes de la même province, les corporations de la même ville; les passions, excitées précisément par les intérêts commerciaux, devinrent tumultueuses, quelquefois féroces. L'ignorance de la multitude fut exploitée par d'audacieux génies, qui n'avaient en vue que l'intérêt de leur ambition. Et cependant, au milieu de ces tristes écarts, la prospérité de quelques villes put souffrir; celle du pays se maintint encore. Partout l'industrie avait jeté des racines si profondes, cette plaute portait en elle une vertu si vivace, que lorsqu'une ville par ses excès

en détruisait une branche, elle reparaissait un peu plus loin, avec des fruits plus abondants. Beaucoup d'années durent s'écouler , les mêmes fautes durent être souvent répétées, pour que la puissance commerciale des Belges, s'ecroulant de toutes parts avec leur puissance politique, allât enrichir de ses débris plusieurs nations voisines. Les villes pour lesquelles au XIVe siècle le déclin commence sont Louvain, Ypres, Gand, et Bruges. D'après un dénombrement dont les documents existent encore, Ypres comptait, en 1246, deux cents mille âmes. En 1383 , les Gantois l'as-siégèrent, aidés par les Anglais, qui fabriquaient les mêmes étoffes de laine que ceux d'Ypres; les artisans s'éloignèrent, et la population se trouva rédnite à quatre-vingt-un mille habitants. Bruges, qui comptait dans son enceinte et dans sa banlieue vingtquatre mille édifices, non compris les habitations des ouvriers, trouva l'origine de sa ruine dans sa lutte contre les Gantois en 1382, et déchut complétement un siècle plus tard, dans sa lutte contre Maximilien. Lonvain, qui en 1360 occupait dans ses draperies cent vingt mille ouvriers, se trouva réduite, un siècle plus tard, à une population de trente mille âmes. Enfin la ville de Gand, qui, sous le règne de Marguerite de Constantinople, avait une enceinte de quatre lieues de tour, et qui, selon Froissard, ne contenait pas moins de quatre-vingt mille hommes capables de porter les armes, vit erouler toute sa puissance au milieu des luttes intestines dont elle fut le théâtre pendant le XIVe siècle. La sévérité de Charles-Quint vint enfin achever la ruine de cette grande cité,

Dès ce moment, arvers commença Dès ce moment, arvers commença ce port commerçait avec l'Afrique, le Portugal, Espagge, l'Irlande, l'Écosse, l'Angleterre, la France, le Danemark, l'Allemagne, toutes les villes d'Italie, Naples, et la Sicile. Mais co n'était pas seulementa ucommerce maritine qu'il se livrait; il s'adonna aussi aux arts manufacturers. Il eut des tisserands en laine et en lin, des armuriers. La fabrique des étoffes de soi e, celle des tapis, s'y naturalisèrent. Ce déplacement du grand centre de la navigation belge ne tua cependant pas la prospérité Blamande; car on reconnalt généralement que le règne de Charles-Quint fut, dans son eissemble, une époque de splendeur pour les proviuces des Pays-Bas.

Après la mort de ce prince, éclatèrent ces terribles guerres de religion qui ensanglantèrent nos provinces pendant quatre-vingts ans. Toute l'industrie, tout le commerce belge y périrent; et la Hollande s'enrichit des depouilles de la Belgique. Elle développa sa navigation d'une manière inouie, et s'empara du commerce du nord de l'Europe. L'Escaut fermé, Amsterdam devint l'entrepôt du monde septentrional, et prit le rôle qu'Anvers avait ioue jusqu'alors. La puissance maritume des Provinces-Unies fit bientôt de cette république l'État le plus redouté du continent, et lui assura, avec le commerce du monde, la domination de toutes les mers. Tous ses actes, depuis le traité de Munster en 1648, jusqu'au traité de la barrière en 1715, n'eurent pour objet que l'anéantissement commercial et industriel de la Belgique; et elle y réussit à merveille.

En 1722, l'érection de la compagnie d'Ostende eût relevé les provinces belges de leur décadence; mais l'impitoyable république était la, qui fit supprimer cet établissement, peu de temps après sa naissance.

C'est ainsi que les Pays-Bas autrichiens continuerent à vegéter, tandis que les Hollandais continuaient à jouir d'une prospérite presque sans exemple dans l'histoire du monde. Ils avaient tout perdu. Leur marine avaient doit perdu. Leur marine même, cette ressource qui, au siècle précédent, avait sauve la Belgique, fut pour un moment en perfu

Enfin, en 174t, le gouvernement des Pays-Bas autrichiens fut déféré au prince Charles de Lorraine. Après la

paix d'Aix-la-Chapelle en 1748, commencent le réveil industriel de la Belgique et le déclin de la Hollande. Le prince Charles comprit l'importance du commerce et de l'industrie, et possèda l'art bien rare de choisir et de conserver les administrateurs qu'il employa.

Jusqu'alors la politique intérieure des gouverneurs auxquels nos provinces avaient été confiées s'était montrée aussi vicieuse que chancelante. Pas d'unité dans la constitution du pouvoir (un chef militaire et un chef civil se partageaient le gouvernement), ni connaissance des choses, ni expérience dans la conduite des affaires. Enfin (et ceci est le defaut capital de l'époque) on ne fit aucun effort pour ramener la nation à un esprit homogène, pour créer un véritable sentiment national. On craignait l'opposition des états généraux du pays; on évita de les réunir, et on laissa chaque province delibérer, en dehors de l'action et des délibérations des autres provinces. De là d'interminables dissidences entre le Brabant et la Flandre; de là l'impossibilité. même dans les questions d'industrie et de commerce, d'obtenir de l'ensemble pour concevoir, et des movens suffisants pour executer. Quand on était d'accord sur un travail quelconque, on ne l'était plus sur la répartition de la dépense. Un gouvernement mobile et indécis ajournait toutes les solutions. L'Espagne, depuis les troubles, considéra sa position comme provisoire dans les Pays-Bas; elle ne fit rien pour la rendre délinitive. Toutefois, dans cette administration mal assise, il fant se garder de comprendre le temps des archiducs Albert et Isabelle, et celui de l'électeur de Baviere. Si quelque soulagement fut apporté à de longues et profondes calamités, si des projets utiles furent concus, de blenfaisantes améliorations introduites et, par ces divers movens si le mal fut a louci, onen doit reporter la gloire presque tout entière sur ces deux époques, marquant l'une le commencement, l'autre la fin du XVII e siècle.

Sous le Trigne de l'archiduclesse labelle, me 462°, fut conçu un projetique le génie de Napoléon n'e pas dédiagnée capprojete, le construoire, le construire de diagnée capprojete, le construire de communication avee le Rhis. Les trevaux furent entrepris d'ebord de la Meure au Rhin, mais les Hollandis intervirerant les armes à le main pour détruire le commencement de la meuse fosse Eugéniemes; le treit de Munster en rendrit la reprise intrédit la reprise intédit la reprise indicit la reprise indicate la re

La période nouvelle, qui commença en 1748, grâce au prince Charles de Lorraine fut, selon l'expression du prince de Ligue, l'âge d'or des Pays-Bas, Elle ne fut arrêtée que per la révolution brabanconne, en 1787. Tout, à compter de cette époque, prit une vie nouvelle. Quelques particuliers se chargerent d'introduire dans le pays des branches d'industrie qu'il ne possédait pas encore; d'autres se ranimérent. La preuve de l'accroissement de la prospérité de la Belgique, è cette epoque, est irrévocablement constatée par trois faits : l'augmentation de le population, l'amélioration progressive du revenu de la douane, l'abondance des capitaux.

Le prince Charles mourut en 1780; et bientôt l'avéuement de Joseph II, et les innovations que cet empereur introduisit dans les Pays-Bas, amenèrent une crise qui détruisit l'ouvrage de quarante ans. La période des dix années qui s'écoulèrent de 1785 è 1795 enleva à la Belgique les restes de son industrie. Les débouchés extérieurs furent perdus; la consommation intérieure s'arrêta; les capitaux disparurent; les atcliers se fermèrent. Les réquisitions militaires épuisèrent les épergnes; les campagnes, foulées aux pieds, cesserent de produire; la disette de l'année 1794, et enfin l'invasion des essignats, auraient complété la ruine, si la richesse du sol et la persévérance

des Belges n'étaient pas inépuisables. Pendant ce temps, la splendeur de la république hollendsise était singulièrement déchue. Après avoir brillé pendant un siècle et deun comme un nictèore, elle avait perdu la domina-

tion des mers, dont les Anglais s'étaient emparés. La puissance maritime était pour elle le commerce, la prospérité, l'opulence. Cette puissance perdue, elle ne vivait plus que de ses anciens tresors, si abondamment amasses. Ses luttes intestines acheverent ce que le génie de l'Angleterre avait comuience. Bien qu'après l'incorporation de la Belgique è le république française, les Provinces-Unies continuassent à vivre d'une vie politique uidividuelle, du moins la dépendance daus laquelle elles se trouvaient à l'égard de la France les tenait dans un état d'hostilité envers les Angleis, qui ne leur permirent plus la mer, et acheverent de s'emparcr des établissements d'outre-mer, où les Hollandais avaient trouvé jusqu'alors des sources si abondantes de richesse. Leurs chantiers devinrent déscrts. leurs ports se fermèrent; et si les Infractions que le roi Louis tolérait eu système continental procurèrent un bien-être momentane à la Hollande, l'incorporation de ce revaume à l'empire ne tarda pas à mettre un terme de cette prosperité fugitive... Des l'année 1795 la guerre s'éloi-

gna des frontières, pour n'y reparaitre que dix huit ans plus tard. Les traites de Bale et de Campo-Formio interviennent bientôt apres : l'Europe semble vouloir respirer. Dans le même temps les savants et les industriels, autrefois isolés les uns des autres, réunissent leurs études et leurs efforts; et la révolution industrielle commence sur le continent. Les événements politiques, une législation civile uniforme et mieux appropriée, la réorganisation complète des tribunaux, les institutions commerciales améliorées, secondent un élan industriel admirable en Belgique somme en France; mais la Belgique est le pays qui en recueille les premiers et les plus grands profits. Aux expositions nationales ouvertes à Paris en l'an IX et en l'an X, l'industrie belge figura evec éclat. Ce fut un Belge, Lievin Bauwens , qui fut le premier importateur en France des machines à filer le

coton : ce fut sur le sol même de la Belgique que Napoléon rendit le fameux decret du 7 mai 1810, qui assurait une récompense d'un million à l'inventeur, de quelque nation qu'il pût être, de la meilleure machine propre à filer le lin. En l'an XIII, comprenant la haute impor-tance de la position d'Anvers sur l'Escant, il avait décrété la construction des bassins et des chantiers maritimes de ceport; l'amélioration des ports d'Ostende, de Nienport et de Blankenberg: la construction d'une ville nouvelle à la Tête de Flandre ; la création d'une fonderie de canons à Liége; l'ouverture du canal du Nord, qui devait joindre l'Escaut au Rhin; l'ouverture du canal de Saint-Quentin, pour unir l'Escaut à la Seine; puis entin, l'ouverture du canal de Bruxelles à Charleroi, qui devait préparer un jour la jonction de l'Oise à l'Es-

Dans aucun de ses actes la politque impériale ne voulut se soumettre à la dectrine des modernes économistes, qui repouse tout eintercente de la competit de la comme de la les montes de la comme de la comme de les monieres dans l'industrie pour la faire prospèrer i cependant il n'écalt en rien partisan de la routine. Pour la politique à l'egard des manufacsar politique à l'egard des manufactes de la comme de la contine de la comme de Anglais; il exagéra le mode d'encouragement suiv par Collert.

Le système continental donna lieu en Belgique au développement de plusieurs industries nouvelles : à la culture de la garance pour remplacer la cochenille, à celle de la betterave pour remplacer le sucre à canne. Le temps pendant lequel il dura fut une époque de prospérité commerciale pour les provinces belges. Les débouchés du nouveau monde étaient fermés; mais le marché de la France et celui du continent occidental furent ouverts à la Belgique, et elle y trouva un placement tellement facile, tellement abondant, que sa production ne fut limitée que par

ses moyens de produire. Verviers par la fabrication de ses draps; Gand par la filature, le tissage et les impressions des étoffes de coton ; tout le reste de la Flandre par la fabrication de toiles de lin; Tournai par ses tapis, ses porcelaines et sa bonneterie; Stavelot, Bruges et Namur par leurs tanneries, virent se for-mer alors de grandes fortunes. Le bien-être rejaillissait ensuite sur les campagnes. L'industrie du fer, souffrante sous l'administration espagnole, peu active sous l'administration autrichienne, se ranima; les fers du Luxembourg étaient consommés par les fabriques d'arines de Charleville; ceux de Liège et de Charleroi trouvaient leur emploi dans les arsenaux que le gouvernement avait formés à Liège et à Anvers, et où régnait la plus grande activité. La tannerie de Stavelot, de Bruges et de Namur trouvait, dans les besoins sans cesse renaissants de l'armée, une demande assurée et une vente avantageuse. Cette prospérité, il faut le dire, ne fut pent-être pas tout à fait générale. Pour Bruxelles, rien ne put compenser les ressources que versait dans son sein la présence constante d'une administration centrale. Elle vécut, à cette époque, sur la fabrication des dentelles et la construction des voitures. La ville de Liége fut contrariée, pour la fabrication des armes à feu, par le monopole imperial des armes de guerre; mais la création d'un immense arsenal militaire, qui date de l'an XI, lui servit de compensation. La marine marchande eut contre elle les évenements ; elle ne se releva pas. La grande pêche ne reprit pas davantage la position qu'elle avait eue auciennement. Anvers était le seul port où, depuis 1803, il se manifestat une grande activité. grace à l'idée que Napoleon concut d'en faire un vaste chantier pour la marine militaire. Deux bassins, destinés à contenir l'un douze, l'autre quarante vaisseaux de ligne, y furent entièrement terminés en 1811. En 1805, on avait déjà lancé deux corvettes et une frégate. En 1807, on comptait dix vaisseaux de ligne en construction; en 1813, trente bâtiments de guerre environ avaient été mis à fluid dans ce port; et il y avait sur les cales quatorze vaisseaux de ligne.

L'empire français, en tombant, ne rendit que pour un moment bien court la Belgique à elle-même. Sans avoir été consultée, elle fut réunie à la Hollande. Dans cette combinaison politique, la grandeur et l'harmonie des proportious extérieures frappérent les yeux tout d'abord, et les défectuosités fondamentales ne furent pas aperçues. Deux nations habiles, l'une dans le commerce et la marine, l'autre dans l'industrie agricole et manufacturière, étaient réunies ; elles allaient s'appuyer sur des possessions coloniales riches en territoire, en population et en produits de toute espèce. On composait un ensemble de quinze millions de consomulateurs. A la première vue, il y avait assez de ressources dans la formation d'un pareil marché pour faire oublier à la Belgique les pertes que lui causait sa separation du marché français. On ne pouvait mieux mettre à la portée des armateurs de la Hollande les éléments des cargaisons par lesquelles ils devaient promptement renouer des rapports avec les possessions orientales que la paix leur avait rendues. Malheureusement, de ces circonstances mêmes, qui semblaient destinées à être une cause de rapprochement, un gage d'union, sortirent bientôt des sujets de défiance et de discorde. Les Hollandais et les Belges, précisément parce qu'ils étaient les uns commercants, les autres manufacturiers et agricoles, ne purent parveuir à s'entendre. Des le debut, des divisions d'intérêt éclatérent; une grande jalousie tint de part et d'autre les esprits en défiance; une prévention marquée accueillit tous les actes de la nouvelle administration. Il v a la un phénomène étrange en apparence, mais qui, expliqué par l'histoire, devient tout aussitot un fait ordinaire et naturel. La diplomatie n'avait tenu

compte ni d'une rivalité de situation. résultant de la topographie des lieux. ni d'une incompatibilité de sentiments. que deux siècles d'inimitié politique, d'oppression et de lutte commerciale avaient créée. Les Hollandais, tout en affectant de croire à leur supériorité, redoutaient un état de choses qui, pour le commerce, plaçait les Belges sur une ligne égale; les Belges, de leur côté, ue pouvaient croire à la sincère fraternité de ceux qui leur avaient imposé les traités de 1648 et de 1715, et qui avaient ruiné les travaux du canal de jonction de la Meuse au Rhin : ils voyaient done s'ouvrir pour eux une nouvelle ère d'oppression.

Dès la chute de l'empire , l'industrie belge se trouva en concurrence avec celle del'Angleterre, sans aucune transition et dans des conditions trèsinégales : elle exprima ses alarmes. Pour la rassurer, le prince d'Orange, en prenant possession des provinces belges, déclara, par sa proclamation du 1º août 1814, que son intention était d'encourager l'agriculture. le commerce et tous les genres d'iudustrie. Malheureusement les effets de cette bonne volonté se firent attendre longtemps. La Hollande, peu ou pas industrielle, se vovait à regret limitée à la Belgique pour se pourvoir de produits destinés à l'exportation. Aussi les mesures prises en 1814, en 1815 et pendant la plus grande partie de 1816, pour la conservation des intérêts, ne sont pas nombreuses. La concurrence anglaise était toujours présente. Les fabricants de coton de Gand s'en plaignirent : on les renvoya au prochain tarif de douanes qui serait publié. Ce tarif parut le 3 octobre 1816. Il faisait un pas vers la protection industrielle, dont alors plus que jamais les peu-ples du continent, à l'exemple de la politique anglaise, éprouvaient le besoin. Mais si pour quelques articles l'intention protectrice du législateur était évidente, pour d'autres elle pa-rut trop timide. Cette inégalité provoqua des murmures. La Hollande y fut favorisée d'une manière très-partiale, tandis que la protection accor-

dée aux fabrications belges y fut presque insensible. Porce par les plaintes qui ne cessaient de devenir de plus en plus pressantes en Belgique, le gouvernement prit enfin, de 1822 à 1823, des mesures plus décisives pour relever l'industrie. Le tarif des douanes est révisé, le système de navigation amélioré; un fonds spécial est affecté à la création des branches d'industrie qui manquaient au pays; une société est créée pour les manufactures, une autre pour aider le commerce; plusieurs expositions d'industrie ont lieu; des récoinpenses sont décernées, de grands travaux entrepris. Mais ce fonds spécial. appelé par dérision le million Merlin, parce que, semblable à l'enchanteur de ce nom, il devait créer de nouvelles branches d'industrie, donna bientôt lieu aux plus grands abus. S'il servit quelquefois à protéger des établissements qui méritaient des secours, il servit aussi à susciter souvent des concurrences inopportunes; même il arriva fréquemment que les secours profiterent à l'ignorance et à l'intrigue. Jusqu'en 1822 la Belgique n'avait point possedé de banque d'escompte, dont le besoin s'était cependant déjà fait sentir sous l'administration autrichienne et sous Napoléon. Celle d'Amsterdam, fondée en 1814, au capital de dix millions de florins, était la seule qu'il y eut dans les Pays-Bas; mais elle opérait en Hollande, et ne pouvait guère faire sentir son influence dans les provinces belges. Il en fut donc créé une à Bruxelles, au capital de cinquante millions de florins : elle prit le nom de Société générale. Bientot elle obtint pour complément la Société de commerce, destinée à agrandir et à multiplier les débouchés au dehors, en facilitant les exportations. La Société de connuerce fut constituée au capital detrente-sept millions de florins, et eut la ville de la Have pour siège principal, avec autorisation d'établir des agents dans les principales places de commerce. Dans la position où était le gouvernement du royaume des Pays-Bas, entre deux nations réciprognement jalonses et déflantes.

il arriva rarement qu'il prit une mesure qui ne portât pas ombrage à l'une ou à l'autre, qui n'excitat pas de doubles murmures. Tel fut le sort de l'érection de la Société de commerce, En Hollande, le grand commercene voulut y voir qu'une concurrence redoutable qui lui était suscitée. En Belgique, et notamment à Anvers, on se plaignait de ce que les principaux retours de la Société eussent lieu dans les ports dépendant des provinces septentrionales. On avait remarqué aussi que, sur les vingt-six commissaires, qui composaient, outre les cinq directeurs, l'administration de la Société, quinze appartenaient au commerce du nord, onze seulement au commerce du midi; et l'on en tirait une concluzion déia bien des fois répétée, que la Hollande aspirait à conserver, dans le maniement général des affaires du pays, une suprématie que ne lui méritaient nil'importance de son territoire,

ni le chiffre de sa population. Dès la formation du royaume des Pays-Bas, la Hollande avait vu de mauvais œil la liberté de l'Escaut. Aussi, pour entraver le commerce d'Anvers , on avait essayé d'établir sur ce fleuve un droit de toll pour les navires venant de la mer dans le port. Mais on renonca bientôt à cette mesure vexatoire, pour donner, d'une autre facon, earrière à la jalousie qu'inspirait la position de la Belgique. On s'opposa formellement à la reprise des travaux du eanal du Nord; on dressa des règlements sur la pêche, qui faisaient obstacle aux procédés pratiqués en Belgique. Une différence dans la manière de jauger les liquides établissait pour les acheteurs du midi une différence de huit'à dix pour cent. Puis encore on admit dans le service de la douane une tolérance telle, que plusieurs articles, prohibés à la sortie, purent notoirement sortir sans difficulté par les ports de Hollande, et que d'autres articles, trop charges de droits à l'entrée, y

purent être facilement introduits. Cependant, à compter de 1823, l'importance des mesures utiles, des mesures franchement protectrices, et concues dans l'intérêt du plus grand nombre, l'emporta. Leur efficacité ne fut pas douteuse. On s'attacha à vivifier les exploitations des mines de houille, l'extraction des minerais, la préparation des métaux, la construction des mécaniques; on il t quelque eltose pour l'agriculture; on seconda les exportations : de larges débouchés furent ouverts et à peu près exclusivement réservés aux produits nationaux. Les fautes on les injustices des huit premières années de ce gouvernement cussent été promptement oubliées ou réparées, si, dans le moment niême où il s'efforcait d'accorder une satisfaction éclatante aux intérêts matériels. il n'eût presque aussitôt soulevé contre lui une série de griefs puisés dans une mauvaise répartition des impôts, dans une gestion financière equivoque, et, ce qui était plus grave encore, dans le froissement du sentiment national.

Bien que des avantages de toute nature eussent été réservés à la Hollande, et qu'elle se développà de nouveau en richesse et en puissance, les principales villes des provinces belges, et notamment Bruxelles, Gand, Liége et Anvers, retrouvèrent peu à peu leur éclat. A Gand, les manufactures pour la filature, le tissage et les impressions d'étoffes de coton, puis les opérations maritimes; à Bruxelles, toutes les industries de mode et de luxe : à Liége, la transformation multipliée des métaux; à Anvers, le transit avec l'Allemagne, le commerce avec les possessions des Indes orientales, répandirent l'aisance et accrurent la population.

Sur ces entrefaites, la révolution dela esta en 1830. Elle jeta nécessairement une grande perturbation dans les aflaires, en fermant à l'industrie beige des marchés qu'elle avait exploites junqu'alors, et que le déchirement opér dans le royaune des Pays-Bas devait leur fermer désormàs. Si les organes du grand négoce hollandais out pris pour devise, « La liberté du comnerce, et point de traités; » alla Illorde peut unistenant rhoisir plus l'almé peut unistenant rhoisir plus

librement les marchés de production les plus avantageux, et servir d'intermédiaire entre eux et les lieux de consommation; la Belgique n'a besoin que de mesures protectrices pour se conserver d'abord le marché intérieur et le travail, ensuite pour trouver des débouchés où elle puisse éconler les produits de son industrie. si riche et si avancée. Dans le but de relier l'Escaut au Rhin autrement que par le canal du Nord, le gonvernement belge concut en 1834 l'idée d'établir une ligne de chemins de fer partant d'Anvers et aboutissant à la frontière de la Prusse, dans la direction de Cologne. De l'idée d'une simple ligne on arriva à celle d'un système complet qui fut entrepris aussitôt, et qui se trouve presque entièrement terminé à l'heure qu'il est. La grande artère part d'Anvers, et se dirige par Malines, Louvain, Tirlemont et Liège, vers la frontière allemande. Une deuxième artère part de Bruxelles, traverse Hal, Braine-le-Comte, Soignies et Mons, pour gagner la frontière française à Quiévrain, et courir vers Valenciennes. Une troisième s'étend d'Anvers vers Ostende par Termonde, Gand et Bruges, Celleel lance une ligne de Gand sur Courtrai, et de la vers la frontière de France, dans la direction de Lille. Enfin, d'autres embranchements sont destinés à relier diverses villes à ce système, de manière à établir sur tous les points du royaume les communications les plus promptes et les plus faciles.

La Hollande, toute sillonnée qu'elle est de canaux, se mit aussi, en 1838, à se construire des chemins de fer. Elle en possède un d'Amsterdam à Haarlem; elle en construit un autre d'Amsterdam à la frontière de Prusse, par Utrecht et Arnhein, avec un embranchement d'Utrecht à Rotterdam.

### INSTRUCTION PUBLIQUE.

La culture intellectuelle a toujours été grandement favorisée en Hollande : aussi y est-elle très-développée. L'enseignement supérieur y est aussi florissant que solide. Le pays possède trois universités, établies à Leyden, à Utrecht et à Groningue. Toutes trois, et surtout la première, occupent un rang fort distingué parmi les établissements universitaires de l'Europe, pour l'étude des langues, des sciences naturelles et des sciences historiques. Le nombre total des élèves s'élevait, en 1831, à mille six cent vingt-quatre; en 1834, à mille cinq cent quatrevingt-dix-sept; en janvier 1840, à mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf. Ainsi, la population de la Hollande s'élevant d'après le dernier recensement, celui de 1837, à deux millions einq cent cinquante-sept mille habitants, le pays présente, sur environ mille huit cent vingt et une âmes, un élève qui se livre aux études supérieures. Plus de la moitié de la population académique se trouve à l'université de Levden; un tiers fréquente Utrecht, et un sixième Groningue. Un tiers se livre à l'étude de la théologie, un tiers à celle de la jurisprudence; quatre quinzièmes s'adonnent à la médecine et à la chirurgie, et un quinzième à la philologie, à la philosophile et aux mathématiques.

Comme institutions préparatoires aux téudes universitaires, il y a soitante-deux écoles latines, outre le grand Athenée d'Ansertéan, auquel se tholoige protestante. Les grandes cooles de Francker et de Deventer portent également le nom d'athèniex. Le nombre des éleves qui se préparaient dans les étublissements aux de mille trois cent quinze; en 1834 de mille deux cent quarante-cineg, en 1837, de mille deux cent quinze; en 1834, de mille deux cent quinze; en 1834 de m

cinq.
L'enseignement élémentaire et primaire est très-soigné par le gouverne-

maire est très-soigné par le gouvernement. La Hollande, outre le Limbourg et le Luxembourg, comptait, en 1835, deux mille cent quatre-vingtdix écoles primaires, que fréquentaient trois ceut quatre mille quatre cent cinquante-neut élèves, dont cent soixante treize mille cinq cent soixante-dix-luit gareous et cent trente mille huit cent quatre-vingt-une filles, c'est-à-dire un élève sur huit âmes de la population totale du pays, à cette époque. Les Juifs avaient en outre vingt-quatre écoles, fréquentées par deux mille élèves.

En Belgique, l'enseignement n'a pas encore eu le temps de se développer dans une voie nationale. De même que la littérature, dans ce pays, se nourrit presque exclusivement des éléments intellectuels que lui fournissent les nations voisines, l'enseignement, bien qu'il soit depuis quelque temps dans une voie de progrès, a, depuis le commencement de ce siècle, subi tour à tour les influences étrangères de la France, de l'Allemagne et de la Hollande, Aujourd'hui le royaume possède deux universités du gouvernement, à Gand et à Liége, et deux universités libres, à Bruxelles et à Louvain. Ces quatre établissements étaient fréquentes, en 1838, par mille à onze cents élèves. L'année académique de 1839 à 1840 a donné ofliciellement les chiffres de mille cinq cent soixante-dix, dont trois cent quatrevingt-seize à Gand, trois cent trente et un à Liége, quatre cent quatrevingt-neuf à Louvain, et trois cent cinquante-quatre à Bruxelles. Par conséquent, en acceptant comme exact ce chiffre, qui est regarde comme fort exagéré, et en fixant la population à quatre millions soixante-quatre mille habitants, il y aurait, sur deux mille six cents âmes, un élève qui se livre aux études supérieures.

Outre ces grandes institutions, on compte dans le royaume cinquantaluit athénées et collègee, dont vingt et un reçoivent des subsides de l'État, et dont trente-sept obtiennent des subsides des communes. Ils sont fréquentés par sit à sept mille cières. Effin le pays posséel un grand nombre d'autres institutions, consacres a entreprises particulières, dont le plus grand nambre sont dues et appartiennent au clergé.

L'état des établissements d'instruction primaire offrait, au 31 déeembre 1840, les résultats suivants ; il y avait cling mille cent quatre-vingtneut écoles privées, ou pourvus de subsides des communes ou du trésor publie; elles étaient fréquentées par quâtre cent cinquante-trois mille trois cent quatre-vingt-un élèves, dont deux cent quarnet-trois mille neuf cents garçons et deux cent neuf mille quatre cent quatre-vingt-une filles; par conséquent il y avait à peu pres un élève sur neuf mes.

L'athénée d'Amsterdam possède une riche bibliothèque, un jardin hotanique, un cabinet d'anatomie; il est monté sur le pied d'une université. Il y a dans la même ville une geademie royale des beauvarts, où l'on enseigne la peinture, la sculpture, Farchiecture, la gravure et la persective. L'école militaire hollandaisc est établie à brêda, et l'école de marine dans

le port de Medenblik. La Belgique possède, outre les établissements que nous venons d'enumérer, une académie royaledes beauxarts à Anvers, une école royale de gravure, un observatoire royal, un conservatoire de musique, une école vétérinaire et une école militaire, à Bruxelles. A l'université de Liége est adjointe une école des mines, à celle de Gand une école de genie civil, et à l'académie d'Anvers une école de construction maritime. Enfin, dans la plupart des autres villes du royaume se trouvent, soit des écoles de dessin, soit des académies de peinture. A Gand et à Liége il y a un conservatoire de musique, monté sur une échelle moins vaste que celui de Bruxelles, mais où l'enseignement est cependant fort solide.

#### ABMEE.

Avant l'exécution des traités des vingt-quatre articles, le contingent de l'armée beige, sur pied de guerre, était de cent dix mille hommes, et celui de la levée de la mille, de douze mille homnes. Pour 1841, le nombre d'hommes à tenir sous les drapeaux a été fixé à un maximum de quatre-vingt mille

BEIGIOUE ET HOLLANDE.

hommes, et le contingent à fournir par la milice, à dix mille hommes. Voici comment, d'après la nouvelle organisatiou de 1837, l'armée est constituée. Elle se compose de douze regiments d'infantcrie de ligne, de trois regiments de chasseurs, et d'un regiment de grenadiers. La cavalerie est divisée en sept régiments, dont deux de cuirassiers, deux de lanciers, deux de chasseurs, et un de guides. L'état-major de ces deux armes compte huit généraux de division, dix-neul généraux de brigade, trente et un colonels, quatre lieutenants colonels, six majors et quatorze capitaines. L'artillerie est composée de trois régiments, et son état-major compte un général de brigade, deux colonels, neuf lieutenants colonels et douze majors. Le génie a un général de brigade, sept colonels et lieutenants-colonels, et trente-cinq officiers inférieurs, outre un bataillon de sapeursmineurs.

Quant à la marine militaire belge, elle est encore à sa naissance, la Hollande ayant gardé, seule, les forces maritimes du ci-devant rovanme des Pays-Bas. Jusqu'à ce jour la Belgique ne possede qu'une flottille de quinze bâtiments légers, qui stationnent à Anvers et à Ostende, savoir : une goëlette armée de dix pièces. deux brigantins armés chacun de buit pièces, quatre cannonières-goëlettes de sept pieces, et huit canonnières-chaloupes de cinq pièces. Leur service consiste principalement dans le pilotage sur l'Escaut, dans la surveillance des navires placés en guarantaine au fort Sainte-Marie, et dans la protection et la surveillance des pêcheurs maritimes belges, dont le nombre est de huit cents.

L'état de guerre que maintenait la Hollande avant la conclusion de la paix, en 1839, était tel, que le chiffre de l'armée a élevait à trois et demi pour cent de la population. Depuis la signature du traité qui consacre la division de l'ancien royaume des Pays-Bas, le gouvernement bollandais donna, en juillet 1839, une organisation nou-

velle a son armée. Son infanterie se eompose de douze régiments de ligne, d'un régiment de grenadiers et de deux bataillons de chasseurs. Cette arme possède un état-major général, et un eorps d'officiers qui compte seize lieutenants généraux, quarante généraux majors, eent vingt-deux offleiers d'état-major, deux cent cinquante-quatre eapitaines et neuf cent dix lieutenants. La cavalerie, composée de trois régiments de cuirassiers, d'un régiment de lanciers, de deux régiments de dragons et d'un régiment de hussards, fut divisée en deux brigades, l'une de grosse cavalerie, l'autre de cavalerle légère. Elle a un corps d'officiers qui comprend un lieutenant général, deux généranx majors, trente-six officiers d'étatmajor, soixante-neuf capitaines et cent cinquante-neuf lieutenants. L'artillerie fut constituée en une brigade, avec un corps d'offleiers de huit généraux, de trente-six officiers d'état-major, et de trois eent guarantecing capitaines et lieutenants. Le génie se compose de vingt-deux offieiers d'état-major et de cent sent officiers inférieurs, et le corps des sapeurs et mineurs, de trois officiers d'état-major et de trente-neuf officiers inférieurs. Le chiffre total de l'armée, sous-officiers et soldats, fut fixé à quarante-deux mille quatre cents

hommes. Après la séparation de la Belgique et de la Hollande en 1830, la flotte des Pays-Bas se composait de neuf vaisseaux de ligne, de vingt-trois frégates, de dix-sept eorvettes, de quatorze brieks, de deux bateaux à vapeur, et d'un bâtiment d'exercice. En décembre 1839, le nombre des vaisseaux de ligne s'élevait à donze, portant chaeun de soivante-quatre à quatre-vingt-quatre bouehes à feu ; celui des frégates, à vingt-quatre, chacune de trente-deux à soixante eanons; celui des corvettes et des bricks, à quarante-quatre, chacun de sept à vingthuit eanons; celuides bateaux à vapeur, à cinq : de manière que la flotte comptait soivante dix-sept gros bâtunents,

armés de deux mille six cent vingtneuf bouches à fen. En outre, elle comprenait cent trois chaloupes canonnières, parmi lesquelles dix bombardes, armées chacune de trois canons et d'un mortier. Cependant il ne se trouvait pas même la moitié de cette force maritime en activité de service, savoir, neuf frégates, sept convettes, quatre grands bricks, deux petits bricks, trois bateaux a vapeur armes chacun de buit canous, et treize chaloupes canonnières. Tous ees bâtiments réunis étaient montés par quatre mille sept cent quatre-vingt-treize hommes d'équipage. L'état-major de la marine se composait, en décembre 1839, d'un amiral, de trois viceamiranx, de six contre-amiraux e de dix-huit espitaines, de quarante et un capitaines-lieutenants, de quatrevingt-quatre lieutenants de première elasse, de cent soixante-quatorze lieutenants de deuxième classe, et de soixante-dix-sept aspirants de marine.

### FINANCES, DETTE PUBLIQUE.

La situation financière des Pays-Bas a été, pendant longtemps, une des plus obscures qu'il y eût dans aueun pays de l'Europe. La dette de ce royaume était composée de tant d'eléments divers, que l'œil le plus exercé ne reussissait pas à v voir clair. Le système d'administration des finanes, tel qu'il fut érigé en principe par la loi fondamentale, et qu'il fut organisé par les règlements postérieurs. permettait de dérober au contrôle public une grande partie des points les plus importants, et laissait au gouvernement la facilité d'entreprendre les opérations les plus graves. sans qu'il fût tenu par aucune loi de rendre des comptes detaillés et réguliers. La récente modification de la loi foudamentale en Hollande a mis un terme à tout ce mystère, par l'établissement d'une cour des comptes.

Si la dette du royaume des Pays-Bas avait atteint un chiffre prodigieux pour un État aussi petit, ce n'était pas seulement aux charges

doormes que la Hollande avait eues à supporter par les guerres, par les contributions, par des subsides de toute nature : la faute en avait aussi été au déplorable système que ce pays a toujours pratiqué, en escomptant l'avenir pour faire face aux besoins du moment, en contractant emprunt sur empraut, et en poussant le crédit publie jusqu'à ses dernières limites. Ce système est ancien en Hollande; et c'est grace à lui qu'en 1814, au moment on les Provinces-Unies reconquirent leur liberté, il ne se trouva dans les caisses de l'État que trois cent mille florins, tandis que la dette inserite s'élevait à deux milliards deux cent soixante-quatre millions de florins. Les intérêts de cette delte ne se trouvaient pas, il est vrai, établis au même tanx; ils variaient de un et demi à six pour cent. L'empereur Napoléon l'avait, de sa seule autorité, réduite au tiers. Mais elle fut rétablie sur l'aucien pied par le roi Guillaume, et divisée en dette active et en dette différée. La première s'élevait au capital de cinq cent soixante-treize millions cent cinquante-quatre mille cinq cent trente florins, à deux et demi pour cent; la seconde formait un capital de un milliard cent quarantesix millions, trois cent sept mille soixante et un florins, qui ne portait point d'intérêt, mais dont quatre millions, tous les ans, devaient être convertis en dette active.

Au moment de la création du royaume des Pays-Bas, c'est-à-dire après que les provinces belges eurent été réunies à la Hollande, les intérêts annuels de la dette s'élevaient à quatorze millions et demi de florias. Depuis 1815 jusqu'en 1830, une série d'emprunts furent contractés; et au bout de ces guinze années, passées dans la paix la plus profonde, les intérêts annuels, auxquels le pays eut à faire face, ctaient montes à dix-neul millions de florins, En 1815, la Belgique n'était entrée ilans cette masse que pour la dette belge, qui comportait deux cent quatre-vingt-deux mille sept eent dixneuf florius d'intérêts annuels, et pour la dette austro-belge, qui s'élevait à un intérêt annuel de quatre cent trois mille six cent dix florins.

L'état de guerre dans lequel la Hollande se tint depuis 1830 jusqu'en 1839 donna lieu à de nouveaux emprunts; de sorte que la dette active. qui en 1830 s'élevait à six cent quatre-vingt-quatre millions six cent dix mille six cent quatre-vingts florins à deux et demi pour cent, c'està-dire à un intérêt de dix-neuf millions six cent quinze mille deux cent soixante-sept florins, se trouva, en 1839, augmentée de ceut quatrevingt-dix-sept millions deux cent einquante-sept mille neuf cents florius, qui, empruntés à cinq pour cent, reclament un intérêt annuel de neuf millions huit cent soixante deux mille huit cent quatre-vingtquinze florins. Les colonies hollandaises sont grevées de la plupart des emprunts contractés depuis 1830. En 1839, elles étaient chargées d'un capital de deux cent cinquante-huit millions quatre cent quatre-vingtonze mille cent florins, exigeant un intérêt annuel de neuf millions cent cinquante mille florins. On a de la peine à comprendre comment un pays qui ne compte pas trois millions d'habitants peut faire face à des charges si enormes. Il est vrai que le crédit de la mère patrie se trouve assuré pour le moment, les colonies servant de gage à une grande partie de la dette nationale, et ces riches établissements étant susceptibles encore de vastes améliorations. Mais pour qu'il reste assuré, il lui faut des siècles de paix; car, outre l'intérêt annuel de près de vingt et un millions de francs que porte la dette coloniale, et l'intérêt de quarante et un millions et demi de francs auquel la Hollande elle-même doit faire face, il lui reste à pourvoir à ses propres dépenses, qui sont fort élevées.

La Belgique ne paye annuellement que vingt-einq millions et demi de francs de dette; c'est une moyenne d'environ six francs par labitant, tandis que la moyenne est en France de huit francs, en Hollande de vingtcing francs, et en Angleterre de treute francs. Dans le chiffr de la dette, tel que nous venons de l'indiquer, est comprise la rente annuelle de dir millons cing ent quatre-ringt-deux mille francs que le gouvernement belge paye au gouvernement hollandais, pour la part qui, par le traité de 1839, a été mise à sa charge dans l'ancienne dette du royaume des Pays-Bas.

### SITUATION GEOGRAPHIOUS.

La Belgique s'étend entre la France. la confederation germanique, la Prusse, la Hollande, et la mer du Nord. Le développement de ses frontières, depuis le traité du 19 avril 1839, est de neuf cent quatre-vingtun mille mètres, ou de cent quatre vingt-seize lieues et deux cinquièmes. Sa superficie embrasse deux millions neuf cent quarante-deux mille cinq cent soixante-quatorze hectares, ou onze cent soixante-dix-sept lieues. Dans son aspect général, le pays est très-varié, riant et fertile. Il n'offre point de montagnes proprement dites; mais les Ardennes y projettent leurs rameaux le long de la Meuse, et forment, à l'est, un pays de collines et de hauteurs boisées et métallifères, dont les plateaux n'ont pas deux cents mètres d'élévation au-dessus de la mer. Dans le sud-est règne une chaîne de collines arrondies, qui se lie pareillement aux Ardennes, et va d'Audenarde à Maestricht, en séparant la Sambre de l'Escaut. Une autre ramification des Ardennes couvre la partie la plus méridionale du royaume. Les plus hauts sommets dépassent rarement six cent cinquante mètres. Le reste du terrain, au nord-ouest, se termine par des plaines qui s'étendent jusqu'aux bords de la mer. Les côtes sont généralement basses, et relevées en dunes; en plusieurs endroits elles sont garanties par des digues contre l'envahissement de la mer. Le terrain de la Belgique, composé d'argile et de sable, que l'on combine

en différentes proportions, est d'une grande fertilite. Dans la partie septentrionale se trouvent les terres les plus productives; elles sont en général sablonneuses. Celles qui sont purement argileuses dominent principalement dans les polders, terrains d'alluvion entoures de digues, et rendus susceptibles de culture. Les simples alluvions, qui ne sont pas encore parvenues au degré de maturité nécessaire pour les entourer de digues et les convertir en terres labourables, s'appellent schoores, et produisent une herbe fine que paissent les moutons. Une partie des champs le mieux cultivés de la Flandre, et toute la lisière de l'Escaut, sont des terres alluviales. La partie méridionale de la Belgique renferme beaucoup de terrains pierreux et fertiles. Les terres arrosées par la Meuse sont couvertes d'une couche formée du dépôt successif de matières charriées par les débordements, ce qui les rend très-propres à la végétation. La contrée appelée la Hesbaie est une des plus favorables à la culture des plantes céréales et oléagineuses. Dans les parties agricoles de la Belgique, les qualités du sol donnent à ses produits une assez haute valeur; et il est vrai de dire que, sous le rapport de la science agronomique, la culture ne laisse rien à désirer. La plaine la plus étendue est la Campine, entre l'Escaut et la Meuse; elle borde la frontière hollandaise à peu près dans toute son étendue, et a beaucoup de bruyères, avec de vastes marais et des étangs. De la Meuse à la mer, s'ouvrent des vallées couvertes des plus abondantes moissons et des plus gras pâturages, presque tous naturels. Nulle contrée de l'Europe ne surpasse la richesse de la Flandre. Surtout dans le sud, la

fertilité du territoire est très-variée. Deux grands fleuves arrosent la Belgique: la Meuse et l'Escaut, qui, grossis d'une multitude de courants subolternes, vont se jeter dans la mer du Nord. C'est sur la Meuse que s'élève, pres de Maestricht, le plateau de Saint-Pierre, sons lequel sont

creusées les célèbres Cryptes de ce nom. La petite rivière de Lesse, qui arrose une partie de la province de Luxembourg et de la province de Namur, s'engouffre, dans cette dernière, au village de Han, dans une montagne calcaire, pour ne reparaître qu'à un quart de lieue plus bas, après avoir décrit d'immenses détours souterrains. Cette grotte, que les voyageurs ne manquent pas d'explorer, est enrichie des plus belles et des plus curieuses pétrifications. Une autre rivière, l'Ourthe, a creusé à Tilf, un peu audessus de Liége, une autre grotte plus dangereuse à visiter, mais non moins remarquable par les stalagmites et les stalactites dont elle est peuplée. Parmi les sources minérales que pos-sède la Belgique, les plus célèbres sont celles de Spa, qui sont visitées tous les ans par un grand nombre d'étrangers

La Hollande est bornée au nord età l'ouest par la mer du Nord, à l'est par la Prusse, et au sud par la Belgique. Elle comprend cinq cent trentequatre lieues carrées, et compte une population d'environ trois millions d'habitants. Elle est arrosée par la Meuse et le Rhin, et par une inlinité de rivières moins importantes, et de canaux qui sillonnent le pays dans tous les sens, et établissent une communication entre presque toutes les villes, les bourgs et les villages. Cc sol est en grande partie bas et marécageux. Les provinces de Gueldre, d'Utrecht et d'Over-Yssel sont les plus élevées. Les autres passent pour la partie la plus basse de l'Europe. Dans beaucoup d'endroits la terre est une conquête faite sur la mer; et souyent, au milieu d'un hras de met ou de fleuve, on montre au voyageur

étonné la place où des villages et des populations entieres existaient autrefois. Ce n'est qu'à force de persévérance et de courage, et par une lutte de tous les jours, que les Hollandais parviennent à conserver une partie de leur territoire contre les attaques incessantes de la mer du Nord. La Hollande est entrecoupée par un grand nombre de golfes, de lacs et de marais, dont plusieurs se trouvent tellement mélés avec les eaux courantes, qu'on ne pourrait les reconnattre, si l'on n'avait conservé la tradition des anciennes terres que ces laes couvrent aujourd'hul. Leur étendue s'accroît tous les jours, soit par les inondations, soit par la fouille des tourbes, dont les habitants font leur principal chauffage. Le golfe le plus considérable est le Zuyderzée. Le lac de Haarlem, qui a douze lieues de circonférence, a été formé par les eaux du Rhin, que les sables de son embouchure ont fait refluer dans les marais environnants. On s'occupe aujourd'hui de le dessécher. L'agriculture de la Hollande consiste presque uniquement dans la culture des prairies et du jardinage, qui est parvenu à un haut degré de perfection, et qui donne des produits considérables. On y cultive peu de froment, et la récolte qui en provient suffirait à peine pour nourrir le douzième des habitants, si l'on n'y suppléait par la pomme de terre, qui se plait dans plusieurs cantons de la Gueldre et dans toute la Zéclande, et par le sarrasin ou blé noir, le riz, et le gruau. L'horticulture est fort en honneur en Hollande, et y est parvenue à un degré de perfection vraiment surprenant. On sait que Haarlem est célèbre pour la culture des tulipes et des jacinthes.

# EXPLICATION DES PLANCHES

## CONTENUES DANS CE VOLUME

No L - PORTRAIT DE L'AMIRAL TROMP. -Martin Trompt, fils d'terbert Tromp', capitaine de frégale, na juit à la Brielle eu 1597. Fait prisonnier, a l'âge de ouze aus, par un forban anglais, après une lutté acharnée qui eut lieu sur la côte de Guiace, et dans laquelle son père fut tue, il fut réduit à servir le vainqueur, en qualité ile mousse, pendant denx aus et demi. Rentré dans sa patrie, il élait en 1622 lieutenant de vaisseau, et obtint en 1625 le commandement d'une frégate. Il se distingua dans une rencontre que la flotte hollandaise cul en 1629, près des côtes de la Flandre, avre la flotte espagnole. Pen de temps après, dégoûté du service par quelques passe droits dont il fut victime, il rentra dans la vie privée. Mais en 1637 le priuce Frédéric-Henri le créa lieutenand anairal, et lui donna le commandement d'une escadre, avec laquelle il se unt en campagne contre les Espaguols, il remporta anr esta la célèbre victoire des Dunes , le 21 octobre 1639 (voy. pag 404). Les Etats-généraux l'en récompensèrent par le don d'une chalue d'or, et le roi de France, en lui conférant le collier de l'ordre de Saint-Michel. Les campagnes de 1640 et de 1641 ne furent pas minus glorienses pour Tromp. Après l'explosion des inimities qui diviserent la Holiande el l'Angleterre à la suite de l'acte de navigation, en tast, mie carrière plus belle encore s'ouvrit pour lui : il put mesurer ses bâtiments avec ceux des Anglais. Après avoir commence la lutte avec l'amiral Robert tilake le 20 mai 1652, il le battit le 3 décembre suivant. Il se signata par les plus beaux faits d'armes et par un héroisme presque épique, dans les rencontres qui eurent lieu pendant une année tout entière entre les deux flottes. Il fut tué dans une de ces luttes le 10 août 1653, à la lauteur de Scheveningue (voy. pag. 408). Il avait été vainqueur dans trente-deux combats sur mer. On voit son mansolée dans la vicille église de Delft.

Nº II. — Porta uttue L'ambal Reyter. — Michel Ruyte' maquit à Flessingue en 1607. Il entra dans la marine comme mousse dès l'âge de onze ans , et passa successivement par les grades de majejot, de confre-majtre, de pilote et de lientenant. En 1635, il alleignit le rang de capitaine de vaisseau, Après avoir fail limit campagnes dans les Indes occidentales, il fut nonniévice-amiral, et chargé, en 1615, du commandement d'une escadre envoyée au secours des Porlugais contre les Espaguols. En 1647, il attaqua devant Sale cliiq grands consures algérieus, qu'il coula bas. Les Maures, témoins de cette lutte glorieuse, le reçurent avec enthousiasme, et l'introduisirent en triomphe dans leur ville, monté sur un cheval richement caparaconne, et menant à sa snite les capitaines vaincus. Il prit une part giorieuse aux combats que la flotie holiandaise livra à celle des Auglais, après que la guerre ent éclaté avec l'Angleterre en 1652, et se distingua partout avec l'escadre placée sous son commandement (vov. page 408]. Avant reçu, en 1655, l'onire de cisttier les Barbaresques, qui avaient insulté le pavillen hollandais. Il apéantit un grand nombre de corsaires d'Alger et de Tunis, et fit pendre le repégat Armand de Diaz, qui s'était rendu si fameux par sa cruanté. Envoyé, quatre années après, ou secour du Dauemark contre la Suède, il battit cette de nière puissance dans deux combats, et obtint du monarque danois des lettres de noblesse et une pension. A cette récompense les États-généraux joignirent le titre de vice-amiral. Après avoir été chargé de faire nne nouvelle expédition contre les Barbaresques en 1664, il recut la mission de recouvrer les possessions bollandaises sur la côte d'Afrique, que les Anglais avaient enlevées. Il reprit ces établissements, et s'empara de plusieurs colonies auglaises et d'une grande quantité de bâtiments luitauniques (voy. page 412). Ilse dirigea ensuite vers l'Amérique, et essaya de se rendre mattre de la Barbade; mais il échona dans cette tentative Les hustilités ayant éclaté ouverlement avec l'Angleterre en 1665, Ruyter fut envoye avec upe flotte confre celle do prince Ropert, et signala cette campagne par plus d'un beau fait d'armes. En 1666, il fut rejoint par l'amiral Corpeille Tromp, et attaqua les Auglais, malgré l'in-fériorité numerique de sa flotte; mais cette

tois il fut battu. L'année suivante, il prit une éclatante revancise. Il paret tout à conp à l'embouchure de la Medway et de la Tamise, rompit la chaîne qui fermalt la première de ces rivières, et, après avoir in-cendié tons les navires qui se trouvaient dans le port de Sheerness, entra dans la Tamise, où il détruisit un grand nombre de bătiments ennemis. La guerre ayant éclaté entre la France et la Hollande en 1671, Buyter fut élevé an grade de lieutenantamiral général, et place à la tête d'une flotte de soixante-douze vaisseaux. Avec ces forces il ent à tenir tête aux flottes combinées de la France et de l'Angleterre, qui ne comptaient pas moins de quatre-viugt-trois gr batiments. Les 7, 14 et 23 juin 1673, il livra bataille aux ennemis, et fit tant de prodiges de valeur, que l'amiral français, écri-vant à Colbert, lui dit qu'il voudrait avoir payé de sa vie la gloire que Ruyter venait d'acquerir. L'année suivante, il fut chargé d'une expédition contre la Martinique; mais liéchona dans cette entreprise. Au com mencement de l'année 1675, la ville de Messine, ayant seconé l'autorité de l'Esgne, se mit sous la protection de la France. De leur côté, les Espagnols demandèrent des secours à la Hollande. Ruyter fut euvoyé avec vingt-quatre bâtiments pour re-prendre Messine, déja occupée par les Fran-çais, que soutenait l'amiral Duquesne avec ane flotte de trente vaisseaux. Ruyter ayant raffié quatre navires espagnols, attaqua l'ennemi dans les caux de Catane. Dans cette rencontre, il fut blessó mortellementi le 27 mars 1676, et se réfugia dana la baie de Syracuse, où il mourut le 29 avril sui-vant. Le mausolée de cet amiral célèbre se trouve dans l'Église Neuve (Nicume Kerk), à Amsterdam.

Nº III. - (Manque. ) Voy. planche IX bis. qui remplace cette planche III.

Nº IV.—Équissa ne Suivr-Jesux ta SUXT-SEAVA, MARTACIET.—Éqüis-oppe Yon voit à ganche n'ésti à l'origine qu'un bapatistre de la collègnia de Saint-Servais. Elle fut consuit commencionent du XIII è le consuit commencionent du XIII è le le Elle et consuite commencionent du XIII è le le Elle et consuite commencionent du XIII è le le protestant, et possèle le tombem du côte protestant, et possèle le tombem du côle de la commencia de la commencia de la consuitation de que du XVI sisole. Selon la chemistre de l'étable de la consuitation de la consuitation de l'étable de

cie, su le siége épiscopal de Tongres. Les guerres et les innecedies le détrusieres et guerres et les innecedies le détrusieres et phisieurs reprises. Aussi on y resurque un bizare medange de tous les atjes d'architecture qui se sont sucception et l'aircre médange de vois et les depuis et V°s sièce jessoy'au XV°. Cet édifice est représenté ici tel qu'il était avant que sa pittoresque tour de bois ett été remplacee, en 1767, par la lourde cage de pierre qui le couranne aujourd'hunge.

- NY V.— ÉGUSS EN DELTY ET MAISON EN-PACCOUL. — LA TIIL de DeBlite distingue par le mornes siènece qui y règne, et par l'aspect rigide et froid de ses édifices. On y voit un asser grand nombre de ces maisons dont l'architecture appartient au style lunproprement appelé style expagnol. L'église qui se trouve représentée et de siène proprement appelé style expagnol. L'église qui se trouve représentée et de limposonée et n'est de l'église à saint Hippolyte. Els renferme le namoslée de l'amiral Tromp, et n'a rééliument de remarquable que sa lour.
- N° VI. TOUR DE L'ÉGLISE SAINT-MARTIN A UTRECHT. - Cette église remonte à une haute antiquité : on en rapporte la construc-tion au roi Dagobert 1st. Saint Willebrord y établit une abbave de religieux. Érigée en cathédrale peu de temps après, elle fut entièrement reconstruite en 1024 par l'évêque d'Utrechl Adelbold. Denx siècles plus tard, en 1224, elle fut rebâtie pour la seconde lois dans la forme où nous la voyons aujourd'hui : mais il n'en reste plus que la tour et le chœur, toute la nef del'église ayant été détruite par un onragan en 1674. La tour elle-même, qui a 380 pieds d'élévation, menace ruine depuis l'ouragan du 20 novembre 1836, par lequel elle a été ébranlée jusque dans ses fondements. Du sommet de ce monument, la vne s'étend sur presque toute la province de Hollande, et sur une artie de la Gueldre et du Brabant septentrional, En 1546, l'empereur Charles-Quipt célébra, dans l'église de Saint-Martin, un chapitre de la Toison d'Or.
- N° VI. ÉGUSE A LA HAYE. On trouve à la Haye an assez grand nombre d'eglises, mais sacune d'elles se mérite de l'est de l'action d'automnée de l'est de l
- Nº VIII. INTÉRIEUR DE LA VIEILLE EGLISE LUTHÉRIENNE, A AMSTERDAM. - Bien

que cette église porte déjà la qualification de visille, elle ne date cependant que du XYII° siècle. On en posa la première pierre en l'an 1632, On y voit de belles orgues, ornées d'un grand nombre de statues. Elss furent construites en 1639, et sont décorées d'enormes volets points par Philippe Tide-denormes volets points par Philippe Tide-

N°15. — BOYPET O'BOUDE AIRS LA LOO-LUIL ECIASE CIPTERIONE, A METIDAN. — La movrelle église luitièreme à Amatéria. La movrelle église luitièreme à Matéria. Viel n'est positieren que de fort put d'amnées à la vielle église. Elle sé de construite sur les plans de l'architecte Devenan. Ou y renarque aux les plans de l'architecte devanan. Ou y renarque aux les des des la compositie en l'architecte devanan. Ou y renarque aux les des la compositie en l'architecte de l'architecte de les sont doubles, et furrat construites en 1707. Elles soit ornes de plusieurs state en 1707. Elles soit ornes de plusieurs state ornes de l'architecte de l'architecte de l'architecte de solante-l'emp sièce dévisite de cast

No IX bis. - PORTRAIT DE REMBRANDY. - Rembrandt van Rhyu naquit le tá décembre 1606, près de la ville de Leyde, entre Leverdorp et Koukerk. Sou père, qui exerçalt l'état de meunier, l'envoya aux coles latines; mais la passion dominante du jeune Rembrandt le portait vers le dessin et la peinture; de sorte que la volouté de ses parents finit par céder, el il ful placé dans l'atelier de Jacques van Zwanenborg chez lequel il resta trois ans. Il eut aussi pour mattres Jacques Pinas, George van Schoten, Jean Lievensz, et Pierre Lastman. L'influence de ce dernier maître surtout se montre puissamment dans les premiers ouvrages de Rembrandt. Quand le jeune artiste fut parvenu à attirer l'attention de quelques amateurs, il alla s'établir a Amsterdam; ce fut en 1630. Deux années après, il produisit le fameux tableau si counn sous le nom de l'Amphithéatre d'anatomie, qui n'est pent-être pas le chef-d'œuvre de Rembrandt, mais qui est à conp sûr une des plus étonnantes productions que l'école hol-landaise alt fournies. Il mourut à Amsterdam en 1665. Rembrandt est un de ces noms qui dispensent d'une longue notice; ear il n'est personne qui ne connaisse cet artiste sublime, dont les peintures, portralts on tableaux d'histoire, sont d joyaux, sans lesquels aucune collection n'est joyau, sales requires a été l'objet de singu-lières calomnies, et on en a fait le hérns d'un grand nombre d'ancedotes également fausses et controuvées. Une des imputations le plus généralement accréditées qu'on ait produites contre lai, est celle d'une avarice extraonissare, et i'un amour immoniere de Ter. Four antichire ette passion, dit-on, cit-on, cit-on, dit-on, tiller un prand benétie de la tratis de setableaux, de se daciste, de se planchete de la companya de la companya de belleux, de se partir de la companya de belleux ches et que n'i varie e attisquité et de des engagements qu'i tr'ait contractes, di delleux ches et qu'in product tratisquité de partir de la companya de

N° X. — Berver a'oacters ne t'écuses ne t'écuses Coccarerates (Pérdéreère) à Nauranaux. — Cette éplice et la plus grande de touses Elle est un cureaux c'hantillon de l'architecture du XVIII sicèle, et la prenière pièrre en fat poude en 1870. Elle a cest satuatie-bail pièch de long sur granter- ingel pièrre en fat poud pièrre poude se ne 1887, et dout le volets sont penis par le Légois Geral Lairesse, La tour de cette église est fortare l'archive presentate de l'archive poude fortare l'archive la company de l'archive poude fortare l'archive la company de l'archive poude de l'archive l'

Now Nicl XII. — Hortz, so waza na Azaziana, — Cet Gillec, construit peer sertzana, — Cet Gillec, construit peer sertzana, — Cet Gillec, construit peer sercette destination; on Fappile aujourd'hui le palasi Royal. Le plan en fud dresse per Farchitecte van Kampen; is poot de la prester de la construction en frouve entire terminée en 1653. L'essemble présente la quarter-inglé deux, prése de long sur des quarter-inglé deux, prése de long sur des quarter-inglé deux, prése de long sur des quarter-inglé deux, prés de le long sur des quarter-inglé deux, prés de long sur des quarter-inglé deux, prés de long sur des quarter-inglé deux, prés de la langue de la treise mille six cent cinquante neuf pioles, treise mille six cent cinquante neuf pioles, principale de commerce loidifice aut le plus grand et le plus riche qu'il y ai dana cette capitale du commerce loidifice aut le plus grand et le plus riche qu'il y ai dana cette capitale du commerce loitenis corps de héliment en saille, « compose de beux rangede de pilanter superpodes, dona la première et d'ordre compses, dona la première et d'ordre compnesse de plus grande et plus principe et orné d'un bax-reliet en marbre représentant la contente par deux, lous, « (ile a sur la tété une couronne impériale, appuie sur ses ge noux les armes de la ville, et tient à la main droite une branche d'olivier; elle est entourée de naiades qui lui présentent des con-runues, et de tritons qui célèbrent sa gloire au son de leurs trompes marines. Aux trois angles de ce fronton, qui s quatre vingtdeux pleds de longueur sur dix-huit de hauteur, sont placées des statues colessales en brunze, représentant la Paix, la Justice et la Prudence. L'intérieur est d'un luxe pen ordhalre; on y remarque une hicroya-ble prufusion de marbres de toutes les emleurs, et de riches tapisseries de haute lice. Quand ou a franchi le senil de l'une des portes d'entrée (qui sout an nombre de sept, par allusion aux sept provinces), on est trappé de la magnificence dépluyée dans cette superbe habitation, détournée de sa destination primitive en 1808, par le rol Louis Napoléon, qui en fit son palais. Tous les grands appartements sont ornés de tableaux et de sculptures. Mais Il y a surtout deux salles remarquables : l'une est la salle du Trone, qui sert aujourd'hul de saile de bal; elle est entièrement revêtue de marbre blanc, et a cent pieds de long anr soixante de large; l'autre est la salle des Citorens (burgerzaal), ainsi sppelée parce que l'entrée en était ouverte autrefois à tous les liabitants de la ville, aux plus ricties comme aux plus pauvres. Celte salle est une des plus grandes, des plus hautes et des plus richement décorées qu'il y ait en

N° XIII. — Hórri, beviale de Livie. — Cet édifice, dont l'architecture est d'un caractère hizarre, mais pilloresque, fut hait en 1574. Dans ses details on demée encore cà et la le gracieux et charmout tégryementar-chitectouique de la remaissance, mais il fout reconnaître que l'esprit de cesiyle nes or évide déjà plus dans l'ensemide. Le rez-de-claussée de cet hôté de vijle ser de balle aux viandes.

N° XIV. — HÔTEL UE VILLE UE DELPIT. — Depuis que l'Indée de ville d'Aussterdam a été couverir en palais royal, celoi de biefit passe; pour le plus besu qu'il y aft en Hollande. Il est entièrement constrait en pierres de taille, et fut bâti en 1608. On y conserve plusieurs bons tableaux de l'école hollandaise, dus au pinceau de Martin Heenskex h, de Brouckhorst, de Miereveld.

N°XV — Hôtel de Ville de Masstalent. — Cet édifice, bâti en pierres de taille, est situé au milleu d'une place furt spacieuse, qui sert de murché. Il fut commencé en 1659 r.l. achevé en 1663. On y monte par un double perron. C-bui de droite serval autrefois ao magistrat Hégosio, celui de gamete ao magistrat des Provincer-Unics, lorsque la ville de Maestria de Inovais placés sons in souveraineté indivise du prince évêque de Liége et des États géneraux de Hollande. De clauque côté du grand vestibule, out voit encore, an-désust des portes des poissances, éet de vers bilts, qui exprimant le caractiere de l'autorité à laquelle la ville était soumise;

### Trajecture neutre dumino, sed paret atrique,

Nº XVI. - GRANDE SALLE D'AUDIENCE A LA HAVE. - Les historieus qui se sont occapés de l'origiue des numments que renderme cette ville, rapportent générale-ment au comte de Hollande Guilloume II, qui devint en 1247 roi des Romains, la construction du palais que l'on nomme au-juurd'hui le Binnenhof, et où les États gé-néraux des Provinces-Unles tenaient leurs séauces, et les stathouders leur résidence-Les vases bâtiments qui le composent sont occupés aujourd'hui par la législature néerlandaise, et par les ministères ou les administrations générales. La grande salle d'audience que pous reproduisons ici fait partie du Binnenhof. Ou l'appelle commu-nément Treveskamer (chambre des trêves), parce qu'elle servait, sous l'ancienne république, aux conférences hebdomadaires des ambassadeurs et des ministres étrangers avec leurs hautes puissances les États-généraux. Elle fut restaurée et enrichie de nuuvelles décorations en 1697. Lea sculptures et les peintures y abondent. Sur les panneaux qui se présentent devant le specialeur, on remarque les portraits eu pied des princes Guillaume I de Nassau, Maurice , Frédéric-Henri et Guillaume II , peints par Henri Brandou. Le trumcau de cheminée à ganche est orné du portrait de Guidaume III, roi d'Angleterre ; et celui de la cheminée à droite est décoré d'une composition allégorique de Théodore van er Schunr, représentant la Liberté. la Paix et l'Abondance.

Nº XVII. — Bouras d'Austraday. — Cet édifice, qu'inf commencé en 1608 et scheré en 1613, avait été construit sur le modèle de la bourse d'Auvers. Il édait tout en pierres de taille, et offrait me lougeuer de deux cent circulante pieds sur une largeur de cent quarante. Mais ou a cét force de le demoir il y a jucépues auners, parce qu'il menaçait de s'écrouler, les foudements ayant c'unueue à céder. Ou s'occupe d'achever la construction de la bonrae nouvelle.

N° XVIII. — MONNUES. — Cette planche donne un éciantillon de diférentes monaises du comté de floilande, de l'évèché d'Utrecht, du duché de Gueldre et du royaume de Hollande, frappées à plusieurs époques.

No XIX. - PIERRE CHLTIQUE, DITE DE BRUNEHAUT, A HOLLAN. — Le village de Hollain est situé à deux lieues de à la droite de la chaussée Tournal, à la droite de la chaussée qui conduit de cette ville à Saint-Amand. C'est là que s'élève sur un plateau cette pierre énorme, à laquelle la tradition a attaché le nom de Brunehant. On n'est pas d'accord sur l'origine de ce monument étrange. D'après un historien belge, il aurait été érigé par les habitants de la contrée, en sonvenir d'une victoire remportée anr les Hérules au IVe siècle; mais l'unique preuve que l'on puisse produire pour étayer cette opinion, est que cette pierre se tronve placée près d'un chemin appelé le chemin des Hérules. Un antre historien rapporte l'origine de ce monument à l'époque où Jules-César eut domnté les Tournaisiens, révoltés contre sou lieutenant Clcéron. D'après un troisième écrivain, Godefroid le Captif, comte de Verduu et seigneur d'Eenham, ayant donné, par un diplôme du 21 janvier 979, le village de Hollain à l'abbaye de Saint-Pierre à Gand, y fit placer une borne élevée, pour marquer par ce signe que co village était le chef-lieu de sa juridiction et le local de ses plaids géneranx. Cette borne serait la pierre dont nous parlons ici. Cependant l'opinion qui a le plus de crédit, est que le monument de Hollain est un menhir celtique. Quoi qu'il en solt, il est d'un grès très-dur, offre la forme d'un trapèze, et est d'une nature de pierre dont il ne se trouve pas de carrière dans un rayon de cinq lieues. Il présente une masse de quatre cent cinquante pieds cubes, en y comprenant la partie enterrée. Il ne montre aucune inscriptions, nl aucune trace de sculpture Quant à la dénomination de pierre de Hrunehaut, par laquelle le peuple le désigne, et qu'il porte sur les plus anciennes eartes do pays, elie est aussi improprement donnée à ce monument qu'aux chaussées romaines qui traversent la Belgique, et qui sout toutes attribuecs à Brunchaut, reine d'Austrasie. Ajoutons encore que la chaussée romaine qui conduisait de Tournal à Bavai passait près du manhir de

Nº XX - MAIN SIMBULIQUE, DITE PAR-

ratie. Navez d'inn. L'ancia de monate.

La Belighte e convert des traces nombreuses de la domination romaine, que des nombreuses de la domination romaine, que des nombreuses des atuncies, des armes, des monates, des satuettes, des monates, des nombreuses des la destance de la combre de settle de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya

N' XXI.— Poxt A TORIXII.— Ce pris., composé d'une sule actole andactoure composé d'une sule actole andactoure ment jetée sur l'Escart, était d'une construction fort ancienne. Il clait covert d'une toiture, et servait de passage. Dans ces dernières années, il mençant ruine, et on a été forcé de le démultr. C'était véritablement une des curlosités de la ville de Tournai, et nous avons tenu à en conserver ici le souvreuit.

Nº XXII. - CATHÉDRALE DE TOURNAL. Cette cathédrale est un des édifices les plus importants que possède la Belgique, et elle est pent-être la plus remarquable sons le rapport de l'art et de l'antiquité. Ce ne fot d'abord qu'une humble chapelle dédiée à Notre Dame, et bâtie vers la fin du tiff siècle par saint Plat, Italien d'erigine, qui vint dissiper à Tonrnai les ténèbres de paganisme. Cette chapelle s'agrandit plus tard, lorsque Tonrnai fut devenu le siège du royamne des Franks. La cathédrale, telle qu'elle existe aujourd'hui, manque d'unité, parce qu'elle fut construite par parties à différentes époques. Mais, malgré sa forme hybrido, elle est d'un effet imposant et grandiose. Elle a quatre cent quatrevingt-quatorze pieds de long, et appartient en partie au style roman, en partie au style ogival. La nef est d'architecture romane; ou ignore l'époque de sa cons-truction. Le chœur, incendié en 1213, fat reconstruit en 1242; il est d'architecture ogivale, el se distingue par sa hardiesse et par son élévation, qui est de cent pieds au moins. Le croisillon offre des dimensions colossales, et se termine de chaque côté par une abside circulaire; une coupole, haute, à l'Intérieur, de cent soixantetrois pieds, en domine la partie centrale. Le grand portail est un onvrage concu dans le mauvais goût du XVtt° siècle. Cette magnifique cathédrale est surmontée de cinq tours, dont l'une a la forme d'un dôme, et dont les quatre autres sont plus élancées. On remarque dans cet éditice phisieurs sculptures anciennes. Le jubé, qui fut

construit après les dévastations exercées par les iconoclastes en 1566, est d'une grande

Nº XXIII. - PORTRAIT DE JEAN VAN EYCK, DIT JEAN DE BRUGES. - Ce peintre célèbre naquit vers l'an 1370 à Maeseyck, petite ville située sur la rive ganche de la Meuse, entre Maestricht et Ruremonde. On lui donne communément pour maître son frère Hubert. Tous deux se fixèrent de bonne heure en Flandre, où l'art brillait dejà d'un certain éclat, au milieu des riches et magnifiques communes de Bruges et de Gand. C'est dans cette dernière ville qu'ils s'etablirent d'abord, et qu'ils commencè-rent en 1420 le fameux tableau à douze volets, qui représentait l'Agneau paseal, et . qui ornait l'église de Saint-Jean (aujourd'hul Saint Bayon). Ce vaste et incomparable onvrage fut peint pour un seigneur gantois, ui fit connaître les deux artistes à la cour de Philippe le Bon , duc de Bourgogne. Ils trouvèrent dans ce prince un protecteur généreux. Hubert monrut à Gand en 1426. Jean, qui occupait déjà le poste de variet de la chambre ducale à la cour de Philippe, fut adjoint à l'ambassade que ce prince envoya en 1428 à Lisbonne, pour demander la main d'Isabelle de Portagal. Il mournt à Bruges vers l'an 1444. C'est en 1410 qu'il découvrit ou qu'il perfectionna le procédé de la peinture à l'huile. Il commença par inventer plusieurs vernis gras, qu'il em-ployait pour faire ressortir les tableaux qu'il peignait, selon l'ancien procédé, au blanc d'œuf et à la détrempe. Un jour il exposa au solell, pour en faire secher le vernis, un tableau qu'il avait fini avec un soin précieux; et la chaleur fendit les jointures du panueun, Désolé de voir ainsi périr en un instant le fruit de ses longues études, il se livra à de nonvelles recherches, et ses expériences arvinrent enfiu à constater que l'intile de in et l'huile d'œillette se mélaient parfaitement avec les couleurs, séchaient facilement , résistaient à l'eau , et produisaient un brillant qui ponvait dispenser du vernis Ll s'aperent en même temps que ces couleurs à l'huile étalent plus fluides, se londaient plus moellensement, et donnaient plus de vi-gueur à la peinture. Cette admirable découverte stimula singulièrement son génie; et ses nou velles productions furent tellement supérieures à sa première manière, qu'il excita l'admiration universelle. On sait qu'un puintre sicilien, Antonello de Messine, vint du fond de l'Italie à Bruges pour apprendre ce procédé nouveau, dont van Eyck lui fit gtemps un secret, mais qu'il finit par lui enseigner.

N° XXIV. — Manon son Batterman, A GAND. — Dans presquie toutes les grandes villes de la Belgoque on trouve de ces batiments construit per les rivies corporationa en la commane. On peut elier surfout les tes commanes. On peut elier surfout les beans et pittoresques édifices qui ornent la grande place à Eruxelles. La maion des Baticiers à Gand ne doit cependant leur côder ai en beanté ni ce dégance. Lite 1331.

Nº XXV. -- PORTRAIT DE JEAN HENLING. - La vie de ce printre est une des plus obscures qu'il y ait dans l'histoire de l'art flamand. On ne sait en quelle année il vint au monde, ni en quelle année il mourut. Les uns le font naître à Bruges, les autres à Damme. El , de même qu'on u'est pas d'accord sur le lieu de sa naissance, on se dispute sur la manière d'orthographier son nom, dont on fait tantôt Meruling, tantôt Memmeling, tantôt Hemmeling, bien que l'artiste lui-même ait signé sesouvrages du note que nous avons mis sous son portrait; Aussi la legende s'est emparée de ce génie mysterieux, et en a fait le héros d'une tradition poétique qui passe aujourd'hui pour une incuotestable vérité dans l'histoire de l'art. Ou raconte que, ayant servi sons les drapeaux de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, il assista à la terrible défaite me ce prince essuya près de Naney, et vint, malade et souffrant, demander un asile à l'hospice de Saiut-Jean, à Bruges. Ac cucilli dans cet établissement charitable, il fut rendu à la santé, et peignit, dit on, plusieurs ouvrages, pour témoigner sa re-connaissance à ses bienfaiteurs. C'est la qu'il exécuta la famense Châsse de sainte Urzule, dont nous donnons plus loin uu dessin. Le style d'Hemling se rapproche beaucoup de celui de van Eyck, dont it diffère cependant par un caractère plus sévère, qui a quelque rapport avec celul des maltres de l'école de Cologne. Les uuvrages d'Hemling sont lort recherchés. Les biographes font nattre cet artiste en 1440, bien ie, d'après la physionomie de son portrait, il nous paraisse né avant cette époque. On croit généralement qu'il mourut en 1499, car c'est le dernier millésime que l'on trouve marqué sur ses lableaux. Les archives du couvent des chartreux de Miraflores, près de Burgos, parlent d'un peintre désigné par le nom de Juan Flamenco (Jean le Plamand), qui commença en 1496 et termina en 1493, pour cet établissement, plusieurs peintures représentant des scènes de la vie de saiut Jean-Baptiste. Comme l'histoire de l'art beige ne connaît aucun peintre du non de: Jean qui ait vécu à cette époque, et qu'Hemling disparut tout à comp vers ce même temps, on a conclu que r'es! de lui qu'il est question dans le document de Miraflores.

Nº XXVI. - CATHÉDRALE D'ANVERS. -Cette cathédrale est célèbre par sa beauté. autant que par les ouvrages d'art qu'elle reuferme. Ce ne fut d'abord qu'une simple chapelle transformée en église, mais devenue insuffisante vers le milien du XtV\* siècle. Aussi en 1352 on commença à la reconstruire de fond en comble, dans la forme générale que cet édifice presente aujour-d'hui. Le plan en fut conçu par nu archi-tecte nommé Amelius, que les uns disent originaire de Bologne, et que les autres prétendent natif d'Anvers même. Le travail avança avec tant de lenteur, que la grande flèche ne se trouva terminée qu'en 1518. Elle a 432 pieds d'élévation. Le chœur fut commencé eu 1521, et achevé en 1533. D'a près le plan primitif, l'édifice devait être couronne de cinq flèches, aussi hautes que celle dont il est aujourd'hui surmonté. Celle que nous voyons, conduite à peine jusqu'à la moitie de sa hauteur, était beaucoup plus elevée; mais elle fut dévorée par un incendie en 1537. L'église fut érigée en cathédrale en 1559, et la chrétleuté en possédait pen qui fusseut aussi riches et aussi solendideent décorées. Les iconoclastes la pillèrent et la dévastèrent d'une manière affrense et-1566 (voy. p. 339). Mais bientôtaprès elle se releva de ses ruines, pour être de nou veau ravagée par les troupes de la ré publique française en 1798. Cependant. malgré ce dernier saccagement, elle a conservé angrand nombre d'ouvrages d'art qui attirent la enriosité des étrangers. On y admire plusieurs des meilleurs tableaux de Rubens, et les belles stalles gothiques en bois sculpté que deux artistes contemorains , MM. Durlet et Geerts, viennent d'y elacer, et qui ne sont inferienres en rien à celles des anciens sculpteurs beiges, qui pratiquaient cette sorte de sculpture avec une si grande perfection. La cathédrale d'Anvers est remarquable par la beauté de ses nefs, qui sont au nombre de sept, et qui présentent les perspectives les plus belles et les plus variées.

N° XXVII.— Intranson de Ly Cattifbrake d'Annes.— Cette vue est prise de la branche du croisillon qui s'ouvre sur la place Verte, et oh de trouve le célèbre tabienu de la Descente de croix, par Rubeas. Dans l'autre partie du croisillon, on voit s'Erection de la croix, ouvrage du même mattre. La voûte de la coupole, pratiquée au point d'intersection des deux grandes lignes dont se compose la forme de la calbédrale, est ornée d'une Assomption de la Vierge, peinte par Cornelle Schut, élève de Rubess. Tout alentour règue l'inscription suivante: Exattata est sancta Dei Geniritz super chrons angetorum.

Nº XXVIII. - ÉCLISE SAINT-PAUL, A ANvens. — Cette église, qui appartenait au-trefois à la congrégation des dominicains, fut construite, vers le milieu du XIII siè-cle, aux frais du duc de Brabant Henri III. Albert le Grand, évêque de Ratisbonne, la consacra en 1271. Mais elle fut dévorée en grande partie par le feu du ciel en 1679, pour être rebâtie dans la forme qu'elle présente aujourd'hui. On y trouve une pro-fusion de sculptures en bois, qui sont presque toutes du XVII° siècle. On y voit aussi plusieurs magnifiques tableaux de van Dyck, de Craver, de Jordaens et de Rubens. La Flagellation du Christ, par ce dernier, est surtout l'objet de l'adm tion des connaisseurs. En sortant de l'église par la nef de droite, on remarque un calvaire orné d'nn grand nombre de tigures, dues au ciseau de plusieurs d'entre les meilleurs sculpteurs en bois de l'ancienne école anversoise.

Nº XXIX. - ÉGLISE DE DINANT. - LA ville de Dinant a l'air d'avoir été broyée par les eanx de la Meuse contre l'énorme banc de rochers au pied duquel elie est située; car elle ue forme, à vrai dire, qu'une seule rue, qui se prolonge dans le sens du flenve. Elle est d'une origine lort ancienne, et il en est deja lait mention dans des documents du Vt' siècle. Saint Monu lpbe, dans le patrimoine duquel elle etait comprise , la donna en 559 a l'Église de Liége: et, depuis cette époque, elle a toujours continué à faire partic du domaine de cet eveché. Des le XIIº siècle, elle était ville forte. Aussi elle soutint plusieurs sièges memorables, et fut devastée à diverses reprises. Cependant, bien que l'hilippe le Bon , duc de Bourgogne , l'ait fait saccager en 1466, et que les Français, commandés par le duc de Nevers, l'aient ravagée de nouveau en 1551, elle a sauvé de ces dosastres et conservé presque intacte sa belle église de Notre-Dame. Cet édifice appartient à l'époque de transition où le style roman allait faire place an style ogival. Il est remarquable par la pureté de sea for-mes et l'harmouie de ses proportions. On y trouve plusieurs sculptures anciennes qui méritent l'attention des archéologues, et des vitraux assez curieux. L'églisc est située au pied même du rocher où se trouve lutie la citadelle de Dinant. La croix du clocher n'atteint qu'à peine la base des murailles de cette forteresse.

Nº XXX. - ÉGLISE SAINT-JACQUES, Lièce. - Le monastère de Saint-Jacques fut fundé en 1016 par l'évêque Baldric II. L'église qui en faisait partie fut terminée en 1630. Mais de cet édifice du XP siècle, il ne reste que la tour et quelques pans de mur adjacents. L'église actuelle ne fut commencée que vers l'an 1522; elle se tronva achevée en 1538. C'est un des plus curieux échantillons qu'il y ait du melange des divers styles. Il y a nne partie sonane; il y a du moresque; il y a du golluque méié de mores-que; enfia il y a un portail dessiné par le peintre licceois Lombard, et conçu dans le atyle de la renaissance. Mais c'est l'intérieur surtout qui produit une impression singalière, « C'est l'architecture gothique avec e toute la cognetterie de l'art arabe, dit « M. Nisard dans ses Impressions de · voyages. La nef, vaste, majestnense et légère, élève l'âme sans peser sur elle.
 La voûte semble comme dérobéesous un a reseau ile fines arètes qui s'eutre-croisent a avec symétrie, et courent autour de mé-« daillons où sout peintes des têtes, les « nnes nnes, les autres portant le casque « du XVI<sup>e</sup> siècle; celles-ci d'hommes, celles- là de temmes; mystérieux assistants pla-« cés entre la terre et le ciel. On dirait un « immense bercean dont le treiltis de pierre « offre, à chacun de ses points d'intersec-« tion, un camée antique, et dont les ouver-« tures laissent voir l'azur du ciel , figuré « par les fresques blenes qui remplissent les « parties vides de la voute. Ce berceau tombe, en s'arrondissant, sur de légères « murailles coupées d'immenses fenétres, et « portées par deux galeries en arcades ogi-« vales, que surmonte un balcon à jour, « dont la pierre a été tressée comme du « jone, et qui semble posé sur la pointe des « arcades. Les profits des ogives sont des . broderies. Un élégant festou monte dn bas « des deux arcs jusqu'à leur sommet, et de « là encore s'élance et grimpe le long du « mnr, en manière de las-relief. Dans l'es-« pace plein qui s'étend entre les têtes de « cimque arcade, sont représentés en mé-« daillons les portraits des rois, princes-« ses , prophètes et prophétesses de l'Ecria ture, avec leurs noms et les versets du « livre sacré qui les concernent, et qui for-« ment, de chaque côté de la nef, commo × une inscription continue, écrite en carac-« tères gothiques. » Saint-Jacques possède plusieurs sculptures dignes d'attention, et on buffet d'orgues d'une richesse extraordinaire, déployant à ses deux côtés d'immeuses pauneaux dorés, dont l'intérieur est oraé de peintures.

Nº XXXI. - ÉGLISE SAINT-MICHEL ET SAINTE-GUDULE, A BRUXELLES. - C'élait jadis une collégiale qui fut terminée en 1047 par Lambert II, comtede Louvain, et qui devint la souche de la basilique actuelle, dont la première pierre fut posée en 1155. Un siècle plus tard, Henri I, duc de Brabant, la fit agrandir considérablement. Le charur el le croisillon datent de cette époque. La grande nel et les tours sondu XIVº siècle, et les has-côtés appartiennent au XV. La chapelle du Saint-Sa des Miracles, érigée en mémoire des hosties miraculeuses poignardées par des juifs en 1369, et conservées, depuis celle épo-que, dans l'église de Sainte-Gudule, fut bâtie en 1536. Elle appartient encore au style gothique, mais elle montra déjà un caractère alléré par le style de la renaissance, qui perce à travers l'ogive. La fsçade principale de la basilique est ornec de deux tours carrees, qui sont restées inachevées depuis l'an 1518, et qui auraient dù être relices par nn pont, couronné d'une troisième tour beaucoup plus haute.

Nº XXXII. -- INTÉRIEUR DE L'ÉGLISE SAINT-MICHEL ET SAINTE-GUDULE, A BRUXEL-LES. - La grando nel de cette église se distingne par sa hardiesse et par son élévation. On y volt une superbe chare eu bois, sculptée par Verrbuggen. Cette tasilique potsédait antrefois un grand nombre de beans lableaux, qui nut disparu depuis 1798. Il y reste cependant encure différents ouvrages d'art d'un grand prix. Ce sont d'abord phisieurs confessionnaux décorés de statues un bois , taillées par Duquesnoy ; ensuite, de magnifiques vitraux, exécutés au XVIe et au XVIIe siècle par Jean Ack et Jean de la Bar, d'Anvers, d'après les des-sins de Roger van der Weyde, de Bernard van Orley, de van diepenboek et de van Thuiden

N° XXXIII. — CATHÉDRALE DE MAL-NES. — DEUX SÍCIES APPÈS IA MORT de SIRÍE Reminent, missionnaire decossite qui "sint de la companya de la companya de la companya de div UII paicle, on songea à ériger une égline à sa mémoire : ce fut en 960. Noter, étéque de Liérge, dont l'Église compatit Malines au nombre de ses domaines, y plaça douze chanoines. Verals în du XIII "sieche, te entraje derés à saint Rombaud clant devenu insefficiant, on en bâtit un mouveau chan de la grande de prés du la XV "siècle; elle fut

terminée en 1437; le chœur fut achevé en 145t. La tour fut entreprise l'année suivante; elle a un caractere ainquilèrement grandiose, et est assise sur le sol avec une ampleur qui produit l'effet le plus imposant. Elle repose sur nne grande ogive qui sert de portail; mais elle est toujours dépourvue de la flèche qui devait la surmonier, et qui en eat fait la tour la plus élevée qui soit connue. Cette cathédrale fut érigée en archevêché en 1559 par le rui Philippe II, en faveur de Perrennt de Granvelle (voy. page 334). On y trouve plus sieurs tombeaux d'archevêques et plusieurs tableaux remarquables, parmi lesquels on distingue surlout un Christen eroix, du au piaceau de van Dyck.

Nº XXXIV. - JUBÉ DE L'ÉGLISE SAINT-PIERRE A LOUVAIN. - L'église de Saint-Pierre date des premières années du XI° siècle ; car on en rapporte la fondation à Lambert le Barbn, comte de Louvain. Elle fut rédnite en cendres en 1130; Brûlee de nouveau en 1373 et eu 1458, elle fut rele-vée deux fois de ses roines. Dans l'édifice tel que nous le voyons sujourd'hui, il existe encore une partie qui appartient au XIV° sièr le : e'est la partie basse. Quant au chœur, it fut construit en 1434. Le transept méridional date du conimencement du XVI sièrle. D'après le plan primitli et le modèle en relief de cette église, qui se trouvent an musée de l'hôtel de vitle de Louvain, elle devait être surmontée de cinq flèches, ilout la plus grande aurait atteint une élévation de einq cent trente-cinq pieds. Mais ces tours ne furent conduites que jusqu'à la hanteur du toit, les fondements ayant été resonnus trop peu solides pour supporter une masse aussi considérable. L'église présente la forme d'une croix latine, ayant trais cents pieds de long sur soixante-quinze de large. Elle se compose de trois nefs : celle du milieu est fort élevée, et repose sur vingtlmit nillers en gerbe. Elle est d'une grande beauté, et reuferme un nombre considérable d'ouvrages d'art qui méritent l'attention. On y voit plusieurs tableaux antiques fort précieux, parmi lesquels il y en a d'Hemling et de Quentin Metsys; un portali en bois, sculpté avec un grand art : une chaire en bola, taillée avec nu goût rare; nu superbe 'astre en fer battu, qu'on attribue à Quentin Metsys; on tabernacle en pierres de taille, haut de trenle-cinq pieds, et sculpté en 1433, avec toute la finesse d'une dentelle; une balustrade en marbre blanc ornée de rinceaux, ouvre du célèbre Du-quesnoy; et cufin le jubé, dont nous don-ulons lei l'arcade intermédiaire. Ce munument se compose de trois areades, ilont ins archivolles sont ornées d'une profusion de fenillages travaillés avec une délicatesse étomante. Au-dessus règne une file de niches peoplées de statuettes. Ce cheér d'œutre d'architecture oppartient à la fin du XVI alcèle, et jil est conçu entièrement dans lest ju qu'on appelle gothique-arabo;

Nº XXXV .- CHARSE DE SAINTE URSULE. La tradition rapporte qu'Hemling, pendant son séjour à l'hôpital Saint-Jean, à Bruges, peignit cette châsse, comme un témoignage de sa reconnaissance pour les soins qu'il y avait reçus (voy. ci dessus, u° xxy). Elle a la forme d'une église gothique, sur les grands côtés de laquelle sont représentées les acènes principales de la vie de sainte t'rante. Elle est artistement taillée en bois, et dorée, Elle est placée sur un pivot, aur lequel elle tourne de manière à ponvair présenter suc-cessivement chacane de ses faces au spectateur. Voiri ce que la légende raconte au sujet de sainte Ursule. Au commencement du Itte siècle , Théonote était l'un des ring rois qui goovernaient l'Irlande. Sa femme Daria iul donna une fille qu'ils nommèrent Ursole, et qu'ils élevèrent dans la piété, car lis avaient embrassé la doctrine de l'Évangile. Ursule était d'une beauté rare, et elle était citée dans toute l'triande comme un modèle de donceur et de grâce. Or, en Britannie régnait Agrippinus, homme d'un caractère impérieux et farouche. Il avait un fils unique, nommé Couan, qui rechercha en mariage la belle Urzale. Comme elle avait fait vœu de chasteté, et qu'elle craignalt d'exciter la colère d'Agrippinus en refusant d'accepter son lils pour époux, elle eut recours à Dieu, et elle apprit, par une apparition céleste, que ce mariage aurait lieu dans un autre royaume, où elle entrerait an milien d'un cortége de jenoes vierges; et qu'elle devait aller avec ses compagnes dans un pays lointain, attendre ce que Dren déciderait de son sort. Elle s'embarqua avec onze mille jeunes filles qui vinrent à elle de jous les points de l'triande, de la Britannie et de la Belgique. La flotte se composait de onze gros navires. A peine Ursule et ses compagnes y furent-elles montées que le vent se leva, et poussa les valsseaux vers l'em-bouchure du Rhin. Elles remontèrent ce fleuve jusqu'à Cologne, où elles s'arrétèrent pour voir Sigilliudis, antre princesse britannique, qui, après la mort de son époux, s'était retirée aux bords du Rhin, on elle avait bûti une chapelle et un monastère." Mais, an milien de la puit qui snivit leur arrivée, Ursule fut avertle dans one vision que la voix du Seigneur l'appelait à Rome.

Eile se rembarqua donc le lendemain avec ses compagnes, et se dirigea vers Bâle, d'où elles prirent route à travers les Alpes vers la capitale du monde chrétien. Entrées à Rome , elles se rendirent à la première église qui se présenta devant elles; et le pape Cyriaque, miraculeusement averti de leur arrivée, les reçut sur le seult de la basitique. Une grande foule de pèlerins, qui s'é taient joints à elles aur la route, y reçurent le baptême. De ce nombre fut Conan, qui avait gagné Rome par un autre chemin, après avoir perdu son père. Cependant Alexandre Sévère avait été remplacé sur le trône de l'empire par Maximin, soldat farouche, qui, pour mieux se maintenir au pouvoir, avait appelé à son secours les Huns et d'autres barbares. Les presécutions con-tre les chrétiens avaient recommencé, et le sénat ordonna à Ursule et à ses compagnes de quitter Rome et l'Italie. Le bon Cyriaque fut profondément affligé en apprenant cet ordre; mais, dans une prière qu'il adressa au ciel pour la pieuse étrangère, il crut entendre une voix qui lui ordonnait de sulvre la princesse britannique et ses compagnes. Il résolut donc de partir avec elle, et ommena une partie de son clergé. On se remit aussitôt en route, et on se dirigea vers Bale, où l'on s'embarqua pour Cologne. Mais, arrivés devant cette ville, les vaisseaux furent assaillis par Maximin et ses Huns. Les hommes tombèrent les premiers, après avoir opposé une résistance inutile : Conan , qui avait pris, en recevant le baptème, le nom d'Ethéré, périt à la tête de ces braves. Toutes les compagnes d'Ursule furent percées de flèches. Elle seule ayant été épargnée à cause de sa ravissante eauté, les soldats la conduisirent devant Maximin, qui lui offrit la vie si elle con-sentait à deveuir sou épouse. Elle refusa, et subit la mort. - Telle est la poétique légende qui a servi de texte à Hemling, et dont il a représenté les six épisodes princiaux sur les parties latérales de la châsse. Le premier est le débarquement d'Ursule à Cologne ; le deuxième , sou arrivée à Bâle ; le troisième, sa réception par le pape à Rome; le quatrième, son départ de Bale pour Cologne; le cinquième, le massacre; et enfin le sixième, le martyre d'Ursule. Chacun de ces six tableaux a trente-cinq centimètres de hauteur sur vingt-cinq et demi de largeur. Sur l'uu des panneaux qui ornent les extrémités de la châsse, on voit Ursule et ses compagnes; sur l'autre se trouve la Vierge avec l'enfant Jésus, à côté de laquelle sont agenouillées deux femmes, dans l'ancien coatante des religieuses de l'hôpital Saint-Jean à Bruges. Enfin, la partie qui forme

In tolline of l'édifice set errote de la maidailyne, dont le deux plus grands représentent l'un la gérification de sainte Uraquisanties serva tient de convennée par l'Éternet, tandis que Jésus la bénit, et que le saint-fageri place ner elle; l'autre, saintebant-fageri place ner elle; l'autre, saintesaint-fageri place ner elle; l'autre, saintbant les qualtre petil n et dailbos, l'artic lastruments. Toutes ces péntieres sont d'un continuent exquis el d'une exécution merrellieuxe : anné elles sont rangées parmi rellieuxe : anné elles sont rangées parmi rellieuxe : anné elles sont rangées parmi l'attendé à N. Véstice.

flamend au XV\* siècle. Nº XXXVI. - RÉFECTOIRE DE L'ABBAYE DE SAINT-MICREL, A ANVERS. - Parmi les riches établissements religieux qui se trosvaient autrefois à Anvers, l'abbave de Saint-Michel occupait la première place. Ce ne fut d'abord qu'une humble chapelle, bâtie par saint Éloi vers le milieu du VII siècle, ruinée par les Normands deux siècles plus tard, et remplacée par une église plus vaste, que Godefroid de Bouillon pourvut de plusieurs prébendes en 1096. Ce pieux guerrier y plaça douze chanoines, chargés de pri pour le succès de la grande entreprise des chrétiens en Orient. Au commencement du XIIe siècle, un fameux hérésiarque, nommé Tanchelin, s'etant fait à Auvers de nombreux partisans, saint Norbert vint extirper ces détestables doctrines par ses prédications et par ses exemples. Pour lui témoi gner leur gratitude des services qu'il avait ainsi rendus à la population anversoise, les chanoines de Saint-Michel offrirent au sainl apôtre leur monastère et une partie des prébendes qui y étaient attachées; et ils se retirèrent dans la chapelle de Notre-Dame, qui devint plus tard la cathédrale dont nous avons parié. Saint Norbert érigea le monastère en abbaye, et peu à peu se forma cet opuient et splendide établissement, dont les domaines occupaient une grande partie de la province actuelle d'Anvers. Cette maison hébergea pendant tout le moven âge, et jusqu'à l'époque où elle fut supprimée par la république française, tous les souverains et les princes qui vinrenl visiter la ville. Les œuvres d'art abondsient, et elle possédait une quantité de précieux reliquaires, de sculptures et de tableaux. Le rélectoire était surtout d'un effet imposant. Erasme Quellyn l'avait décoré de magnifiques peintures, dont Descamps parte en ces termes, dans son Voyage pitteresque de la Flandre et du Brabant: « Il y a représenté, en sept « tableaux qui remplissent les espaces dos « ogives jusqu'à la voûte, autant de sujets

relatifa à la place, et pris dans la vie de Notre Seigneur. Tout est composé avec esprit et génie; la correction du dessin, la richesse des fonds, d'anse savante architecture, une belle coaleur et des effets piquants, embellissent ce lien, qui parait agrandi, tant l'illusion y est portée loin par l'art. » Depuis la destruction de l'abbaye de Saint-Michel (car elle a été démolès

apar lart. Depuis la destruction de l'abaye de Saint-Michel (car elle a été démolie a la suite de l'iuvasion française de 1794), lous les chefs-d'œnvre qui l'ornaient ont été dispersés.
N° XXXVII. — PALAIS DE L'EVÊQUE, A

Liege. - Le palais épiscopal, aujourd'hui converti en palais de justice, est un des monuments les plus intéressants que possede la ville de Liége. Il se trouve bâti sur l'emplacement même où était situé le palais construit par l'évêque Notger en 973, et dévoré par un incendie en 1185. Le nouveau palais, construit sur les ruiues de celui-ci en 1189, ayaut été dévasté à son tonr par le fen an commencement du XVI° siècle, l'évêque Érard de la Marck éleva en 1508 l'éditice actuel. C'était un monument d'une grande spiendeur. La reine Marguerite de Navarre, qui y logea en 1577, en parle ainsi dans sea Mémoires : · C'est le palais le plus beau et le plus com-« mode que l'on puisse voir, ayant plusieurs « belles fontaines, et plusieurs jardins et « galeries; le tout tant peint, taut doré et « accompagné de marbres, qu'il n'y a rien « de plus maguifique et plus délicieux. » Un nouvel incendie détruisit, cu t731, une partie de ce superbe édifice, c'est-à-dire la façade et deux ailes latérales de la première cour, qui furent reconstruites quatreannées après, mais sans être mises en harmonie avec l'ancien plan. C'est cette cour que nous reproduisons ici. Quelque mutilée et dénaturée qu'elle soit aujourd'lini, elle n'en est pas moins d'un aspect étrange et imposant. Elle est entourée d'une galerie soutenue par soixante colonnes qui toutes différent entre elles, et qui, taillées en forme de chandeliers d'église, sont chargées d'ornements, et de sculptures aussi variées qu'originales.

N° XXXVIII. — HOTZ, BE TILLE BEBUXELES.—IN JA PRUE DEJECCE PUBLICATE.

Qui possiblent une physionomie ansai caracteristique et ansai orginale que la grande

côtés par des lignes de maisons aussi riches que pittoresques, dont les pignons,

dis essagnots, présentent les formes et les

momentes les plus varies, que sot décorée

momentes les plus varies, que sot décorée

c'est-à-dire de l'hôtel de ville. Ce monsment, commence et 1607, vits partie la

ment, commence et 1607, vits partie la

plus ancienne achievée cinq ou six and après. C'était d'abord un bâtiment assez modesle, qui s'étendait depuis l'angle oriental, à gauche du spectateur, jusqu'a la partie où se trouve aujourd'hui la base de la flèche. Quarante ans plus tard, on concut l'idée d'y ajouter une tour. On en commenca la construction en 1444, et ou l'adapta à l'angle occidental de l'éditice. L'architecte fut Jean de Ruysbroeck. En moins de dix ans, il éleva à la liauteur de cent mètres cette flèche hardie et colossale, qui surpasse eu élégance comme en légèrete tout ce que l'art avait produit jusque la de plus merveilleux. C'est une pyramide à jour, qui monte d'étage en étage jusqu'à perte de vue, et dont le falte aérieu a pour couronnement un groupe gigantesque de culvre doré, représentant saint Michel vainqueur du dragon. Elle a trois cent cinquante pieds d'élévation. L'aile occidentale du bâtiment y fut ajoutée vers la fin de quinzième siècle. La tradition rapporte que ce fat par une des fenêtres de cet édifice que le duc d'Albe assista à l'exécution des comtes Egmont et de Hornes, le 5 juin 1568 (voy. page 312).

Nº XXXIX. - Hôtel ne ville n'Y-

PRES. - La ville d'Ypres était au moyen âge une des trois principales villes de la Flandre flamingeante, et elle faisait un riche commerce avec l'Angleterre, la Champagne, la Bourgogne, la Lombardie, la Gascogne, l'Espagne et les villes anséatiques. Elle comptait une population de deux cent mille habitants, et était renommée pour ses immeuses et nombreuses draperies, et surtout pour l'excellence de sa te ture. Aussi les anciens monuments qui lui restent sont encore une prenve de l'opu-lence et de la splendeur dont elle jouissait. Parmi ces monuments, celui que nous reproduisons ici, et qui est plus vulgairement conuu sons le nom de Halle des Drapiers que sous celui d'Hôtel de Ville, occupe lucontestablement la première place. Ce bel édifice, entièrement isolé, a la forme d'un trapèze irréguller, ayant cent trentetrois mètres dans sa plus grande longueur. La partie la plus ancienne est le beffroi, dont la première pierre fut posée en l'an 1200 par le comte de Flandre Baudouin, qui devint, quelques années plus tard, empereur de Constantinople. Cette tour, de leauleur médiocre, mais d'architecture élégante, est flanquée de quatre légères tourelles, et surmontée d'un dragon de bronze, emblème que portaient aussi les étendards de la Flan-dre au Xtt<sup>e</sup> siecle. A ses pieds se déploie la halle elle-même, dont l'aile ganche-

se tronva terminéé en 1230. L'aile droite fut băție dans l'intervalle de 1285 à 1304 . et la façade postérieure en 1342. La façade principale présente trois élages : d'abord une galerie voutée, soutenue par de fortes colonnes, et qui embrasse tout le pourtour de l'édifice; puis une sorte d'entre-sol, éclairé par des demi-fenètres gothiques, au nombre de plus de quarante; entin les salles supérieures , dont les beiles et hautes fenétres torment que ligne parfaitement régulière et de l'effet le plus majestueux. Le sommet de la muraille, crénelé comme les remparts d'une forteresse, est décoré de riches ornements, qu'a mutiles par malhenr une prétendne restauration entreprise en 1822. L'étendue du monument, l'harmonie de ses proportions, son architecture antique et imposante, tout concourt à produire sur le spectateur une impression profonde d'étonnement, d'admiration, et aussi de tristesse, quand il reporte ses regards sur la place vide et sur ta cité déclue.

No XL. - HOTEL DE VILLE DE GAND. - La fondation de l'hôtel de ville ou de l'hôtel échevinal de Gand, comme o l'appelait autrefois, se rapporte à la fin du XVe siècle. L'architecte qui fut chargé d'en dresser le plan proposa de réserver tous les embelifssements pour l'intérieur, en ne montrant au dehors qu'un bon mur et de fortes voûtes, qui pussent se conser-ver longtemps, malgré les intempéries de l'air. Il bâtit en 1516 la partie de l'édifice donnant sur le marché au beurre. A sa arrivée en 1527, son successeur abattit la plus grande partie des constructions qu'il avait exécutées, et recommence le monnmeut tel qu'on le voit sujourd'hni. Il est à regretter que ce bâtiment, où le gothique flamboyant déploie une richesse d'ornements incroyable, soit resté inachevé en 1580. Il fut, il est vrai, continué de 1600 à 1613 ; mais on adopta alors un pouveau mode d'architecture : trois étages ornés de colonnes accomplées, des ordres dorique, ionique et corinthien. Une cage d'escalier saitlante se voit au milieu de la facade gothique dans la rue Haute-Porte, et une tribune an coin de cette rue et du marché. Un escalier en pierre, qui n'est millement en harmonie avec l'édifice, a remplacé en 1815 des degrés plus beaux et pius anciens. L'hôtel de ville, selon le plan du denxième architecte, devait avoir deux étages au dessus du rez-de-chanssée, et un toit décoré de lucarnes et de senètres. Le premier étage a seul été terminé, et la oiture dont on l'a convert est fort simple et sans ornement.

No XLL - Horel be ville or Louvars. - Cet édifice, commencé en 1447 et achevé en 1463, est le nec plus ultra du gothique fleuri, selon l'expression de Thomas Hope dans son Histoire de l'architecture. En effet, rien ne peut donner une idée de l'abondance, de la profusion de sculptures dont il est orné. Il est composé d'un rez-de-chaussée assez élevé et de deux étages, éclairés de trois côtés par trois rangées de fenêtres, dont les archivoltes sont ornées de feuillages. Entre chaque fenêtre se trouve une saillie, qui, basée sur une colonnette engagée, s'élance depuis le rezde-chaussée jusqu'au toit, autour duquel règne une balustrade. Ces saillies sont ornées de feuillages, de niehes, de dais, de tourelles et de reliefs du travall le plus exquis. Les quatre angles sont flanqués de tourclies pentagones, dont les augles son décorés à pen près des mêmes ornements que les saillies dont il vient d'être parlé. Vers le toit, ces tourelles, admirablement travaillees à jour, s'élancent avec lour double balcon, et forment d'élégants minarets. Aux deux angles du toit sont disposées deux tourelles pareilles, mais plus élevées, qui prennent naissance à la balustrade dont tout l'édifice est entouré. Ces six tourelles présentent un caractère original et singulièrement gracieux. Les détails et l'ensemble de tout l'édifice sont également admirables per teur exécution. On s'extasse devant cette forêt de colonnettes sveltes et élancées avec leur elievelure de feuillages. devant ces reliefs tont penplés de sujets bibliques parfois un peu obscènes, devant ces tourelles et ces balustrades à mille contours différents. En un mot, il y a là de quol défrayer dix édifices gothiques ordinaires. L'intérieur de l'hôtel de ville de Louvain est anssi fort beau. Le plafond du vestibule est décoré, à chaeune de ses pontres, de superbes sculptures, pareilles à celles de la façade. La saile de réception possède un plafond en bois de chène, scuipté aussi avec beancoup d'art, et représentant plusieurs scènes de la passion du Christ. Mais c'est surtout un petit cabinet y attenant qui est digne d'attention. Le plafond est orne de culs-de-lampe, de reliefs, de moulures, et d'autres ornements du travail le plus exquis. Au deuxième étage, on conserve une collection de tableaux sucieus, parmi lesquels il y en a

plusienrs qui sont d'un grand mérite.

N° XLII. — Chemisée ne l'nôtel de ville de Bades. — Dans la salle magnifique que f'on voit lei, se réunissaient régulèrement les magistrats du Franc de Brages. Le burean, les bance et les sièges

qu'ils occupaient autrefois, y sont restés entièrement intacts. La simplicité de cet amenblement contraste d'une manière etrange avec la cheminée, qui est richement ornée de sculptures en bois, et qui, pu la conception générale, aussi bien que par l'admirable exécution des détails, est supérieure à tout ce qu'il y a d'analogue en Europe. Sa hauteur est de six mètres, et sa largeur de onze. Les colonnes de chaque côté du fover sont en pierre de truche, on en marbre noir. La frise, ornée de gé nies en marbre blanc, offre des bas-reliefs en albâtro, représentant des sujets tirés de l'histoire de la chaste Susanne. La partie supérieure est divisée en trois compartiments, dont celui qui occupe le milieu de la composition a neuf décimètres d'avantcorps. La se trouve placée la statue de l'emperent Charles Quint. A gauctie du spectateur sont disposées les figures de Maximilien et de Marie de Bourgogne; à droite, celles de Charles le Téméraire et de Marguerite d'Angieterre, ou , comme l'aprétenduf au leur d'une notice sur ce monument, Ferdinand d'Aragon et Élisabeth de Castille. l'ontes ces statues sont de grandeur naturelle ; les attitudes en sont gracieuses et pleines d'aisance. Les nombreux éenssons jetés de toutes parts représentent les armes d'Espagne, de Bourgogne, de Brabant, de Flandre, etc. On ne trouve sur ce chef-d'ien vre d'autre inscription que le millésime de 1529. Mals on ignore à quelle occasion if a été élevé; seulement on a conjecturé que ce fut en mémoire de la victoire remnortée à Pavie par l'empereur Charles-Quint. Le nom du sculpteur auquel re bel ouvrage est dù, on ne le sait pas davantage. Cependant on serait en droit d'affirmer (d'après le caractère que ce monument présento) qu'il est dù au ciseau de quelque artisle italien, ou au moins de quelque sculpteur belge, nourri de l'étude des bons maîtres qui florissaient en Halie au commencement du XVI° siècle.

N XLIII. — Bermon on Bucers. — the deep his beam comemned set la ville de Bruges est le blatment de la ville de Bruges est le blatment de la ville de Bruges est le blatment de la ville la blat (est un vaste delitic équilaterial, sorties de la ville la ville de la ville de la ville la ville la ville la ville de la ville ville

d'hul; la halle » jut i piontée qu'en 1364. La tour du beffroi a cont intil mêtres de insuteur. A l'origine, elle était surmontée d'une fleche no bois qui fut britée par le fou du ciel en 1433, et d'évorée de nouveup par la foudre en 1744, après avoir été répart le fout de 1744, parès avoir été répart le 1744, parès avoir été répart le 1744, parès avoir été répart le fout de 1744, parès de 174

Nº XLIV. - BEFFROI DE TOURNAL -Seion l'opinion de plusieurs écrivains tournaisiens, la tour primitive du beffroi, nyant qu'elle eût subi les modifications qui l'ont rajeunie d'un ou de deux siècles, agrait fait partie de l'ancienne enceinte de la ville. Quoi qu'il en soit, en 1391 elle fut détruile en partie par un violent incendie. Après cette catastroplie, elle fut rebatte sur le même plan, c'està-dire, dans la forme qu'elle présente aujond'iui. Elle étalt garnie de trois cloches appelées le Vigaeron, le Timbre et la Ban-cloke. La première était la cloche, de réissance et de victoire ; la deuxième , celle d'alarme; et la troisième, la cloche du ban, on celle qui servait à appeler le euple aux assemblées et à la détense de la ville, lorsqu'elle était menacée; elle annoncait aussi l'exécution à mort, la mutilation et le bannissement des criminels, comme nons l'apprend cette inscription qu'elle portait :

Nº XLV. - BEFFROI DE GAND. - LA construction de cet édifice fut entreprise en 1183; elle fut commencée, par conséquent, ciuq années après que le comte de Findre Philippe d'Alsace ent constitué la ville de Gaud en commune. C'est un lourd bâtiment carré, construit en pierres, couronné dè einq tourelles ou clochetons en bois, et perce de fenêtres en laucette. Les quatre tourelles qui sant placées aux angles de l'édifice renferment un carillon que l'un tient pour un des meilleurs du pays, Celle du milien contient une grosse clocke qui a socrédé à celle qu'on appelait Rokard, el sur laquelle on lisait ces dens vers flamands :

Mynen norm is Roclant; als ich kleppe, dan in't brandt; Ale ich loyde, dan is 't storm in Viscoderland, « Mon nom est Roland; quand je tinte . c'est l'incendie; quand je sonne, c'est la tempète dans la Flandre. »

Au-desana de la même tourelle est pla-

sée une énorme gironette de cuivre doré. qui a la forme d'un dragon. La tradition populaire raconte que ce dragon fut en-levé par les Brugeois à l'une des églises de Constantinople, lors de la prise de cette ville par la croisade qui plaça le comte Bandoin de Flandre aur le trône de l'empire d'Orient; et que les Gantois à leur tour l'enlevèrent à Bruges, après la bataille de Beverholt en 1382. La partie inférieure du beffroi sert de prison municipale, et 'appelle le Mammeloker, parce qu'anlessus de la porte se trouve un ancien has-relief représentant une femme allaitant un viciliard. Le bâtiment gothique qui se trouve à côté de la tour fut construit en 1424, pour servir de halle; mais, depuis l'an 1613, il fut converti en salle d'armes pour la corporation de Saint-Michel ou des escrimeurs.

Nº XLVI.-LA BOURSE D'ANVERS. - Cet édifice, dont la construction remonte à l'an 1531, se compose d'une galerie qui règne à découvert sur une cour carrée, et qui est soutenue par quarante-quatre piliers. Les ares sont aurbaissés en trèfle, et les piliers sont d'une grande élégance, et tous sculptés d'une manière différente. An-dessus des galeries règuent des salles qui sont occupées par le tribunal et par la chambre de commerce. Deux petites tourelles surmontent l'édifice, qui a cent quatre-vingts pieds de longueur sur cent trente de largeur. Cette bourse a servi de modèle à celle d'Amsterdam , dont nous avons parlé plus haut (voy. n° XVII), et à celle de Londres, que fit construire en 1566, par un architecte flamand, sir Thomas Gresham, qui avait été pendant longtemps facteur ou banquier de la reine Élisabeth à Auvers.

Nº XLVII.-LE GRAND CANAL ET MAISONS ESPACNOLES, A GAND. - Sous le numéro XXIV, nous avous donné la façade isolée de la maison des Baleliers. Ici nous représentons une vue plus générale du quai anx Herbes a Gand, et d'un groupe tont entier de ces maisons que l'on appelle vulgairement espagnoles, bien que le style dans lequel elles sont construites soit essentiellement flamaud. Ce n'est qu'une forme particulière que prit aux Pays-Bas l'architecture ogivale dans les édifices civils; et cette forme se trouva employée dans nos provinces des le milieu du XVe stècle, comme beaucoup de plans de mo-

numents dressés à cette époque nous l'attesteraient, si on n'en trouvait les vestiges sous les modifications que la plopart de ces édifices ont subies à travers les siècles. Ce style ne peut être non plus désigné par la dénomination de style élisabéthien. que les Anglais Inl ont donné, avec non moins d'arbitraire; car il est antérieur d'us bon siècle au règne de la reine Elisabeth.

Nº XLVIII .- PUTTS DE FER FORCÉ, PAR QUENTIN METSYS. - Parmi les noms qui figurent dans l'histoire de l'art flamand, il n'en est point d'anssi populaire que ceini de Quentin Metays. Il n'est personne en Flandre qui ne sache la jolie legende dont il est le héros, et qui se trouve résumée dans ce vers latin, gravé sur une pierre qui se trouve incrustée dans la base de la grande llèche de la cathédrale d'Anvers :

Connubiatio amor de Malestre fecil Apel Cette légende, la voici : Quentin Metays était un pauvre forgeron; mais personne ne maniait le fer ni ne savait l'assountir et lui donner toutes les formes avec autant d'art que lui. La preuve en est le puits que nons représentons ici, et qui surmonté d'une petite figure représentant Brabon, ce roi fahuleux du Brabant, se trouve placé près du portail principal de la cathédrale. Qutre cet ouvrage, la Belgique et l'Angleterre possèdent un grand nombre de productions attribuées au marteau de Quentin Meisys. Or, pendant que le forgeron martelait ainsi le fer, il tourna un jour ses regards vers les fenétres d'une maison située en face de son atelier, et depuis ce jour il ne put plus détacher les yeux de cetle fenêtre , car il y avait aperçu une des plus jolies créatures du monde, la réalisation de tous les rêves de sa vie : c'était la fille d'un des peintres les plus renommés d'Anvers. Bientôt un grand désespoir s'empara de lui , car il sen-tait bien qu'il ne pouvait prétendre , panvre qu'il était, à la main de cette jeune fille. qui vivait dans l'opulence, et dont le père, disait-on, ne voulait pour gendre qu'un peintre de réputation, Metsya en tomba malade. Pendant sa longue convalescence, il trouva une distraction à enluminer de petites images. Ainsi lui vint le gont de la peinture. Ils'y adonua avec tant d'ardeur, qu'il ne tarda pas à devenir un artiste dis-tingué. Cependant la fille du peintre n'avait pas été insensible à la passion du je forgeron. Lorsqu'il se sentit assez avauce dans l'art pour oser se produire, il obtint un jour d'être introduit en secret dans l'atelier du mattre, qui était absent. Il y resta scul pendant quelque temps, et profita de

ce moment pour peindre une mouche sur .

le bras d'une Vierge que l'artiste était précisément occupé à terminer. Rentré chez lui et voulant se remettre à l'ouvrage, Il apercut la mouche, et voulut la chasser en agitant la main. Mais l'insecte ne bongeant pas, il reconnut qu'elle était peinte. Il appela aussitôt sa fille, demanda qui était venu dans son atelier, obtint d'elle l'aveu de ce qui s'était passé, et accepta pour gendre Quentin Metsys. Telle est la légende du peintre forgeron. Il a produit un assez grand nombre de tableaux, qui sout fort recherchés. Son chef-d'œuvre représente un Christ au tombeau, et se trouve au musée d'Anvers. Metsys était musicien. Il a gravé une médaille en l'honneur d'Érasme. Il était fort lié avec ce savant, comme aussi avec Albert Durer et le chancelier Thomas Morus, qui lui adressa une épttre en vers latins. On ignore en quelle année cet artiste naquit. Il mourut en 1529, selon l'épitable qui se trouve incrustée dans la tour de la cathédrale d'Anvers.

Nº XLIX. - TOMBEAR DE MARIE DE BOURGOGNE .- Marie, fille nnique et héritière de Charles le Téméraire, étant morte en 1482, à la suite d'une chute de cheval qu'elle fit en chassant le héron , fut enterrée dans le chœur de l'église Notre-Dame à Bruges. On érigea sur sa tombe le mausolée que nous reproduisons ici. Il est en caivre repoussé, et entièrement doré. On ignore à quel artiste ce monument est dû. En 1558, le roi d'Espagne Philippe II ordonna qu'un mausolee exactement semblable fût érigé au duc Charles le Téméraire ses restes de ce prince, qui avaient repos d'abord dans l'église de Saint-Georges à Nancy, ayant été ramenés anx Pays-Bas, a la demande de Charles-Quint. Le travail fut confié à un sculptenr et ciselens anversois, appelé Jacques Jongelinckx, qui termina ce second monument en 1562. Les deux tombeaux sont placés aujourd'bui dans une des chapelles latérales de l'église Notre-Dame.

NY L. — Poursaur net Resexs. — Pierre Paul Busbens neught le 29 jain 1577, à Cologne, où a lamille chair l'éffeiré pour Paul Busbens neught le 29 jain 1577, à Cologne, où a lamille chair l'éffeiré pour le proposition de l'avent Lejone Russes, qui occupill une place distinguée dans la magistraire de la ville d'Avere. Lejone d'avent Le de l'arter de la ville d'Avere. L'arter de la ville d'avere. L'arte de l'arter de perdie son les l'arter de l'arter de perdie son les l'arter l'arter l'avere. Il fut place de profession de l'arter l'arter l'avere, il fut place de l'arger l'et de l'arger l'arter de Lépne, veure du counte de Lalaing, Bientôt il cour un grand d'égot pour cette vie de de l'arger l'arter les l'arter l

mesticité et pour l'étude de la jurispru-dence à laquelle sa mère et ses tuteurs voulalent qu'il se livrat. Après bien des larmes et des luttes, il obtint de pouvoir se partager entre l'étude des lettres et celle de la peinture, vers laquelle ses goûts le portaient particulièrement. Il entra d'abord dans l'at-lier du paysagiste Tobie Verhaegt, puis dans celul du peintre d'histoire Adam van Noordt. Après avoir été quelque temps sous la discipline de ce maître, il fut admis parmi les élèves d'Otho Venius, un des eintres les plus savants du XVte siècle: Il fit de si rapides progrès, qu'en l'an 1600 il put entreprendre le voyage d'Italie, pour étudier les différentes écoles qui avaient illustré ce pays. Il partit, après avoir été présenté par son maître aux archiducs Alert et Isabelle, souverains des proviuces belges, lesquels le munirent de lettres pour les princes dont il se proposait de visiter les États. L'école vénitienne lut la première à laquelle il s'adressa, et elle exerça toui sur lui une grande influeuce. De Veni se rendit à Mantoue, où il entra en si grande faveur amprès du duc Vincent I, qu'il fut chargé par ce prince d'une mission auprès du roi d'Espagne Philippe III. Rentré en Italie, Rubens se livra de nou veau à l'étude des granda peintres de ce pays, et visita successivement les différentes villes on des écoles célèbres avalent fleuri. En 1608, il se trouvait à Gênes, quand il recut tout à cor la nouvelle que sa mère se mourait. Il se hâta de partir pour Anvera; mais il apprit en chemin qu'elle avalt rendn le dernier soupir. La doulenr que lui causa cet événement, et l'isolement dans lequel il se sentit loin de tons les chefs-d'œuvre de l'Italie, lui firent prendre la résolution de quitter la Belgique presque aussitôt qu'il y fut arrivé. Mais Albert et Isabelle le pressèrent si vivement, qu'il consentit à rester dans sa patrie : ils lui assurèrent une pension considérable, et lui donnérent le titre de chambellan. Rubens se fixa à Anvers, et s'y bâtit une sorte de palais, où il reçut plus tard la visite de l'archidnehesse Isabelle et de la reine de France Marie de Médicis. Là il commença cette vie laborieuse qui produisit près de quinze cents tableanx et un nombre considérable de dessins. 11 almait à s'entonrer de savants, et parlait lui-même plusieurs langues, le latin, le l'anglais, l'espagnol, l'italien, l'alternand, l'anglais, et le flamand. Il joignait à une grande intelligence une étonnante facilité de parole. Il fut chargé de plusieurs missions politiques en Espagne, en Hollande et en Angleterre. Le roi Charles I'' le créa chevalier, et lui lit présent de l'épée avec laquelle il lui avait conféré l'ordre. Rubens, mourat des suites d'anc gouter remoiles, 6.93 "uni 16.01. Il avait abordé avec la même supériorité fouries les branches de la coloraire : l'initione, l'allégierie, le portrait, le paraga, jes sujets de garrie, les bestiava, le la paraga, jes sujets de garrie, les bestiava, la list de mather et la clief de la characte core d'amande du XYU "sible, et d'omine core aujourl'ul dans bostes les galeries, par la fougue de sa pessée, par l'éteraje vivac de les siigners, è par la facilier de son pierces. l'orgar des l'impre Paul finebress: Brancelles, etc., 1840.]

No LI. - PORTRAIT DE FRANÇOIS DE MON-CADE. — Antoine van Dyck, né à Anvers le 22 mars 1599, fut un des élèves les plus distingués de Rubens. C'est surtout dans la peinture du portrait qu'il s'acquit une réputation éclatante, bien qu'il possède également un très-grand mérite comme peintre d'histoire. Après avoir voyagé en ttalle, il se fixa en Angleterre, où il devint l'ami et le protégé du roi Charles t. Il monrut à Londres en 1641. Van Dyck a fait un nombre considérable de portraits, dont une grande partie peuvent être placés à côté des meilleures productions uni aient été fournies en ce genre par le Titien. Le portrait que nous donnons ici est celui de Françols de Moncade, qui fut gouverneur générnl des provinces belges en 1633. Cette toile est regardée comme na des bons ouvrages du peintre flamand.

Nº LIL - FACADE DE L'ÉGLISE DES JÉ-SUITES . A ANYERS .- Cette église . dédiée à saint Charles-Borromée, fut construite, selon l'opinion générale, d'après les dessins de Rubens. On raconte qu'un bâtiment espaguol ayant enlevé à un corsaire algérien une grande quantité de très-beau marbre noir, le vendit aux jésultes d'Anvers. et que ce marbre, destiné d'abord à la construction d'une mosquée, donna aux acquéreurs l'ulée de faire bâtir une église qui surpassăt en magnificence toutes celles que l'on connaissait. C'est alors que Rnbens aurait été chargé de dresser plan, et l'église que nous avons représentéc ici serait l'œnvre de cet artiste. La vérité est que le plau en fut conçu en 1614 par le père Jésuite Aguillon , et que Rubens se borna à l'enrichir d'un grand nombre de belles peintures. Cet artiste orns les voutes de trente-deux plafonds peints, qui passaient pour des productions dignes d'être rangées parmi les meilleures que ce maître ait laissées. Le reste de l'église et l'intérleur étaient décorés avec une richesse et une magnificence qui se trouvaient en harmonie avec les onvrages du chef de l'école fla

mande. Mais malleurueusement, let 19 juillet 1718, un rivielen incendé célate dans ost édifice, et en dérasts tont l'intérieur. La Rogale ne reçut que fort pen de dommages; de sorie que nous la vorons ici telle qu'elle soriit; primitirement de la pensée de l'architecte. Elle est fort belle, et présente une masse imposante. Anssi on la classe au nombre des meilleures productions architectoniques du XVIII s'écle.

Nº LIV. - MAISONS DU XVI° SIÈCLE, A MALINES, - Dans le cours du XVtº siècle. la ville de Malines était dans l'opulence et dans la spiendeur. Elle comptait dans son sein plusieurs grands établissements de l'État. Elle avait dans ses murs le conseil suprême de justice. Margnerite d'Autriche devenue gouvernante des Pays-Bas, pril tellement cette ville en affection, qu'elle voulut y transférer la résidence du gouvernement. Malines possédait une immense fonderie de canons, qui travaillait sans re-lâche pour les armées de Charles-Quint. Elle fut érigée en primatie des Pays-Bas en 1559 (voy. pag. 334). Enlin Marie, reine de Hongrie, ayant été investie, en 1531, du titre de gouvernante, s'y plaisait tant, qu'elle y était presque toniours, et qu'elle v forma une collection de livres et de tablesux. La présence presque constante de la cour el des officiers attachés aux institutions qui se tronvaient établies dans cette ville, y donna un graud élau à l'architecture. Aussi, malgré tous les désastres dont Malines fut frappée depuis l'explosion de son grand magasin de pondre en 1546, jus ju aux trois dévastations qu'elle subit en 1572, en t578 et en 1580, pendant les guerres de religion, elle conserve encore une grande partie d'anciens monuments du XVte siècle, pleins de fantaisie et d'imagination. De ce nombre sont les quelques maisons que nous offrons ici au lecteur. Elles sout situées sur le bord de la Dyle.

Nº LV. - PALAIS DES ÉTATS-GÉNÉBACY A BRUXELLES. - Tel est le nom sous lequel était connu, pendant le gouvernement du roi des Pays-Bas, ce monument, appelé aujourd'hui le palais de la Nation. Il est situé mès du parc, et fait face directement au palais du roi, construit sur l'emplacement qu'avait occupé la modeste habitation où Charles-Quint se retira pendant quelque temps, après qu'il ent abdiqué ; il fut commencé en 1779, et terminé en 1783. Cet édifice fut élevé aux frais de la ville, et destiné aux séances du conseil de Brabant. Pendant la domination française, les différents trikunaux y siegeaient. En 1817, ce palais recut une autre destination; il fut affecté à la réunion des deux chambres des états gónéraux, qui en prirent possession le 18 octobre 1818. L'extérieur présente un ensemble fort harmonieux, surtout dans la belle rue où il est situé, au milien de ces somptueux hôtels, et devant la masse touf-fue des grands arbres du parc. La façade est décorée de linit colonnes cannelées, que couronne uu irontou triangulaire, dont le has-rellef représente la Justice. De chaque côté du vestibule monte un vaste escalier de marbre rouge, qui conduit aux salles de réunion des deux branches de la législature. Celle du seunt est d'une grande simplicité; celle de la chambre des représentants est ornée d'un rang semi-circulaire de colonnes, entre lesquelles sont placées les tribunes publiques et réservées.

N°-LVI, — CHANDRE DES REMÉSSETANTS, A BRUTELLES. — Dans la planche profedente, nous avons vu le même palais isolé de ce qui l'entoure. Le inous le voyons du côté du grand bassin vert da parc, et nous pouvous mieux juger du bel effet d'ensemite qu'il produit avec les puissants massifs de cette promenade, anciens restes de la forêt de Soigne.

N. VIII. — L'Unversaré ne Garo.

Parmi les nombreux éditoix nodemes que la Belgique a vus s'élever depuis quatre de la Belgique a vus s'élever depuis quatre nous été entre de la Belgique de la Belgique de la Commissé d'incompagne pour la Bendie, pour la riclesse, au palais de l'autreventide d'eau ce ce grande cité, dans laquelle Charles Quint se vantait de cadre partie de la compagne de la com

cotonnes d'ordre corinthien, dont les pro-portions sont celles du Panthéon de Rome, et dont les chapiteaux ont été moulés sur ceux des temples d'Antoine et de Faustine. Elles supportent un tronton triangulaire qui est orné d'un bas-relief représentant le Gouvernement, sous la forme de Minerve, distribuant à la ville de Gand des faisceaux académiques : car cette université est une institution du royaume des Pays-Bas; elle ne date que de 1816. Ce péristyle mal reusement ne produit aucun elfet , l'édifice se trouvant en quelque sorte enfoni au mitien des constructions les plus ordinaires. au lieu d'être isolé. L'autérieur est orné avec une rare magnificence. L'architecte, sans sortir jamais des bornes qu'impose le bou goût, semble y avoir prodigné toutes les richesses et tous les ornements du atyle antique. Un somptueux vestibule, dont nons donnons ici le dessin, conduit à la salle principale du palais, qui est celle des promotions académiques. Elle est circulaire, et décorée d'un pourtour de dix-huit colonnes corintliiennes, en stuc blanc poli imitant le marbre. Cette colonnade forme un magnifique rang de loges, qu'on peut augmenter au besoin d'un rang inlérieur, formé par les piédestaux des colonnes, qui s'ouvrent et se ferment au moyen de panneaux à coulisses. Le milieu de la salle, disposé en amphithéâtre, est garni de gradins destinés au public, et d'une estrade réser-vée au sénat académique. Toute la partie dont nous venons de parler est de construction nonvelle. Le reste des bâtiments de l'université n'est qu'une appropriation de l'ancien couvent aux besoins de sa nouvelle destination.

No LVIII. - MONNAIES BELGES DE DIFFÉarves fromes. - La première pièce est brabançonne. La denxième est de Louis de Bourbon, évêque de Liége, qui fut thé par Guillaume de la Marck, surnommé le Sanglier des Ardennes le 30 août 1482 (voy. page 302). La troisième est de Philipfi d'Aremberg, prince d'Empire, et duc d'Arschot aux Pays Bas. La quatrième est de Francols, duc d'Alençon et d'Anjon, auquel la souveraineté des Pays-Bas fut conférée en 1582, et qui fut inauguré comte de Flandre le 20 août de la même année (voy. age 367). La cinquième fut frappée dans le com de la révolution brabançonne de la fin du dernier siècle; on y remarquera la bizarre faute de latin que nous avons dejà signalée : le mot unio emplove dans le sens de concordia. Enfin la sixième est du roi actuel des Belges.





HOLANDA H LLANDE



A. Amerid Fromp .

despension

El Almir inte Trong

Some Main



H LANIA H LANIA



Lamage descri

1 Smeral Rugher

El Altorente Paytos



HOLANIA



Rembounds

Emtrop



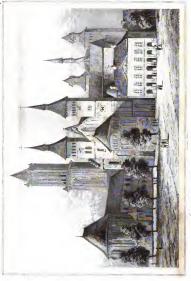

College of the water of the learner of Hackberry





Enter of Greeft of marson Engage to





Sound I Tylor II Morting a Hattackt



H LANDA H LLANIE



Eglan is la Mays



HULLANDA







By set Boundaire he would Color Gutternan a Sustichen

Cara de òrgano i n la li le sa nueva dateratea en Ameterdam





Buy I Chana dane I' for seedentale of Anotordame







Goods Goods



Grande sulle de l'Hetel de celle d'Inveterdonn'



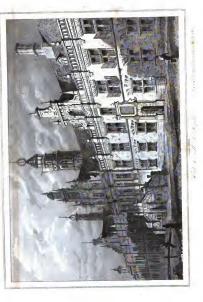

4 Willands of B.





Mout de volle le Diff





Il Il a mile de Manderne





Grand rath of sandown is to Marine



HILANIA



Rourse d'Insterdant

E.L.a. Je Amilion Lun

dando el Belorque

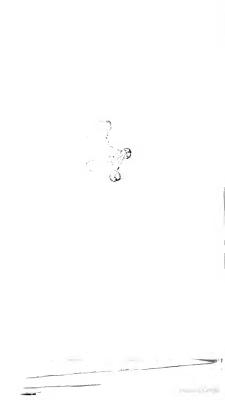



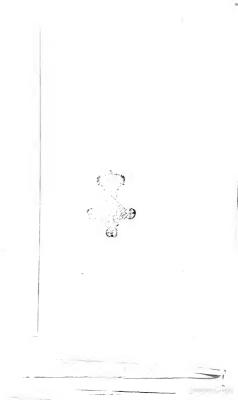

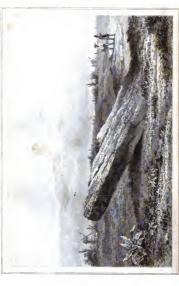

corre Colleges date de Branchant or l'Amon



TERMIA FERSIQUE



12 main Lymbelique, dete Panthier 34 Latur d'Iur, 3 Caire de brinze 9 m & Maris tale 24 trans \$11 (1800 1816)

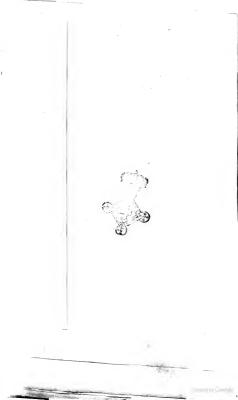

TÉBUI'A EEEGIÇUE



Sout a Tourna

- II it Palmpur





Cathedrale de Cournas

fordril de Timiy





INA THE EYEK HAT

London de

J. lan Eych . det Sean de Bruges

Inventeur de la l'einture à l'huile

" Vin Fy & Illimit - Farm 1 - France

Inventor d. La Fintana al ello-





Marion der Butchers is Gund



FÉLSICA BELSIQUE



Membery .



PELSIONE.



Cathidrale d' Shoras

Car-Iral de Amber



----

The same of the Comment of the same of the

FELVICA. FELGIQUE.



Cathedrale & Sheers .

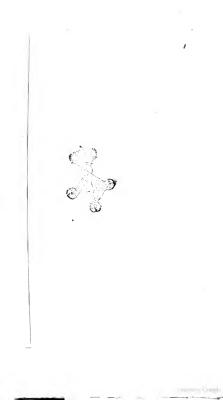



The state of the s



PELGICA. PELGIQUE



Eglese de Tenant

 $1+\varepsilon_{11}+\varepsilon_{1mm}$ 





Explain It Sugar in Lange



LEBIL UE



O stone Wallachet as I. Gudule a Brucella

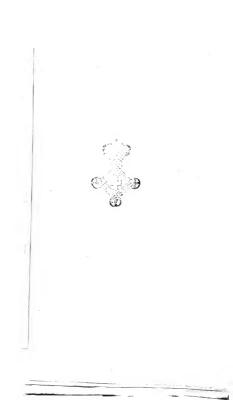



Eglow It Michel et A. Gudale , a Bruselle

Talesan Sun Michael y Aun Gulut - in Encodas



FELSIQUE



Cathidrale de Malines

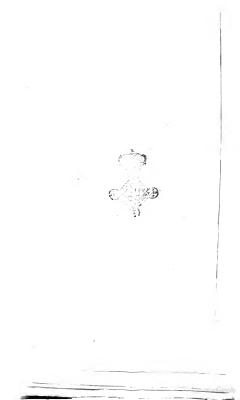



· Sale de l'Eglas d'Perre à Lemann





- man Coult





Aspertions as I Whonge I' Hoodel in Survey









Hetel de Lelle de Brusettes





11.11 11 11.11 11 11.11







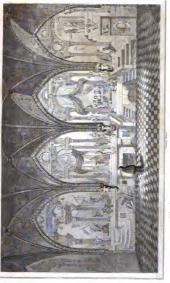

Reference in to Whonge I'Morbel, is Given





hand I traige a Loye

B Rolangue



FELSION FELSIORE



Metal de delle de Brundte.

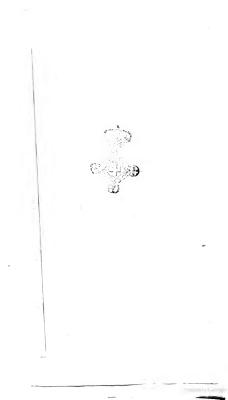





FICTIA FELVI, UE



M. 1. 1 de delle de Gund

- In Graph



BELGION. PELGIQUÉ.



Mild de tille de Denomin

T. H. et Selesana

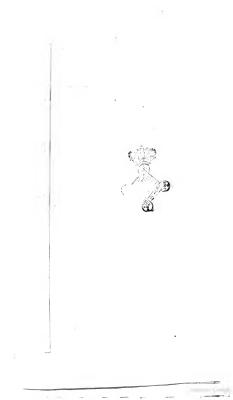

BELGICA BELGIQUE.



Cheminia de l' Betel de l'elle de Bruges

Tommer delicate as tomat makes defines





Reffred de Brugas



Action of the Control of the Control

BELGICA BELGIQUE



Before de Tenny





Beffree de Gand

Belangue



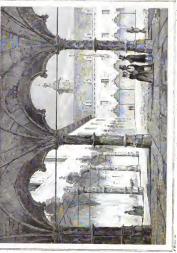



BÉLGIÇA BELGIQUE



To grand Canal of Marsons Copagnilaria Guarte.





Parte de fer forgé par Quentino Metre. Per de Morie Forge parte pa Quentino Mercy.

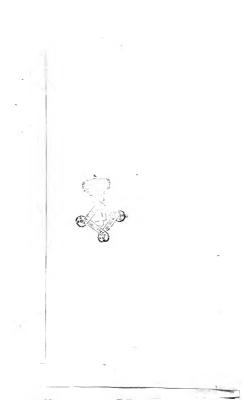



interna der Harre de Bourgeyore



## LEUTINA EELITYDE



Lengthy Area

Autens

. ...



BÉLGICA



François de Moneude.
dapen fan Dock!





Fugudes de l'Eglise des Jésudes à Anvers. Victorie (otrope y 1845) senats, commens.



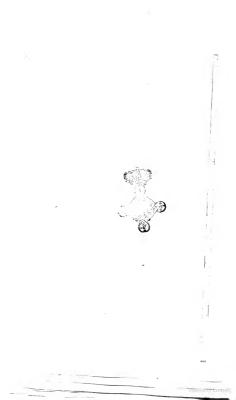

BELGICA FELSI, U.E.



Mussons an XVI Secte a Maline







tranta de los representantes en Bruselas





L' Université de Guil La Universita de 6





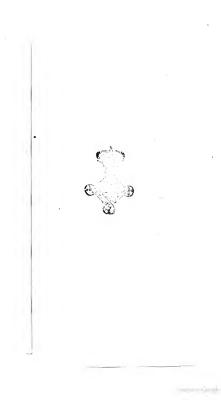



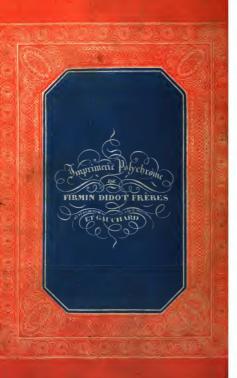

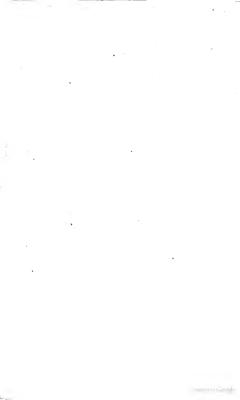

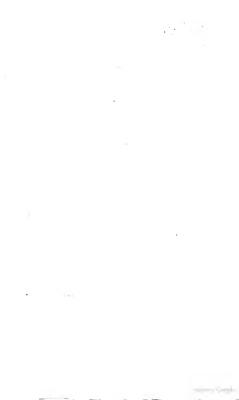